



Part 203, 5 D. 11



# 203.5.I.11

## HISTOIRE

DE

# GIL BLAS.

### CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÉQUE-CHARPENTIER.

VICTOR REGO.

Notre-Dame de Paris, 2 vol. Le Dernier jour d'un Condamné, 1 1 vol. Bug-Jargal, Bug-Jargal,
tion of islande, 1 vol.
tion of Ballades, 1 vol.
Drientales, 1 vol.
Drientales, 1 vol.
Chants du Crepuscule, 1 vol.

Litatus au Orépascure, 1
Fouz intérieures,
Fes Rayons et les Ombres. 1
Feithre, 2 séries,
romwell, 4 vol.
kttérature et Philosophie mélées, 4 vol.

DE BALZAC. .

PN BALLAC. "
Physiologie du Mariage, 1 vol.
Seriaci de la Fie privee, 2 sèries.
Seriaci de la Fie privee, 2 sèries.
Le Medecin de Cumpagne, 1 vol.
Le Medecin de Cumpagne, 1 vol.
Le Medecin de Cumpagne, 1 vol.
Léters Brintleau, 1 vol.
Léters Brintleau, 1 vol.
Le luy dens la Fallée, 1 vol.
Le Mecherche de l'Assidu, vol.
Le Mecherche de l'Assidu de l'Assidue de l'Assidue

Eugenie Grandet . 1 vot. ALPEED DE VIGHT.

Cinq-Mars , 1 vol.
Metlo, 1 vol.
Servitude et Grandeur militaires, 1 vol. Theutre complet, 1 vol. Poéstes complètes, 1 vol.

ALPRED DE MUMBET. Poésies complètes, t vol. Comédies et Proverbes, t vol. Nouvelles, t vol. Confession d'un Enfant du Siècle, t vol.

CHARLES EGDIES.

Romans (Jean Sbogar, Therèse, etc.), 4 vol Cantes (Triby, La Fée, etc., etc.), 4 vol Nouvelles (Souvenirs de Jeunesse, etc.), 4 vol Souvenirs de la Révolution, 8 vol. --

Le Faust complet, trad. Henri Blaze, 4 vol. Werther, suivi de Hermann, trad. Leroux, 4 v. Thédtre, trad. X. Marinier, 4 vol. MADAME DE STAEL Corinne, 1 vol

Delphine, avec préface de Sainte-Beuve, i vol. De l'Allemagne, avec preface de X. Marmier, i v. CASLAIR DELAVIONE

Messéniennes et Poésies diverses , 1 vol. Theutre complet, 3 series. PAINTE-BEUVE. Poésies complètes, 1 vol.

Volupte, 1 vol. AIMÉ MARTIN. De l'Education des Mères de famille, 1 vol Lettres à Sophie sur la Physique, etc., 1 vol.

OUVRAGES DE CHOIX, OEuvres du comte Xavier de Maistre, 1 vol (Kuvres du comte Xavier de Maistre, 4 va)
Adojahe, etc., etc., per Benjamio Constant, 1 v.
Da Pepe, par Ioseph de Muistre, 1 vo),
Essais sur l'Histoure de France, par Guizot, 1 v.
Suryre Ménuppée, aver notes, par C. Labitte, 1 v.
Keivores de la contesse de Souza, 1 vo.
Plyssiologie du godt, per Brillat-Savariu
Lt Gastronomie, poème par Berchoux.

Obermann, per de Senancour, 1 vol. Manon Lescaut, par l'abbé Frevol.; 1 vol. Poesses completes d'Andie Chénice, 1 vol. Valerie, par Mne de Kruduer, 1 vol. Poésses de Milleong., 1 vol. Nouvelles Genevoises, par 10 pffer, 1 vol. Poestes de Antoine de Latour, 1 vol.

CLASSIQUES PRANÇAIS.

Theatre de J. Racine, 1 vol.
Caractères de La Bruyére, 1 vol.
Pensées de Pascal, 4 vol.
Fables de La Fontaine, 1 vol.
Sècle de Louis XIV, par Voltaire, 4 vol.
Biscours sur l'Histoire naiv de Busuet, 1 v Confessions de J.-J. Rousseau, 1 vol.

(Euvres de Rabelais, 1 vol. Les Cent Nouvelles Nouvelles, 2 vol.

CLASSOCES FURNISHES TRAD. IN PRANCIAL PARTY OF THE PROPERTY OF CLASSIQUES ÉTRANGERS TRAD. EN PRANCAIS

CLASSIQUES GRECS TRADUITS EN PRANCAIS.

Comedies d'Aristophane, 114). Ariand, 1 vol. Thédire de Sophocle, 114d. Ariand, 1 vol. Thédire d'Eschyle, 11 par Alex. Pieron, 1 v. llepublique de Platon, trad. nouvelle, 1 v. Romans grees, trad. nonv. 1 v. Histoire d'Hérodole, 2 voi.
Moraliste ancient Sorreis, Epictèis, etc.], i v.
Histoire de Thucydide, i vil
Diogène-Lacarce, viss des Philosophies, i v.
Lucien, Disloques, astir. philosop., civ., i vol.
Petits poémics (Hesode, civ., etc.), viv.
L'Hade d'Homère, radurion nouvelle, viv.
L'Hade d'Homère, yradurion nouvelle, viv.
L'Hade d'Homère, yradurion volvelle, viv.

Lyriques , 1 vol.

#### OUVBAGES SOUS PRESSE

Descartes, 1 vol. Leibnitz , 2 séries. Bucon , 2 séries. Malebranche , 2 séries. Spinosa, 2 séries.
Poésies et Chants du Nord, p. X. Marmier, tv.
Romancero espagnol, ir. por F. Denis, 2 series.
Poésies de Mine de Girardin, tvol.

Poésies de Mme de Girardin, 4 vol.
Nouvelles Parisiennes, pas la même, 4 vol.
Poésies de Goelhe, 1r. par theori Biaze, 4 vol.
Poésies de Henri Biaze, 4 vol.
Tableau de la Littérature, par Baranle, 4 vol.
Education des Femmes, p. Nime de tenusini, 4 v
Ilist. de Philippe-Auguste, par Capellgue, 2 v.

122 volumes sont en vente. Imp, par Béthune et Plon Novembre 1814.)

203, 5, 1, 11

## **HISTOIRE**

DE

# GIL BLAS

DE SANTILLANE ...

PAR LESAGE alain, René



0 O 50



## PARIS.

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

29, RUE DE SEINE.

1841.

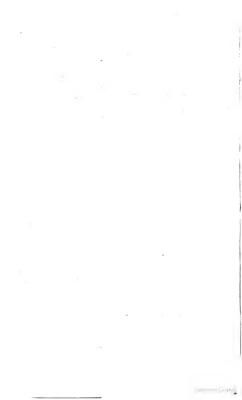

#### DÉCLARATION DE L'AUTEUR.

Comme il y a des personnes qui ne sauroient lire sans faire des applications des caractères vieieux ou ridicules qu'elles trouvent dans les ouvrages, je déclare à ces lecteurs mains qu'ils auroient tort d'appliquer les portraits qui sont dans le présent livre. J'en fais un aveu public : je ne me suis proposé que de représenter la vie des hommes telle qu'elle est; à Dieu ne plais que j'aie eu dessein de désigner quelqu'un en particulier! Qu'aucun lecteur ne prenne done pour lui ce qui peut convenir à d'autres aussi bien qu'à lui; autrement, comme dit Phèdre, il se fera connoître mal à propos : Stulté nudabit animi conscientiam.

On voit en Castille, comme en France, des médecins dont la méthode est de faire un peu trop saigner leurs malades. On voit par-tout les mêmes vices et les mêmes originaux. J'avoue que je n'ai pas toujours exactement suivi les mœurs espagnoles; et ceux qui savent dans quel désordre vivent les comédiennes de Madrid pourroient me reprocher de n'avoir pas fait une peinture assez forte de leurs dérèglements; mais j'ai eru devoir les adoucir pour les conformer à nos manières.

#### GIL BLAS AU LECTEUR.

Avant que d'entendre l'histoire de ma vie, écoute, ami lecteur, un

conte que je vais te fairé.

Deux écoliers alloient ensemble de Penaliel à Salamanque. Se seutant las et altérés , ils s'arrêtérent au bord d'une fontaine qu'ils rencontrèrent sur leur chemin. Là, tandis qu'ils se délassoient après s'être désaltérés, ils aperçurent par hasard, auprès d'eux, sur une pierre à fleur de terre, quelques mots déjà un peu effacés par le temps et par les pieds des troupeaux qu'on venoit abreuver à cette fontaine. Ils jetèrent de l'eau sur la pierre pour la laver, et ils lurent ces paroles castillanes: Aqui està encerrada el alma del licenciado Pedro Garcias: · Ici est enfermée l'ame du licencié Pierre Garcias. >

Le plus jeune des écoliers , qui étoit vif et étourdi , n'eut pas achevé de lire l'inscription, qu'il dit, en riant de toute sa force : Rien n'est plus plaisant! Ici est enfermée l'ame... Une ame enfermée!... Je voudrois savoir quel original a pu faire une si ridicule épitaphe. En achevant ces mots, il se leva pour s'en aller. Son compagnon, plus judicieux, dit en lui-même: Il y a là-dessous quelque mystère; je veux demeurer ici pour l'éclaireir. Celui-ci laissa done partir l'autre; et, sans perdre de temps, se mit à creuser avec son couteau tout autour de la pierre. Il fit si bien qu'il l'enleva. Il trouva dessous une bourse de cuir qu'il ouvrit. Il y avoit dedans cent ducats, avec une carte sur laquelle étoient écrites ees paroles en latin : « Sois mon héritier , toi qui as eu assez » d'esprit pour démêler le sens de l'inscription, et fais un meilleur » usage que moi de mon argent. » L'écolier, ravi de cette découverte, remit la pierre comme elle étoit auparavant, et reprit le chemin de Salamanque avec l'ame du licencié,

Qui que tu sois, 'ami lecteur, tu vas ressembler à l'un ou à l'autre de ces deux écoliers. Si tu lis mes aventures sans prendre garde aux instructions morales qu'elles repferment, tu ne tireras aucun fruit de ect ouvrage; mais, si tu le lis avec attention, tu y trouveras, suivant le précepte d'Horace, l'utile mélé avec l'agréable.

1.1008

## HISTOIRE

# DE GIL BLAS

DE SANTILLANE.

#### LIVRE I.

CHAP, I. - De la naissance de Gil Blas, et de son éducation

Blas de Santillane, mon père, après avoir long-temps porté les armes pour le service de la monarchie espagnole, se retira dans la ville où il avoit pris naissanee. Il v épousa une petite bourgeoise qui n'était plus dans sa première jeunesse; et je vins au monde dix mois après leur mariage. Ils allèrent ensuite demeurer à Oviédo, où ils furent obligés de se mettre en condition. Ma mère devint femme de chambre, et mon pére écuyer. Comme ils n'avoient pour tout bien que leurs gages, j'aurois couru risque d'être assez mal élevé, si je n'ensse pas en dans la ville un oncle chanoine. Ilse nommoit Gil Perez; ilétoit frère ainé de ma mère, et mon parrain. Représentez-vous un petit homme haut de trois pieds et demi, extraordinairement gros, avec une tête enfoncée entre les deux épaules; voilà mon onele. Au reste c'était un ecclésiastique qui ne sougeoit qu'à bien vivre, c'està-dire, qu'à faire bonne chère; et sa prébende, qui n'étoit pas mauvaise, lui en fournissoit les movens.

Il me prit chez lui dès mon enfance, et se chargea de mon éducation. Je lui parus si éveillé, qu'il résolut de enlivier mes seprit. Il m'àcheta un alphabet, et entreprit de m'apprendre lui-même à lire: ce qui ne lui fut pas moins utile qu'à moi; car, en me faisant comootre mes lettres, il se remit à la lecluve, qu'il avoit toujours fort négligée; et, à force de s'y appliquer, il parvint à lire couramment son bréviaire, ce qu'il n'avoit jamais fait auparavant. Il ainvit trocer bien voulu m'euseigner la langue latine, c'ett eté autant d'argent d'épargne pour lui; unisis, helas! le pauvre dil Perez! il n'en avoit de sa vie su les premiers principes. C'étoit peut-être (ear je n'avance pas cela comme un fait certain) le chanoine du chapitre le plus ignorant. Aussi J'ai oui dire qu'il n'avoit pas obtenu son bénélice par son érudition; il le devoit uniquement à la reconnoissance de quelques bounes religieuses dont il avoit été le discret commissionnaire, et qui avoient eu le crédit de lui faire donner l'ordre de prétrise sans examen.

Il fut donc obligé de me mettre sous la férule d'un mattre : il n'envoya chez le docteur Godinez, qui passoit pour le plus habile pédant d'Oriédo. Je profitai si bien des instructions qu'on me donna, qu'an bout de cinq à six ammées j'entendois un peu les auteurs grees, et assez bien les poètes latins. Je m'appliquai sausi à la logique, qui m'apprit à raisonner beaucoup. J'aimois tant la dispute, que j'arrêtois les passants, connus ou inconnus, pour leur proposer des arguments. Je m'adresois quelquefois à des figures hibernoises "qui ne demandoient pas mieux; et il falloit alors nous voir disputer! Quels gestes! quelles graises quelles contorsions! Nos yeux étoient pleins de fureur, et nos bouches écumantes : on nous devoir pluiôt prendre pour des possedés que pour des philosophes.

Je m'acquis toutefois par-là, daus la ville, la réputation de svant. Mon oncle en fut ravi, parce qu'il fit reflexion que je cesserois bientot de lui étre à charge. Or çà, Gil Blas, me dit-li un jour, le temps de ton enfance est passé. Tu as déjà dix-sept ans, et te voilà devenu habile garçon: Il faut songer à te pousser. Je suis d'avis de t'envoyer à l'université de Salamanque: avec Fesprit que je te vois, tu ne manqueras pas de trouver un bon poste. Je te donnerai quelques ducats pour faire ton voyage, avec ma mule qui vaut bien dix à douze pistoles: tu la vordras à Salamanque, et tu emploiras l'argent à l'entretenir jusqu'à ce que tu sois placé.

Il ne pouvoit me proposer rien qui me fût plus agréable; car je mourois d'envie de voir le pays. Cependant J'eus assez de force sur moi pour cacher ma joie; et lorsqu'il fallul partir, ne paroissant seusible qu'à la douleur de quitter un oncle à qui j'avois tant d'obligations, j'attendris le bon homme, qui me donna plus d'argent qu'il ne m'en auroit donné s'il ett pu lire

Irlandoises. Hibernie est l'ancien nom de l'Irlande; mais on dit toujours un répétiteur, un disputeur hibernois.

au foud de mon aune. Avant mon départ, j'allai embrasser mon père et ma mère, qui ne m'épargnèrent pas les remontrances. Ils m'exhortèrent à prier Dieu pour mon oncle, à vivre en honnéte homme, à ne me point engager dans de mauvaises affaires, et, sur toutes choses, à ne pas prendre le bien d'autruit. Après qu'ils m'eurent très long-temps harangué, ils me firent présent de leur bénédiction, qui étoit essel bien que j'attendois d'eux. Aussitôt je montai sur ma mule, et sortis de la ville.

CHAP. II. — Des alarmes qu'il eut en allant à Pegnaflor; de ce qu'il fit en arrivant dans celle ville, et avec quel homme il soupa.

Me voilà donc hors d'Oviédo, sur le chemin de Pegnaflor, au milieu de la campagne, mattre de mes actions, d'une mauvaise mule et de quarante bons ducats, sans compter quelques réaux que j'avois volés à mon très honoré oncle. La première chose que je fis fut de laisser ma mule aller à discrétion, c'est-à-dire au petit pas. Je lui mis la bride sur le cou, et, tirant de ma poche mes ducats, je commencai à les compter et recompter dans mon chapeau. Je n'avois jamais vu tant d'argent ; je ne pouvois me lasser de le regarder et de le manier. Je le comptois peutêtre pour la vingtième fois, quand tout-à-coup ma mule, levant la tête et les oreilles, s'arrêta au milieu du grand chemin. Je jugeai que quelque chose l'effrayoit; je regardai ce que ce pouvoit être : i'apercus sur la terre un chapeau renversé, sur lequel il y avait un rosaire à gros grains, et en même temps j'entendis une voix lamentable qui prononça ces paroles : Seigneur passant, ayez pitié, de grace, d'un pauvre soldat estropié, jetez, s'il vous plait, quelques pièces d'argent dans ce chapeau; vous en serez récompensé dans l'autre monde. Je tournai aussitôt les yeux du côté que partoit la voix, je vis au pied d'un buisson, à vingt ou trente pas de moi, une espèce de soldat qui, sur deux batons croisés, appuyoit le bout d'une escopette qui me parut plus longue qu'une pique, et avec laquelle il me couchoit en joue. A cette vue, qui me fit trembler pour le bien de l'Église, je m'arrêtai tout court; je serrai promptement mes ducats, je tirai quelques réaux, et, m'approchant du chapeau disposé à recevoir la charité des fidèles effrayés, je les jetai dedans, l'un après l'autre, pour montrer au soldat que j'en usois noblement. Il fut satisfait de ma générosité, et me donna autant de bénédictions que je donnai de coups de pieds dans les flancs de ma mule, pour m'éloigner promptement de lui; mais la maudite bête, trompant mon impatience, n'en alla pas plus vite : la

longue habitude qu'elle avait de marcher pas à pas sous mon onele lui avait fait perdre l'usage du galop.

Je ne tirai pas de cette aventure un augure trop favorable pour mon voyage. Je me représentai que je n'étois pas encore à Salamanque, et que je pourrois bien faire une plus mauvaise reuconire. Mon onele me parut très imprudent de ne m'avoir pas nis entre less maius d'un muletier. C'étoit saus doute ce qu'il auroit du faire; mais il avoit songé qu'en me donnant sa mule mon voyage me colteroit moius, et il avoit plus pensé à cela qu'aux périls que je pouvois courir en chemin. Aiusi, pour réparer a faute, je résolus, si j'avois le bonheur d'arriver à l'egnaflor, d'y vendre ma mule et de prendre la voie du muletier pour aller à Astorga, d'où je me rendrois à Salamauque par la même voiture. Quoique je ne fusse jamais sorti d'Oviédo, je n'ignorois pas le nom des villes par où je devois passer; je m'en étois fait instruire avant mon départ.

J'arrivai heureusement à Pegnaflor : je m'arrêtai à la porte d'une hôtellerie d'assez bonne apparence. Je n'eus pas mis pied à terre e que l'hôte vint me recevoir fort eivilement. Il détacha lui-même ma valise, la chargea sur ses épaules et me eonduisit à une chambre, pendant qu'un de ses valets menoit ma mule à l'écurie. Cet hôte, le plus grand babillard des Asturies, et aussi prompt à conter sans nécessité ses propres affaires que curieux de savoir celles d'antrui, m'apprit qu'il se nommoit André Corcuelo ; qu'il avoit servi long-temps dans les armées du roi en qualité de sergent, et que depuis quiuze mois il avoit quitté le service pour épouser une fille de Castropol, qui, bien que tant soit peu basanée, ne laissoit pas de faire valoir le bouchon. Il me dit encore une infinité d'autres choses que je me serois fort bien passé d'entendre. Après cette confidence, se crovant en droit de tout exiger de moi, il me demanda d'où je venois, où j'allois et qui j'étois. A quoi il me fallut répondre artiele par article, parce qu'il accompagnoit d'une profonde révérence chaque question qu'il me faisoit, en me priant d'un air si respectueux d'excuser sa curiosité, que je ne ponvois me défendre de la satisfaire. Cela m'engagea dans un long entretien avec lui, et me donna lieu de parler du dessein et des raisons que j'avois de me défaire de ma mule, pour prendre la voie du muletier. Ce qu'il approuva fort, non succinctement; car il me représenta là-dessus tous les accidents fâcheux qui pouvoient m'arriver sur la route : il me rapporta même plusieurs histoires sinistres de voyageurs. Je croyois qu'il ne finiroit point. Il fini

pourtant, en disant que, si je voulois vendre ma mule, il connoissoit un honnéte maquiguon qui l'achéteroit. Je lui témoignai qu'il me feroit plaisir de l'envoyer chercher: il y alla sur-lechamp lui-même avec empressement.

Il revint bientôt accompagné de son homme, qu'il me présenta, et dont il loua fort la probité. Nons entrames tous trois dans la cour, où l'ou ameua ma mule. Ou la fit passer et repasser devant le maquignon, qui se mit à l'examiner depuis les pieds jusqu'à la tête. Il ne manqua pas d'en dire beaucoup de mal. J'avoue qu'on n'en pouvoit dire beaucoup de bien : mais, quand g'auroit été la mule du pape, il y auroit trouvé à redire. I assuroit donc qu'elle avoit tous les défauts du monde ; et, pour mieux me le persuader, il en attestoit l'hôte, qui sans donte avoit ses raisons pour en convenir. Eh bien! me dit froidement le maquignon, combieu prétendez-vous vendre ce vilain animal-là? Après l'éloge qu'il en avoit fait, et l'attestation du seigneur Corcuelo, que je croyois homme sincère et bon connoisseur, j'aurois donné ma mule pour rien : c'est pourquoi je dis au marchand que je m'en rapportois à sa bonne foi ; qu'il n'avoit qu'à priser la bête en conscience, et que je m'en tiendrois à la prisée. Alors, faisant l'homme d'honneur, il me répondit qu'eu intéressant sa conscience je le prenois par son foible. Ce n'étoit pas effectivement par son fort; car, au lieu de faire monter l'estimation à dix on donze pistoles, comme mon oncle, il n'eut pas honte de la fixer à trois ducats, que je reçus avec autant de joie que si j'eusse gagné à ce marché-là.

Après m'être si avantageusement defait de ma mule, l'hôte me mena chez un muletier qui devoit partir le lendemain pour Astorga. Ce muletier me dit qu'il partir le lendemain pour qu'il auroit soin de me venir réveiller. Nous convinmes de prix, ant pour le louage d'une mule que pour la nourriture; et quand tout fut réglé entre nous, je m'en retournais vers l'hôtel-lerie avec Corcuelo, qui, chemin faisant, se mit à me raconter l'histoire de ce muletier. Il m'apprit tout ce qu'on en disoit dans la ville. Enfin il allait de nouveau m'étourdir de son babil importun, si par bonheur un homme assez bien fait ne fut venu l'interrompre en l'abordant avec beaucoup de civilité. Je les laissai ensemble, et continuai mou chemin, sans soupçoumer que l'eusse la moindre part à leur entretieu.

Je demandai à souper des que je sus dans l'hôtellerie. C'étoit un jour maigre : on m'accommoda des œuss. Pendant qu'on me les apprétoit, je liai conversation avec l'hôtesse, que je n'avois point eneore vue. Elle me parut assez jolie; et je trouvai ses allures si vives, que j'aurois bien jugé, quand son mari ne me l'auroit pas dit, que ce cabaret devait être fort achalandé. Lorsque l'omelette qu'on me faisoit fut en état de m'être servie, je m'assis tout seul à une table. Je n'avois pas encore mangé le premier morceau, que l'hôte entra, suivi de l'homme qui l'avoit arrêté dans la rue. Ce cavalier portoit une longue rapière, et pouvoit bien avoir trente ans. Il s'approcha de moi d'un air empressé. Seigneur écolier, me dit-il, je viens d'apprendre que vous êtes le seigneur Gil Blas de Santillane , l'ornement d'Oviédo et le flambeau de la philosophie. Est-il bien possible que vous soyez ce savantissime, ce bel esprit dont la réputation est si grande en ce pays-ci? Vous ne savez pas, continua-t-il en s'adressant à l'hôte et à l'hôtesse, vous ne savez pas ce que vous possédez; vous avez un trèsor dans votre maison: vous voyez dans ce jeune gentilhomme la huitième merveille du monde. Puis, se tournant de mon côté et me jetant les bras au cou : Excusez mes transports, ajouta-t-il; je ne suis point maltre de la joie que votre présence me cause.

Je ne pus lui répondre sur-le-champ, parce qu'il me tenoit si serré, que je n'avois pas la respiration libre; et ee ne fut qu'après que j'eus la tête dégagée de l'embrassade que ie lui dis : Seigneur eavalier, je ne erovois pas mon nom connu à Pegnaflor. Comment connu! reprit-il sur le même ton; nous tenons registre de tous les grands personnages qui sont à vingt lieues à la ronde. Vous passez ici pour un prodige; et je ne doute pas que l'Espagne ne se trouve un jour aussi vaine de vous avoir produit que la Gréec d'avoir vu naître ses sages. Ccs paroles furent suivies d'une nouvelle accolade, qu'il me fallut encore essuver, au hasard d'avoir le sort d'Anthée. Pour peu que j'ensse eu d'expérience, je n'aurois pas été la dupe de ses démonstrations ni de ses livperboles; l'aurois bien connu. à ses flatteries outrées, que c'étoit un de ces parasites que l'on trouve dans toutes les villes, et qui, des qu'un étranger arrive. s'introduisent auprès de lui pour remplir leur ventre à ses dépens; mais ma jeunesse et ma vanité m'en firent juger tout autrement. Mon admirateur me parut un fort honnête homme, et je l'invitai à souper avec moi. Ah! très volontiers, s'écria-t-il : je sais trop bon gré à mon étoile de m'avoir fait rencontrer l'illustre Gil Blas de Santillane, pour ne pas jouir de ma bonne fortune le plus long-temps que je pourrai. Je n'ai pas grand appétit, poursuivit-il; je vais me mettre à table pour vous tenir eompaguie seulement, et je mangerai quelques moreeaux par eomplaisance.

En parlant ainsi, mon panégyriste s'assit vis-à-vis de moi. On lui apporta un couvert. Il se jeta d'abord sur l'omelette avec tant d'avidité qu'il sembloit n'avoir mangé de trois jours. A l'air complaisant dont il s'y prenoit, je vis bien qu'elle seroit bientot expédiee. J'en ordonnai une seconde, qui fut faite si promptement, qu'on nous la servit comme nous achevions, ou plutôt comme il achevoit de manger la première. Il y procédoit pourtant d'une vitesse toujours égale, et trouvait moyen, sans perdre un coup de dent, de me donner louanges sur louanges, ee qui me rendoit fort content de ma petite personne. Il buvoit aussi fort souvent; tantôt e'était à ma santé, et tantôt à celle de mon père et de ma mère, dont il ne pouvait assez vanter le bonheur d'avoir un fils tel que moi. En même temps il versoit du vin dans mon verre et m'excitoit à lui faire raison. Je ne répondois point mal aux santés qu'il me portoit; ce qui, avec ses flatteries, me mit insensiblement de si belle humeur, que, voyant notre seconde omelette à moitié mangée, je demandai à - l'hôte s'il n'avait pas de poisson à nous donner. Le seigneur Corcuelo, qui, selon toutes les apparences, s'entendoit avec le parasite, me répondit : J'ai une truite excellente : mais elle coûtera eher à ceux qui la mangeront! C'est un morceau trop friand pour vous. Qu'appelez-vous trop friand? dit alors mon flatteur d'un ton de voix élevé : vous n'v pensez pas , mon ami; apprenez que vous n'avez rien de trop bon pour le seigneur Gil Blas de Santillane, qui mérite d'être traité comme un prince.

Je us bien aise qu'il eut relevé les dernières paroles de l'hôte, et il ne fit en eela que me prévenir. Je m'en sentois offensé, et je dis fièrement à Coreuelo: Apportez-nous votre truite, et ne vous embarrassez pas du reste. L'hôte, qui ne demandoit pas mieux, se mit à l'appréter, et ne tarda guère à nous la servir. A la vue de ce nouveau plat, je vis briller une grande joie dans les yeux du parasite, qui fit paroître une nouvelle eomplaisance, c'est-à-dire qu'il donna sur le poisson comme il avoit donné sur les œuis. Il fut pourtant obligé de se rendre, de peur d'accident; car il en avoit jusqu'à la gorge. Enfin, après avoir bu et mangé tout son soul, il voulut finir la comédie. Seigneur Gil Blas, me dit-il en se levant de table, je suis trop content de la bonne chère que vous m'avez faite, pour vous quitter sans vous donner un avis important dont vous maroissez avoir besoin. Soyez désormais en garde contre les

louanges. Défiez-rous des gens que vous ne connoîtrez point. Vons en pourrez rencontrer d'autres qui voudront, comme moi, se divertir de votre erédulité et peut-être ponsser les choses encore plus loin; n'en soyez point la dupe, et ne vous croyez point, sur leur parole, la lunitème merveille du monde. En achevant ces mots, il me rit au nez, et s'en alla.

Je fus aussi sensible à cette baie que je l'ai été dans la suite aux plus grandes disgraees qui me sont arrivées. Je ne pouvois me consoler de m'être laissé tromper si grossièrement, ou. pour mieux dire, de seutir mon orgueil humilié. Eh quoi? dis-je, le traftre s'est donc joué de moi? Il n'a tautôt abordé mon hôte que pour lui tirer les vers du nez, ou plutôt ils étoient d'intelligence tous deux. Ah! panyre Gil Blas, meurs de houte d'avoir donné à ces fripons un juste sujet de te tourner en ridicule. Ils vont composer de tout ceci une belle histoire qui pourra bien aller jusqu'à Oviédo, et qui t'y fera beaucoup d'honneur. Tes parents se repentiront sans doute d'avoir tant harangué un sot : loin de m'exhorter à ne tromper personne, ils devoient me recommander de ne pas me laisser duper. Agité de ces pensées mortifiantes, enflammé de dépit, je m'enfermai dans ma chambre et me mis au lit; mais je ne pus dormir, et je n'avois pas encore fermé l'œil lorsque le muletier me vint avertir qu'il n'attendoit plus que moi pour partir. Je me levai aussitôt; et pendant que je m'habillois, Corcuelo arriva avec un mémoire de la dépense, dans lequel la truite n'étoit pas oubliée; et non seulement il m'en fallut passer par où il voulut, mais j'eus eucore le chagrin, en lui livrant mon argent, de m'apercevoir que le bourreau se ressouvenoit de mon aventure. Après avoir bieu payé un souper dont j'avois fait si désagréablement la digestion. ie me rendis chez le muletier avec ma valise, en donnant à tous les diables le parasite , l'hôte et l'hôtellerie.

CIIAP. III. — De la tentation qu'eut le muletier sur la route; quelle en fut la suite, et comment Gil Blas tomba dans Carybde en voulant éviter Scylla.

Je ne me trouva pas seul avec le muletier; il y avoit deux enfants de famille de Pegnaflor, un petit chantre de Moudognedo, qui couroit le pays, et un jeune bourgeois d'Astorga, qui s'en retournoit chez lui avec une jeune personne qu'il ven onti d'épouser à Verco. Nous fines tous connoissance en peu de temps, et chacuu ent bientot dit d'où il venoit et où il alloit. La nouvelle mariée, quoique jeune, étoit si noire et si peu pi-



quante, que je ne prenois pas grand plaisir à la regarder: cependant sa jeunesse et son embonpoint donnèrent dans la vue du muletier, qui résolut de faire une tentative pour obtenir ses bonnes graces. Il passa la journée à méditer ce beau dessein, et il en remit l'exécution à la dernière couchée. Ce fut à Cacabelos. Il nous fit descendre à la première hôtellerie en entrant. Cette maison étoit plus dans la campagne que dans le bourg, et il en connoissoit l'hôte pour un homme discret et complaisant. Il eut soin de nous faire conduire dans une chambre écartée, où il nous laissa souper tranquillement; mais sur la fin du repas, nous le vimes entrer d'un air furieux : Par la mort ! s'écria-t-il. on m'a volé. J'avois, dans un sac de cuir, cent pistoles; il faut que je les retrouve. Je vais chez le juge du bourg, qui n'entend pas raillerie là-dessus, et vous allez tous avoir la question, jusqu'à ce que vous ayez confessé le crime et rendu l'argent. En disant cela d'un air fort naturel, il sortit, et nous demeurames dans un extrême étonnement.

Il ne nous vint pas dans l'esprit que ce pouvoit être une feinte, parce que nous ne nous connoissions point assez pour pouvoir répondre les uns des autres. Je dirai plus; je soupconnai le petit chantre d'avoir fait le coup, comme il eut peut-être de moi la même pensée. D'ailleurs nous étions tous de jeunes sots. Nous ne savions pas quelles formalités s'observent en pareil cas : nous crumes de bonne foi qu'on commenceroit par nous mettre à la géne. Ainsi, cédant à notre fraveur, nous sortimes de la chambre fort brusquement. Les uns gagnent la rue, les autres le jardin ; chacun cherche son salut dans la fuite : et le jeune bourgeois d'Astorga, aussi troublé que nous de l'idée de la question, se sauva comme un autre Énée, sans s'embarrasser de sa femme. Alors le muletier, à ce que j'appris dans la suite, plus incontinent que ses mulets, ravi de voir que son stratagème produisoit l'effet qu'il en avoit attendu, alla vanter cette ruse ingénieuse à la bourgeoise, et tacher de profiter de l'occasion ; mais cette Lucrèce des Asturies, à qui la manyaise mine de son tentateur prétoit de nouvelles forces, fit une vigoureuse résistance, et poussa de grands cris. La patrouille, qui par hasard en ce moment se trouva près de l'hôtellerie, qu'elle connoissoit pour un lieu digne de son attention , y entra , et demanda la cause de ees cris. L'hôte, qui chantoit dans sa cuisine, et feignoit de ne rien entendre, fut obligé de conduire le commandant et ses archers à la chambre de la personne qui crioit. Ils arrivèrent bien à propos; l'Asturienne n'en pouvoit plus. Le commandant, homme grossier et brutal, ue vit pas plus tot de quoi il s'agissoit, qu'il douna cinq ou sir coups du hois de sa lallebarde à l'amoureux muletier, en l'apostrophant dans des termes dont la pudeur n'était guère moins blessée que de l'action même qui les lui suggéroit. Ce ne fut pas tout : il se saisit du coupable, et le mena devant le juge avec l'accusatrice, qui, malgre le désordre où elle étoit, voulut aller elle-même demander justice de cet attentat. Le juge l'écouta, et, l'ayant attentivement considerée, jugea que l'accusé étoit indigne de pardon. Il le fit dépouiller sur-le-champ et fustiger en sa présence; puis il ordonna que le lendemain, si le mari de l'Asturienne ne paroissoit point , deux archers, aux frais et dépens du délinquant, escorteroient la complaignante jusqu'à la ville d'Astorga.

Pour moi, plus épouvanté peut-être que tous les autres, je gagnai la campagne; je traversai je ne sais combien de champs et de bruyères, et, sautant tous les fossés que je trouvois sur mon passage, j'arrivai enfin auprès d'une forêt. J'allois m'y jeter et me cacher dans le plus épais hallier, lorsque deux hommes à cheval s'offrirent tout-à-coup au-devant de mes pas. Ils crièrent : Qui va là? et comme ma surprise ne me permit pas de répondre sur-le-champ, ils s'approchèrent de moi; et, me mettant chacun un pistolet sur la gorge, ils me sommèrent de leur apprendre qui j'étois, d'où je venois, ce que je voulois aller faire en cette forêt, et'surtout de ne leur rien déguiser. A cette manière d'interroger, qui me parut bien valoir la question dont le muletier nous avoit fait fête, je leur répondis que j'étais un jeune homme d'Oviédo qui allait à Salamanque: je leur contai même l'alarme qu'on venoit de nous donner, et j'avouai que la crainte d'être appliqué à la torture m'avoit fait prendre la fuite. Ils firent un éclat de rire à ce discours, qui marquait ma simplicité; et l'un des deux me dit : Rassure-toi, mon ami; viens avec nous, et ne crains rien; nous allons te mettre en sureté. A ces mots, il me fit monter en croupe sur son cheval, et nous nous enfoncâmes dans la forêt.

Je ne savois ce que je devois penser de cette rencontre; je n'en augurois pourtant rien de sinistre. Si ces gens-ci, disois-je en moi-même étoient des voleurs, ils m'auroient volé, et peut-étre assassiné. Il faut que ce soient de bons gentilshommes de ce pays-ci, qui, me voyant effrayé, ont pitté de moi, et m'emmènent chez eux par charité. Je ne fus pas long-temps dans l'in-certitude. Après quelques détours que nous fimes dans un grand sience, nous nous trouvâmes au pied d'une colline, où nous

descendimes de cheval. C'est ici que nous demeurons, me dit un des cavaliers. Javois beau regarder de tous côtés, je n'apercerois ni maison, ni cabane, pas la moindre apparence d'habitation. Cependant ces deux hommes levèrent une grande trappe de bois, couverte de broussailles, qui cachoit l'entrée d'une longue allée en pente et souterraine, où les chevaux se jetèrent d'eux-mémes, comme des animaux qui y étoient accoutumés. Les cavaliers m'y firent entrer avec eux; puis, baissant la trappe avec des cordes qui étoient attachées pour cet effet, voil à le digne neveu de mon oncle Perez pris comme un rat dans une 
ratière.

CHAP. IV. - Description du souterrain, et quelles choses y vit Gil Blas.

Je connus alors avec quelle sorte de gens j'étois; et l'on peut bien juger que cette connoissance m'ôta ma première crainte. Une frayeur plus grande et plus juste vint s'emparer de mes sens; je crus que j'allois perdre la vie avec mes ducats. Ainse regardant comme une victime qu'on conduit à l'autel, je marchois, déjà plus mort que vif, entre mes deux conducteurs, qui, sentant bien que je tremblois, m'exhortoient inutilement à ne rien craindre. Quand nous eumes fait environ deux cents pas, en tournant et en descendant toujours, nous entrâmes dans une écurie qu'éclairoient deux grosses lampes de fer pendues à la voûte. Il y avoit une bonne provision de paille, et plusieurs ton-neaux remplis d'orge. Vingt chevaux y pouvoient être à l'aise; mais il n'y avoient alors que les deux qui venoient d'arriver. Un vieux nègre, qui paroissoit pourtant encore assez vigoureux, se mit à les attacher au râtelier.

Nous sortimes de l'écurie; et, à la triste lueur de quelques autres lampes qui sembloiten n'éclairer ces lieux que pour en montrer l'horreur, nous parvinmes à une cuisine où une vieille femme faisoit rôtir des viandes sur un brasier et préparoit le souspres on voyoit une office pourvue de toutes sortes de provisions. La cuisinier (il faut que j'en fasse le portrait) était une personne de soixante et quelques années. Elle avoit eu dans ajeunesse les cheveux d'un blond très ardent; car le temps ne les avoit pas si bien blanchis, qu'ils n'eussent encore quelques unances de leur première couleur. Outre un teint olivàtre, elle avoit un tenton pointu et relevé, avec des lèvres for teufonatori un menton pointu et relevé, avec des lèvres for teufonatori menton pointu et relevé, avec des lèvres for teufonatori de la consideration de la conside

cées; un grand nez aquilin lui descendoit sur la bouche, et ses yeux paroissoient d'un très bean rouge pourpré.

Tenez, dane Léonarde, dit un des cavaliers en me présentant a ce bel ange des ténèbres, voici un jeune garyon que nous vous amenons. Puis il se tourna de mon côté, et remarquant que j'étois pale et défait : Mon ami, me dit-il, reviens de ta frayeur: on ne veut te fairc aucun mal. Nous avions besoin d'un valet pour soulager notre cuisinière; nous t'avons rencontré, cela est heureux pour toi. Tu tiendras ici la place d'un garqon qui s'esta laisse mourir depuis quinze jours. C'étoit un jeune homme d'une complexion très délicate. Tu me parois plus robuste que lui, tu en mourras pas si dot. Véritablement un er reveras plus le soleil; mais, en récompense, tu feras bonne chère et heau feu. Tu manaine: tu auras toutes tes petites commodités. Je veux te faire voir, ajouta-t-il, que tu n'es pas ici avec des gueux. En même tempsit prit un flanheau, et m'ordouna de le suivre.

Il me mena dans une cave, où je vis une infinité de bouteilles et de pots de terre bien bouchés, qui étoient pleins, disoit-il, d'un vin excellent. Ensuite il me fit traverser plusieurs chambres. Dans les unes, il y avoit des pièces de toile; dans les autres, des étoffes de laine et des étoffes de soie. J'apercus dans une autre de l'or et de l'argent, sans compter beaucoup de vaisselle à diverses armoiries. Après cela, je le suivis dans un grand salon que trois lustres de cuivre éclairaient, et qui servoit de communication à d'autres chambres. Il me fit là de nouvelles questions. Il me demanda comment je me nommois, pourquoi j'étois sorti d'Oviédo; et lorsque j'eus satisfait sa curiosité; Eh bien! Gil Blas, me dit-il, puisque tu n'as quitté ta patrie que pour chercher quelque bon poste, il faut que tu sois né coiffé. pour être tombé entre nos mains. Je te l'ai déjà dit, tu vivras ici dans l'abondance, et rouleras sur l'or et sur l'argent, D'ailleurs, tu y seras en sureté. Tel est ce souterrain, que les officiers de la sainte Hermandad \* viendroient cent fois dans cette forêt sans le découvrir. L'entrée n'en est connue que de moi seul et de mes camarades. Pent-être me demanderas-tu comment nous l'avons pu faire sans que les habitants des environs s'en soient apercus; mais apprends, mon ami, que ce n'est point notre ouvrage, et qu'il est fait depuis long-temps. Après que les

\* Hermandad, confrérie. La sainte Hermandad, troupe établie en Espagne contre les voleurs de grands chemins et les autres malfaiteurs. C'étoit une maréchaussée, plus particulièrement affectée à l'inquisition.



Maures se furent rendus maîtres de Grenade, de l'Aragon, et de presque toute l'Espagne, les chrétiens qui ne voulurent point subir le joug des infidèles prirent la fuite, et vinrent se cacher dans ce pays-ci, dans la Biscaye, et dans les Asturies, où le vaillant don Pélage s'étoit retiré. Fugitifs et dispersés par pelotons , ils vivoient dans les montagnes ou dans les bois. Les uns demeuroient dans les cavernes, et les autres firent plusieurs souterrains, du nombre desquels est celui-ci. Avant ensuite eu le bonheur de chasser d'Espagne leurs ennemis, ils retournèrent dans les villes. Depuis ce temps-là leurs retraites ont servi d'asvle aux gens de notre profession. Il est vrai que la sainte Hermandad en a découvert et détruit quelques-unes; mais il en reste encore; et, graces au Ciel, il y a près de quinze années que j'habite impunément celle-ci. Je m'appelle le capitaine Rolando. Je suis chef de la compagnie; et l'homme que tu as vu avec moi est un de mes cavaliers.

CHAP. V. — De l'arrivée de plusieurs autres voleurs dans le souterrain, et de l'agréable conversation qu'ils eurent tous ensemble.

Comme le seigneur Rolando achevoit de parler de cette sorte, il parut dans le salon six nouveaux visages. C'étoit le lientenant avec cinq hommes de la troupe qui revenoient chargés du buttn. Ils apportoient deux mannequins remplis de sucre, de cannelle, de poivre, de figues, c'iamandes, et de rasins sees. Le lieutenant adressa la parole au capitaine, et lui dit qu'il venoit d'enlever ces mannequins à un épicier de Benavente, dont il avoit aussi pris le mulet. Après qu'il eut rendu compte de son expédition au bureau, les dépouilles de l'épicier furent portées dans l'Office. Alors il ne fut plus question que des réjoint on dressa dans le salon une grande table, et l'on me renvoya dans la cuisine, où la dame Léonarde m'instruisit de ce que j'avois à faire. Je cédai à la nécessité, puisque mon mauvais sort le voulait ainsi; et, dévorant ma douleur, je me préparai à servir ces honnétes gens.

Je débutai par le buffet, que je parai de tasses d'argent, et de escientes bouteilles de terre pleines de ce bon viu que le sei-gneur Rolando m'avoit vanté: j'apportai ensuite deux ragoûts, qui ne furent pas plus tôt servis, que tous les cavaliers se uirent à table. Ils commencèrent à manger avec beaucoup d'appétit; et moi, debout derrière eux, je me fins prêt à leur verser du vin. Je m'en acquittai de si bonne grace, quoique je n'eusse iamais fait ce métier-là, qu' f'eus le bonheur de m'attiere des

compliments. Le capitaine, en peu de mots, leur conta mon histoire, qui les divertit fort. Ensuite il leur parla de moi fort avantageusement; mais j'étois alors revenu des louanges, et j'en pouvois entendre sans peril. Là-dessus ils me louèrent tous; ils dirent que je paraissois né pour être leur échanson; que je valois cent fois mieux que mon prédécesseur. Et comme, depuis sa mort, c'étoit la signora Léonarda qui avoit l'honneur de présenter le nectar à ces dieux infernaux, ils la privèrent de ce glorieux emploi pour m'en revêtir. Ainsi, nouveau Ganymède, je succédai à cette vieille Héba.

Un grand plat de rôt, servi peu de temps après les ragoûts, vint achever de rassassier les voleurs, qui, buvant à proportion qu'ils mangeoient, furent bientôt de belle humeur, et firent un beau bruit. Les voilà qui parlent tous à-la-fois. L'un commence une histoire, l'autre rapporte un bon mot; un autre crie, un autre chante; ils ne s'entendent point. Enfin Rolando, fatigué d'une scène où il mettoit inutilement beaucoup du sien, le prit sur un ton si haut, qu'il imposa silence à la compagme. Messieurs, leur dit-il d'un ton de maître, écoutez ce que j'ai à vous proposer. Au lieu de nous étourdir les uns les autres en parlant tous ensemble, ne ferions-nous pas mieux de nous entretenir en personnes raisonnables? Il me vient une pensée. Depuis que nous sommes associés , nous n'avons pas eu la curiosité de nous demander quelles sont nos familles, et par quel enchaînement d'aventures nous avons embrassé notre profession. Cela me parait toutefois digne d'être su. Faisons-nous cette confidence, pour nous divertir. Le lieutenant et les autres, comme s'ils avoient eu quelque chose de bean à raconter, acceptèrent avec de grandes démonstrations de joie la proposition du capitaine. qui parla le premier dans ces termes :

Messieurs, vous saurez que je suis fils unique d'un riche bourgeois de Madrid. Le jour de ma naissance fut célébré dans la famille par des réjouissances infinies. Mon père, qui était déjà vieux, sentit une joie extrême de se voir un héritier et mêre entreprit de me nourrir de son propre lait. Mon aïeul maternel vivoit encore en ce temps-là. C'étoit un bon vieillard qui ne se méloit plus de rien que de dire son rosaire et de raconter ses exploits guerriers; car il avoit long-temps porté les armes, et souvent il se vantoit d'avoir vu le feu. Je devins insensiblement l'idole de cest rois personnes; j'étois sans cesse dans leurs bras. De peur que l'étude ne me fatiguat dans mes premières années, on me les laissa passer dans les amusements les plus années.

puérils. Il ne faut pas, disoit mon père, que les enfants s'appliquent sérieusement, que le temps n'ait un peu mûri leur esprit. En attendant cette maturité, je n'apprenois ni à lire ni à écrire ; mais je ne perdois pas pour cela mon temps. Mon père m'enseignoit mille sortes de jeux. Je connoissois parfaitement les cartes, je savojs jouer aux dés, et mon grand-père m'apprenoit des romances sur les expéditions militaires où il s'étoit trouvé. Il me chantoit tous les jours les mêmes couplets; et, lorsque après avoir répété pendant trois mois dix ou douze vers, je venois à les réciter sans faute, mes parents admiroient ma mémoire. Ils ne paroissoient pas moins contents de mon esprit, quand, profitant de la liberté que j'avois de tout dire, j'interrompois leur entretien, pour parler à tort et à travers. Ah! qu'il est joli! s'écrioit mon père en me regardant avec des yeux charmés. Ma mère m'accabloit aussitôt de caresses, et mon grand-père en pleuroit de joie. Je faisois aussi devant eux impunément les actions les plus indécentes; ils me pardonnoient tout : ils m'adorojent. Cependant j'entrois déjà dans ma douzième année, et je n'avois point encore eu de mattre. On m'en donna un; mais il recut en même temps des ordres précis de m'enseigner sans en venir aux voies de fait; on lui permit seulement de me menacer quelquefois, pour m'inspirer un peu de crainte. Cette permission ne fut pas fort salutaire: car, ou je me moquois des menaces de mon précepteur, ou bien, les larmes aux yeux, j'allois me plaindre à ma mère ou a mon aïeul; et je leur faisois accroire qu'il m'avoit fort maltraité. Le pauvre diable avoit beau venir me démentir, il n'en étoit pas pour cela plus avancé ; il passoit pour un brutal, et l'on me croyoit toujours plutôt que lui. Il arriva meme un jour que je m'égratignai moi-meme ; puis je me mis à crier comme si l'on m'eût écorché: ma mère accourut, et chassa le maître sur-le-champ, quoiqu'il protestat et prit le Ciel à témoin qu'il ne m'avoit pas touché.

Je me défis aiusi de tous mes précepteurs, jusqu'à ce qu'il vint s'en présenter un tel qu'il me le falloit. C'était un bachelier d'Aleala. L'excellent mattre pour un enfant de fauille! Il aimoit les femmes, le jeu et le cabaret: je ne pouvois être en meilleures mains. Il s'attacha d'abord à gagner mon esprit par la douceur: il y réussit, et par-là se fit aimer de mes parents, qui m'abandonnérent à sa conduite. Ils n'eurent pas sujet de s'en repentir; il me perfectionna de bonné heure dans la science du monde. A force de me mener avec lui dans tous les lieux qu'il aimoit, il m'en inspira si bien le goût, qu'au latin près je de-

vins un garçon universel. Dès qu'il vit que je n'avois plus besoin

de ses préceptes, il alla les offrir ailleurs.

Si dans mon enfance j'avais véeu au logis fort librement, ce fut bien autre chose quand je commençai à devenir maître de mes actions. Ce fut dans ma famille que je fis l'essai de mon impertinence. Je me moquois à tout moment de mon père et de ma mère. Ils ne faisoient que rire de mes saillies; et plus elles étoient vives, plus ils les trouvoient agréables. Cependant je faisois toutes sortes de débanches avec des jeunes gens de mon humeur; et comme nos parents ne nous donnoient pas assez d'argent pour continuer une vie si délicieuse, chaeun déroboit ehez lui ee qu'il pouvoit prendre; et, cela ne suffisant point encore, nous commençames à voler la nuit, ce qui n'étoit pas un petit supplément. Malheureusement le corrégidor \* apprit de nos nouvelles. Il voulut nous faire arrêter : mais on nous avertit de son mauvais dessein. Nous eûmes recours à la fuite, et nous nous mimes à exploiter sur les grands chemins. Depuis ce temps-là, messieurs, Dieu m'a fait la grace de vieillir dans ma profession, malgré les périls qui y sont attachés.

Le capitaine eessa de parler en cet endroit, et le lieutenant, eomme de raison, prit la parole après lui : Messieurs, dit-il, une éducation tont opposée à celle du seigneur Rolando a produit le même effet. Mon père étoit un boncher de Tolède ; il passoit , avee justice, pour le plus grand brutal de sa communauté, et ma mère n'avoit pas un naturel plus doux. Ils me fouettoient dans mon enfance comme à l'envi l'un de l'autre ; j'en recevois tous les jours mille coups. La mojudre faute que je commettois étoit suivie des plus rudes châtiments. J'avois beau demander grace les larmes aux yeux, et protester que je me repentois de ee que j'avois fait, on ne me pardonnoit rien, et le plus souvent on me frappoit sans raison. Quand mon père me battoit, ma mère, comme s'il ne s'en fût pas bien acquitté, se mettoit de la partie, au lieu d'intereéder pour moi. Ces traitements m'inspirèrent tant d'aversion pour la maison paternelle, que je la quittai avant que j'eusse atteint ma quatorzième année. Je pris le chemin d'Aragon, et me rendis à Saragosse en demandant l'aumône. Là je me faufilai avee des gueux qui menoient une vie assez heureuse. Ils m'apprirent à contrefaire l'aveugle, à paroitre estropié, à mettre sur les jambes des ulcères postiehes, etc.

<sup>\*</sup> Corregidor, correcteur. C'est le nom du premier officier de justice dans les villes et les provinces d'Espagne.

Le matin, comme des acteurs qui se préparent à jouer une comédie; nous nous disposions à faire nos personnages. Chacun couroit à son poste ; et le soir , nous réunissant tous , nous nous réjouissions pendant la nuit aux dépens de ceux qui avoient eu pitié de nous pendant le jour. Je m'ennuyai pourtant d'être avec ces misérables; et, voulant vivre avec de plus honnêtes gens, je m'associai avec des chevaliers d'industrie. Ils m'apprirent à faire de bons tours : mais il nous fallut bientôt sortir de Saragosse, parce que nous nous brouillames avec un homme de justice qui nous avoit toujours protégés. Chacun prit son parti. Pour moi, qui me sentois de la disposition à faire des coups hardis, j'entrai dans une troupe d'hommes courageux qui faisoient contribuer les voyageurs; et je me suis si bien trouvé de leur façon de vivre, que je n'en ai pas voulu chercher d'autre depuis ee temps-là. Je sais donc, messieurs, très bon gré à mes parents de m'avoir si maltraité; car, s'ils m'avoient élevé un peu plus doucement, je ne serois présentement, sans doute, qu'un malheureux boucher, au lieu que i'ai l'honneur d'être votre lieutenant.

Messieurs, dit alors un jeune voleur qui étoit assis entre le capitaine et le lieutenant, sans vanité, les histoires que nous venons d'entendre ne sont pas si composées ni si curieuses que la mienne : je suis sur que vous en convicadrez. Je dois le jour à une paysanne des environs de Séville. Trois semaines après qu'elle m'eut mis au monde (elle étoit jeune, propre et bonne nourrice), on lui proposa un nourrisson. C'étoit un enfant de qualité, un fils unique, qui venoit de naître dans Séville. Ma mère accepta volontiers la proposition; elle alla chercher l'énfant. On le lui confia; et elle ne l'eut pas si tôt apporté dans son village, que, trouvant quelque ressemblance entre lui et moi, cela lui inspira le dessein de me faire passer pour l'enfant de qualité, dans l'espérance qu'un jour je reconnoîtrois bien ce bou office. Mon père, qui n'étoit pas plus scrupuleux qu'un autre paysau, approuva la supercherie, de sorte qu'après nous avoir fait changer de langes, le fils de don Rodrigue de Herrera fut envoyé, sous mon nom à une autre nourrice, et ma mère me nourrit sous le sien.

Malgré tout ce que l'on peut dire de l'instinct et de la force du sang, les parents du petit gentilhomme prirent aisément le change. Ils n'eurent pas le moindre soupeon du tour qu'on leur avait joué; et jusqu'à l'age de sept ans je fus toujours dans leurs bras. Leur intention étant de me rendre un cavalier parfait, ils me donnèrent toutes sortes de maîtres : mais les plus habiles ont quelquefois des élèves qui leur font peu d'honneur ; j'étois un de ces heureux écoliers-là : j'avois peu de disposition pour les exercices qu'on m'apprenoit, et encore moins de goût pour les sciences qu'on me vouloit enseigner. J'aimois beaucoup mieux jouer avec les valets que j'allois chercher à tous moments dans les cuisines ou dans les écuries. Le jeu ne fut pas toutefois longtemps ma passion dominante : je n'avois pas dix-sept ans, que je m'enivrais tous les jours. J'agaçois aussi toutes les femmes du logis. Je m'attachai principalement à une servante de cuisine, qui me parut mériter mes premiers soins. C'était une grosse joufflue, dont l'enjouement et l'embonpoint me plaisaient fort. Je lui faisais l'amour avec si peu de circonspection, que don Rodrigue même s'en aperçut. Il m'en reprit aigrement, me reprocha la bassesse de mes inclinations; et, de peur que la vue de l'objet aimé ne rendit ses remontrances inutiles, il mit ma princesse à la porte.

Ce procédé me déplut; je résolus de m'en venger. Je volai les pierreries de la femme de don Rodrigue; et ce vol ne laissoit pas d'être assez considérable; puis, allant chercher ma belle Hélène, qui s'était retirée chez une blanchisseuse de ses amies , je l'enlevai en plein midi, afin que personne n'en ignorat. Je passai plus avant; je la menai dans son pays, où je l'épousai solennellement, tant pour faire plus de dépit aux Herrera, que pour laisser aux enfants de famille un si bel exemple à suivre. Trois mois après ce beau mariage, j'appris que don Rodrigue était mort. Je ne fus pas insensible à cette nouvelle ; car je me rendis promptement à Séville pour demander son bien : mais j'y trouvai du changement. Ma mère n'étoit plus, et en mourant elle avait eu l'indiscrétion d'avouer tout, en présence du curé de son village et d'autres bons témoins. Le fils de don Rodrigue tenoit déià ma place, ou plutôt la sienne, et il venoit d'être reconnu avec d'autant plus de joie, qu'on était moins satisfait de moi ; de manière que, n'ayant rien à espérer de ce côté-là, et ne me sentant plus de goût pour ma grosse femme, je me joignis à des chevaliers de la fortune, avec qui je commençai mes caravanes.

Le jeune voleur ayant achevé son histoire, un autre dit qu'il était fils d'un marchand de Burgos; que, dans sa jeunesse, pouse d'une dévotion indiscréte, il avait pris l'abit et fait profession dans un ordre fort austère, et apostasié quelques années après. Enfin les huit voleurs parièrent tour-à-tour; et lorsque je les vious entendus, ie ne fus pas surpris de les voir ensemble. Ils changérent ensuite de discours. Ils mirent sur le tapis divers projets pour la campagne prochaine; et, après avoir formé une résolution, ils se levèrent de table pour s'aller coucher. Ils allumèrent des bougies, et se retirèrent dans leurs chambres. Je suivis le capitaine Rolando dans la sienne, où, pendant que je l'aidois à se déshabiller : Eh bien! Gil Blas, me dit-il d'un air gai, tu vois de quelle manière nous vivons. Nous sommes toujours dans la joie ; la haine ni l'envie ne se glissent point parmi nous; nous n'avons jamais ensemble le moindre démèlé; nous sommes plus unis que des moines. Tu vas, mon enfant, poursuivit-il, mener ici une vie bien agréable; car je ne te crois pas assez sot pour te faire une peine d'être avec des voleurs. Eh! voit-on d'autres gens dans le monde? Non, mon ami, tous les hommes aiment à s'approprier le bien d'autrui ; c'est un sentiment général ; la manière seule de le faire en est différente. Les conquérants, par exemple, s'emparent des états de leurs voisins. Les personnes de qualité empruntent, et ne rendent point. Les banquiers, agents de change, commis, et tous les marchands, tant gros que petits, ne sont pas fort scrupuleux. Pour les gens de justice, je n'en parlerai point ; on n'ignore pas ce qu'ils savent faire. Il faut pourtant avouer qu'ils sont plus humains que nous; car souvent nous ôtons la vie aux innocents, et eux quelquefois la sauvent même aux coupables.

CHAP. VI. - De la tentative que fit Gil Blas pour se sauver, et que l' en fut le succès.

Après que le capitaine des voleurs eut ainsi fait l'apologie de sa profession, il se mit au lit; et moi je retournai dans le salon, où je desservis et remis tout en ordre. J'allai ensuite à la cuisine. où Domingo (c'étoit le nom du vieux nègre) et la dame Léonarde soupoient en m'attendant. Quoique je n'eusse point d'appétit, je ne laissai pas de m'asseoir auprès d'eux. Je ne pouvois manger, et comme je paroissois aussi triste que j'avois sujet de l'être, ces deux figure équivalentes entreprirent de me consoler; ce qu'elles firent d'une manière plus propre à me mettre au désespoir qu'à soulager ma douleur. Pourquoi vous affligez-vous, mon fils? me dit la vieille; vous devez plutôt vous réjouir de vous voir ici. Vous êtes jeune, et vous paroissezfacile; vous vous seriez bientôt perdu dans le monde. Vous y auriez indubitablement rencontre des libertins qui vous auroient engagé dans toutes sortes de débauches, au lieu que votre innocence se trouve ici dans un port assuré. La dame Léonarde a raison, dit gravement à son tour le vieux nègre, et l'on peut ajouter à cela qu'il n'y a dans le monde que des peines. Rendez graces au Ciel, mon ami, d'ètre tout d'un coup délivré des périls, des embarras et des afflictions de la vie.

J'essuyai tranquillement ce discours, parce qu'il ne m'eût servi de rien de m'en facher. Je ne doute pas même, si je me fusse mis en colère, que je ne leur eusse apprêté à rire à mes dépens. Enfin Domingo, après avoir bien bu et bien mangé, se retira dans son écurie. Léonarde prit aussitôt une lampe, et me conduisit dans un caveau qui servoit de cimetière aux voleurs qui mouroient de leur mort naturelle, et où je vis un grabat qui avoit plus l'air d'un tombeau que d'un lit. Voilà votre chambre, mon petit poulet, me dit-elle en me passant doucement la main sous le menton : le garçon dont vous avez le bonheur d'occuper la place y a couché tant qu'il a vécu parmi nous, et il y repose encore après sa mort. Il s'est laissé mourir à la fleur de son âge; ne soyez pas assez simple pour suivre son exemple. En achevant ces paroles, elle me donna la lampe et retourna dans sa cuisine. Je posai la lampe à terre, et me jetai sur le grabat, moins pour prendre du repos que pour me livrer tout entier à mes réflexions. O Ciel! dis-je, est-il une destinée aussi affreuse que la mienne? On veut que je renouce à la vue du soleil ; et, comme si ce n'étoit pas assez d'être enterré tout vif à dix-huit ans, il faut encore que je sois réduit à servir des voleurs, à passer le jour avec des brigands, et la nuit avec des morts! Ces pensées, qui me sembloient très mortifiantes, et qui l'étoient en effet, me faisoient pleurer amèrement. Je maudis cent fois l'envie que mon oncle avait eue de m'envoyer à Salamanque; je me repentis d'avoir craint la justice de Cacabelos; j'anrois voulu être à la question. Mais, considérant que je me consumois en plaintes vaines, je me mis à rêver aux moyens de me sauver, et je me dis en moi-même : Estil donc possible de me tirer d'ici ? Les voleurs dorment : la cuisinière et le nègre en feront bientôt autant : pendant qu'ils seront tous endormis, ne puis-je, avec cette lampe, trouver l'allée par où je suis descendu dans cet enfer? Il est vrai que je ne me crois pas assez fort pour lever la trappe qui est à l'entrée. Cependant voyons : je ne veux rien avoir à me reprocher. Mon désespoir me prêtera des forces, et j'en viendrai peut-être à bout.

Je formai donc ce grand dessein. Je me levai quand je jugeai que Léonarde et Domingo reposoient. Je pris la lampe, et sortis du caveau en me recommaudant à tous les saints du paradis. Ce ne fut pas sans peine que je démélai les détour de ce nouveau labyrinthe. J'arrivai pourtant à la porte de l'écurie, et j'apercus enfin l'allée que je cherchois. Je marche, je m'avance vers la trappe avec une joie mélée de crainte : mais hélas! au milieu de l'allée je rencontrai une mandite grille de fer bien fermée, et dont les barreaux étoient si près l'un de l'autre, qu'on y pouvoit à peine passer la main. Je me trouvai bien sot à la vue de ce nouvel obstacle, dont je ne m'étois point aperçu en entrant, parce que la grille était alors ouverte. Je ne laissai pas pourtant de tâter les barreaux. J'examinai la serrure, je tâchois même de la foreer, lorsque tout-à-coup je me sentis appliquer vigoureusement entre les deux épaules eing ou six coups de nerf de bœuf. Je poussai un eri si percant, que le souterrain en retentit; et, regardant aussitôt derrière mol, je vis le vieux nègre en chemise, qui d'une main tenait une lanterne sourde, et de l'autre l'instrument de mon suppliee. Ah! ah! dit-il, petit drôle, vous voulez yous sauver! Oh! ne pensez pas que vous puissiez me surprendre : je vous al bien entendu. Vous avez eru trouver la grille ouverte, n'est-ce pas? Apprenez, mon ami, que vous la trouverez désormais toujours fermée. Quand nous retenons iei quelqu'un malgre lui, il faut qu'il soit plus fin que vous pour nous échapper.

Cependant, au cri que j'avois fait, deux ou trois voleurs se réveillèrent en sursaut; et, ne sachant si c'étoit la sainte Hermandad qui venoit fondre sur eux, ils se levèrent en appelant à haute voix leurs camarades. Dans un instant ils sont tous sur pied. Ils prennent leurs épées et leurs carabines, et s'avancent presque nus jusqu'à l'endroit où j'étois avec Domingo. Mais sitôt qu'ils surent la cause du bruit qu'ils avaient enteudu, leur inquiétude se convertit en éclats de rire. Comment done, Gil Blas. me dit le voleur apostat, il n'y a pas six heures que tu es avec nous, et tu veux déjà t'en aller? Il faut que tu aies bien de l'aversion pour la retraite. Et que ferois-tu donc si tu étais ehartreux? Va te coucher. Tu en seras quitte cette fois-ci pour les coups que Domingo t'a donnés; mais s'il t'arrive jamais de faire un nouvel effort pour te sauver, par saint Barthélemy! nous t'écorcherons tout vif. A ces mots il se retira. Les autres voleurs s'en retournèrent aussi dans leurs chambres, en riant de tout leur cœur de la tentative que j'avois faite pour leur fausser compagnie. Le vieux nègre, fort satisfait de son expédition, rentra dans son écurie; et je regagnai mon cimetière, où je passai le reste de la nuit à soupirer et à pleurer.

CHAP. VII. - De ce que fit Gil Blas, ne pouvant faire mieux.

Je pensai succomber les premiers jours au chagrin qui me devoroit. Je ne faisois que trainer une vie mourante; mais enfin mon bon génie m'inspira la pensée de dissimuler. J'affectai de paroftre moins triste; je commençai à rire et à chanter, quoique je n'en eusse aucune envie : en un mot, je me contraignis si bien, que Léonarde et Domingo y furent trompés. Ils crurent que l'oiseau s'accoutumoit à la cage. Les voleurs s'imaginèrent la même chose. Je prenois un air gai en leur versant à boire, et je me mélois à leur entretien, quand je trouvois ocasion d'y placer quelque plaisanterie. Ma liberté, loin de leur déplaire, les divertisoit. Gil Blas, me dit le capitaine, un soir que je faisois le plaisant', tu as bien fait, mon ami, de bannir la mélancolie; je suis charmé de ton humeur et de ton esprit. On ne connoît pas d'abord les gens : je ne te croyois pas si spirituel ni si enjoué.

Les autres me donnèrent aussi mille louanges, et m'exhortèrent à persister dans les généreux sentiments que je leur témoignois; enfin ils me parurent si contents de moi, que profitant d'une si bonne disposition : Messieurs , leur dis-je , permettez que je vous découvre le fond de mon ame. Depuis que ie demeure ici, je me sens tout autre que je n'étois auparavant. Vous m'avez défait des préjugés de mon éducation; i'ai pris insensiblement votre esprit. J'ai du goût pour votre profession : je meurs d'envie d'avoir l'honneur d'être de vos confrères, et de partager avec vous les périls de vos expéditions. Toute la compagnie applaudit à ce discours. On loua ma bonne volonté; puis il fut résolu tout d'une voix qu'on me laisseroit servir encore quelque temps pour éprouver ma vocation : qu'ensuite on me feroit faire mes caravanes; après quoi on m'accorderoit la place honorable que je demandois, et qu'on ne pouvoit, disoit-on, refuser à un jeune homme qui paroissoit d'aussi bonne volonté que moi.

Il fallut donc continuer de me contraindre, et d'exercer mon emploi d'échanson. J'en fus très mortifie, car je n'aspirois à devenir voleur que pour avoir la liberté de sortir comme les autres, et j'espérois qu'en faisant des courses avec eux., je leur échapperois quelque jour. Cette seule espérance soutenoit ma vie. L'attente néanmoins me paroissoit longue, et je ne laissai pas d'essaver plus d'une fois de surprendre la vigilance de Domingo: mais n'y eut pas moyen; il était troy sur ses gardes: j'aurois défiéent Orphées de charmer ee Cerbère. Il est vrai aussi que, de peur de me rendresuspect, je ne faisois pas tout ee que j'aurois pu faire pour le tromper. Il m'observoit, et j'étois obligé d'agir avec beaucoup de circonspection pour ne me pas trahir. Je m'en remettois donc au temps que les voleurs m'avoient preserit pour me reeveoir dans leur troupe, et je l'atteudois avec autant d'impatience que si j'eusse dù entrer dans une compagnie de traitants.

Graces au Ciel, six mois après, ee temps arriva. Le seigneur Rolando dit un soir à ses eavaliers : Messieurs, il faut tenir la parole que nous avons donnée à Gil Blas. Je n'ai pas mauvaise opinion de ce garçon-là, il me paroit fait pour marcher sur nos traces; je erois que nous en ferons quelque chose. Je suis d'avis que nous le menions demain avec nous cueillir des lauriers sur les grands chemins. Prenons soin nous-mêmes de le dresser à la gloire. Les voleurs furent tous du sentiment de leur capitaine; et, pour me faire voir qu'ils me regardoient déià comme un de leurs compagnons, dès ce moment ils me dispensèrent de les servir. Ils rétablirent la dame Léonarde dans l'emploi qu'on lui avoit ôté pour m'en eharger. Ils me firent quitter mon habillement, qui eonsistoit en une simple soutanelle fort usée, et ils me parèrent de toute la dépouille. d'un gentilhomme nouvellement volé. Après cela, je me disposai à faire ma première eampagne.

CHAP. VIII.— Gil Blas accompagne les voleurs. Quel exploit il fait sur les grands chemins.

Ce fut sur la fin d'une nuit du mois de septembre que je soritis du souterrain avee les voleurs. J'étois armé, comme eux, d'une earabine, de deux pistolets, d'une épée et d'une baionnette, et je montois un assez bon cheval, qu'on avoit pris au même gentillhomme dont je portois les habits. Il y avoit si longtepps que je vivois dans les ténèbres que le jour naissaut ne manqua pas de m'éblouir; mais peu à peu mes yeux s'accoutumèrent à le souffiri.

Nous passames auprès de Pontierrada, et nous allames nous mettre en embuscade dans un petit bois qui bordoit le graud chemin de Léon, dans un endroit d'où, sans étres vus, nous pouvions voir tous les passants. Là, nous attendions que la fortune nous offrit quelque bon eoup à faire, quand nous japerçûmes un religieux de l'ordre de Saint-Dominique, monté, contre l'ordi-

naire de ces bons pères, sur une manvaise mule. Dien soit loué, s'écria le capitaine en riant, voici le chef-d'œuvre de Gil Blas. Il faut qu'il aille détrousser ce moine : voyous comme il s'y prendra. Tous les voleurs jugèrent qu'effectivement cette commission me convenoit, et ils m'exhortèrent a m'en bien acquitter. Messieurs, leur dis-je, vous serez contents; je vais mettre ce père nu comme la main, et vous amener ici sa mule. Non, non, dit Rolando, elle n'en vaut pas la peine : apporte-nons seulement la bourse de sa révérence ; c'est tout ce que nous exigeons de toi. Je vais done, repris-je, sous les yeux de mes mattres, faire mon coup d'essai; j'espère qu'ils m'houoreront de leurs suffrages. Là-dessus, je sortis du bois, et poussoi vers le religieux, en priant le Ciel de me pardonner l'action que j'allois faire, car il n'y avoit pas assez long-temps que j'étois avec ces brigands pour la faire saus répugnance. J'auroi s bien voulu m'échapper dès ce moment-là; mais la plupart des voleurs étoient encore mieux montés que moi : s'ils m'eusseut vu fuir, ils se seroient mis à mes trousses, et m'auroient bien rattrapé, et peut-être auroient-ils fait sur moi une décharge de leurs carabines, dont je me serois fort mal trouvé. Je n'osai donc hasarder une démarche si délicate. Je joignis le père, et lui demandai la bourse, en lui présentant le bout d'un pistolet. Il s'arrêta tout court pour me considérer; et, sans paroître effrayé : Mon enfant, me dit-il, vous êtes bien jeune ; vous faites de bonne heure un vilain métier. Mon père, lui répondis-je, tout vilain qu'il est, je voudrois l'avoir commencé plus tôt. Ah! mon fils, répliqua le bon religieux, qui n'avoit garde de comprendre le vrai sens de mes paroles, que dites-vous? quel aveuglement! souffrez que je vous représente l'état malheureux.... Oh! mon père, interrompis-je avec précipitation, trève de morale, s'il vous platt; je ne viens pas sur les grands chemins pour entendre des sermons : il ne s'agit point ici de cela; il faut que vous me donniez des espèces. Je veux de l'argent. De l'argent? me dit-il d'un air étonné; vous jugez bien mal de la charité des Espagnols, si vous croyez que les personnes de mon caractère aient besoin d'argent pour voyager en Espagne. Detrompez-vous. On nous recoit agréablement par-tout; on nous loge, on nous nourrit, et l'on ne nous demande pour cela que des prières. Enfin nous ne portons point d'argent sur la route; nous nous abandonnons à la Providence. Mais, mon père, ajoutai-je, finissons : mes camarades, qui sont dans ce bois, s'impatientent ; jetez tout-à-l'heure votre bourse à terre, on bien je vous tue.

A ees mots que je prononçai d'un air menaçant, le religieux sembla craindre pour sa vie. Attendez, me dit-il, je vais done vous satisfaire, puisqu'il le faut absolument. Je vois bien qu'avec vous autres les figures de rhétorique sont inutiles. En disant cela, il tira de dessous sa robe une grosse bourse de peau de chamois, qu'il laissa tomber à terre. Alors je lui dis qu'il pouvoit continuer son chemin, ce qu'il ne me donna pas la peine de répéter. Il pressa les flanes de sa mule, qui, démentant l'opinion que j'avois d'elle, ear je ne la crovois pas meilleure que celle de mon oncle, prit tont-à-coup un assez bon train. Tandis qu'il s'éloignoit, je mis pied à terre. Je ramassai la bourse, qui me parut pesante. Je remontai sur ma bête, et regagnai promptement le bois, où les voleurs m'attendoient avec impatienee, pour me féliciter, comme si la victoire que je venois de remporter m'eût coûté beaucoup. A peine me donnérent-ils le temps de descendre de eheval, tant ils s'empressoient de m'embrasser. Courage, Gil Blas, me dit Rolando; tu viens de faire des merveilles. J'ai eu les veux attachés sur toi pendant ton expédition; j'ai observé ta contenance; je te prédis que tu deviendras un exeellent voleur de grands chemins, ou je ne m'y connois pas. Le lieutenant et les autres applaudirent à la prédiction, et m'assurèrent que je ne pouvois manquer de l'accomplir quelque jour. Je les remerciai de la haute idée qu'ils avoient de moi, et leur promis de faire tous mes efforts pour la souteuir.

Après qu'ils m'eurent d'autant plus loué que je méritois moins de l'ètre, il leur prit envie d'examiner le butin dout je revenois chargé. Voyons, dirent-ils, voyons ee qu'il y a dans la bourse du religieux. Elle doit être bien garnie, continuua l'un d'entre eux, car ces hons peres ne voyagent pas en pelerins. Le capitaine délia la bourse, l'ouvrit, et en tira deux ou trois poignées de peittes médailles de euivre, entremélées d'Apus bei, avec quelques seapulaires. A la vue d'un larcin si nouveau, tous les voleurs éclatèrent en ris immodéres. Vive Dieut s'écria le lieutenant, nous avons bien de l'obligtion à Gil Blas; il vient, pour son coup d'essai, de faire un vol fort salutaire à la compagnie. Cette plaisanterie en attira d'autres. Ces seclérats, et particulièrement etui qui avoit apostasié, eommencèrent à s'égayer sur la matière.

Il leur échappa mille traits qu'il ne m'est pas permis de rapporter, et qui marquoient bien le dérèglement de leurs mœurs. Moi seul , je ne riois pas. Il est vrai que les railleurs m'en ôtoient l'envie, en se réjouissant ainsi à mes dépens. Chaeuu nuc lança son trait, et le capitaine me dit : Ma foi, Gil Blas, je te conscille, en ami, dc ne te plus jouer aux moines; ce sont des gens trop fins et trop rusés pour toi.

#### CHAP. IX. - De l'événement sérieux qui suivit cette aventure.

Nous demeurames dans le bois la plus grande partie de la journée, sans apercevoir aucun voyageur qui put payer pour le religieux. Enfin nous en sortimes pour retourner au souterrain, bornant nos exploits à ce risible événement, qui faisoit encore le sujet de notre entretien, lorsque nous découvrimes de loin un carrosse à quatre mules. Il venoit à nous an grand trot, et il étoit accompagné de trois hommes à cheval qui me parurent bien armés et bien disposés à nous recevoir si nous étions assez hardis pour les insulter. Rolando fit faire halte à la troupe, pour tenir conseil là-dessus, et le résultat fut qu'on attaqueroit. Aussitôt il nous rangea de la manière qu'il voulut, et nous marchames en bataille au-devant du carrosse. Malgré les applandissements que j'avois reçus dans le bois, je me sentis saisi d'un grand tremblement, et bientôt il sortit de tout mon corps une sueur froide, qui ne me présageoit rich de bon. Pour surcroît de bonheur, j'étois au front de la bataille, entre le capitaine et le lieutenant, qui m'avoient placé là pour m'accoutumer au feu tout d'un coup. Rolando, remarquant jusqu'à quel point nature patissoit chez moi, me regarda de travers, et me dit d'un air brusque : Ecoute, Gil Blas, songe à faire ton devoir ; je t'avertis que, si tu recules, je te casserai la tête d'un coup de pistolct. J'étois trop persuadé qu'il le feroit comme il le disoit, pour négliger l'avertissement; c'est pourquoi je ne pensai plus qu'à recommander mon ame à Dieu, puisque je n'avois pas moins à craindre d'un côté que de l'autre.

Pendant ce temps-là, le carrosse et les cavaliers şapprochoient. Ils connurent quelles sortes de gens nous étions; et, devinant notre dessein à notre contenance, il s'arrêterent à la portée d'une escopette. Ils avoient, aussi bien que nous, des carabines et des pistolets. Tandis qu'ils se préparoient à nous faire face, il soriit du carrosse un homme bien fait et richement vêtu. Il monta sur un cheval de main, dont un des cavaliers teunoit la bride, et il se mit à la tête des autres. Il n'avoit pour arme que son épée et deux pistolets. Encore qu'ils ne fussent que quatre contre neuf, car le cocher demeura sur son siège, ils s'avancé-rent vers nous avec une audace qui redonbla mon effori. Je ne

laissai pas pourtant, bien que tremblant de tous mes membres, de me teuir prét à tirer mon coup; mais, pour tlire les choses comme elles sont, je fermai les yeux et tournai la tête en déchargeaut ma carabine; et, de la manière que je tirai, je ne dois nouit avoir ce coup-la sur la conscience.

Je ne ferai point un détail de l'action : quoique présent, je ne voyois rien; et ma peur, en me troublant l'imagination, me cachoit l'horreur du spectacle même qui m'effrayoit. Tout ce que je sais, c'est qu'après un grand bruit de moussquetades, j'entendis mes compagnous crier à pleine tête : Victoir et victoir et A cette acclamation, la terreur qui s'étoit emparée de mes sens se dissipa, et j'aperçus sur le champ the bataille les quatre cavaliers étendus saus vic. De notre côté, nous n'ebmes qu'un homme de tué. Ce fut l'apostat, qui n'eut en cette occasion que ce qu'il méritoit pour son apostasie et pour ses manvaises plaisanteries sur les scapulaires. Un de nos cavaliers requit une balle à la rotule du genou droit. Le lieutenaut fut aussi blessé, mais fort l'égérement, le coup n'ayaut fait qu'effleurer la peau.

Le seigneur Rolando courut d'abord à la portière du carrosse Il y avoit dedans une dame de vingt-quatre à vingt-cinq ans, qui lui parut très belle, malgré le triste état où il la voyoit. Elle s'étoit évanonie pendant le combat, et son évanouissement duroit encore. Tandis qu'il s'occupoit à la considérer, nous songeames, nous autres, au butin. Nous commençames par nous assurer des chevaux des cavaliers tués, car ces animaux, épouvautés du bruit des coups, s'étoient un peu écartés, après avoir perdu leurs guides. Pour les mules, elles n'avoient pas branlé, quoique durant l'action le cocher eut quitté le siège pour se sauver. Nous mimes pied à terre pour les dételer, et nous les chargeames de plusieurs malles que nous trouvames attachées devant et derrière le carrosse. Cela fait, on prit, par ordre du capitaine, la dame qui n'avoit point encore rappele ses esprits, et on la mit à cheval entre les mains d'un voleur des plus robustes et des mieux montés; puis, laissant sur le grand chemin le carrosse et les morts dépouillés, nous emmenames avec nous la dame, les mules et les chevaux.

CHAP. X. — De quelle manière les voleurs en usèrent avec la dame. —Du grand dessein que forma Gil Blas, et quel en fut l'événement.

Il y avait déjà plus d'une heure qu'il était nuit quand nous arrivames au souterrain. Nous menames d'abord les bêtes à

l'écurie, où nous fûmes obligés nons-mêmes de les attacher au râtelier et d'en avoir soin, parce que le vieux nègre étoit au lit depuis trois jours. Outre que la goutte l'avoit pris violemment. un rhumatisme le tenoit entrepris de tous ses membres. Il ne lui restoit rien de libre que la langue, qu'il employoit à témoigner son impatience par d'horribles blasphèmes. Nous laissames ee misérable jurer et blasphémer, et nous allames à la cuisine, où nous donuâmes toute notre attention à la dame, qui paroissoit environnée des ombres de la mort. Nous n'éparguames rien pour la tirer de son évanouissement, et nous eumes le bonheur d'en venir à bout. Mais quand elle eut repris l'usage de ses sens, et qu'elle se vit entre les bras de plusieurs hommes qui lui étoient inconnus, elle sentit son malheur; elle en frémit. Tout ce que la douleur et le désespoir peuvent avoir ensemble de plus affreux parut peint dans ses veux, qu'elle leva au ciel, comme pour se plaindre à lui des indignités dont elle étoit menacée. Puis, cédant tout-à-coup à ces images épouvantables, elle retombe en défaillance, sa panpière se referme, et les voleurs s'imaginent que la mort va leur enlever leur proie. Alors le capitaine, jugeant plus à propos de l'abandonner à elle-même que de la tourmeuter par de nouveaux secours, la fit porter sur le lit de Léonarde, où on la laissa toute senle, au hasard de ce qu'il en ponvoit arriver.

Nous passames dans le salon, où un des voleurs, qui avoit été chirurgien, visita les blessures du lientenant et du cavalier, et les frotta de baume. L'opération faite, on voulut voir ce qu'il v avoit dans les malles. Les unes se trouvèrent remplies de dentelles et de linge, les autres d'habits; mais la dernière qu'on ouvrit renfermoit quelques saes pleins de pistoles : ee qui réjouit infiniment messieurs les intéressés. Après eet examen, la cuisinière dressa le buffet, mit le convert et servit. Nous nous entretiumes d'abord de la grande vietoire que nous avions remportée. Sur quoi Rolando m'adressant la parole : Avoue, Gil Blas, me dit-il, avoue, mon enfaut, que tu as eu grand'peur. Je répondis que j'en demeurois d'accord de bonne foi ; mais que je me battrois comme un paladin quand j'aurois fait seulement deux ou trois eampagnes. Là-dessus toute la compagnie prit mon parti en disant qu'on devoit me le pardonner; que l'aetion avoit été vive, et que, pour un jeune homme qui n'avoit jamais vu le feu, je ne m'étois point mal tiré d'affaires.

La conversation tomba ensuite sur les mules et les chevaux que nous venions d'amener au souterrain. Il fut arrêté que le lendemain, avant le jour, nous partirious tous pour les aller vendre à Mansilla, où probablement on n'auroit point encore entendu parler de notre expédition. Ayant pris cette résolution, nous achevâmes de souper; puis nous retournâmes à la cuisine pour voir la dame, que nous trouvâmes dans la même situation : nous crâmes qu'elle ne passeroit pas la nuit. Néanmoins, quoi-qu'elle parût à peine jouir d'un reste de vie, quelques voleurs ne laissèrent pas de jeter sur elle un ceil profane, et de témoigner une brutale envie, qu'ils auroient satisfaite, si Rolando ne les en ett empechés, en leur représentant qu'ils devient du moins attendre que la dame fit sortie de cet accablement de tristesse, qui lui ôtoit tout sentiment. Le respect qu'ils avoient pour leur capitaine retint leur utcoutineuce; sans cela rien ne ponvoit sauver la dame; sa mort même n'auroit peut-être pas mis son honneur en sûreté.

Nous laissames encore cette malheureuse femme dans l'état où elle étoit. Rolando se contenta de charger Léonarde d'en avoir soin, et chacun se retira dans sa chambre. Pour moi, lorsque je fus couché, au lieu de me livrer au sommeil, je ne fis que m'occuper du malheur de la dame. Je ne doutois point que ce ne fût une personne de qualité, et j'en trouvois son sort plus déplorable. Je ne ponvois, sans frémir, me peindre les horreurs qui l'attendoient; et je m'en sentois aussi vivement touché que si le sang ou l'amitié m'eût attaché à elle. Eufin, après avoir bieu plaint sa destinée, je révai aux moyens de préserver son honneur du péril dont il étoit menacé, et de me tirer en même temps du souterrain. Je songeai que le vienx nègre ne pouvoit se remner, et que depuis son indisposition la cuisinière avoit la cle de la grille. Cette pensée m'échauffa l'imagination, et me fit concevoir un projet que je digérai bien : puis j'en commençai sur-le-champ l'exécution de la manière suivante.

Je feignis d'avoir la colique. Le poussai d'abord des plaintes et des gémissements; ensuite, elevant la voix, je jetai de grauds cris. Les voleurs se réveillent et sont bientot auprès de moi. Is avois une colique horrible, et, pour mienx le leur persuader, je me mis à grincer les dents, à faire des grinaces et des contesions effroyables, et à magiler d'une étrange façon. Après cela, je devins tout-à-coup tranquille, comme si mes douleurs meusseut donné quelque relache. Un instant après, je me remis à faire des bonds sur mon grabat et à me tordre les bras. En un mot, je jouai si bien mon rôle, que les voleurs, tout fins qu'ils

etoient, s'y laissèrent tromper, et erurent qu'en effet je sentois des tranchées violentes; mais en faisant si bien mon personnage, je fus tourmenté d'une étrange façon : ear dès que mes charitables confrères s'imaginerent que je souffrois, les voilà tous qui s'empressent à me soulager. L'un m'apporte une bouteille d'eau-de-vie, et m'en fait avaler la moitié; l'autre me donne, malgré moi, un lavement d'huile d'amande donce; un autre va chauffer une serviette, et vient me l'appliquer toute brûlante sur le ventre. J'avois beau erier miséricorde ; ils imputoient mes eris à la colique, et continuoient à me faire souffrir des maux véritables, en voulant m'en ôter que je n'avois point. Enfin, ne pouvant plus y résister, je fus obligé de leur dire que je ne sentois plus de tranchées, et que je les eonjurois de me donner quartier. Ils eessèrent de me fatigner de leurs remèdes, et je me gardai bien de me plaindre davantage, de peur d'éprouver eneore leurs secours.

Cette seène dura près de trois heures. Après quoi les voleurs, jugeant que le jour ne devoit pas être fort éloigné, se préparérent à partir pour Mansilla. Je fis alors un nouveau lazzi : je voulus me lever pour leur faire eroire que j'avois grande envie de les aecompagner; mais ils m'en empéchèrent. Non, non, Gil Blas, me dit le seigneur Rolando, demeure iei, mon fils : ta colique pourroit te reprendre. Tu viendras une autre fois avec nous; pour aujourd'hui, tu n'es pas en état de nous suivre; repose-toi toute la journée, tu as besoin de repos. Je ne crus pas devoir insister fort sur eela, de crainte qu'on ne se rendit à mes instances; je parus seulement très mortifié de ne pouvoir être de la partie, ce que je fis d'un air si naturel, qu'ils sortirent tous du souterrain sans avoir le moindre soupçon de mon projet. Après leur départ, que j'avois tâché de hâter par mes vœux, je m'adressai ee diseours : Oh çà, Gil Blas, e'est à présent qu'il faut avoir de la résolution. Arme-toi de eourage pour achever ce que tu as si heureusement eommeneé; la chose me paroit aisée: Domingo n'est point en état de s'opposer à ton entreprise, et Léonarde ne peut t'empéche de l'exécuter ; saisis cette occasion de t'échapper; tu n'en trouveras jamais peut-être une plus favorable. Ces réflexions me remplirent de confiance. Je me levai. Je pris mon épée et mes pistolets, et j'allai d'abord à la cuisine; mais avant que d'y entrer, comme j'entendis parler Léonarde, je m'arrètai pour écouter. Elle parloit à la dame inconnue, qui avoit repris ses esprits, et qui, considérant toute son infortune, pleuroit alors et se désespéroit. Pleurez, ma fille, lui disoit la vieille, fondez en larmes, n'épargnez point les soupirs : cela vous soulagera. Votre saisissement étoit daugereux; mais il n'y a plus rien à craindre, puisque vous versez des pleurs. Votre douleur s'apaisera peu à peu, et vous vous accoutumerez à vivre cia avec nos messieurs, qui sont d'honnétes gens. Vous serez mieux traitée qu'une princesse; ils auront pour vous mille complaisances, et vous témoigneront tous les jours de l'affection Il y a bien des femmes qui voudroient être à votre place.

Je ne donnai pas à Léonarde le temps d'en dire davantage. J'entral, et lui mettant un pistolet sur la gorge, je la pressai d'un air menacant de me remettre la clé de la grille. Elle fut troublée de mon action; et, quoique très avancée dans sa carrière, elle se sentit encore assez attachée à la vie pour n'oser me refuser ce que je lui demandois. Lorsque j'eus la clé entre les mains, j'adressai la parole à la dame affligée. Madame, lui dis-je, le Ciel vous a envoyé un libérateur; levez-vous pour me suivre : je vais vous mener où il vous plaira que je vous conduise. La dame ne fut pas sourde à ma voix, et mes paroles firent tant d'impression sur son esprit, que, rappelant tout ce qui lui restoit de forces, elle se leva, vint se jeter à mes pieds, en me conjurant de conserver son houneur. Je la relevai, et l'assurai qu'elle pouvoit compter sur moi. Ensuite je pris des cordes que j'aperçus dans la cuisine, et, à l'aide de la dame, je hai Léonarde aux pieds d'une grosse table, en lui protestant que je la tuerois si elle poussoit le moindre cri. La boune Léonarde, persuadée que je n'y manquerois pas si elle osoit me contredire, prit le parti de me laisser faire tout ce que je voulus. J'allumai de la bougie, et j'allai avec l'inconnue à la chambre où étoient les espèces d'or et d'argent. Je mis dans mes poches autant de pistoles et de doubles pistoles qu'il y en put tenir ; et pour obliger la dame à s'en charger aussi, je lui représentai qu'elle ne faisoit que reprendre son bien, ce qu'elle fit sans scrupule. Quand nous enmes une bonne provision, nous marchâmes vers l'écurie, où j'entrai seul avec mes pistolets en état. Je comptois bien que le vieux nègre, malgré sa goutte et son rhumatisme, ne me laisseroit pas tranquillement seller et brider mon cheval, et j'étois dans la résolution de le guérir radicalement cle tous ses maux, s'il s'avisoit de vouloir faire le méchant; mais, par bonheur, il étoit alors si accablé des douleurs qu'il avoit souffertes et de celles qu'il souffroit encore, que je tirai mon cheval de l'écurie sans même qu'il parût s'en apercevoir. La dame m'attendoit à la porte. Nous enfilames promptement l'allée par où l'on sortoit du souterrain. Nous arrivons à la grille, nous fouvrons, et nous parvenons eufin à la trappe. Nous eûmes beaucoup de peine à la lever, ou plutôt, pour en venir à bout, nous cômes besoin de la force nouvelle que nous prêta l'envie de nous sauver \*.

Le jour commençoit à paroître, lorsque nous nous vimes hors de eet abyme. Nous sougeames aussitôt à nous en éloigner. Je me jetai en selle : la dame monta derrière moi, et, suivant au galop le premier sentier qui se présenta, nous sortimes bientôt de la forêt. Nons entrâmes dans une plaine coupée de plusieurs routes; nous en primes une au hasard. Je mourois de peur qu'elle ne nons conduisit à Mansilla, et que nous ne rencontrassions Rolando et ses camarades, ce qui pouvoit fort bien nous arriver. Heureusement ma crainte fut vaine. Nous arrivàmes à la ville d'Astorga sur les deux heures après midi. J'apercus des gens qui nous regardoient avec une extreme attention, comme si c'eût été pour eux un spectaele nouveau de voir une femme à cheval derrière un homme. Nous descendimes à la première hôtellerie, où j'ordonnai d'abord qu'on mità la broche une perdrix et un lapereau. Pendant qu'on exécutoit mon ordre, et qu'on nous préparoit à diner, je conduisis la dame dans une chambre, où nous commençames à nous entretenir ; ce que nous n'avions pu faire en chemin, parce que nous étions venus trop vite. Elle me témoigna combien elle étoit sensible au service que je venois de lui rendre, et me dit qu'après une action si généreuse, elle ne pouvoit se persuader que je fusse un compagnon des brigands à qui je l'avois arrachée. Je lui coutai mon histoire pour la confirmer dans la bonne opinion qu'elle avoit conçue de moi. Par-là ie l'engageai à me donner sa confiance, et à m'apprendre ses malheurs, qu'elle me raconta comme je vais le dire dans le ehapitre suivant.

## CHAP. XI. - Histoire de dona Mencia de Mosquera.

Je suis née à Valladolid, et je m'appelle dona Mencia de Mosquera. Don Martin mon pére, a prês avoir consuné preseque tout son patrimoine dans le service, fut tué en Portugal, à la tête d'un régiment qu'il commandoit. Il me laissa si peu de bien, que j'étois un assez mauvais parti, quoique je fusse fille unique.



 $<sup>^{\</sup>bullet}$  On retrouvera le capitaine Rolando, et la suite de l'histoire du souterrain, ci-après, livre III, chapitre 11

Je ne manquai pas toutefois d'amants, malgré la médiocrité de ma fortune. Plusients eavaliers des plus considérables d'Espagne me recherchèrent en mariage. Celui qui s'attira mon attention fut don Alvar de Mello. Véritablement il étoit mieux fait que ses rivaux; mais des qualités plus solides me déterminèrent en a faveur. Il avoit de l'esprit, de la discretion, de la valeur, et de la probité. D'ailleurs il pouvoit passer pour l'homme du monde le plus galaut. Falloit-il donner une fête, rien n'étoit mieux enteudu; et, s'il paroissoit dans des joutes, il y faisoit toujours admirer sa force et son adresse. Je le préférai donc à tous les autres, et je l'épousai.

Peu de jours après notre mariage, il rencontra dans un endroit écarté don André de Baesa, qui avoit été un de ses rivaux. Ils se piquèrent l'un l'autre, et mirent l'épée à la main. Il en coûta la vie à don André. Comme il étoit neveu du corrégidor de Valladolid, homme violent et mortel ennemi de la maison de Mello. don Alvar crut ne pouvoir assez tôt sortir de la ville. Il revint promptement au logis, où, pendant qu'on lui préparoit un cheval, il me conta ce qui venoit de lui arriver. Ma chère Mencia. me dit-il ensuite, il faut nous séparer, c'est une nécessité. Vous connoissez le corrégidor: ne nous flattons point, il va me poursuivre vivement. Vous n'ignorez pas quel est son crédit; je ne serai pas en sûreté dans le royaume. Il étoit si pénétré de sa douleur, et plus encore de celle dont il me vovoit saisie, qu'il n'en put dire davantage. Je lui fis prendre de l'or et quelques pierreries: puis il me tendit les bras, et nous ne fimes, pendant un quart-d'heure, que confoudre nos soupirs et nos larmes. Enfin on vint l'avertir que le cheval étoit prêt. Il s'arrache d'auprès de moi ; il part, et me laisse dans un état qu'on ne sauroit exprimer : heureuse si l'excès de mon affliction m'ent alors fait mourir! Que ma mort m'auroit épargué de peines et d'ennuis! Quelques heures après que don Alvar fut parti, le corrégidor apprit sa fuite. Il le fit poursuivre par tous les alguazils de Valladolid, et n'épargna rien pour l'avoir en sa puissance. Mon énoux toutefois trompa son ressentiment, et sut se mettre en sureté : de manière que le juge se voyant réduit à borner sa vengeance à la seule satisfaction d'ôter les biens à un homme dont il auroit voulu verser le sang, il n'y travailla pas en vain. Tout ce que don Alvar pouvoit avoir fut confisqué.

Je demeurai dans une situation très affligeante; j'avois à peine de quoi subsister. Je commençai à mener une vie retirée, n'ayant qu'une femme pour tout domestique. Je passois les jours à pleurer, non une indigence que je supportois patiemment, mais l'absence d'un époux chéri, dont je ne recevois aucune nouvelle. Il m'avoit pourtant promis, dans nos tristes adieux, qu'il auroit soin de m'informer de son sort, dans quelque endroit du monde où sa mauvaise étoile pût le conduire. Cependant sept années s'écoulèrent sans que j'entendisse parler de lui. L'incertitude où j'étois de sa destinée me causoit une profonde tristesse, Enfin j'appris qu'en combattant pour le roi de Portugal, dans le royaume de Fez, il avoit perdu la vic dans une bataille. Un homme revenu depuis peu d'Afrique me fit ce rapport, en m'assurant qu'il avoit parfaitement connu don Alvar de Mello ; qu'il avoit servi dans l'armée portugoise avec lui; et qu'il l'avoit vu perir dans l'action. Il ajoutoit à cela d'autres circonstances encore qui achevèrent de me persuader que mon époux n'étoit plus: ce rapport ne servit qu'à fortifier ma douleur et qu'à me faire prendre la résolution de ne jamais me remarier. Dans ce temps-la, don Ambrosio Mesio Carillo, marquis de la Guardia, vint à Valladolid. C'étoit un de ces vieux seigneurs qui, par leurs manières galantes et polies, font oublier leur âge, et savent encore plaire aux femmes. Un jour, on lui conta par hasard l'histoire de don Alvar; et, sur le portrait qu'on lui fit de moi, il eut envie de me voir. Pour satisfaire sa curiosité, il gagna une de mes parentes, qui, d'accord avec lui, m'attira chez elle. Il s'y trouva. Il me vit, et je lui plus, malgré l'impression de douleur qu'on remarquoit sur mon visage : mais que dis-ie, malgré? peut-être ne fut-il touché que de mon air triste et languissant, qui le prévenoit en faveur de ma fidélité. Ma mélancolie peutêtre fit naître son amour. Aussi bien il me dit plus d'une fois qu'il me regardoit comme un prodige de constance, et même qu'il envioit le sort de mon mari, quelque déplorable qu'il fût d'ailleurs. En un mot, il fut frappé de ma vue, et il n'eut pas besoin de me voir une seconde fois pour former la résolution de

Il choisit l'entremise de ma parente pour me faire agréer son dessein. Elle me vint trouver, et me représenta que mon époux ayant achevé son destin dans le royaume de Fez, comme on nous l'avoit rapporté, il n'étoit pas raisonnable d'ensevelir plus longtemps mes charmes; que j'avois assez pleuré un homme avec qui je n'avois été unie que quelques moments, et que je devois profiter de l'occasion qui se présentoit; que je serois la plus heurreuse femme du monde. Là-dessus elle me vanta la noblesse du vieux marquis, ses grands biens, et on bon caractère; mais clle



eut beau s'étendre avec éloquence sur tous les avantages qu'il posseidoit, elle ne put me persuader. Ce n'est pas que je doutasse de la mort de don Alvar, ni que la crainte de le revoir tout-à-coup, lorsque j'y penserois le moins, m'arrétat. Le peu de penchant, on plutôt la repugnance que je me seutois pour un second mariage, après tous les malheurs du premier, faisoit le seul obstacle que ma parente eût al ever. Aussi ne se rebutat-elle point: au contraire, son zele pour dou Ambrosio en redoubla. Elle eugagea toute ma famille dans les intéréts de ce vieux seigneur. Mes parents commencérent à me presser d'accepter un parti si avantageux: j'en étois à tout moment obsédée, importunée, tourmentée. Il est vrai que ma misère, qui devenoit de jour en jour plus graude, ne contribua pas peu à laisser vaincre ma résistance; il ne falloit pas moins que l'affreuse nécessité où j'étois pour my déterminer.

Je ne pus donc m'en défendre ; je cédai à leurs pressantes instances, et j'épousai le marquis de la Guardia, qui, des le lendemain de mes noces, m'emmena dans un très beau château qu'il a auprès de Burgos, entre Grajal et Rodillas. Il concut pour moi un amour violent : je remarquois dans toutes ses actions une envie de me plaire : il s'étudioit à prévenir mes moindres desirs. Jamais époux n'a eu tant d'égards pour une femme, et jamais amant n'a fait voir tant de complaisance pour une maîtresse. J'admirois un homme d'un caractère si aimable, et je me consolois en quelque facon de la perte de don Alvar, puisque enfin je faisois le bonheur d'un seigneur tel que le marquis. Je l'aurois passionnément aimé, malgré la disproportion de nos ages. si j'eusse été capable d'aimer quelqu'un après don Alvar. Mais les cœurs constants ne sauroient avoir qu'une passion. Le souvenir de mon premier époux rendoit inutiles tous les soins que le second prenoit pour me plaire. Je ne pouvois donc paver sa tendresse que de purs sentiments de reconnoissance.

J'étois dans cette disposition, quand, prenant l'air un jour à une fenêtre de mon appartement, l'aperçus dans le jardin une manière de paysan qui me regardoit avec attention. Je erus que c'étoit un garçon jardinier. Je pris peu garde à lui; mais le lendemain, m'étant remise à la fentire, je le vis au même endroit, et ilme parut encore fort attaché à me considérer. Cela me frappa. Je Penvisagea à mon tour; et, après l'avoir observé pendant quelque temps, il me sembla reconnoitre les traits du malheureux don Alvar. Cette ressemblance excita dans tous mes sens un trouble inconcevable: je poussai un grand cri. J'étois alors, par

bonheur, seule avec lués, celle de mes femmes qui avoit le plus de part à ma confiance. Je hi dis le soupçon qui agitoit mes esprits. Elle ne fit qu'en rire, et elle s'imagina qu'une lègère ressemblance avoit trompé mes yeux. Rassurez-vous, madame, me dit-elle, et ne pensez pas que vous ayez vu votre premier époux. Quelle apparence y a-t-il qu'il soit ici sous une forme de paysan' est-il même croyable qu'il vive encore? Je vais, ajonta-t-elle, pour vous mettre l'esprit en repos, descendre au jardin et par-ler à ce villageois; je saurai quel homme c'est, et je reviendrai dans um moment vous l'apprendre. Inés alla donc au jardin; et peu de temps après je la vis rentrer dans mon appartement for emue: Madame, dit-elle, votre soupçon n'est que trop bien éclairei; c'est don Alvar lui-même que vous venez de voir; il s'est découvert d'abord, et il vous demande un entretien secret.

Comme je pouvois à l'heure même recevoir don Alvar, pareeque le marquis étoit à Burgos, je chargeai ma suivante de me l'amener dans mon cabinet par un escalier dérobé. Vous jugez bien que j'étois dans une terrible agitation. Je ne pus soutenir la vue d'un homme qui étoit en droit de m'accabler de reproches : je m'évanouis dès qu'il se présenta devant moi, comme si e'eut été son ombre. Ils me secoururent promptement, Inès et lui; et quand ils m'eurent fait revenir de mon évanouissement, don Alvar me dit : Madame, remettez-vous, de grace; que ma présence ne soit pas un suppliee pour vous; je n'ai pas dessein de vous faire la moindre peine. Je ne viens point en époux furieux vous demander compte de la foi jurée. et vous faire un crime du second engagement que vous avez contracté. Je n'ignore pas que c'est l'onvrage de votre famille : je suis instruit de toutes les persécutions que vous avez souffertes à ce sujet. D'ailleurs on a répandu dans Valladolid le bruit de ma mort; et vous l'avez cru avec d'autant plus de fondement, qu'aucune lettre de ma part ne vons assuroit du contraire. Enfin, je sais de quelle manière vous avez vecu depuis notre cruelle séparation, et que la nécessité, plutôt que l'amour, vous a jetée dans les bras du marquis. Ah! seigneur, interrompis-je en pleurant, pourquoi voulez-vous excuser votre éponse? elle est coupable, puisque vons vivez. Que ne suis-je encore dans la misérable situation où j'étois avant que d'épouser don Ambrosio! Funeste hyménée! hélas! j'aurois du moins, dans ma misère, la consolation de vous revoir sans rougir.

Ma chère Mencia, reprit don Alvar d'un air qui marquoit jus-

qu'à quel point il étoit pénétré de mes larmes, je ne me plains pas de vous; et, bien loin de vous reprocher l'état brillant on je vous retrouve, je jure que j'en rends graces au eiel. Depuis le triste jour de mon départ de Valladolid, j'ai toujours eu la fortune contraire : ma vie n'a été qu'un enchaînement d'infortunes; et, pour comble de malheurs, je n'ai pu donner de mes nouvelles. Trop sur de votre amour, je me représentois sans cesse la situation où ma fatale tendresse vous avoit réduite ; je me peignois dona Mencia dans les pleurs : vous faisiez le plus grand de mes maux. Quelquefois, je l'avonerai, je me suis reproché eonme un crime le bonheur de vous avoir plu. J'ai souhaité que vous eussiez eu du penchant pour quelqu'un de mes rivaux, puisque la préférence que vous m'aviez donnée sur eux vous coûtoit si cher. Cependant, après sept années de souffrances, plus épris de vous que jamais, j'ai voulu vous revoir. Je n'ai pu résister à cette envie, et la fin d'un long eselavage m'ayant permis de la satisfaire, j'ai été sous ee déguisement à Valladolid, an hasard d'être déconvert. Là, j'ai tout appris. Je suis venu ensuite à ee châtean, et j'ai trouvé moyen de m'introduire chez le jardinier, qui m'a retenn pour travailler dans les jardins. Voilà de quelle manière je me suis conduit pour parvenir à vous parler secrètement. Mais ne vous imaginez pas que j'aie dessein de troubler, par mon séjouriei, la félicité dont vous jouissez. Je vous aime plus que moi-même; je respecte votre repos, et je vais, après eet entretien, achever loin de vous de tristes jours que je vous sacrifie.

Non, don Alvar, non, m'ecriai-je à ees paroles ; le Ciel ne vous a point amené iei pour rien, et je ne souffrirai pas que vous me quittiez une seeonde fois: je veux partir avee vous; il n'y a que la mort qui puisse désormais nous séparer. Croyez-moi, reprit-il, vivez avec don Ambrosio; ne vous associez point à mes malheurs; laissez-m'en soutenir tout le poids. Il me dit eneore d'autres choses semblables; mais plus il paraissoit vouloir s'immoler à mon bonheur, moins je me sentois disposée à y consentir. Lorsqu'il me vit ferme dans la résolution de le suivre, il changea tout-à-coup de ton; et prenant un air plus content : Madame, me dit-il, est-il possible que vous soyez dans les sentiments où vous paroissez être? ah! puisque vous m'aimez eneore assez pour préférer ma misère à la prospérité où vous vous trouvez, allons donc demeurer à Bétancos, dans le fond du royaume de Galice. J'ai là une retraite assurée. Si mes disgraces m'ont ôté tous mes biens, elles ne m'ont point fait perdre tous mes amis; il m'en

reste encore de fideles, et qui n'ont mis en état de vous eulever. Jai fait faire un carrosse à Zamora par leur secours; j'ai achete des mules et des chevaux, et je suis accompagné de trois Galicieus des plus résolns. Ils sont armés de carabines et de pistolets, et ils attendent mes ordres dans le village de Rodillas. Profitous, ajoutat-til, de l'absence de don Ambrosio. Je vais faire venir le carrosse jusqu'à la porte de ce chiétan, et nous partirous dans le moment. J'y consentis. Don Alvar vola vers Rodillas, et revint en peu de temps, avec ses trois cavaliers, m'eulever au milieu de mes femmes, qui, ne sachant que penser de cet enlèvement, se sanvivent fort effrayées. Inès seule étoit au fait, mais elle refusa de lier son sort au mien, parcequ'elle aimoit un valet de chambre de don Ambrosio : ce qui prouve bien que l'attachement de nos plus zèlés domestiques n'est point à l'épreuve de l'amour.

Je montai donc en carrosse avec don Alvar, n'emportant que mes habits et quelques pierreries que j'avois avant mon second mariage; car je ne voulus rien prendre de tout ce que le marquis m'avoit donné en m'épousant. Nous primes la route du royaume de Galice, sans savoir si nous serious assez heureux pour y arriver. Nous avions sujet de craindre que don Ambrosio, à son retour, ne se mit sur nos traces avec un grand nombre de personnes, et ne nous joignit. Cependant nous marchâmes pendant deux jours sans voir paraître à nos trousses aucun cavalier. Nous espérions que la troisième journée se passeroit de même, et déjà nous nous entretenions fort tranquillement. Don Alvar me contoit la triste aventure qui avoit donné lieu au bruit de sa mort, et comment, après cinq années d'esclavage, il avoit recouvré la liberté, quand nous rencontraines luer sur le chemin de Léon les voleurs avec qui vous étiez. C'est lui qu'ils ont tué avec tous ses gens, et c'est lui qui fait couler les pleurs que vous me voyez répandre en ce moment.

CHAP. XII. - De quelle manière désagréable Gil Blas et la dame furent interrompus.

Dona Mencia fondit en larmes après avoir achevé ce récit. Bien loin d'entreprendre de la consoler par des discours dans le goût de Sénèque, je la laissai donner un libre cours à ses soupirs; je pleurai même aussi, tant il est naturel de s'intéresser pour les malheuerux, et particulièrement pour une belle personne affligée. J'allois lui demander quel parti elle vouloit prendre dans la conjoneture où elle se trouvoit, et peut-étre

alloit-elle me consulter là-dessus, si notre conversation n'eût pas été interrompue : mais nous entendimes dans l'hôtellerie un grand bruit, qui, malgré nous, attira notre attention. Ce bruit étôtic ause par l'arrivée du corrégidor, suivi de deux alguazils\*, et de plusieurs archers. Ils vinrent dans la chambre où nous étions. Un jeune cavalier, qui les accompagnoit, s'aprocha de moi le premier, et se mit à regarder de près mon labit. Il n'eut pas besoin de l'examiner long-temps. Par saint Jacques, s'écria-t-i-li, voilà mon pourpoint c'est lui-méme; il n'est pas plus difficile à reconnoître que mon cheval. Vous pouva arrêter ce galant sur ma parole; je ne crains pas de m'exposer à lui faire réparation d'honneur; je suis sûr que ç'est un de ces volcurs qui ont une retraite inconnue en ce pays-ci.

A ce discours, qui m'apprenoit que ce cavalier étoit le gentilhomme volé, dont i'avais par malheur toute la dépouille, je demeurai surpris, confus, déconcerté. Le corrégidor, que sa charge obligeoit plutôt à tirer une mauvaise conséquence de mon embarras qu'à l'expliquer favorablement, jugea que l'accusation n'étoit pas mal fondéc; et, présumant que la dame pouvoit être complice, il nous fit emprisonner tous deux séparément. Ce juge n'étoit pas de ceux qui ont le regard terrible ; il avoit l'air doux et riant. Dieu sait s'il en valoit mieux pour cela! Sitôt que je fus en prison, il y vint avec ses deux furets, c'est-àdire ses deux alguazils; ils entrèrent d'un air ioveux; il sembloit qu'ils eussent un pressentiment qu'ils alloient faire une bonne affaire. Ils n'oublièrent pas leur bonne coutume; ils commencerent par me fouiller. Quelle aubaine pour ces messieurs! Ils n'avoient jamais peut-être fait un si bon coup. Achaque poignée de pistoles qu'ils tiroient, je vovois leurs yeux étinceler de joie. Le corrégidor, sur-tout, paroissoit hors de luimême. Mon enfant, mc disoit-il d'un ton de voix plein de douceur, nous faisons notre charge : mais ne crains rien ; si tu n'es pas coupable, on ne te fera point de mal. Cepeudant ils vidèrent tout doucement mes poches, et me prirent ce que les voleurs même avoient respecté, je veux dire les quarante ducats de mon oncle. Ils n'en demeurerent pas là : leurs mains avides et infatigables me parcoururent depuis la tête jusqu'aux pieds ; ils me tournérent de tous côtés, et me dépouillèrent pour voir si je n'avois point d'argent entre la peau et la chemise. Je crois qu'ils m'auroient volontiers ouvert le ventre pour voir s'il n'y en avoit

<sup>\*</sup> Alguazil, c'est un huissier exécuteur des ordres du corrégidor, une manière d'exempt.

ment, que le muletier, conduit par deux archers, arriva. Je le reconnus aussitôt : mais le bourreau de muletier, qui sans doute avait vendu ma valise avec tout ce qui était dedans, craignant d'être obligé de restituer l'argent qu'il en avoit touché, s'il avouoit qu'il me reconnoissoit, dit effrontément qu'il ne savoit qui j'étois, et qu'il ne m'avoit jamais vu. Ah! traître, m'écriai-je, confesse plutôt que tu as vendu mes hardes, et rends témoignage à la vérité. Regarde-moi bien : je suis un de ces jeunes gens que tu menaças de la question dans le bourg de Cacabelos, et à qui tu fis si grand'peur. Le muletier répondit d'un air froid que je lui parlois d'une chose dont il n'avoit aucune connoissance; et comme il soutint jusqu'au bont que je lui étois inconnu, mon élargissement fut remis à une antre fois. Mon enfant, me dit le corrégidor, tu vois bien que le muletier ne convient pas de ce que tu as déposé; ainsi je ne puis te rendre la liberté. quelque envie que j'en aie. Il fallut m'armer d'une nouvelle patience, me résoudre à jeuncr encore au pain et à l'eau, et à voir le silencieux concierge. Quand je songeois que je ne pouvois me tirer des griffes de la justice, bien que je n'eusse pas commis le moindre crime, cette pensée me mettoit au désespoir ; je regrettois le souterrain. Dans le foud, disois-je, j'y avois moins de désagrément que dans ce caehot : je faisois bonne chère avec les voleurs, je m'entretenois avec eux agréablement, et je vivois dans la donce espérance de m'échapper; au lieu que, malgré mon innocence, je serai peut-étre trop heureux de sortir d'ici pour aller aux galéres.

CHAP. XIII. - Par quel hasard Gil Blas sortit enfin de prison, et où

Taudis que je passois les jours à m'égayer dans mes réflexions, mes aventures, telles que je les avois dictées dans ma déposition, se répandirent dans la ville. Plusieurs personnes me voulurent voir par curiosité. Ils venoient l'un après l'autre se présenter à une petite fenêtre par où le jour entroit dans ma prison, et lorsqu'ils m'avoient considéré quelque temps, ils s'en alloient. Je fins surpris de cette nouveaute. Depuis que j'étois prisonnier, je n'avois pas vu un seul homme se montrer à cette fenêtre, qui donnoit sur une cour on régnoient le silence et l'Increur. Je compris par-là que je faisois du bruit dans la ville; mais je ue savois si j'en devois concevoir un bon ou un mauvais présage.

Un de ceux qui s'offrirent des premiers à ma vue fut le petit chantre de Mondognedo, qui avoit aussi bien que moi craint la question et pris la fuite. Je le recommes, et il ne feignit point de une mécomoltre. Nous nous saluâmes de part et d'autre; puis mois nous engageâmes dans un long entrefien. Je fis obligé de faire un nouveau détail de mes aveutures, ee qui produisit deux effes dans l'esprit de mes auditeurs; je les fis rire et je m'attirai leur pitié. De son côté, le chautre me conta ce qui s'étoit passe dans l'hotellerie de Cacabelos, eutre le muletier et la jeune ferune, après qu'une terreur panique nous en eut écartés; en un mot il m'apprit tont ce que j'en ai dit ei-devant. Ensuite, prenant congé de moi, il me promit que, saus pertre de temps, il alloit travailler à ma delivrance. Alors tontes les personnes qui étoient vennes la comme lui par euriosité un témoignèrent que mou malheur excitoit leur compassion; ils m'assurèrent même qu'ils se joindroient au petit chautre, et feroient tout leur possible pour me procuère la liberté.

Ils tinrent effectivement leur promesse. Ils parlèrent en ma faveur au corrégidor, qui, ne doutant plus de mon innocence, sur-tont lorsque le chantre lui eut conté ce qu'il savoit, viut trois semaines après dans ma prison. Gil Blas me dit-il, je pourrois eneore te retenir iei, si j'étois un juge plus sévère; mais je ne veux pas trainer les choses en longueur : va, tu es libre ; tu peux sortir quand il te plaira. Mais, dis-moi, poursuivit-il, si l'on te menoit dans la foret où est le souterrain, ne pourrois-tu pas le découvrir? Non, seigneur, lui répondis-je : comme je n'y suis entré que la nuit, et que j'en suis sorti avant le jour, il me seroit impossible de reconnoître l'endroit où il est. Là-dessus le juge se retira, en disant qu'il alloit ordonner au concierge de m'ouvrir les portes. En effet, un moment après le geôlier vint dans mon cachot avec un de ses guiehetiers qui portoit un paquet de toile. Ils m'ôtèrent tous deux, d'un air grave, et sans me dire un seul mot, mon pourpoint et mon haut-dechausses qui étoient d'un drap fin et presque neuf; puis, m'ayant revetu d'une vieille souquenille, il me mirent dehors par les épaules.

La confusion que j'avois de me voir si mal équipé modéroit la joie qu'ont ordinairement les prisonniers qui recouvrent leur liberté. J'étois tenté de sortir de la ville à l'heure même, pour me soustraire aux yeux du peuple, dont je ne soutenois les regards qu'avec peine: Ma reconnoissance pourtant l'emporta sur ma honte : j'allai remercier le petit chantre, à qui j'avois tant d'obligation. Il ne put s'empecher de rire lorsqu'il m'aperqut. Comme vous voilà! me dit-il : je ne vous ai pas reconnu d'abord sous cet habillement; la justice, à ce que je vois, vous en a douné de toutes les façons. Je ne me plains pas de la justice, lui répondis-ie : elle est très équitable : je voudrois seulement que tous ses officiers fussent d'honnètes gens : ils devoient du moins me laisser mon habit; il me semble que je ne l'avois pas mal payé. J'en conviens, repondit-il ; mais on yous dira que ce sont des formalités qui s'observent. Eh! vous imaginez-vous, par exemple, que votre eheval ait été rendu à son premier maître? Non pas. s'il vous plait; il est actuellement dans les écuries du greffier, où il a été déposé comme une preuve du vol : je ne erois pas que le pauvre gentilhomme en retire seulement la croupière. Mais changeons de diseours, continua-t-il. Quel est votre dessein? que prétendez-vous faire présentement? J'ai envie, lui dis-je, de prendre le chemin de Burgos : j'irai trouver la dame dont je suis le libérateur ; elle me donnera quelques pistoles ; j'achèterai une soutanelle neuve, et me rendrai à Salamanque, où je tacherai de mettre mon latin à profit. Tout ce qui m'embarrasse, c'est que je ne suis point encore à Burgos : il faut vivre sur la route ; vous n'ignorez pas qu'on fait fort mauvaise chère quand on voyage sans argent. Je vous entends, répliqua-t-il, et je vous offre ma bourse : elle est un peu plate à la vérité; mais vous savez qu'un chantre n'est pas un évêque. En même temps il la tira, et me la mit entre les mains de si bonne grâce, que je ne pus me défendre de la retenir telle qu'elle étoit. Je le remerciai comme s'il m'eut donne tout l'or du monde, et je lui fis mille protestations de services uni n'out iamais eu d'effet. Après cela, ie le quittai, et sortis de la ville sans aller voir les autres personnes qui avoient contribué à mon élargissement; je me contentai de leur donner en moi-même mille bénédictions.

Le petit chantre avait eu raison de ne me pas vanter sa bourse; j'y trouvai très peu d'espèces, et quelles espèces encore? de la menne monnaie : par bonheur, j'étois accoutumé depuis deux mois à une vie très frugale, et il une restoit encore quelques réaux lorsque j'arrivai an bourg de Ponte de Mula, qui n'est pas éloigné de Burgos. Je m'y arrêtai pour demander des nouvelles de dona Mencia. J'entrai dans une hôtellerie dont l'hôtesse était une petite femme fort séche, vive, et hagarde. Je m'aperçut d'abord, à la mauvaise mine qu'elle me fit, que ma souquenille n'étoit guère de son goût; ce que je his pardonnai volontiers. Je m'assis à une table. Je mangeai du pain et du fromage, et bus quelques coups d'un vin détestable que l'on m'apporta. Pendant ce repas, qui s'accordoit assez avec mon

habilement, je voulus entrer en couversation avec l'hôteske, qui me fit sasez connotre, par une grimace dédaigneuse, qu'elle méprisoit mon entretien. Je la priai de me dire si elle commissoit le marquis de la Guardia, si son château était éloigne du bourg, etsurdout si elle savoit ce que la marquies sa femme pouvoit être devenne. Vous demandez bien des choses, me répondit-elle d'un air plein de fierté. Elle m'apprit pourtant, quoique de fort mauvaise grace, que le château de don Ambrosio n'étoit qu'à une petit lieue de Poute de Mula.

Après que j'eus achevé de boire et de manger, comme il étoit nuit, je témoignai que je souhaitois de me reposer, et je demandai une ebambre. A vous mue chambre 1 me dit l'hôtesse en me lançant un regard où le mépris étoit peint; je n'ai point de chambre pour les gens qui fout leur souper d'un morceau de fromage. Tous mes lits sont retenus. J'attends des cavaliers d'importance, qui doivent veuir loger ic ce soir. Tout ce que je puis faire pour votre service, c'est de vous mettre daus ma grange : ce ne sera pas, je peuse, la première fois que vous autrez couché sur la paille. Elle ne croyoit pas si bieu dire qu'elle disoit. Je ne répliquai point à son discours, et je me determinai sagement à gaprer le pailler, sur lequel je m'endormis bientot, comme un homme qui depuis long-temps étoit fait à la fatigne.

CHAP. XIV. — De la réception que dona Mencia lui fit à Burgos.

Je ne fus pas paresseux à me lever le lendemain matin. J'allai compter avec l'hôteseç qui étoit déjà sur pied, et qui me partu un peu moins fière et de meilleure humeur que le soir précédent; ce que j'attribuai à la présence de trois honnétes archers de la saiute Hermandad, qui s'entretenoient avec elle d'une façon très familière. Ils avoient couché dans l'hôtellerie; et c'étoit sans doute pour ces cavaliers d'importance que tous les lits avoient été retenus.

Jedemandai dans le bourgle chemin du château où je voulois me rendre. Je n'adressai par hasard à un homme du caractère de mon hôte de Pegnaflor. Il ne se contenta pas de répondre à la question que je lui faisois; il m'apprit que dou Ambrosio étoit mort depuis trois semaines, et que la marquise sa femme s'étoit retirée dans un couvent de Burgos, qu'il me nomma. Je marchai aussitot vers cette ville, au lieu de suivre la route du château, comme j'en avois eu dessein auparavant, et je volai d'abord au monastère où demeuroit dona Mencia. Je priai la tourière de dire à cette dane qu'un jeune homme nouvellement

sorti des prisons d'Astorga souhaitoit de lui parter. La tourière alla sur-le-champ faire ce que je désirois. Elle revint un moment après, et une fit entrer dans un parloir où je ne fus pas long-temps sans voir parottre en grand deuil, à la grille, la veuve de don Ambrosi.

Sovez le bienvenu, me dit cette dame d'un air gracieux. Il v a quatre jours que j'ai écrit à une personne d'Astorga. Je lui mandois de vous aller trouver de ma part, et de vous dire que je vous priois instamment de me venir chercher au sortir de votre prison. Je ne doutois pas qu'on ne vous élargit bientôt : les choses que j'avois dites au corrégidor à votre décharge suffisoient pour cela. Aussi m'a-t-on fait réponse que vous aviez recouvré votre liberté. Je craignois de ne plus vous revoir, et d'être privée du plaisir de vous témoigner ma reconnoissance, ce qui m'auroit bien mortifiée. Consolez-vous, ajouta-t-elle en remarquant la houte que j'avois de me présenter à ses veux sous un misérable habillement; que l'état où je vous vois ne vous fasse point de peine. Après le service important que vous m'avez rendu, je serois la plus ingrate de toutes les femmes, si je ne faisois rien pour vous. Je prétends vous tirer de la manvaise situation où vous etes: je le dois, et je le puis. J'ai des bieus assez considérables pour pouvoir m'acquitter envers vous sans m'urcommoder.

Nous savez, continua-t-elle, mes aventures jusqu'au jour où nous fûmes emprisonnés tous deux : je vais vous conter ce qui m'est arrivé depuis ce temps-là. Lorsque le corrégidor d'Astorga m'eut fait conduire à Burgos, après avoir entendu de ma bouche un fidèle récit de mon histoire, je me rendis au château d'Ambrosio. Mon retour y causa une extrême surprise: mais on me dit que je revenois trop tard ; que le marquis, frappé de ma fuite comme d'un coup de foudre, étoit tombé malade, et que les médecins désespéroient de sa vie. Ce fut pour moi un nouveau sujet de me plaindre de la rigueur de ma destinée. Cependant je le fis avertir que je venois d'arriver. Puis j'entrai dans sa chambre, et courus me jeter à genoux au chevet de son lit, le visage couvert de larmes, et le cœur pressé de la plus vive douleur. Qui vous ramène ici ? me dit-il des qu'il m'aperçut; venezvous contempler votre ouvrage? Ne vous suffit-il pas de m'ôter la vie? Faut-il, pour vous contenter, que vos yeux soient témoins de ma mort? Seigneur, lui répondis-je, Inès a du vous dire que le fuvois avec mon premier époux; et, sans le triste accident qui me l'a fait perdre, vous ne m'auriez jamais revue.

En même temps je lui appris que don Alvar avait été tué par des voleurs, qu'ensuite on m'avoit menée dans un souterrain. Je racontai tout le reste; et lorsque j'eus achevé de parler, don Ambrosio me tendit la main. C'est assez, me dit-il tendrement, je cesse de me plaindre de vous. Eh! dois-je eu effet vous faire des reproches? Vous retrouvez un époux chéri; vous m'abandonnez pour le suivre : puis-ie blamer cette conduite? Non, madame, j'aurois tort d'en murmurer. Aussi n'ai-je point voulu qu'on yous poursuivit, quoique ma mort fût attachée au malheur de vous perdre. Je respectois dans votre ravisseur ses droits sacrés et le penchant même que vous avicz pour lui. Enfin je vous fais justice, et par votre retour ici vous regagnez toute matendresse. Oui, ma chère Mencia, votre présence me comble de joie; mais, hélas! je n'en jouirai pas long-temps. Je sens approcher ma dernière heure. A peine m'étes-vous rendue, qu'il faut vous dire un éternel adien. A ces paroles touchantes mes pleurs redoublèrent. Je ressentis et fis éclater une affliction immodérée. Don Alvar, que j'adorois, m'a fait verser moins de larmes. Don Ambrosio n'avoit pas un faux pressentiment de sa mort; il mourut des le lendemain, et je demenrai mattresse du bien considérable dont il m'avoit avantagée en m'épousant. Je n'en prétends pas faire un manyais usage. On ne me verra point quoique je sois jeune eucore, passer dans les bras d'un troisième époux. Outre que cela ne convient, ce me semble, qu'à des femmes sans pudeur et sans délicatesse, je vous dirai que je n'ai plus de goût pour le monde; je veux finir mes jours dans ce couvent et en devenir une bienfaitrice.

Tel fut le discours que me tint dona Mencia. Puis elle tira de dessous sa robe une bourse qu'elle me mit entre les mains, en me disant : Voilà cent ducats que je vous donne seulement pour vous faire habiller. Revenez me voir après cela; je n'ai pas desein de borner ma reconnoissance à si peu de chose. Je rendis mille graces à la dame, et lui jurai que je ne sortirois point de Burgos sans prendre congé d'elle. En suite de ce serment, que je n'avois pas envie de violer, j'allai chercher une hôtellerie. J'entrai dans la première que je rencontrai. Je demandai une chambre; et pour prévenir la mauvaise opinion que ma souquenille pouvoit encore donner de moi, je dis à l'hôte que, tel qu'il me voyoit, j'étois en état de bien payer mon gite. A ces mots, l'hôte, appelé Majuelo', grand railleur de son naturel, Majuelo, en esepagol, petit vignoble; nom significail pour un

homme qui débite du vin.

me parcourant des yeux depuis le haut jusqu'en bas, me répondit, d'un air froid et malin, qu'il n'avoit pas besoin de cette assurance pour être persuadé que je ferois beaucoup de dépense chez lui; qu'au travers de mon habillement il déméloit en moi quelque chose de noble, et qu'enfin il ne doutoit pas que je ne fusse un gentilhomme fort aisé. Je vis bien que le traitre me railloit; et, pour mettre fin tout-á-coup á ses plaisanteries, je lui montrai ma bourse. Je comptai meme devant lui mes ducats sur une table, et je m'aperçus que mes espèces le disposoient à juger de moi plus favorablement. Je le priai de me faire venir un tailleur. Il vaut mieux, me dit-il, faire venir un fripier : il vous apportera toutes sortes d'habits, et vous serez habillé surle-champ. J'approuvai ce conseil, et résolus de le suivre, mais comme le jour étoit prêt à se fermer, je remis l'emplette au lendemain, et je ne songeai qu'à bien souper, pour me dédommager des mauvais repas que j'avois faits depuis ma sortie du souterrain.

CHAP. XV. — De quelle façon s'habilla Gil Blas, du nouveau présent qu'il reçut de la dame, et dans quel équipage il partit de Burgos.

On me servitune copieuse fricassée de pieds de mouton, que je mangeai presque tout entiere. Je bus à proportion; puis je me couchai. J'avois un assez bon lit, et j'espérois qu'un profond sommeil ne tarderoit guère à s'emparer de mes seus. Je ne pus toutefois fermer l'œit; je ne fis que réver à l'habit que je devois prendre. Que faut-il que je fasse?,disois-je: suivrai-je mon premier desscin? Achterai-je une soutanelle pour aller à Salamaque chercher une place de précepteur? Pourquoi m'habiller en licencie? Ai-je envie de me consacrer à l'état ecclésiastique? Y suis-je entraîné par mon penchaut? Non; je me sens même des inclinations très opposées à ce parti-là. Je veux porter l'èpee et tacher de laire fortune dans le monde; ce fut à quoi je m'ar-rétai.

Je me résolus à prendre un habit de cavalier, persuadé que sous cette forme jc ne pouvois manquer de parvenir à quelque poste honnéte et lucratif. Dans cette flatteuse opinion, j'attendis le jour avec la dernière impatience, et ses premiers rayons ne frappérent pas plutôt mes yeux que je me levai. Je fis tant de bruit dans l'hôtellerie que je réveillai tous ceux qui dormoient. J'appelai les valets qui étoient encore au lit, et qui ne répondirent à ma voix qu'en me chargeant de malédictions. Ils furent pourtant obligés de se lever, et je ne leur donnai point de repos

qu'ils ne m'enssent fait venir un fripier. J'en vis bientôt parottre un qu'on m'amena. Il etoit suivi de deux garçons qui protaient chaeun un gros paquet de toile verte. Il me salua fort civilement et me dit : Seigneur eavalier, vous êtes bien heureux qu'on se soit adresse à moi plutôt qu'à un antre. Je ne veux point ici décrère mes confrères; à Dieu ne plaise que je fasse le moindre tort à leur reputation l'mais, eutre uous, ji n' yen a pas un qui ait de la conscience; ils sont plus durs que des juifs. Je suis le seul fripier qui ait de la morale. Je me borne à un profit raisonnable ; je me contente de la livre pour sou; je veux dire du sou pour livre. Graces au Ciel, j'excree rondement ma profession.

Le fripier, après ce préambule, que je pris sottement au pied de la lettre, dit à ses garçons de défaire leurs paquets. On me montra des habits de tontes sortes de couleurs. On m'en fit voir plusieurs de drap tout uni. Je les rejetai avec mépris, paree que je les trouvai trop modestes; mais ils m'en firent essayer un qui sembloit avoir été fait exprès pour ma taille, et qui m'éblouit quoiqu'il fût un peu passé. C'étoit un pourpoint à manches tailladées, avec un haut-de-chausses et un manteau, le tout de velours bleu et brodé d'or. Je m'attachai à celui-là, et je marchandai. Le fripier, qui s'apercut qu'il me plaisoit, me dit que j'avois le goût délicat. Vive Dien ! s'écria-t-il, on voit bien que yous yous y connoissez. Apprenez que cet habit a été fait pour un des plus grands seigneurs du royaume, et qu'il n'a pas été porté trois fois. Examinez-en le velours ; il n'y en a point de plus beau; et pour la broderie, avouez que rien n'est mieux travaillé. Combien, lui dis-je, voulez-vous le vendre? Soixante dueats, répondit-il; je les ai refusés, ou je ne suis pas honnéte homme. L'alternative étoit convaincante. J'en offris quarante-cinq; il en valoit peut-être la moitié, Seigneur gentilhomme, reprit froidement le fripier, je ne surfais point; je n'ai qu'un mot : tenez, eontinua-t-il en me présentant les habits que j'avois rebutés, prenez eeux-ci; je vous en ferai meilleur marché. Il ne faisoit qu'irriter par-là l'envie que j'avois d'acheter celui que ie marehandois; et eomme je m'imaginai qu'il ne vouloit rien rabattre; ie lui comptai soixante ducats. Quand il vit que je les donnois si faeilement, je erois que, malgré sa morale, il fut bien faché de n'en avoir pas demandé davantage. Assez satisfait pourtant d'avoir gagné la livre pour sou, il sortit avec ses garçons, que je n'avois pas oubliés.

J'avois done un manteau, un pourpoint et un haut-de-chausses fort propres. Il fallut songer au reste de l'habillement, ee qui m'occupa toute la matinée. J'achetai du linge, un chapean, des bas de soie, des souliers et une épée; après quoi je m'habillai. Quel plaisir j'avois de me voir si bieu équipé! Mes yeux ne pouvoient, pour ainsi dire, se rassaier de mou ajustement. Jamais apon n'a regardé son plumage avec plus de complaisance. Dès ce jour-la, je fis une seconde visite à dona Mencia, qui me requirencre d'un air très gracieux. Elle me remercia de nouveau du service que je lui avois rendu. Là-dessus, grands compliments de part et d'autre. Puis, me souhaitant toutes sortes de prospérités, elle me dit adien, et se retira, sans me donner rien autre chose qu'une bague de treute pistoles, qu'elle me pria de garder pour me souvenir d'elle.

Je demeurai bien sot avec ma bague; i'avois compté sur un présent plus considérable. Ainsi, peu content de la générosité de la dame, je regaguai mon hôtellerie en révant ; mais comme j'y entrois, il y arriva un homme qui marchoit sur mes pas, et qui , tout-à-coup , se débarrassant de son manteau qu'il avoit sur le nez, laissa voir un gros sac qu'il portoit sous l'aisselle. A l'apparition du sac qui avoit tout l'air d'être plein d'espèces, i'ouvris de grands yeux, aussi bien que quelques personnes qui étoient présentes; et je crus entendre la voix d'un séraphin, lorsque cet homme me dit, en posant le sac sur une table : Seigneur Gil Blas, voilà ce que madame la marquise vous envoie. Je fis de profondes révérences au porteur, je l'accablai de civilités ; et des qu'il fut hors de l'hôtellerie, je me jetai sur le sac, comme un faucou sur sa proie, et l'emportai dans ma chambre. Je le déliai sans perdre de temps, et j'y trouvai mille ducats. J'achevois de les compter, quand l'hôte, qui avoit entendu les paroles du porteur, entra pour savoir ce qu'il y avoit dans le sac. La vue de mes espèces, étalées sur une table, le frappa vivement. Comment diable, s'écria-t-il, voilà bien de l'argent! Il faut, poursuivit-il en souriant d'un air malicieux, que vous sachiez tirer bon parti des femmes. Il n'y a pas vingt-quatre heures que vous êtes à Burgos, et vous avez déjà des marquises sous contribution.

Ce discours ne me deplut point; je fus tenté de laisser Majuelo dans son crreur; je sentois qu'elle me faisoit plaisir. Je ne m'étonne pas si les jeunes gens aiment à passer pour hommes à bounes fortunes. Cependant l'inaoceuce de mes mœurs l'emporta sur ma vanité. Je d'ésabussi mon hôte. Je lui contai l'histoire de dona. Mencia, qu'il écouta fort attentivement. Je lui dis ensuite l'état de mes affaires; et, comme il paroissoit entrer dans me intérêts, je le priai de m'aider de ses conseils. Il rèva quelques

moments; puis il me dit d'un air sérieux : Seigneur Gil Blas , j'ai de l'inclination pour vous; et puisque vous avez assez de confiance en moi pour me parler à cœur ouvert, je vais vous dire sans flatterie à quoi je vous crois propre. Vons me semblez né pour la cour; je vous conseille d'y aller et de vous attacher à quelque grand seigneur; mais tachez de vous mêter de ses affaires ou d'entrer dans ses plaisirs; autrement, vons perdrez votre \*temps chez lui. Je connois les grands; ils comptent pour rien le zèle et l'attachement d'un hounête homme; ils ne se soucient que des personnes qui leur sont nécessaires. Vous avez encore une ressource, continua-t-il, vous êtes jeune, bien fait, et quand vous n'auriez pas d'esprit, c'est plus qu'il n'en faut pour entêter une riche veuve ou quelque jolie femme mal mariée. Si l'amour ruine des hommes qui ont du bien , il en fait souvent subsister d'autres qui n'en ont pas. Je suis donc d'avis que vous alliez à Madrid; mais il ne fant pas que vons y paroissiez sans suite. On juge, là comme ailleurs, sur les apparences, et vous n'y serez considéré qu'à proportion de la figure qu'on vous verra faire. Je veux vous donner un valet, un domestique fidèle, un garçon sage, en un mot, un homme de ma maiu. Achetez deux mules, l'une pour vous, l'autre pour lui ; et partez le plus tôt qu'il vous sera possible.

Ce conseil étoit trop de mon goût pour ne pas le suivre. Des le lendemain, j'achetai deux belles mules, et j'arrétai le valdont on m'avoit parlé. C'étoit un garçon de trente ans, qui avoit l'air simple et dévot. Il me dit qu'il étoit du royaume de Galice, et qu'il se nommoit Ambroise de Lamela. Ce qui me parut singulier, c'est qu'au lieu de ressembler aux autres domestiques, qui sont ordiuairement for interessés, célui-ci ne se soucioit point de gagner de bons gages; il me temoigna même qu'il étoit homme à se contenter de ce que je voudrois bien avoir la bonté de lui douner. J'achetai aussi des bottiues, avec une valise pour serrer mon linge et mes ducats. Ensuite je satisfis mon hôte; et le jour suivant, je partis de Burgos avant l'aurore pour aller à Madrid.

CHAP. XVI. — Qui fait voir qu'on ne doit pas trop compter sur la prospérité.

Nous couchâmes à Duengnas la première journée, et nous arrivâmes la seconde à Valladolid, sur les quatre heures après midi. Nous descendimes à une hôtellerie qui me sembla devoir être une des meilleures de la ville. Je laissai le soin des mules à mon valet, et montai dans une chambre où je fis porter ma valise parum garçon du logis, Comme je me seutois un peu fatigue, je me jetai sur mon lit sans ôter mes bottines, et je m'endormis insensiblement. Il étoit presque neuit lorsque je me réveillai. J'appelai Ambroise. Il ne se trouva point dans l'hôtellerie; mais il y arriva bientòt. Je lui demaudai d'où il venoit : il me répondit d'un air pieux qu'il sortoit d'une église où il étoit alle remercier le Ciel de nous avoir préservés de tout mauvais accident depuis Burgos jusqu'à Valladolid. J'approuvai son action; ensuite je lui ordonnai de faire mettre à la broche un poulet pour mon souper.

Dans le temps que je lui donnois cet ordre, mon hôte entra dans ma chamdre un flambeau à la main. Il éclairoit une dame qui me parut plus belle que jeune et très richement vétue. Elle s'appuyoit sur un vieil écuyer, et un petit Maure lui portoit la queue. Je ne fus pas peu surpris quand cette dame, après m'avoir fait une profonde révérence, me demanda si par hasard je n'étois pas le seigneur Gil Blas de Santillaue. Je n'ens pas sitôt répondu qu'oui, qu'elle quitta la main de son écuyer pour venir m'embrasser avec un transport de joie qui redoubla mon étonnement. Le Ciel, s'écria-t-clle, soit à jamais béni de cette aventure! C'est vous, seigneur cavalier, c'est vous que je cherche. A ce début, je me ressouvins du parasite de Pegnaflor, et i'allois soupçonner la dame d'être une franche aventurière; mais ce qu'elle ajouta m'en fit juger plus avantageusement. Je suis, poursuivit-elle, cousine germaine de dona Mencia de Mosquera, qui vous a tant d'obligations. J'ai recu ce matin une lettre de sa part. Elle me mande qu'avant appris que vous alliez à Madrid, elle me prie de vous bien régaler, si vous passez par ici. Il y a deux heures que je parcours toute la ville. Je vais d'hôtellerie en hôtellerie m'informer des étrangers qui y sont ; et j'ai jugé, sur le portrait que votre hôte m'a fait de vous, que vous pouviez être le libérateur de ma cousine. Ah! puisque je vous ai rencontré, continua-t-elle, je veux vous faire voir combien je suis sensible aux services qu'on rend à ma famille, et particulièrement à ma chère cousine. Vous viendrez, s'il vous plait, dès ce moment, loger chez moi ; vous y serez plus commodément qu'ici. Je voulus m'en défendre, et représenter à la dame que je pourrois l'incommoder chez elle : mais il n'y eut pas moyen de résister à ses \$ instances. Il y avoit à la porte de l'hôtellerie un carrosse qui nous attendoit. Elle prit soin elle-meme de faire mettre ma valise dedans, parce qu'il y avoit, disoit-elle, bien des fripons à

Valladolid; ce qui n'étoit que trop véritable. Enfin, je montai en carrosse avec elle et son vieil écuyer, et je me lassai de cette mauière enlever de l'hôtellerie, au grand déplaisir de l'hôte, qui se voyoit par-là sevrer de la dépense qu'il avoit compté que je ferois chez lui, avec la dame, l'écuyer et le petit Maure.

Notre earrosse, après avoir quelque temps roulé, s'arrêta. Nous en descendimes pour entrer dans une assez grande maison, et nous montames dans un appartement qui n'étoit pas malpropre, et que vingt ou trente bougies éclairoient. Il y avoit là plusienrs domestiques à qui la dame demanda d'abord si don Raphael étoit arrivé : ils répondirent que non. Alors m'adressant la parole : Seigneur Gil Blas, me dit-elle, j'attends mon frère qui doit revenir ee soir d'un château que nous avons à deux lieues d'ici. Quelle agréable surprise pour lui de trouver dans sa maison un homme à qui toute notre famille est si redevable! Dans le moment qu'elle achevoit de parler ainsi, nons entendimes du bruit, et nous apprimes en même temps qu'il étoit causé par l'arrivée de don Raphael. Ce eavalier parut bientôt. Je vis un jeune homme de belle taille et de fort bon air. Je suis ravie de votre retour, mon frère lui dit la dame; vous m'aiderez à bien recevoir le seigneur Gil Blas de Santillane. Nous ne saurions assez reconnottre ee qu'il a fait pour dona Meneia, notre parente. Tenez, ajouta-t-elle en lui présentant une lettre, lisez ce qu'elle m'écrit : Don Raphael ouvrit le billet, et lut tout haut ees mots : « Ma » chère Camille, Le seigneur Gil Blas de Santillane, qui m'a sauvé » l'honneur et la vie, vient de partir pour la cour. Il passera sans » donte par Valladolid. Je vous conjure, par le sang et plus en-» eore par l'amitié qui nous unit, de le régaler et de le retenir » quelque temps chez vous. Je me flatte que vous me donnerez » cette satisfaction, et que mon libérateur recevra de vous et de » don Raphael, mon cousin, toutes sortes de bons traitements.

« A Burgos. Votre affectionnée cousine : Dona Mencia. »

Comment! s'écria don Raphael, après avoir lu la lettre, c'est à ce cavalier que ma parente doit l'honneur et la vie? Ah I je rends grace au Ciel de cette heureuse rencontre. En parlant de cette sorte, il s'approcha de moi; et me serrant étroitement entre ses sorte, il s'approcha de moi; et me serrant étroitement entre ses bras : Quelle joie, poursuivi-il, j'ai de voir icil e seigneur Gil Blas de Santillane I li n'étoit pas besoin que ma cousine la mardisse nous recommaudat de vous régaler; elle n'avoit seulement qu'à nous mauder que vous deviez passer par Valladolid : cela suffisoit. Nous savons bien, ma seur Camille et moi, comme il enfaut user avec un houme qui a rendu le plus grand service du

moude à la personne de notre famille que nons aimons le plus tendrement. Je répondis le mieux qu'il me fut possible à ces discours, qui furent suivis de beaucoup d'autres semblables et entremelés de mille caresses. Après quoi, s'apercevant que j'avois enorer mes bottines, il me les fit det par ses valets.

Nous passames ensuite dans nue chambre où l'on avoit servi. Nous nous mimes à table, le cavalier, la dame et moi. Ils me dirent cent choses obligeantes pendant le souper. Il ne m'échappoit pas un mot qu'ils ne relevassent comme un trait admirable; et il falloit voir l'attention qu'ils avoient tous deux à me présenter de tous les mets. Don Raphael buyoit souvent à la santé de dona Mencia. Je suivois son exemple; et il me sembloit quelquefois que Camille, qui trinquoit avec nous, me lançoit des regards qui significient quelque chose. Je crus même remarquer qu'elle prenoit son temps pour eela, comme si elle eût craint que son frère ne s'en aperçût. Il n'en fallut pas davantage pour me persuader qu'elle en tenoit; et je me flattai de profiter de cette découverte pour peu que je demeurasse à Valladolid. Cette espérance fut cause que je me rendis sans peine à la prière qu'ils me firent de vouloir bien passer quelques jours chez eux. Ils me remercièrent de ma complaisance; et la joie qu'en témoigna Camille me confirma dans l'opinion que j'avois qu'elle me trouvoit fort à son gré.

Don Raphael, me voyant déterminé à faire quelque séjour chez lui, me proposa de me meuer à son château. Il m'en fit une description magnifique, et me parla des plaisirs qu'il prétendoit m'y donner. Tantôt, disoit-il, nous prendrons le divertissement de la chasse, tantôt celui de la pêche; et si vous aimez la promenade, nous avons des bois et des jardins délicieux. D'ailleurs, nous aurons bonne compagnie : i'espère que vous ne vous ennuirez point. J'acceptai la proposition, et il fut résolu que nous frions à ce beau château dès le jour suivant. Nous nous levàmes de table en formant un si agréable dessein. Don Raphael me parut transporté de joie. Seigneur Gil Blas, dit-il en m'embrassant, je vons laisse avec ma sœur. Je vais de ce pas donner les ordres nécessaires, et faire avertir toutes les personnes que je venx mettre de la partie. A ces paroles, il sortit de la chambre où noits étions, et je continuai de m'entreteuir avec la dame, qui ne démentit point par ses discours les donces œillades qu'elle m'avoit jetées. Elle me prit la main, et regardant ma bagne : Vous ayez là, ditelle, un diamant assez joli, mais il est bien petit. Vous connois-Sez-vous en pierreries? Je répondis que non. J'en suis fâchée, reprit-elle; ear vous me diriez ce que vaut celle-ci. En achevant ces mots, elle me montra un grox rubis qu'elle avoit au doigt; et pendant que je le considérois, elle me dit: Un de mes oncles, qui a été gouverneur dans les habitations que les Espagnols oux illes Philippines, m'a donné ce rubis. Les josilliers de Valladolid l'estiment trois cents pistoles. Je le croirois bien, lui dis-je; je le trouve parfaitement heau. Puisqu'il vons platt, répliqua-t-elle, je veux faire un troe avec vous. Aussitôt elle prit ma bague, et me mit la sieune au petit doigt. Après ce troe, qui me parut une manière galante de faire un present, Camille me serra la main et me regarda d'un air tendre; puis, tout-à-coup, rompant l'entretien, elle me donna le bousoir, et se refira toute confuse, comme si elle eût eu honte de me faire trop connoitre ses sentiments.

Quoique galant des plus noviees, je sentis tout ee que cette retraite précipitée avoit d'obligeant pour moi; et je jugeai que je ne passerois point mal le temps à la campagne. Plein de cette idée flatteuse et de l'état brillant de mes affaires, je m'enfermai dans la chambre où je devois coucher, après avoir dit à mon valet de me venir réveiller le leudemain de bonne heure. Au lieu de songer à me reposer, je m'abandounai aux réflexions agréables que ma valise, qui étoit sur une table, et mon rubis m'inspirèrent. Grace au Ciel, disais-je, si j'ai été malheureux, je ne le suis plus. Mille ducats d'un côté, une bague de trois cents pistoles de l'autre : me voilà pour long-temps en fonds. Majuelo ne m'a point flatte, je le vois bien : j'enflammerai mille femmes à Madrid, puisque j'ai plu si facilement à Camille. Les bontés de cette généreuse dame se présentoient à mon-esprit avec tous leurs charmes, et je goûtois aussi par avance les divertissements que don Raphael me préparoit dans son château. Cependant, parmi tant d'images de plaisir, le sommeil ne laissa pas de venir répandre sur moi ses pavots. Dès que je me sentis assoupi, je me déshabillai et me eouehai.

Le lendemain matin, lorsque je më reveillai, je m'aperçus qu'il étoit dejà tard. Je fus assez surpris de ne pas voir parottre mon valet, après l'ordre qu'il avoit reçu de moi. Ambroise, dis-je en moi-méme, mon fidele Ambroise est à l'église, on bien il est aujourd'hui fort paresseux. Mais je perdis bientôt cette opinion de lui pour en prendre une plus mauvaise; car, m'étau l'evé en ev oyant plus ma valise, je le soupponnai de l'avoir vollee pendant la nuit. Pour éclaireir mes souppons, jouvris la porte de ma chambre, et j appelai l'hypocrite à plusieurs reprises. Il

vint à ma voix un vieillard qui me dit : Que souhaitez-vous, seigneur? Tous vos geus sont sortis de ma maison avant le jour. Comment! de votre maison? m'écriai-je : est-ce que je ne suis pas ici chez don Raphael? Je ne sais ce que c'est que c ceavalier, me répondit-il. Vous étes dans un hotel garni, et j'en suis l'hôte. Hier au soir, une heure avant votre arrivée la dame qui a soupé avec vous vint lei, et arrête ac et appartement pour un grand seigneur, disoit-elle, quì voyage incognito. Elle m'a même payé d'avance.

Je fus alors an fait. Je sus ce que je devois peuser de Camille et de don Raphael; et je compris que mon valet, ayant une entière comoissance de mes affaires, m'avoit vendu à ces fourbes. Au lieu de n'imputer qu'à moi ce triste incident et de songerqu'il ne me seroit point arrivés je n'euse pas eu l'indiscretion de m'ouvrir à Majuelo sans nécessité, je m'en pris à la fortune innocente, et maudis cent fois mon étoile. Le mattre de l'hôtel parmi à qui je contai l'aventure, qu'il savoit peut-être anssi bien que moi , se montra sensible à ma douleur. Il me plaignit, et me témoigna qu'il étoit très morifié que cette scêne se fût passée chez lui : mais je crois , malgré ses démonstrations , qu'il n'avoit pas moins de part à cette fourberie que mon hôte de Burgos, à qui j'ai toijours attribué l'honneur de l'invention.

CHAP. XVII.- Quel parti prit Gil Blas après l'aventure de l'hôtel garni.

Lorsque j'eus fort inutilement bien déploré mon malheur, je fis réflexion qu'au lieu de céder à mon chagrin, je devois plutôt me roidir contre mon mauvais sort. Je rappelai mon courage, et, pour me consoler, je disois en m'habillant : Je suis encore trop heureux que les fripons n'aient pas emporté mes habits et quelques ducats que j'ai dans mes poches. Je lenr tenois compte de cette discrétion. Ils avoient même été assez généreux pour me laisser mes bottines, que je donnai à l'hôte pour un tiers de ce qu'elle m'avoient coûté. Enfin, je sortis de l'hôtel garni, sans avoir, Dieu merci, besoin de personne pour porter mes hardes. La première chose que je fis fut d'aller voir si mes mules ne seroient pas dans l'hôtellerie où j'étois descendu le jour précédent. Je jugeois bien qu'Ambroise ne les y avoient pas laissées; et plût an Ciel que j'eusse toujours jugé anssi sainement de lui! J'appris que des le soir même il avoit eu soin de les en retirer. Ainsi, comptant de ne plus les revoir non plus que ma chère valise, je marchois tristement dans les rues, en révant à ce que je devois faire. Je fus tenté de retourner à Burgos pour avoir encore une fois recours à dona Mencia; mais, considerant que ce seroit abuser des bottes de cette dame, et que d'ailleurs je passerois pour une bête, j'abandonnai cette peasée. Je jurai bien aussi que dans la suite je serois en garde contre les femmes : je me serois alors défié de la chaste Suzanne. Je jetois de temps en temps les yeux sur ma bague; et quand je venois à songer que c'étôt un présent de Camille, j'en soupirois de dou-leur. Hélas : disois-je en moi-même, je ne me connois point en rubis, mais je connois les gens qui les troquent. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire que j'aille chez un joaillier pour être persuadé que je suis un sot.

Je ne laissai pas toutefois de vouloir m'éclaireir de ce que valoit ma bague, et je l'allai montrer à un lapidaire, qui l'estima trois ducats. A cette estimation, quoiqu'elle ne m'étonnat point, je donnat au diable la nièce du gouverneur des les Philippines, ou plutôt, je ne fis que lui en renouveler le don. Comme je sortois de chez le lapidaire, il passa près de moi un jeune homme qui s'arrêta pour me considerer. Je ne le remis pas d'abord, bien que le connusse parfaitement. Comment donc, oil Blas, me dit-il, feignez-rous d'ignorer qui je suis ? ou deux années outelles si fort changé le fils du barbier Nunez que vous le méconnoissiez? Ressouvenez-vous de Fabrice, votre compatriote et votre compagnon d'école. Nous avous si souvent dispute chez le docteur Godinez sur les universaux \* et sur les degrès métaphysiques ?

Je le reconnus avant qu'il eût achevé ces paroles, et nous nous embrassimes tous deux avec cordialité. El ; non ami, repri-il ensuite, que je suis ravi de te rencontrer! Je ne puis l'exprimer la joie que J'en ressens.... Mais, poursuivi-il d'un air surpris, dans quel eltat l'offres-tu à ma vue? Vive bieu! te voilà vétu comme un prince! Une belle épée, des bas de soie, un pourpoint et un manteau de velours, relevée d'une broderie d'argent! Malepeste! Cela sent diablement les bonnes fortunes. Je vais parier que quelque vieille femme libérale te fait part de ses largesses. Tu et trompes, lui dis-je; mes affaires ne sont pas si forissantes que tu te l'imagines. A d'autres, répliqua-t-il, à d'autres: tu veux faire le discret. Et ce beau rubis que je vous vois au doigt, monsieur Gil Bas, d'où vous vient-il, s'il vous plat? Il me vient,

<sup>\*</sup> Les universaux, terme fameux de l'ancienne logique.

Les degrès métaphysiques étaient aussi les différentes propriétés d'une même chose, en partant de la plus simple pour arriver à la plus composée.

lui répartis-je , d'une franche friponne. Fabrice , mon cher Fabrice , bien loin d'être la coqueluche des femmes de Valladolid,

apprends, mon ami, que j'en suis la dupe.

Je prononçai ces dernières paroles si tristement, que Fabrice vit bien qu'on m'avoit joué quelque tour. Il me pressa de lui dire pourquoi je me plaignois ainsi du beau sexe. Je me résolus sans peine à contenter sa curiosité; mais comme j'avois un assez long récit à faire, et que d'ailleurs nous ne voulions pas nous séparer de si tôt, nous entrâmes dans un cabaret pour nous entretenir plus commodément. Là, je lui contai, en déjeunant, tout ce qui m'étoit arrivé depuis ma sortie d'Oviédo. Il trouva mes aventures assez bizarres; et après m'avoir témoigné qu'il prenoit beaucoup de part à la fâcheuse situation où j'étois, il me dit : Il faut se consoler, mon enfant, de tous les malheurs de la vie : c'est par-là qu'une ame forte et courageuse se distingue des ames foibles. Un homme d'esprit est-il dans la misère, il attend avec patience un temps plus heureux. Jamais, comme dit Cicéron, il ne doit se laisser abattre jusqu'à ne se plus souvenir qu'il est homme. Pour moi, je suis de ce caractère-là : mes disgraces ne m'accablent point; je suis toujours au-dessus de la mauvaise fortune. Par exemple, j'aimois une fille de famille d'Oviédo; j'en étois aimé : je la demandai en mariage à son père, il me la refusa. Un autre en seroit mort de douleur ; moi , admire la force de mon esprit, j'enlevai la petite personne. Elle étoit vive, étourdie, coquette; le plaisir, par conséquent, la déterminoit toujours au préjudice du devoir. Je la promenai pendant six mois dans le royaume de Galice : de là, comme je l'avois mise dans le goût de voyager, elle eut envie d'aller en Portugal, mais elle prit un autre compagnon de voyage : autre sujet de désespoir. Je ne succombai point encore sous le poids de mon nouveau malheur; et, plus sage que Ménélas, au lieu de m'armer contre le Paris qui n'avoit soufflé mon Hélène, je lui sus bon gré de m'en avoir défait. Après cela, ne voulant plus retourner dans les Asturies, pour éviter toute discussion avec la justice, je m'avançai dans le royaume de Léon, dépensant de ville en ville l'argent qui me restoit de l'enlèvement de mon infante; car nous avions tous deux fait notre main en partant d'Oviédo, et nous n'étions pas mal nipés; mais tout ce que j'avois possédé se dissipa bientôt. J'arrivai à Palencia avec un seul ducat, sur quoi je fus obligé d'acheter une paire de souliers. Le reste ne me mena pas bien loin. Ma situation devint embarrassante; je commençois déjà même à faire diète : il fallut promptement prendre un parti. Je

résolus de me mettre dans le service, je me plaçai d'abord chez un gros marchand de drap qui avoit un fils libertin : j'y trouvai un asile contre l'abstinence, et en même temps un grand embarras. Le père m'ordonna d'épier son fils, le fils me pria de l'aider à tromper son père : il falloit opter. Je préférai la prière au commandement, et cette préférence me fit donner mon congé. Je passai ensuite au service d'un vieux peintre, qui voulut, par amitié, m'enseigner les principes de son art; mais, en me les montrant, il me laissoit mourir de faim. Cela me dégoûta de la peinture et du séjour de Palencia. Je vins à Valladolid, où , par le plus grand bonheur du monde, j'entrai dans la maison d'un administrateur de l'hôpital; j'y demeure encore, et je suis charmé de ma condition. Le seigneur Manuel Ordonnez, mon maître, est un homme d'une piété profonde; un homme de bien, car il marche tonjours les yeux baissés, avec un gros rosaire à la main. On dit que dès sa jeunesse, n'ayant en vue que le bien des pauvres, il s'y est attaché avec un zèle infatigable. Aussi ses soins ne sont-ils pas demeurés sans récompense : tout lui a prospéré. Quelle bénédiction! en faisant les affaires des pauvres, il s'est enrichi.

Quand Fabrice m'eut tenu ce discours, je lui dis: Je suis bien aise que tu sois satisfait de ton sort ; mais, entre nous, tu pourrois, ce me semble, faire un plus beau rôle dans le monde que celui de valet; un sujet de ton mérite peut prendre un vol plus élevé. Tu n'y penses pas, Gil Blas, me répondit-il; sache que, pour un homme de mon humeur, il n'y a point de situation plus agréable que la mienne. Le métier de laquais est pénible, je l'avoue, pour un imbécile; mais il n'a que des charmes pour un garcon d'esprit. Un génie supérieur, qui se met en condition, ne fait pas son service matériellement comme un nigaud. Il entre dans une maison pour commander, plutôt que pour servir. Il commence par étudier son maître; il se prête à ses défauts, gagne sa confiance, et le mene ensuite par le nez. C'est ainsi que je me suis conduit chez mon administrateur. Je connus d'abord le pèleriu : je m'apercus qu'il vouloit passer pour un saint personnage; ie feignis d'en être la dupe, cela ne coûte rien; je fis plus, je le copiai; et, jouant devant lui le même rôle qu'il fait devant les autres, je trompai le trompeur; et je suis devenu peu-à-peu son factoton. J'espère que quelque jour je pourrai, sous ses auspices, me mèler des affaires des pauvres. Je ferai peut-être fortune aussi ; car je me sens autant d'amour que lui pour leur bien.

Voilà de belles esperanees, repris-je, mon eher Fabrice, et je t'en félicite. Pour moi, je revieus à mon premier dessein. Je vais eonvertir mon habit brodé en soutanelle, me rendre à Salamanque, et là, me rangeaut sous les drapeaux de l'université, remplir l'emploi de précepteur. Beau projet ! s'écria Fabrice. l'agreable imagination! Quelle folie de vouloir, à ton âge, te faire pédant? Sais-tu bien, malheureux, à quoi tu t'engages en prenant ee parti? Sitôt que tu seras placé, toute la maison t'observera, tes moindres actions seront scrupuleusement examinées. Il faudra que tu te contraignes sans cesse, que tu te pares d'un extérieur hypoerite, et paroisse posséder toutes les vertus. Tu n'auras presque pas un moment à donner à tes plaisirs. Censeur éternel de ton écolier, tu passeras les journées à lui enseigner le latin, et à le reprendre quand il dira ou fera des choses eontre la bienséanee; ce qui ne te donnera pas peu d'occupation. Après tant de peine et de contrainte, quel sera le fruit de tes soins? Si le petit gentilhomme est un mauvais sujet, on dira que tu l'auras mal élevé, et ses parents te renverront sans récompeuse, peut-être même sans te payer les appointements qui te seront dus. Ne me parle done point d'un poste de précepteur; c'est un bénéfice à charge d'ames. Mais parle-moi d'un laquais ; c'est un bénéfiee simple qui n'engage à rien. Un maître a-t-il des vices, le génie supérieur qui le sert les flatte, et souvent même les fait tourner à son profit. Un valet vit sans inquiétude dans une bonne maison. Après avoir bu et mangé tout son soul, il s'endort tranquillement comme un enfant de famille, sans s'embarrasser du boucher ni du boulanger.

Je ne finirois point, mon enfant, poursuivit-I, si je voulois dire tous les avantages des valets. Crois-moi, Gil Blas, perds poujamais l'envié d'être préegpteur, et suis mon exemple. Oui; mais, Fabrice, lui repartis-je, on ne trouve pas tous les jours des administrateurs; et si je me résolvois à servir, je voudrois du moins u'être pas mal placé. Oh! tu as raison, me dit-Il, et j'en fais unon affaire. Je te réponds d'une bonne condition, quante ce ne seroit que pour arracher un galant houme à l'université.

La prochaine misère dont J'étois menacé, et l'air satisfait qu'avoit Fabriee, me persuadant encore plus que ses raisons, je me determinai à me mettre dans le service. Là-dessus, nous sortimes du cabaret, et mon compatriote me dit: Je vais de ce pas te conduire chez un homme à qui s'adressent la plupart des laquais qui sont sur le pavé; il a des grisons qui l'informent de tout ce qui se passe dans les familles. Il sait ou l'on a besoin de valets, et il tient un registre exact, non seulement des places vacantes, mais même des bonnes et des mauvaises qualités des mattres. C'est un homme qui a été frère dans je ne sais quel couvent de religieux. Enfin c'est lui qui m'a placé.

En nous entretenant d'un bureau d'adresse si singulier, le fils du barbier Nunez me mena dans un cul-de sac. Nous entrâmes dans une petite maison, où nous trouvames un homme de ciuquante et quelques années, qui écrivoit sur une table. Nous le saluàmes, assez respectueusement même; mais, soit qu'il fût fier de son naturel, soit que, n'avant coutume de voir que des laquais et des cochers, il eut pris l'habitude de recevoir son monde cavalièrement, il ne se leva point; il se contenta de nous faire une légère inclination de tête. Il me regarda pourtant avec une attention particulière. Je vis bien qu'il étoit surpris qu'un jeune homme en habit de velours brodé voulût devenir laquais; il avoit plutôt lieu de penser que je venois lui en demander un. Il ne put toutefois douter long-temps de mon intention, puisque Fabrice lui dit d'abord : Seigneur Arias de Londona, vous voulcz bien que je vous présente le meilleur de mcs amis. C'est un garçon de famille, que ses malheurs réduisent à la nécessité de servir. Enseignez-lui, de grace, une bonne condition, et comptez sur sa reconnoissance. Messieurs, répondit froidement Arias, voilà comme vous êtes tous, vous autres; avant qu'on vous place, vous faites les plus belles promesses du monde : ètes-vous bien placés, vous ne vous en souvenez plus. Comment donc I reprit Fabrice, vous plaignez-vous de moi? N'ai-je pas bien fait les choses? Vous auriez pu les fairc encore mieux, repartit Arias : votre condition vaut un emploi de commis, et vous m'avez payé comme si je vous eusse mis chez un auteur. Je pris alors la parole, et dis au scigneur Arias que, pour lui faire connottre que je n'étois pas un ingrat, je voulois que la reconnoissance précédat le service. En même temps je tirai de mes poches deux ducats que je lui donnai, avec promesse de n'en pas demeurer là si je me vovois dans une bonne maison.

Il parut content de mes manières. J'aime, dit-il, qu'on en use de la sorte avec moi. Il y a, continua-t-il, d'excellents postes vacauts; je vais vous les nommer, et vous choisirez celui qui vous plaira. En achevant ces paroles, il mit ses lunettes, ouvrit un registre qui étoit sur la table, tourna quelques feuillets et commença de lire dans ces termes: Il faut un laquais au capitaine Torbellino \*, homme emporté, brutal et fautasque; il

<sup>.</sup> Torbelline, tourbillon.

groude sans cesse, jure, frappe, et le plus souvent estropie ses domestique. Passons à un autre, m'écriai-je à ce portrait; ce capitaine-la n'est pas de mon goût. Ma vivacité fit sourire Arias, qui poursuivit ainsi sa lecture : Dona Manuela de Sandoval, donairire suraunée, larguense et bizarre, est actuellement sans laquais; elle n'en a qu'un d'ordinaire, encore ne le peut-elle garder un jour entier. Il y a dans la maison, depuis dix aus, un habit qui sert à tous les valets qui entrent, de quelque taille qu'ils soient : on peut dire qu'ils ne font que l'essayer, et qu'il est encore tout nenf, quoique deux mille laquais l'atent porté. Il manque un valet au docteur Alvar Fanez; c'est un médeein elimiste. Il nourrit bien ses domestiques, les entretient proprement, leur donne même de gros gages; mais il fait sur eux l'èpreuve de ses remèdes. Il y a souvent des places de laquais à remplir chez cet homme-là.

Oh! je le erois bien, interrompit Fabrice en riant. Vive Dieu! vous nous enseignez là de bonnes conditions! Patience, dit Arias de Londona, nous ne sommes pas au bout : il y a de quoi vous contenter. Là-dessus il continua de lire de cette sorte : Dona Alfonsa de Solis, vieille dévote, qui passe les deux tiers de la journée dans l'église, et veut que son valet y soit toujours auprès d'elle, n'a point de laquais depuis trois semaines. Le licencié Sédillo, vieux chanoine du chapitre, de cette ville, chassa hier au soir son valet.... Alte là , seigneur Arias de Londona, s'écria Fabrice en cet endroit; nous nous en tenons à ce dernier poste. Le licencié Sédillo est des amis de mon maître, et ie le connois parfaitement. Je sais qu'il a pour gouvernante une vieille béate qu'on nomme dame Jacinte, et qui dispose de tout chez lui. C'est une des meilleures maisons de Valladolid. On v vit doueement et l'on v fait très-bonne ehère. D'ailleurs le chanoine est un homme infirme, un vieux goutteux qui fera bientôt son testament : il v a un legs à espérer. La charmante perspective pour un valet! Gil Blas, ajouta-t-il en se tournant de mon eôté, ne perdons point de temps, mon ami; allons toutà-l'heure ehez le licencié. Je veux te présenter moi-même et te servir de répondant. A ces mots, de crainte de manquer une si belle oceasion, nous primes brusquement congé du seigneur Arias, qui m'assura, pour mon argent, que si cette condition m'échappoit, je pouvois compter qu'il m'en feroit trouver une aussi bonne.

## LIVRE II.

CHAP. I. . — Fabrice mène et fait recevoir Gil Blas chez le licencié Sédillo. Dans quel état étoit ce chanoine. Portrait de sa gouvernante.

Nous avions si grand'peur d'arriver trop tard chez le vieux licencié, que nous ne flunes qu'un saut du cul-dé-sac às maison. Nous en trouvâmes la porte fermée : nous frappânes. Une fille de dix ans, que la gouvernante faisoit passer pour sa nièce, en depit de la médisance, vint ouvrir, et, comme nous lui demandions si l'ou pouvoit parler au chanoine, la dame Jacinte paratt. Cétoit une personne déjà parvenue à l'àge de discrétion, mais belle encore; ei j'admirai particulièrement la fraicheur de son teint. Elle portoit une longue robe d'une étoffe de laine la plus commune, avec une large ceinture de cuir, d'où pendait d'un côté un trousseau de elés, et de l'autre un chapelet à gros grains. Pabord que nous l'aperçàmes, nous la salaniens avec beaucoup de respect; elle nous rendit le salut fort civilement, mais d'un air modeste et les yeux baissés.

J'ai appris, lui dit mon camarade, qu'il faut un honnéte garcon au seigneur licencié Sédillo, et je viens lui en présenter un dont j'espère qu'il sera content. La gouvernante leva les veux à ces paroles, me regarda fixement, et, ne pouvant accorder ma broderie avec le discours de Fabrice, elle demanda si c'étoit moi qui recherchois la place vacante. Oui, lui dit le fils de Nunez, c'est ce jenne homne. Tel que vous le vovez, il lui est arrivé des disgraces qui l'obligent à se anettre en condition ; il se consolera de ses malheurs , ajouta-t-il d'un ton doucereux , s'il a le bonheur d'entrer dans cette maison, et de vivre avec la vertueuse Jacinte, qui mériteroit d'être la gouvernante du patriarche des Indes. A ces mots, la vicille béate cessa de me regarder, pour considérer le gracieux personnage qui lui parloit; et frappée de ses traits qu'elle crut ne lui être pas inconnus : J'ai une idée confuse de vous avoir vu, lui dit-elle ; aidez-moi à la débrouiller. Chaste Jacinte, lui répondit Fabrice, il m'est bieu glorieux de m'être attiré vos regards : le suis venu deux fois dans cette maison avec mon mattre le seigneur Manuel Ordonnez, administrateur de l'hôpital. Eh! justement, répliqua la gouvernante, je m'en souvieus et je vous remets. Ah! puisque vous appartenez au seigneur Ordonnez, il fant que vous suyez un garçon de bien et d'honneur. Votre condition fait votre eloge, et, ec jeune homme ne sauroit avoir un meilleur répondant que vous. Venez, poursuivit-elle, je vais vous faire parler au seigneur Sédillo. Je erois qu'il sera bien aise d'avoir un garcou de votre main.

Nous suivimes la dame Jacinte. Le chanoine étoit logé par bas, et son appartement consistoit en quatre pièces de plainpied, bien boisées. Elle nous pria d'attendre un moment dans la première, et nous y laissa pour passer dans la seconde, où étoit le liceneié. Après y avoir demeuré quelque temps en particulier avec lui, pour le mettre au fait, elle vint nous dire que nous pouvions entrer. Nous aperciènes le vieux podagre enfoncé dans un fauteuil, un oreiller sous la tête, des conssins sous les bras, et les jambes appuyées sur un gros carreau plein de duvet. Nous nous approchames de lui saus ménager les révérences; et Fabrice, portant encore la parole, ne se contenta pas de redire ee qu'il avoit dit à la gouvernante ; il se mit à vanter mou mérite, et s'étendit principalement sur l'honneur que je m'étois acquis chez le doeteur Godinez, dans les disputes de philosophie; comme s'il cut fallu que je fusse un grand philosophe pour devenir valet d'un chanoine. Cependant, par le bel éloge qu'il fit de moi , il ne laissa pas de jeter de la poudre aux veux du licencié, qui, remarquant d'ailleurs que je ne déplaisois pas à la dame Jaeinte, dit à mon répondant : L'ami, je recois à mon service le garçon que tu m'amènes; il me revient assez, et je juge favorablement de ses mœurs, puisqu'il m'est présenté par un domestique du seigneur Ordonnez.

D'abord que Fabrice vit que J'étois arrêté, il fit une grande révérence au chanoine, une autre encere plus profonde à la gouvernante, et se retira fort satisfait, après m'avoir dit tout bas que nous nous reverrions, et que je n'avois qu'à rester la loqu'il fut sort, le lieencié me demanda comment je m'appelois, pourquoi j'avois quitté ma patrie; et par ses questions, il m'engagea, devant la dame Jaeinte, à raconter mon histoire. Je les divertis tous deux, sur-tout par le récit de ma dernière aventure. Camille et don Raphaël leur donnérent une si forte euvié de rire, qu'il en pensa coûter la vie au vieux goutteux : ear, comme il rioit de toute sa force, il lui prit une toux si violente, que je enus qu'il alloit passer. Il n'avoit pas entere fait son testament, jugez si la gouvernante fut alarmée. Je la vis, trembante, éperduc, courir au secours du hombonme, et faisant tout.

ee qu'on fait pour soulager les enfants qui toussent, lui frotter le front et lui taper le dos. Ce ne fut pourtant qu'une fausse alarme; le vieillard cessa de tousser, et sa gouvernante de le tourmenter. Alors je voulus achever mou récit; mais la dame ajeuite, craignant une seconde tour, s' yopposa. Elle m'emmena même de la chambre du chanoine daus une garde-robe, où, parmi plusieurs habits, étoit celui de mon prédécessur. Elle me le fit prendre, et unit à sa place le mien, que je n'étois pas faché de conserver, dans l'espérance qu'il me serviroit encore. Nous allames ensuite tons deux préparer le dimer.

Je ne parus pas neuf dans l'art de faire la cuisine. Il est vrai que j'en avois fait l'heureux apprentissage sous la dame Léonarde, qui ponvoit passer pour une bonne cuisinière; elle n'étoit pas tontefois comparable à la dame Jaeinte. Celle-ci l'emportoit peutêtre sur le cuisinier même de l'archevêché de Tolède. Elle exeelloit en tout; on trouvoit ses bisques exquises, tant elle savoit bien choisir et méler les sucs des viandes qu'elle y faisoit entrer ; et ses hachis étoient assaisonnés d'une manière qui les rendoit très agréable au goût. Quand le diner fût prêt, nous retournàmes à la chambre du chanoine, où, pendant que je dressois une table auprès de son fauteuil, la gouvernante passa sous le menton du vieillard une serviette, et la lui attacha aux épaules. Un moment après, je servis un potage qu'on auroit pu présenter au plus fameux directeur de Madrid, et deux entrées qui auroient eu de quoi piquer la sensualité d'un vice-roi, si la dame Jacinte n'v eut pas épargné les épices, de peur d'irriter la goutte du licencié. A la vue de ces bons plats, mon vienx maître, que je croyois perclus de tous ses membres, me montra qu'il n'avoit pas entièrement encore perdu l'usage de ses bras. Il s'en aida pour se débarrasser de son oreiller et de ses coussins, et se disposa gaiement à manger. Quoique la main lui tremblat, elle ne refusa pas le service. Il la faisoit aller et venir assez librement; de facon pourtant qu'il répandoit sur la nappe et sur sa serviette la moitié de ce qu'il portoit à sa bouche. J'ôtai la bisque lorsqu'il n'en voulut plus, et j'apportai une perdrix flanquée de deux eailles rôties que la dame Jacinte lui dépeça. Elle avoit aussi soin de lui faire boire de temps en temps de grands eoups de vin nu peu trempé, dans une coupe d'argent large et profonde, qu'elle lui tenoit comme à un enfant de quinze mois. Il s'acharna sur les entrées, et ne fit pas moins d'honneur aux petits pieds. Quand il se fut bien empiffré, la béate lui détacha sa serviette, lui remit son oreiller et ses coussins; puis, le laissant dans son

fauteuil gouter tranquillemeni le repos qu'on prend d'ordinaire après le diner, nous desservimes, et nous allames manger à notre tour.

Voilà de quelle manière dinoit tous les jours notre chanoine, qui étoit peut-être le plus grand mangeur du chapitre. Mais il soupoit plus légèrement; il se contentoit d'un poulet ou d'un lapin, avec quelques compotes de fruits. Je faisois bonne chère dans cette maison, j'y menois une vie très douce; je n'y avois qu'un désagrément, c'est qu'il me falloit veiller mon maître et passer la nuit comme une garde-malade. Outre une rétention d'urinc qui l'obligeoit à demander dix fois par heure son pot de chambre, il étoit sujet à suer; et, quand cela arrivoit, il falloit lui changer de chemise. Gil Blas, me dit-il des la seconde nuit, tu as de l'adresse et de l'activité; je prévois que je m'accommoderai bien de ton service. Je te recommande seulement d'avoir de la complaisance pour la dame Jacinte, et de faire docilement tout ce qu'elle te dira, comme si je te l'ordonnois moi-même; c'est une fille qui me sert depuis quinze années avec un zèle tout particulier; elle a un soin de ma personne, que je ne puis assez reconnoître. Aussi, je te l'avoue, elle m'est plus chère que toute ma famille. J'ai chassé de chez moi , pour l'amour d'elle , mon neveu, le fils de ma propre sœur, et j'ai bien fait. Il n'avoit aucune considération pour cette pauvre fille; et, bien loin de rendre justice à l'attachement sincère qu'elle a pour moi , l'insolent la traitoit de fausse dévote : car aujourd'hui la vertu ne paroit qu'hypocrisie aux jeunes gens. Graces au Ciel, je me suis défait de ce maraud-là. Je préfères aux droits du sang l'affection qu'on me témoigne, et je ne me laisse prendre seulement que par le bien qu'on me fait. Vons avez raison, monsieur, dis-je alors au licencié; la reconnoissance doit avoir plus de force sur nous que les lois de la nature. Sans doute, reprit-il; ct mon testament fera bien voir que je ne me soucie guère de mes parents. Ma gouvernante v aura bonne part; et tu n'v seras point oublié, si tu continues comme tu commences à me servir. Le valet que j'ai mis dehors hier a perdu, par sa faute, un bon legs. Si ce misérable ne m'eût pas obligé, par ses manières, à lui donner son congé, je l'aurois enrichi; mais c'étoit un orgueilleux qui manquoit de respect à la dame Jacinte, un paresseux qui craiguoit la peine. Il n'aimoit point à me veiller; ct c'étoit pour lui une chose bien fatigante que de passer les nuits à me soulager. Ali!le malheureux!m'écriai-je, comme si le génie de Fabrice m'eût inspiré, il ne méritoit pas d'être auprès d'un aussi honnête homme que vous. Un garçon qui a le bonheur de vons appartenir doit avoir un zéle infatigable; il doit se faire un plaisir de son devoir, et ne se pas eroire occupé, lors même qu'il sue sang et eau pour vous.

Je in'apercus que ces paroles plurent fort au licencié. Il ne fut pas moins content de l'assurance que je lui donnai d'être toujours parfaitement soumis aux volontés de la dame Jacinte. Voulant done passer pour un valet que la fatigue ne ponvoit rebuter, je faisois mon service de la meillenre grace qu'il m'étoit possible. Je ne me plaignois point d'être tontes les nuits sur pied. Je ne laissois pas pourtant de trouver cela très désagréable, et sans le legs dont je repaissois mon espérance, je me serois bientôt dégoûté de ma condition; je n'y aurois pu résister : il est vrai que je me reposois quelques henres pendant le jour. La gonvernante, je lui dois cette justice, avoit beanconp d'égards pour moi; ce qu'il falloit attribner au soin que je prenois de gagner ses bonnes graces par des manières complaisantes et respectueuses. Étois-je à table avec elle, et sa nièce qu'on appeloit Inésille, je leur changeois d'assiette, je leur versois à boire, l'avois une attention toute particulière à les servir. Je m'insinuai par-là daus leur amitié. Un jour que la dame Jacinte cioit sortie pour aller à la provision, me voyant seul avec Inésille, je commençai à l'entretenir. Je lui demandai si son père et sa mère vivoient encore. Oh! que non, me répondit-elle; il v a bien long-temps, bien long-temps qu'ils sont morts; car ma bonne tante me l'a dit, et ie ne les ai jamais vus. Je crus pieusement la petite fille, quoique sa reponse ne fut pas categorique; et je la mis si bien en train de parler, qu'elle m'en dit plus que je n'en voulois savoir. Elle m'apprit, ou plutôt je compris, par les naïvetés qui lui échappèrent, que sa bonne tante avoit un bon ami qui demeuroit aussi auprès d'un vieux chanoine dont il administroit le temporel, et que ees heureux domestiques comptoient d'assembler les dépouilles de leurs mattres par un hyménée dont ils goûtoient les douceurs par avance. J'ai déjà dit que la dame Jacinte, bien qu'un peu surannée, avoit encore de la fraicheur. Il est vrai qu'elle n'épargnoit rien pour se conserver: outre qu'elle prenoit tous les matins un clystère, elle avaloit pendant le jonr, et en se conchant, d'excellents conlis. De plus, elle dormoit tranquillement la nuit, tandis que je veillois mon maître. Mais ce qui peut-être contribuoit encore plus que toutes ces choses à lui rendre le teint si

frais, c'étoit, à ce que me dit luésille, une fontaine qu'elle avoit à chaque jambe.

CHAP. II. — De quelle manière le chanoine, étant tombé malade, fut traité; ce qu'il en arriva, et ce qu'il laissa par testament à Gil Blas.

Je servis pendant trois mois le licencié Sédillo, sans me plaindre des mauvaises nuits qu'il me faisoit passer. Au bout de ce temps-là, il tomba malade. La fièvre le prit; et avec le mal qu'elle lui eausait, il sentit irriter sa goutte. Pour la première fois de sa vie, qui avait été longue, il eut recours aux médeeins. Il demanda le docteur Sangrado \*, que tout Valladolid regardoit comme un Hippocrate. La dame Jaeinte auroit mieux aimé que le chanoine eût commencé par faire son testament; elle lui en toucha même quelques mots; mais, ontre qu'il ne se croyoit pas encore proche de sa fin, il avoit de l'opiniatreté dans certaines choses. J'allai donc chercher le docteur Sangrado; je l'amenai au logis. C'était un grand homme sec et pâle, et qui, depuis quarante ans pour le moins, occupoit le ciseau des Parques. Ce savant médecin avoit l'extérieur grave, il pesoit ses discours, et donnoit de la noblesse à ses expressions. Ses raisonnements paroissoient géométriques, et ses opinions fort singulières.

Après avoir observé mon maître, il lui dit d'un air doctoral : Il s'agit ici de suppléer au défaut de la transpiration arrétée. D'autres, à ma place, ordonneroient sans doute des remèdes salins, urineux, volatils, et qui, pour la plupart, participent du soufre et du mercure : mais les purgatifs et les sudorifiques sont des drogues pernieieuses et inventées par des charlatans; toutes les préparations chimiques ne semblent faites que pour nuire. Pour moi, j'emploie des movens plus simples et plus surs. A quelle nourriture, continua-t-il, étes-vous accoutumé? Je mange ordinairement, répondit le chanoine, des bisques et des viandes succulentes. Des bisques et des viandes succulentes! s'écria le docteur avec surprise. Ah! vraiment, je ne m'étonne plus si vous étes malade! Les mets délicieux sont des plaisirs empoisonnés; ee sont des pièges que la volupté tend aux hommes pour les faire périr plus sûrement. Il faut que vous renonciez aux aliments de bou goût; les plus fades sont les meilleurs pour la santé. Comme le sang est insipide, il veut des mets qui tien-

Sangrado, en espagnol, veut dire saigné. Peut-être eût-il mieux valu donner à ce docteur le nom de Sangrador, saigneur ; mais Sangrado a prévalu. uent de sa nature. Et buvez-vous du viu? ajouta-t-il. Oni, dit le licencié, du vin trempé. Oh! trempé tant qu'il vous plaira, reprit le médecin. Quel dérèglement! voila un régime épouvantable! Il y a long-temps que vous devriez être mort. Quel âge avez-vous? Plentre dans ma soixante-neuvième année, répondit le chanoine. Justement, répliqua le médecin, une vieillesse anticipée est toujours le fruit de l'intempérance. Si vous n'eussiez bu que de l'eau claire toute votre vie, et que vous vous fussiez contenté d'une nourriture simple, de pois on de fèves, vons ne seriez pas présentement tourmenté de la goutte, et tous vos membres feroient encore facilement leurs fonctions. Je ne désespère pas toutefois de vour remettre sur pied, pourvu que vous vous abandonniez à mes ordonnances. Le licencié, tout friand qu'il étoit, promit de lui obéir en toutes choses.

Alors Sangrado m'envoya chercher un chirurgien, qu'il me nomma, et fit tirer à mon maître six bounes palettes de sang. pour commencer à suppléer au défaut de la transpiration. Puis il dit au chirurgien : Mattre Martin Onez, revenez dans trois heures en faire autant, et demain vous recommencerez. C'est une erreur de penser que le sang soit nécessaire à la conservation de la vic; on ne peut trop saigner un malade, Comme il n'est obligé à aucun mouvement ou exercice considérable, et qu'il n'a rien à faire que de ne point mourir, il ne lui faut pas plus de sang pour vivre qu'à un homme endormi; la vie, dans tous les deux, ne consiste que dans le pouls et dans la respiration. Le bon chanoine, s'imaginant qu'un si grand médecin ne pouvoit faire de faux raisonnements, se laissa saigner sans résistance. Lorsque le docteur eut ordonné de fréquentes et copieuses saignées, il dit qu'il falloit aussi donner au chanoine de l'eau chaude à tout moment, assurant que l'eau bue en abondance ponvoit passer pour le véritable spécifique contre toutes sortes de maladies. Il sortit ensuite, en disant d'un air de confiance à la dame Jacinte et à moi, qu'il répondoit de la vie du malade, si on le traitoit de la manière qu'il venoit de prescrire. La gouvernante, qui jugeoit peut-être autrement que bui de sa méthode, protesta qu'on la suivroit avec exactitude. En effet, nous mimes promptement de l'eau chauffer; et, comme le médecin nous avoit recommandé sur toutes choses de ne la point éparguer, nous en fimes d'abord boire à mon maître deux on trois pintes à longs traits. Une heure après, nous réitérames; puis, retournant eucore de temps en temps à la charge, nous

versames dans son estomac un déluge d'ean. D'un autre côté, le chirurgien nous secondant par la quantité de sang qu'il tiroit, nous réduisimes, en moins de deux jours, le vieux chanoine à l'extrémité.

Ce pauvre ecclésiastique n'en pouvant plus, comme je voulois lui faire avaler encore un grand verre du spécifique, me dit d'une voix foible : Arrête, Gil Blas ; ne m'en donne pas davantage, mon ami. Je vois bien qu'il faut mourir, malgré la vertu de l'eau; et, quoiqu'il me reste à peine une goutte de sang, je ne m'en porte pas mieux pour cela : ce qui prouve bien que le plus habile médecin du monde ne sauroit prolonger nos jours. quand leur terme fatal est arrivé. Il faut donc que je me prépare à partir pour l'antre monde : va me chercher un notaire; je veux faire mon testoment. A ces derniers mots, que je n'étois pas fâché d'entendre, j'affectai de paroître fort triste, ce que tout héritier ne manque pas de faire en pareil cas, et cachant l'envie que j'avois de m'acquitter de la commission qu'il me donnoit : Eh mais, monsieur, lui dis-je, vous n'êtes pas si bas, Dieu merci, que vons ne puissiez vous relever. Non, non, repartit-il, mon enfant, c'en est fait; je sens que la gontte remonte et que la mort s'approche : hâte-toi d'aller où je t'ai dit. Je m'apercus effectivement qu'il changeoit à vue d'œil; et la chose me parut si pressante, que je sortis vite pour faire ce qu'il m'ordonnoit, laissant auprès de lui la dame Jacinte, qui craignoit encore plus que moi qu'il ne mourût sans tester. J'entrai dans la maison du premier notaire dont on m'enseigna la demeure, et le trouvant chez lui : Monsieur, lui dis-je, le licencié Sédillo, mon maître, tire à sa fin; il veut faire écrire ses dernières volontés; il n'y a pas un moment à perdre. Le notaire était un petit vicillard gai, qui se plaisoit à rallier : il me demanda quel médecin voyoit le chanoine. Je lui répondis que c'étoit le docteur Sangrado. A ce nom, prenant brusquement son manteau et son chapeau : Vive Dieu! s'écria-t-il, partons donc en diligence; ear ce docteur est si expéditif, qu'il ne donne pas le temps à ses malades d'appeler des notaires. Cet homme-là m'a bien soufflé des testaments.

En parlant de cette sorte, il s'empressa de sortir avec moi, et, pendant que nous marchions tous deux à grands pas pour prévenir l'agonie, je lui dis : Monsieur, vous savez qu'un testateur mourant marque souvent de mémoire : si par hasard mon maire vient à m'oublier, je vous prie de le faire souvenir de mon zele. Je le veux bien, mon enfant, me répondit le notaire; tu

peux compter là-dessus. Il est juste qu'un maltre récompense un domestique qui l'a bieu servi. L'e l'exhorterai même à te donner quelque chose de considérable, pour peu qu'il soit disposé à reconnoître tes services. Le licencié, quand nous arrivaines dans sa chambre, avait encore tout son bou sens. La dame Jaciute, le visage baigné de pleurs de commande, étoit auprès de lui. Elle venoit de jouer son role, et de préparer le bouhonume à lui faire beaucoup de bien. Nous laissanes le notaire seul avec mon mattre, et passames, elle et moi, dans l'autichambre, où nous rencontraines le chiurrigien, que le méderin envoyôt pour faire une nouvelle et derrière saignée. Nous l'arrétames. Attendez, unattre Martin, lui dit la gouvernaute; vous ne sauriez entrer présentement dans la chambre du seigneur Sédillo. Il va dicter ses dernières volontés à un notaire qui est avec lui; vous le saignerez, tout à votre aise, quand il aura fait son testament.

Nous avions grand'peur, la béate et moi, que le licencié ne mourût en testaut, mais, par bonheur, l'acte qui causoit notre inquiétude se fit. Nous vimes sortir le notaire, qui, me trouvant sur son passage, me frappa sur l'épaule et me dit en souriant : On n'a point oublié Gil Blas. A ces mots, je ressentis une joie toute des plus vives; et je sus si bon gré à mon maître de s'être souvenu de moi, que je me promis de bien prier Dieu pour lni après sa mort, qui ne manqua pas d'arriver bientôt; car le chirurgien l'avant encore saigné, le pauvre vieillard, qui n'étoit déjà que trop affaibli, expira presque dans le moment. Comme il rendoit les derniers soupirs, le médecin parut, et demenra un peu sot, malgré l'habitude qu'il avoit de dépêcher ses malades. Cependant, loin d'imputer la mort du chanoine à la boisson et anx saignées, il sortit en disant d'un air froid, qu'on ne lui avoit pas tiré assez de sang ni fait boire assez d'eau chande. L'exécuteur de la haute médecine, je veux dire le chirurgien, voyant aussi qu'ou n'avoit plus besoin de sou ministère, suivit le docteur Sangrado, l'un et l'autre disant que dès le premier jour ils avoient condamné le licencié. Effectivement, ils ne se trompoient presque jamais quand ils portoient un pareil jugement.

Sitt que nous vimes le patron saus vie, nous fines, la dame Jacinte, Inésille et uni, un concert de cris funèbres qui fut entendu de tout le voisinage. La béate sur-tout, qui avoit le plus graud sujet de se réjouir, poussoit des accents si plaintifs, qu'elle sembloit être la personne du monde la plus touchée. La chambre, en un instant, se remplit de gens moins attirés par la compassion

Congl

que par la curiosité. Les parents du défunt n'eurent pas plus tôt vent de sa mort, qu'ils vinrent fondre an logis et faire mettre le scellé par-tout. Ils trouvèrent la gouvernante si affligée qu'ils crurent d'abord que le chanoine n'avoit point fait de testament; mais ils apprirent bientôt, à leur grand regret, qu'il y en avoit un, revetu de toutes les formalités nécessaires. Lorsqu'on vint à l'ouvrir, et qu'ils virent que le testateur avoit disposé de ses meilleurs effets en faveur de la dame Jacinte et de la petite fille. ils firent son oraison funèbre dans des termes peu honorables à sa mémorable. Ils apostrophèrent en même temps la béate, et firent anssi quelque mention de moi. Il faut avouer que je le méritois bien. Le licencié, devant Dieu soit son ame ! pour m'eugager à me souvenir de lui toute ma vie, s'expliquoit ainsi pour mon compte par un article de son testament : « Item, puisque « Gil Blas est un garçon qui a déjà de la littérature, pour achever « de le rendre savant, je lui laisse ma bibliothèque, tous mes « livres et mes manuscrits , sans aucune exception. »

J'ignorois où pouvoit être cette prétendue bibliothèque; ic ne m'étois point apercu qu'il y en ent dans la maison. Je savois sculement qu'il y avoit quelques papiers, avec cinq ou six volumes, sur deux petits ais de sapin dans le cabinet de mon mattre : c'étoit là mon legs. Encorc les livres ne me pouvoient-ils être d'une grande utilité : l'un avoit pour titre le Cuisinier parfait ; l'autre traitoit de l'indigestion et de la manière de la guérir : et les autres étoient les quatre parties du bréviaire, que les vers avoient à demi rougées. A l'égard des manuscrits, le plus curicux contenoit toutes les pièces d'un procès que le chanoine avoit eu autrefois pour sa prébende. Après avoir examiné mon legs avec plus d'attention qu'il n'en méritoit, je l'abandonnai aux parents qui me l'avoient tant envié. Je lenr remis même l'habit dont j'étois revêtu, et je repris le mien, bornant à mes gages le fruit de mes services. J'allai chercher ensuite une autre maison. Pour la dame Jacinte, ontre les sommes qui lui avoient été léguées, elle eut encore de bonnes nippes, qu'à l'aide de son bon ami elle avoit détournées pendant la maladie du licencié.

CHAP. III. — Gil Blas s'engage au service du docteur Sangrado, et devient un célèbre médecin.

Je résolus d'aller trouver le seigneur Arias de Londona et de choisir dans son registre une nouvelle condition; mais, comme j'étois près d'entrer dans le cul-de-sac où il demeuroit, je reucontrai le docteur Sangrado, que je n'avois point vu depuis le jour de la mort de mon maître, et je pris la liberté de le saluer. Il me remit dans le moment, quoique j'ensse change d'habit; et témoignant quelque joie de me voir : Eh! te voilà, mon enfant, me dii-il, je pussois à toi tout-à-l'heure. J'ai besoin d'un bou garçon pour me servir, et tu m'es revenu dans l'esprit. Tu me parois bon enfant, et je crois que tu serois bien mon fait, si tu savois lire et écrire. Monsieur, lui repondis-je, sur ce pied-là je suis done votre affaire, car je sais l'un et l'autre. Cela étant, reprit-il, un es l'houme qu'il me faut. Viens chez moi; tu n'y auras que de l'agrément ; je te traiterai avec distincion. Je ne, te donnerai point de gages, mais rieu ne te manquera. J'aurai soin de l'entretenir proprement, et je t'enseignerai le grand art de gueirir toute les maladies. En un mot, tu seras plutôt mon élère que mou valet.

l'acceptai la proposition du docteur, dans l'espérance que je pourrois, sous un si savant mattre, me rendre illustre dans la médecine. Il me mena chez lui sur-le-dhamps , pour m'installer dans l'emploi qu'il me destinoit; et eci emploi consistoit à écrire le nom et la demeure des malades qui l'envoyoient chercher pendant qu'il étoit en ville. Il y avoit pour eet effet an logis un registre, dans lequel une vieille servante, qu'il avoit pour toute domestique, marquoit les adresses; mais, ontre qu'elle ne savoit point l'orthographe, elle écrivoit si mal qu'on ne pouvoit, le plus souvent, déchiffrer son éeriture. Il me chargea du soin de tenir ce livre, qu'on pouvoit justement appeler un registre mortuaire, puisque les gens dont je prenois les noms mouroient presque tous. J'inscrivois, pour ainsi parler, les personnes qui vonloient partir pour l'antre monde, comme un commis, dans un bureau de voitures publiques, écrit le nom de eeux qui retienuent des places. J'avois souvent la plume à la main, parce qu'il n'y avoit point en ce temps-là de médeein à Valladolid plus accrédité que le seigneur Sangrado. Il s'étoit mis en réputation dans le public par un verbiage spécieux, sontenu d'un air imposant, et par quelques cures heureuses, qui lui avoient fait plus d'honneur qu'il ne méritoit.

Il ne manquoit pas de pratique, ni par conséquent de bien. Il n'en faisoit pas toutefois meilleure chère : on vivoit chez lui très frugalement. Nous ne mangions d'ordinaire que des pois , des fèves, des pommes euites ou du fromage. Il disoit que ces aliements étoient les plus convenables à l'estomac, comme étant les plus propres à la trituration, c'est-à-dire à être broyés plus ai-

sément. Néanmoins, bien qu'il les crût de facile digestion, il ne vouloit point qu'on s'en rassasiat; en quoi, certes, il se montroit fort raisonnable. Mais s'il nous défendoit, à la servante et à moi, de manger beaucoup, en récompense il nous permettoit de boire de l'eau à discrétion. Bien loin de nous prescrire des bornes là-dessus, il nous disoit quelquefois : Buvez, mes enfants; la santé eonsiste dans la souplesse et l'humectation des parties. Buvez de l'eau abondamment; c'est un dissolvant universel; l'éan fond tous les sels. Le cours du sang est-il ralenti? elle le précipite; est-il trop rapide? elle en arrête l'impétuosité. Notre docteur étoit de si bonne foi sur cela, qu'il ne buvoit jamais lui-même que de l'eau, bien qu'il fût dans un âge avaucé. Il définissoit la vieillesse, une phthisie naturelle qui nous dessèche et nous eonsume; et sur cette définition, il déploroit l'ignorance de eeux qui nomment le vin le lait des vieillards. Il soutenoit que le vin les use et les détruit, et disoit fort éloquemment que eette liqueur funeste est pour eux, comme pour tout le monde, un ami qui trahit et un plaisir qui trompe.

Malgré ces doetes raisonnements, après avoir été huit jours dans eette maison, il me prit un eours de ventre, et je commençai à sentir de grands maux d'estomae, que j'ens la témérité d'attribuer au dissolvant universel et à la mauvaise nourriture que je prenois. Je m'en plaginsi à mon mattre, dans la pensée qu'il pourroit se relacher et me donner un peu de vin à mes repas; mais il étoit trop ennemi de cette liqueur pour me l'aecorder. Quand tu auras formé l'habitude de boire de l'eau, me dit-il, tu en connoîtras l'excellence; au reste, poursuivit-il, si tu e sens quelque dégoit pour l'eau pure, il y a des secours innocents pour soutenir l'estomac coutre la fadeur des boissons aqueuses: la sauge, par exemple, et la véronique leur donnent un goût délectable; et si tu veux les reudre encore plus délicieuses, tu n'as qu'à y méler de la fleur d'œillet, du romarin on due coquelicot.

Il avoit beau vanter l'eau, et m'enseigner le secret d'en eomposer des breuvages exquis, j'en huvois avet ant de modération, que, s'en étant aperqu, il me dit : Ent vraiment, Gil Blas, je ne m'étonne point si tu ne jouis pas d'une boune sante; tu ne bois pas assez, mon ami. L'eau, prise en petite quantité, ne sert qu'à developper les parties de la bile et qu'à leur donner plus d'activité; an lieu qu'il les fant noyer dans un délayant copieux. Ne crains pas, mon cher enfant, que l'abondance de l'eau affoiblisse ou refroidisse ton estonuac : l'oin de toi cette terreur panique que tu te fais peut-être de la boisson frequente! Le te garantis de l'évênement; et si tu ne me trouves pas bon pour l'en répondre, Celse même l'en sera garant. Cet oracle latin fait un éloge admirable de l'eau : ensuite il dit en termes exprés que ceux qui, pour boire du vin, s'excusent sur la foiblesse de leur estomac, font une injustice manifeste à ce viscère, et cherchent à convir leur sensualité

Comme j'aurois eu mauvaise grace de me montrer indocile en entrant dans la carrière de la médeeine, je fis semblant d'être persuadé qu'il avoit raison ; i'avonerai même que je le crus effectivement. Je continuai done à boire de l'eau sur la garantie de Celse, ou plutôt je commençai à nover la bile en buvant copieusement de cette liqueur; et quoique de jour en jour je m'en sentisse plus incommodé, le préjugé l'emportoit sur l'expérience. J'avois, comme l'on voit, une heureuse disposition à devenir médecin. Je ne pus pourtant résister tonjours à la violence de mes maux, qui s'accrurent à un point, que je pris enfin la résolution de sortir de chez le docteur Sangrado. Mais il me chargea d'un nouvel emploi qui me fit changer de sentiment. Ecoute, me dit-il un jour, je ne suis point de ces maîtres durs et ingrats qui laissent vieillir leurs domestiques dans la servitude avant que de les récompenser. Je suis content de toi, je t'aime; et, sans attendre que tu m'aics servi plus long-temps, j'ai pris la résolution de faire ta fortune des anjourd'hui; je venx tout-à-l'heure te découvrir le fin de l'art salutaire que je professe depuis tant d'années. Les antres médecius en font eonsister la connoissance dans mille sciences pénibles; et moi, je prétends t'abréger un chemin si long, et t'épargner la peine d'étudier la physique, la pharmacie, la botanique et l'anatomie. Sache, mon ami, qu'il ne faut que saigner et faire boire de l'eau chaude : voilà le secret de guérir toutes les maladies du monde. Oui, ee simple secret que je te révèle, et que la nature, impénétrable à mes confrères, n'a pu dérober à mes observations, est renfermée dans ces deux points, dans la saignée et dans la boisson fréquente. Je n'ai plus rien à t'apprendre : tu sais la médecine à fond ; et, profitant du fruit de ma longue expérience, tu deviens tout d'un coup aussi habile que moi. Tu peux, continua-t-il, me soulager présentement; tu tiendras, le matin, notre registre, et l'après-midi, tu sortiras pour aller voir une partie de mes malades. Tandis que j'anrai soln de la noblesse et du clergé, tu iras pour moi dans les maisons du tiers-état où l'on m'appellera, et lorsque tu auras travaille quelque temps, je te ferai agréger à notre corps. Tu es savant, Gil Blas, avant que d'être médecin; au lieu que les autres sont long-temps médecins, et la plupart toute leur vie, avant que d'être savants.

Je remerciai le docteur de m'avoir si promptement rendu capable de lui servir de substitut ; et, pour reconnoître les bontés qu'il avoit pour moi, je l'assurai que je suivrois toute ma vie ses opinions, quand même elles seroient contraires à celles d'Ilippocrate. Cette assurance pourtant n'étoit pas tout-à-fait sincère. Je désapprouvois son sentiment sur l'ean, et je me proposois de boire du vin tous les jours en allant voir mes malades. Je pendis au croc une seconde fois mon habit brodé pour en prendre un de mon maître et me donner l'air d'un médecin. Après quoi je me disposai à exercer la médeeine aux dépens de qui il appartiendroit. Je débutai par un alguazil qui avoit une pleurésic : i'ordonnai qu'on le saignat sans miséricorde, et qu'on ne lui plaignit point l'eau. J'entrai ensuite chez un patissier à qui la goutte faisoit pousser de grands cris. Je ne ménageai pas plus son sang que celui de l'alguazil, et j'ordonnai qu'on lui fit boire de l'eau de moment en moment. Je recus douze réaux pour mes ordonnances; ce qui me fit prendre tant de gout à la profession, que je ne demandai plus que plaies et bosses. En sortant de la maison du pătissier, je rencontrai Fabrice, que je n'avois point vu depuis la mort du licencié Sédillo. Il me regarda long-temps avec surprise; puis il se mit à rire de toutes sa force en se tenant les côtés. Ce n'étoit pas sans raison : j'avois un manteau qui trainoit à terre, avec un pourpoint et un haut-dechausses quatre fois plus longs et plus larges qu'il ne falloit. Je pouvois passer pour une figure originale ct grotesque. Je le laissai s'épanouir la rate, non sans être tenté de suivre son exemple; mais je me contraignis, pour garder le decorum dans la rue, et mieux contrefaire le médecin, qui n'est pas un animal risible. Si mon air ridicule avoit excité les ris de Fabrice, mon sérieux les redoubla; et lorsqu'il s'en fut bien donné : Vive Dieu! Gil Blas, me dit-il, te voilà plaisamment équipé. Qui diable t'a déguisé de la sorte? Tout beau, mon ami, lui répondis-ie , tout beau : respecte un nouvel llippocrate! Apprends que je suis le substitut du docteur Sangrado, qui est le plus fameux médecin de Valladolid. Je demeure chez lui depuis trois semaines. Il m'a montré la médecine à fond; et, comme il ne peut fournir à tous les malades qui le demandent, j'en vois une partie pour le soulager. Il va dans les grandes maisons, et moi dans

les petites. Fort bien , reprit Fabrice , c'est-à-dire qu'il L'abandonne le sang du peuple , et se réserve celui des personnes de qualité. Je te félicite de ton partage ; il vaut mieux avoir affaire à la populace qu'au grand monde. Vive un médecin de l'aubourg ; less fautes sout moins en vue, et ses assassinats ne font point de bruit. Oui, mon enfant, ajouta-t-il, ton sort me paroit digne d'envie; et, pour parler comme Alexandre, si je n'étois pas Fabrice, je voudrois être Gil Blas.

Pour faire voir au fils du barbier Nunez qu'il n'avoit pas tort de vanter le bonheur de ma condition présente, je lui montrai les réaux de l'alguazil et du pătissier; puis nous entrânes dans un cabaret pour en boire une partie. Ou nous apporta d'assez bon vin, que l'envie d'en goûter me fit trouver encore meilleur qu'il n'étoit. J'en bus à longs traits; et, n'en déplaise à l'oracle latin, à mesure que j'en versois daus mon estomac, je sentois que ce viscère ne me savoit pas mauvois gré des injustices que je lui faisois. Nous demenrâmes long-temps dans ce cabaret, Fabrice et moi; nous y rimes bien aux dépens de nos mattre-, comme cela se pratique entre valets. Ensuite, voyant que la nuit approchoit, nous nous séparâmes, après nous être mutuellement promis que le jour suivant, l'après-dluée, nous nous retrouverions au même lieu.

CHAP. IV. — Gil Blas continue d'exercer la médecine avec autant de succès que de capacité.— Aventure de la bague retrouvée.

Je ne fus pas sitôt au logis, que le docteur Sangrado y arriva. Je lui parlai des malades que j'avois vus, et lui renis entre les mains huit réaux qui me restoient des douze que j'avois reçus pour mes ordonnauces. Huit réaux, me dit-il, après les avoir comptés, c'est peu de chose pour deux visites : mais il faut tout prendre. Aussi les prit-il presque tous. Il en garda six; et me donnant les deux autres : Tiens, Gil Blas, poursaivit-il, voilà pour commencer à te faire un fonds; de plus, je veux faire avec toi une convention qui te sera bien utile; je t'àbandonne le quart de ce que tu n'apporteras. Tu seras bientôt riche, mon ami, car il y aura, s'il plait à Dieu, bien des maladies cette année.

J'avois bien lieu d'être content de mon partage, puisque, ayant dessein de retenir tous les jours le quart de ce que je recevrois en ville, et touchant encore le quart du reste, c'étoit, si l'arithmetique est une science certaine, prés de la moitie du tout qui me revenoit. Cela un inspira une nouvelle ardeur pour

la médeeine. Le lendemain, des que j'eus dine, je repris mon habit de substitut, et me remis en campagne. Je visitai plusieurs malades que j'avois inserits, et je les traitai tous de la même manière, bieu qu'ils eussent des maux différents. Jusque-là les choses s'étoient passées sans bruit, et personne, grace au Ciel! ne s'étoit encore révolté contre mes ordonnances : mais quelque excellente que soit la pratique d'un médecin, elle ne sauroit manquer de censeurs ni d'envieux. J'entrai chez un marchand épieier qui avoit un fils hydropique. J'y trouvai un petit médecin brun, qu'on nommoit le docteur Cuchillo, et qu'un parent du maître de la maison venoit d'amener pour voir le malade. Je fis de profondes révérences à tout le monde, et partieulièrement au personnage que je jugeaj qu'on avoit appelé pour le consulter sur la maladie dont il s'agissoit. Il me salua d'un air grave; puis, m'avant envisagé quelques moments avec beaucoup d'attention : Seigneur doeteur, me dit-il, je vous prie d'excuser ma curiosité : je croyois connaître tous les médecins de Valladolid, mes confrères, et cependant je vous avoue que vos traits me sont inconnus. Il faut que depuis très peu de temps vous sovez venu vous établir dans cette ville. Je répondis que j'étois un jeune praticien, et que je ne travaillois eneore que sous les auspices du docteur Sangrado. Je vous félieite, reprit-il poliment. d'avoir embrassé la méthode d'un si grand homme. Je ne doute point que vous ne soyez déjà très habile, quoique vous paroissiez bien feune. Il dit cela d'un air si naturel, que je ne savois s'il avoit parlé séricusement ou s'il s'étoit moqué de moi; et je révois à ce que je devois lui répliquer, lorsque l'épicier, prenant ce moment pour parler, nous dit : Messieurs, je suis persuadé que vous savez parfaitement l'un et l'autre l'art de la médecine : examinez, s'il vous plait, mon fils, et ordonner ce que vous jugerez à propos qu'on fasse pour le guerir. La-dessus le petit médeciu se mit à observer le malade; et.

après m'aorir fait remarquer tous les symptômes qui découvroient la nature de la maladle, il me demanda de quelle manière je pensois qu'on d'ut le traiter. Je suis d'avis, répondis-je, qu'on le saigne tous les jours et qu'on lui fasse boire de l'eau chaude abondamment. A ces paroles, le petit médecin me dit en souriant d'un air plein de malice: Et vous erroyez que ces remèdes lui sauveront la vie? N'en doutez pas, m'éeriai-je d'un ton ferme : vous verrez le malade guérir à vue d'œli; il doivent produire cet effet, puisque ce sont des spécifiques contre tontes sortes de maladies. Demandez au seigueur Sangrado! Sur ce

pied-là, reprit-il, Celse a grand tort d'assurer que pour gnérir plus facilement un hydropique, il est à propos de lui faire souffrir la soif et la faim. Oh! Celse, lui répartis-ie, n'est pas mon oracle; il se trompoit comme un autre, et quelquefois je me sais bon gre d'aller contre ses opinions ; je m'en tronve fort bien. Je reconnois à vos discours, me dit Cuchillo, la pratique surc et satisfaisante dont le docteur Sangrado vent insinuer la méthode aux jeunes praticiens. La saignée et la boisson sont sa médecine universelle. Je ne suis pas surpris si tant d'honnêtes gens périssent entre ses mains .... N'en venons point aux invectives , interrompis-je assez brusquement : un homme de votre profession a bonne grace, vraiment, de faire de pareils reproches! Allez, allez, monsieur le docteur, sans saigner et sans faire boire de l'eau chaude, on envoie bien des malades en l'autre monde ; et vous en avez peut-être vous-même expédié plus qu'un autre. Si vous en voulez au seigneur Sangrado, éerivez contre lui; il vous répondra, et nous verrous de quel eôté seront les rieurs. Par saint Jacques et par saint Denis! interrompit-il à son tour avee emportement, vous ne connoissez guère le docteur Cuchillo. Saeliez que j'ai bee et ongles, et que je ne crains millement Sangrado, qui, malgré sa présomption et sa vanité, n'est qu'un original. La figure du petit médecin me mit en colère. Je lui répliquai avec aigreur; il me repartit de la même sorte, et bientôt nous en vinmes aux gourmades. Nous eumes le temps de nous donner quelques coups de poing, et de nous arracher l'un à l'autre une poignée de cheveux, avant que l'épieier et son parent pussent nous séparer. Lorsqu'ils en furent venus à bout, ils me payèrent ma visite, et retinrent mon antagoniste, qui leur parut apparemment plus habile que moi.

Après ectie aventure, peu s'en fallut qu'il ne m'en arrivât une autre. J'allai voir un gros chantre qui avoit la fièvre. Sitôt qu'il m'entendit parler d'eau chaude, il se montra si récaleitrant contre ce spécifique, qu'il se mit à jurer. Il me dit un million d'injures, et me menaça mème de me jeter par les fenètres, si je ne me hàtois de sortir de chez lui. Je ne me le fis pas dire deux fois; je me retirai promptement, et ne voulant juls voir de malades ce jour-là, je gagnai l'hotellerie où j'avois donné rendezvous à Fabrice. Il y était déjà. Comme nous nous trouvâmes en humeur de boire, nous finnes la débauche, et nous nous en retournâmes chez nos maltres en bon état, c'est-à-dire entre deux vins. Le seigneur Sangrado ne s'aperçut point de moni vireser, parce que le lui racontai avectant d'action le démélé que l'avois

en avec le petit docteur, qu'il prit ma vivacité pour un effet de l'émotion qui me restoit eneore de mon combat. D'ailleurs il entroit pour son compte dans le rapport que je lui faisois ; et se sentant piqué coutre Cuehillo : Tu as bien fait, Gil Blas, me dit-il, de défendre l'honneur de nos remèdes contre ce petit avorton de la faculté. Il prétend done qu'on ne doit pas permettre les boissons aqueuses aux hydropiques? l'ignorant! Je soutiens, moi, qu'il faut leur en accorder l'usage. Oui, l'eau, poursuivit-il, peut guérir toutes sortes d'hydropisies, comme elle est bonne pour les rhumatismes et pour les pâles-couleurs; elle est eneore excellente dans ces fièvres où l'on brûle et glace tout à la fois, et merveilleuse même dans ces maladies qu'on impute à des humeurs froides, séreuses, flegmatiques et pituiteuses. Cette opinion paraît étrange aux jeunes médeeins tels que Cuehillo; mais elle est très soutenable en bonne médecine; et si ces gens-là étoient eapables de raisonner en logieiens, au lieu de me décrier comme ils le font, ils admireroient ma méthode et deviendroient mes plus zélés partisans.

Il ne me soupçanna done point d'avoir bu, taut, il étoit en colère; ear, pour l'aigrir encore davantagé contre le petit doeteur, J'avois mis dans mon rapport quelques circonstances de mon eru. Cependant, tout occupé qu'il étoit de ce que je venois de lui dire, il ne biassa pas de s'apercevoir que je buyois ce soir-la

plus d'eau qu'à l'ordinaire.

Effectivement le vin m'avoit fort altéré. Tout autre que Sangrado se seroit défié de la soif qui me pressoit et des grands comps d'eau que j'avalois : mais pour lui, s'imaginant de bonne foi que je commençois à prendre goût aux boissons aqueuses : A ee que je vois, Gil Blas, me dit-il en souriant, tu n'as plus tant d'aversion pour l'eau. Vive Dieu! tu la bois comme du nectar. Cela ne m'étonne point, mon ami; je savois bien que tu t'accoutumerois à cette liqueur. Monsieur, lui répondis-je, chaque chose a son temps : je donnerois à l'heure qu'il est un muid de vin pour une piute d'eau. Cette réponse charma le doeteur, qui ne perdit pas une si belle occasion de relever l'exeellence de l'eau. Il entreprit d'en faire un nouvel éloge, non en orateur froid, mais en enthousiaste. Mille fois, s'écria-t-il, mille et mille fois plus estimables et plus innocents que les cabarets de nos jours, ces thermopoles des siècles passés, où l'on n'alloit pas hontensement prostituer son bien et sa vie en se gorgeant de vin, mais où l'on s'assembloit pour s'amuser honnétement et sans risque, à boire de l'eau chaude! On ne peut trop admirer la sage prévoyance de ces auceus maitres de la vie civile qui avoient établi des lieux publics où l'ou donnoit de l'ean à boirr à tout venant, et qui renfermoient le vin dans les boutiques des apothicaires, pour n'en permettre l'usage que par ordonnance des médiccins. Quel trait de sagesse: l'est sans doute, ajoutail, par un heureux reste de cette ancienne frugalité digne du sélec d'or, qu'il se trouve encore anjourd'hui des personnes qui, comme toi et moi, ne boivent que de l'eau, et qui croient se préserver on se guérir de tous max en buvant de l'eau chaude qui n'a pas bouilli; car j'ai observé que l'eau quand elle a bouilli, est plus pesante et moius commode à l'estomonde.

Tandis qu'il tenoit ce discours éloquent, je peussi plus d'une fois éclater de rire. de gardai pourtaut mon serieux. De fis plus; j'eutrai dans les sentiments du docteur. Je blauai l'usage du vin, et plaignis les hommes d'avoir malheurensement pris gont à une boisson si pernicieuse. Ensuite, comme je ne me sentois pas encore bien désaltéré, je remplis d'ean un grand gobelet, et après avoir bu à longs traits: allous, monsieur, dis-je à mon mattre, abreuvons-nous de cette liqueur bienfaisante! Faisons revoir dans votre maison ces auciens thermopoles que vous regrettez si fort! Il applandit à ces paroles, et m'extorta pendant une heure entière à ne boire jamais que de l'ean. Pour m'accontumer à cette boisson, je lui promis d'en boire une grande quantité tous les soirs; et, pour tenir plus faeilement ma promesse; je me couchaid dans la résolution d'aller tous les jours au cabaret.

Le désagrément que j'avois eu chez l'épicier ne m'empêcha pas de continuer d'exercer ma profession, et d'ordonner, des le lendemain, des saignées et de l'eau chaude. Au sortir d'une maison où je venois de voir un poète qui avoit la frénésie, je rencontrai dans la rue une vieille femme qui m'aborda pour me demander si j'étois médecin. Je lui répondis qu'oni, Cela étant, reprit-elle, seigneur docteur, je vous supplie très humblement de venir avec moi : ma nièce est malade depuis hier, et j'ignore quelle est sa maladie. Je suivis la vieille, qui me conduisit à sa maison, et me fit entrer dans une chambre assez propre, où le vis une personne alitée. Je m'approchai d'elle pour l'observer. D'abord ses traits me frappèrent, et, après l'avoir envisagée quelques moments, je reconnus, à n'en pouvoir douter, que c'étoit l'aventurière qui avoit si bien fait le rôle de Camille. Pour elle, il ne me parut point qu'elle me remit, soit qu'elle fût aceablée de son mal, soit que mon habit de médecin me rendit mécounoissable à ses veux. Je hi pris le bras pour lui tater le

pouls; et j'apercus ma bague à son doigt. Je fus terriblement ému à la vue d'un bien dont j'étois en droit de me saisir, et j'eus grande envie de faire un effort pour le reprendre; mais considérant que ces femmes se mettroient à crier, et que don Raphaël ou quelque autre défenseur du beau sexe pourroit accourir à leurs cris, je me gardai bien de céder à la tentation. Je fis réflexion qu'il valoit mieux dissimuler, et consulter là-dessus Fabrice. Je in'arrêtai à ce dernier parti. Cependant la vieille me pressoit de lui apprendre de quel mal sa nièce était atteinte. Je ne fus pas assez sot pour avouer que je n'en savois rien; au contraire, je fis le capable, et, eopiant mon maître, je dis gravement que le mal provenoit de ce que la malade ne transpiroit point, qu'il falloit par conséquent se hâter de la saigner, parce que la saignée étoit le substitut naturel de la transpiration; et j'ordonnai aussi de l'eau chaude, pour faire les choscs suivant nos regles.

J'abrégeai ma visite le plus qu'il me fut possible, et je courus chez le fils de Nunez, que je rencontrai comme il sortoit pour aller faire une commission dont son maître venoit de le charger. Je lui coutai ma nouvelle aventure, et lui demandai s'il jugoti à propos que je fisse arrêter Camille par des gens de justice. Eh! uon, me repondit-il; vive Dieu! il fant bien t'en donner de garde; ce ne scroit pas le moyen de ravoir ta bague. Ces gens-la n'aiment point à faire des restitutions. Souviens-toi de ta prison d'Astorga; ton cheval, ton argent, jusqu'à ton habit, tout n'est-il pas demeuré entre leurs mains; 21 flaut plutôt nous servir, de notre industrie pour rattraper ton diamant. Je me charge du soin de trouver quelque ruse pour cet effet. Je vais y réver en allant à l'hôpital, où j'ài deux mots à dire au pourvoyeur de la part de mon maître. Toi, va m'attendre à notre cabaret, et ne t'impatiente point; je t'y joindrai dans peu de temps.

Il y avoit pourtant déjà plus de trois heures que j'étois ar rendez-rous quand il arriva. Je ne le reconnus pas d'abord. Outre qu'il avoit changé d'habit et natté-ses cheveux, une moustache postiehe lui couvroit la moitié du visage. Il portoit une grande épée dont la garde avoit pour le moins trois pieds de circonférence, et il marehoit à la tête de einq hommes qui avoient, comme lui, l'air déterminé, des moustaches épaisses, avec de longues rapières. Serviteur au seigneur Gil Blas, dit-il en m'abordant; il voit en moi un alguzait de nouvelle fabrique, et dans ces braves gens qui m'aecompagnent, des archers de la même trempe. Il u'a qu'è nous mener chez la femne qui lni a

volé un diamant, et nous le lui ferons rendre, sur ma parole. J'embrassai Fabrice à ce discours, qui me faisoit connoître le stratageme qu'il prétendoit employer pour moi, et je lui témoignai que j'approuvois fort l'expédient qu'il avoit imaginé. Je saluai aussi les faux archers. C'étoient trois domestiques et deux garçons barbiers de ses amis, qu'il avoit engagés à faire ce personnage. J'ordonnai qu'on apportat du vin pour abreuver l'esconade, et nous allames tous ensemble chez Camille à l'entrée de la nuit. Nous frappames à la porte que nous trouvames fermée. La vieille vint ouvrir, et, prenant les personnes qui étoient avec moi pour des lévriers de justice qui n'entroient pas dans cette maison sans sujet, elle demeura fort effrayéc. Rassurezvous, ma bonne mère, lui dit Fabrice, nous ne venons ici que pour une petite affaire qui scra bientôt terminée; car nous sommes des gens expéditifs. A ces mots nous nous avancames et gagnames la chambre de la malade, conduits par la vieille, qui marchoit devant nous, à la faveur d'une bougie qu'elle tenoit dans un flambeau d'argent. Je pris ce flambeau, je m'approchai du lit; et, faisant remarquer mes traits à Camille : Perfide, lui dis-je, reconnoissez ce trop crédule Gil Blas que vous avez trompé! Ah! scélérate, je vous rencontre enfin, après vous avoir long-temps cherchée! Le corrégidor a recu ma plainte, et il a chargé cet alguazil de vous arrêter. Allons, monsieur l'officier. dis-je à Fabrice, faites votre charge! Il n'est pas besoin, répondit-il en grossissant sa voix, de m'exhorter à remplir mon devoir. Je me remets cette bonne vivante-là; il y a dix ans qu'elle est marquée en lettres rouges sur mes tablettes. Levez-vous, ma princesse, ajouta-t-il; habillez-vous promptement; je vais vous scrvir d'écuyer, et vous conduire aux prisons de cette ville, si vous l'avez pour agréable.

A ces paroles, Camille, tout malade qu'elle étoit, s'apercevant que deux archers à grandes moustaches se préparoient à la tirer de son lit par force, se mit d'elle-même à son séant, joignit les mains d'une manière suppliante, et me regardant avec des yeux où la frayeur étoit peinte : Seigneur Gil Blas, me dit-elle, ayez pitié de moi; je vous en conjure par la chaste mère à qui vous devez le jour; je suis plus malheureuse que coupable;, vous en serez convaincu si vous voulez enteudre mon histoire. Non, mademoiselle Camille, m'écriai-je, non, je ne veux pas vous écouter. Je ne sais que trop bien que vous excellez à faire des romans. Hé bien! reprit-elle, puisque vous ne me permettez pas de me justifier, je vais vous rendre votre diamant, et ne me perdez point. En parlant de cette sorte, elle tira de son doigt ma bague, et me la donna. Mais je lui repondis que mon diamant ne suffisoit point, ct que je voulois qu'on me restituat encore les mille ducats qui m'avoient été volés dans l'hôtel garni. Oh! pour vos ducats, seigneur, répliqua-t-elle, ne me les demandez point. Le traitre don Raphaël, que je n'ai pas vu depuis ce temps-là, les emporta des la nuit même. Eh! petite mignonne, dit alors Fabrice, n'y a-t-il qu'à dire, pour vous tirer d'intrigue, que vons n'avez pas eu de part au gâteau? vous n'en serez pas quitte à si bon marché. C'est assez que vous soyez des complices de don Raphaël pour mériter qu'on vous demande compte de votre vie passée. Vous devez bien avoir des choses sur la conscience. Vous viendrez, s'il vous platt, en prison, faire une confession générale. J'y veux mener aussi, continua-t-il, cette bonne vieille; je juge qu'elle sait une infinité d'histoires curieuses que monsieur le corrégidor ne sera pas faché d'entendre.

Les deux femmes, à ces mots, mirent tout en usage pour nous attendrir. Elles remplirent la chambre de cris, de plaintes, et de lamentations. Tandis que la vieille à genonx, tantôt devant l'alguazil, et tantôt devant les archers, tachoit d'exciter leur compassion, Camille me prioit, de la manière du monde la plus touchante, de la sauver des mains de la justice. C'étoit une chose à voir que ce spectacle. Je feignis de me laisser fléchir. Monsieur l'officier, dis-je au fils de Nunez, puisque j'ai mon diamant, je me console du reste. Je ne sonliaite pas qu'on fasse de la peine à cette pauvre femme; je ne veux point la mort du pécheur. Fi donc, répondit-il, vous avez de l'humanité! vous ne seriez pas bon à être exempt. Il faut, poursuivit-il, que je m'acquitte de ma commission. Il m'est expressement ordonné d'arrêter ces infantes; monsieur le corrégidor en veut faire un exemple. Eh! de grace, repris-je, ayez quelque égard à ma prière, et relàchez-vous un peu de votre devoir en faveur du présent que ces dames vont vous offrir! Oh! c'est une autre affaire, repartit-il; voilà ce qui s'appelle une figure de rhétorique bien placée. Cà, voyons, qu'ont-elles à me donner? J'ai un collier de perles, lui dit Camille, et des pendants d'oreilles d'un prix considerable. Oui; mais, interrompit-il brusquement, si cela vient des îles Philippines, je n'en veux point. Vous pouvez les prendre en assurance, reprit-elle; je vous les garantis fins. En même temps elle se fit apporter par la vieille une petite botte, d'où elle tira le collier et les pendants, qu'elle mit entre les mains de monsicur l'alguazil. Bien qu'il ne se connût guère

mieux que moi en pierreries, il ne douta pas que celles qui composoient les pendants ne fussent fines, aussi bien que les perles. Ces bijoux, dit-il, après les avoir eonsidérés attentivement, me paroissent de bon aloi; et si l'on ajonte à cela le flambeau d'argent que tient le seigneur Gil Blas, je ne réponds plus de ma fidélité. Je ne crois pas, dis-je alors à Camille, que vous vouliez, pour une bagatelle, rompre un accommodement si avantageux pour vous. En prononçant ces dernières paroles, j'ôtai la bougie, que je remis à la veille, et livrai le flambeau à Fabrice, qui, s'en tenant là peut-être parce qu'il n'apercevoit plus rien dans la chambre qui se put aisément emporter, dit aux femmes : Adieu, mesdames, demeurez tranquilles. Je vais parler à monsieur le corrégidor, et vous rendre plus blanches que la neige. Nous savons lui tourner les choses comme il nous plait, et nous ne lui faisons des rapports fidèles que quand rien ne nous oblige à lui en faire de faux.

CHAP. V. — Suite de l'aventure de la bague retrouvée. Gil Blas abandonne la médecine et le séjour de Valladolid.

Après avoir exécuté de cette manière le projet de Fabrice, nous sortimes de chez Camille, en nous applaudissant d'un succès qui surpassoit notre attente, car nous n'avions compté que sur la bague. Nous emportions sans façon tout le reste. Bien loin de nous faire un scrupule d'avoir volé des courtisanes, nous nous imaginious avoir fait une action méritoire. Messieurs, nous dit Fabrice lorsque nous fûmes dans la rue, après avoir fait une si belle expédition, nous quitterons-nous sans nous en réjouir le verre à la main? Ce n'est pas mon sentiment, et je suis d'avis que nous regagnions notre cabaret, où nous passerons la muit à nous réjouir. Demain nous vendrons le flambeau, le collier, les pendants d'oreilles, et nous en partagerons l'argent eu frères : après quoi chacun reprendra le chemin de sa maison, et s'excusera du mieux qu'il lui sera possible auprès de son maître. La pensée de monsieur l'alguazil nous parut très judicieuse. Nous retournames tous au cabaret, les uns jugeant qu'ils trouveroient faeilement une excuse pour avoir découché, et les autres ne se souciant guère d'être chassés de chez eux.

Nous l'mes appréter un bon souper, et nous nous mines à table avec autant d'appetit que de gaieté. Le repas fut assaisonné de mille discours agréables. Fabrice sur-tout, qui savoit donner de l'enjouement à la conversation, divertit fort la compagnie. Il lui échappa je ne sais combien de traits pleins de set Castillan,

qui vaut bien le sel attique; mais dans le temps que nous étions le plus en train de rire, notre joie fut tout-à-coup troublée par un événement imprévu et des plus désagréables. Il entra dans la chambre où nous soupions un homme assez bien fait, suivi de deux antres de tres mauvaise mine. Après eeux-la trois autres parurent, et nous en comptames jusqu'à douze, qui survinrent ainsi trois à trois. Ils portoient des carabines avec des épèes et des baïonnettes. Nous vimes bien que c'étoient des archers de la patrouille, et il ne nons fut pas difficile de juger leur intention. Nous etimes d'abord quelque envie de résister; mais il nous enveloppèrent en un instant, et nous tinrent en respect, tant par leur nombre que par leurs armes à feu. Messieurs, nous dit le commandant d'un air railleur, je sais par quel ingénieux artifiee vous venez de retirer une bague des mains de certaine aventurière. Certes, le trait est excellent, et mérite bieu une récompense publique; aussi ne peut-elle vous échapper. La justice. qui vous destine dans son palais un logement, ne manquera pas de payer un si bel effort de génie. Toutes les personnes à qui ce discours s'adressoit en furent déconcertées. Nous changeames de contenance, et sentimes à notre tour la même frayeur que nous avions inspirée chez Camille. Fabrice pourtant, quoique pale et défait, voulut nous justifier. Scigneur, dit-il, nous n'avons pas eu une mauvaise intention, et par consequent on doit nous pardonner cette petite supercherie. Comment diable, répliqua le commandant avec colère, vous appelez cela une petite supereherie? Savez-vous bien qu'il y va de la corde? Outre qu'il n'est pas permis de se rendre justice soi-même, vous avez emporté un flambeau, un eollier et des pendants d'oreilles; et ce qui sans doute est un eas pendable, c'est que, pour faire ce vol, vous vous êtes travestis en archers. Des misérables se déguiser en honnètes gens pour mal faire! Je vous trouverai trop heureux si l'on ne vous condamne qu'à faucher le grand pre \*. Lorsqu'il nous eut fait comprendre que la chose étoit encore plus sérieuse que nous ne l'avions pensé d'abord, nous nous jetàmes tous à ses pieds, et le priames d'avoir pitié de notre jeunesse; mais nos prières furent inutiles. De plus, ee qui est tout-à-fait extraordinaire, il rejeta la proposition que nous fimes de lui abaudonner le eollier, les pendants et le flambeau, il refusa même ma bague, paree que je la lui offrois peut-ètre en trop bonne compagnie; enfin il se montra inexorable. Il fit désarmer mes compagnons, et nous emmena tons ensemble aux prisons de la

<sup>\*</sup> A faucher le grand pré, c'est-à dire à ramer sur les galères.

ville. Comme on nous y conduisoit, un des archers m'apprit que la vieille qui demenroit avec Camille, nous ayant soupçonnes de n'être pas de véritables valets de pied de la justice, elle nous avoit suivis jusqu'au cabaret; et que là, ses soupçons s'étant tournés en certitu le, elle en avoit averti la patrouille pour se veuere de nous.

Ou nous fouilla d'abord par-tont. On nous ôta le collier, les pendants et le flambeau : on m'arracha pareillement ma bague, avec le rubis des tles Philippines, que l'avois, par malheur, dans mes poches, on ne me laissa pas seulement les réaux que j'avois recus ce jour-là pour mes ordonnances: ce qui me prouva que les gens de justice de Valladolid savoient aussi bien faire leur charge que ceux d'Astorga, et que tous ces messieurs avoient des manières uniformes. Taudis qu'on me spolioit de mes bijoux et de mes espèces, l'officier de la patrouille, qui étoit présent, contoit notre aventure aux ministres de la spoliation. Le fait leur sembla si grave, que la plupart d'entre eux nous trouvoient dignes du dernier supplice. Les autres, moins sévères, disoient que nous pourrions en être quittes pour chacun deux cents eoups de fouet, avec quelques années de service sur mer. En attendant la décision de monsieur le corrégidor, on nous enferma dans un cachot, où nous nous couchames sur la paille, dont il étoit presque aussi jonché qu'une écurie où l'on a fait la litière aux ehevaux. Nous aurions pu y demeurer long-temps, et n'en sortir que pour aller aux galères, si, dès le lendemain, le seigneur Manuel Ordonnez n'eût entendu parler de notre affaire, et résolu de tirer Fabrice de prison; ce qu'il ne pouvoit faire saus nous délivrer tous avec lui. C'étoit un homme fort estimé dans la ville : il n'épargna point les sollicitations ; et, tant par son crédit que par celui de ses amis, il obtint, au bout de trois jours, notre élargissement. Mais nous ne sortimes point de ce. lieu-là comme nous y étions entrés : le flambeau, le collier, les pendants, ma bague et le rubis, tout y resta. Cela me fit souvenir de ces vers de Virgile, qui commencent par Sic vos non vobis.

D'abord que nous fûmes en liberté, nous retournâmes chez nos mattres. Le docteur Sangrado me reçut bien: mon pauvre Gil Blas, me dit-il, je n'ai su que ce matin ta disgrace, Je me préparois à solliciter fortement pour toi. Il faut te cousoler de cet accident, mon ami, et Cattacher plus que janais à la méderine. Je répondis que j'étois dans ce dessein; et véritablement je m'y donnai tout entier. Bien loin de manquer d'occupation, il arriva, comme mon mattre l'avoit si heuressement prédit, du'il dirriva, comme mon mattre l'avoit si heuressement prédit, du'il

y eut bien des maladies. Des fièvres malignes commenoérent a réguer dans la ville et dans les faubourgs. Tous les médecins de Valladolid eurent de la pratique, et nous particulièrement. Il ne se passoit point de jour que nous ne vissions chacun huit ou dix malades; cc qui suppose bien de l'eau bue et du sang répandu. Mais ie ne sais comment cela se faisoit, ils mouroient tous, soit que nous les traitassions d'une manière propre à cela. soit que leurs maladies fussent incurables. Nous faisions rarement trois visites à un même malade : dès la seconde, ou nous apprenions qu'il venoit d'être enterré, ou nons le tronvions à l'agonie. Comme je n'étois qu'un jeune médecin qui n'avoit pas encore eu le temps de s'endurcir au meurtre, je m'affligeois des événements funestes qu'on pouvoit m'imputer. Mousieur, dis-je un soir au docteur Sangrado, j'atteste ici le Ciel que je suis exactement votre méthode; cependant tous mes malades vont en l'autre monde : on diroit qu'ils prennent plaisir à mourir pour décréditer notre médecine. J'en ai rencontré aujourd'hui deux qu'on portoit en terre. Mon enfant, me répondit-il. ie pourrois te dire à-peu-près la même chose; je n'ai pas souvent la satisfaction de guérir les personnes qui tombent entre mes mains; et, si je n'étois pas aussi sûr de mes principes que je le suis, je croirois mes remèdes contraires à presque toutes les maladies que je traite. Si vous m'en voulez eroire, mousieur, repris-je, nous changerons de pratique. Donnous par curiosite des préparations chimiques à nos malades : essayons le kermès : le pis qu'il en puisse arriver, c'est qu'il produise le même effet que notre eau chaude et nos saignées. Je ferois volontiers cet essai, répliqua-t-il, si cela ne tiroit point à conséquence; mais j'ai publié un livre où je vante la fréquente saignée et l'usage de la boisson: veux-tu que l'aille décrier mon ouvrage? Oh! vous avez raison, lui répartis-je; il ne faut point accorder ce triomphe à vos eunemis : ils diroient que vous vous laissez désabuscr; ils vous perdroient de réputation. Périssent plutôt le peuple, la noblesse et le clergé! Allons donc toujours notre train. Après tout, nos confrères, malgré l'aversion qu'ils ont pour la saignée, ne savent pas faire de plus grands miraeles que nous; et je crois que leurs drogues valent bien nos spécifiques.

Nons continuâmes à travailler sur nouveaux frais, et nous y procédaures de manière qu'en moins de six semaines nous fimes autant de veuves et d'orphelins que le siége de Troie. Il sembloit que la peste fût dans Valladolid, tant on v faisoit de

funérailles! Il venoit tous les jours au logis quelque père nous demander compte d'un fils que nous lui avious enlevé, ou bien quelque oncle qui nous reprochait la mort de son neveu. Pour les neveux et les fils dont les oncles et les pères s'étoieut mal trouvés de nos remèdes, ils ne paroissoient point chez nous. Les maris étoient aussi fort discrets; ils ne nous chicanoient point sur la perte de leurs femmes : mais les personnes affligées dont il nous falloit essuyer les reproches avoient quelquefois une douleur brutale; ils nons appeloient ignorants, assassins, ils ne ménageoient point le termes. J'étois éune de leurs épithètes ; mais mon maître, qui étoit fait à cela, les écoutoit de sangfroid. J'aurois pu, comme lui, m'accoutumer aux injures, si le Ciel, pour ôter sans donte aux malades de Valladolid un de leurs fléaux, n'eût fait naître une occasion de me dégoûter de la médecine, que je pratiquois avec si pen de succès. C'est de quoi je vais faire un détail fidèle, dut le lecteur en rire à mes dépens.

Il y avoit dans notre voisinage un jeu de paume où les fainéants de la ville s'assembloient chaque jour. On v voyoit un de ces braves de profession qui s'érigent en maîtres, et décident . les différends dans les tripots. Il étoit de Biscave, et se faisoit appeler don Rodrigue de Mondragon. Il paroissoit avoit treute ans. C'étoit un homme d'une taille ordinaire, mais sec et nerveux. Outre deux petits veux étincelants qui lui rouloient dans la tête, et sembloient menacer tous ceux qu'il regardoit, un nez fort épaté lui tomboit sur une moustache rousse qui s'élevoit en croc jusqu'à la tempe. Il avait la parole si rude et si brusque, qu'il n'avoit qu'à parler pour inspirer de l'effroi. Ce casseur de raquettes s'étoit rendu le tyran du jeu de paume : il jugeoit impérieusement les contestations qui survenoient entre les joueurs; et il ne falloit pas qu'on appelat de ses jugements, à moins que l'appelant ne voulût se résoudre à recevoir de lui, le lendemain, un cartel de défi. Tel que je vieus de représenter le seigneur don Rodrigue, que le don qu'il mettoit à la tête de son nom n'empéchoit pas d'être roturier, il fit une tendre impression sur la maîtresse due tripot. C'étoit une femme de quarante ans, riche, assez agréable, et veuve depuis quiuze mois. J'ignore comment il put lui plaire : ce ne fut pas assurément parsa beauté; ce fut donc par ce je ne sais quoi qu'on ne sauroit dire. Quoiqu'il en soit, elle eut du goût pour lui, et forma le dessein de l'épouser; mais dans le temps qu'elle se préparoit à consommer cette affaire, elle tomba malade; et, malheureuse-

ment pour elle, je devins son médecin. Quand sa maladie n'auroit pas été une fièvre maligue, mes remèdes suffisoient pour la rendre dangereuse. Au bout de quatre jours, je remplis de deuil le tripot. La paumière alla où j'envoyois tous mes malades, et ses parents s'emparèrent de sou bien. Don Rodrigue, au désespoir d'avoir perdu sa maîtresse, ou plutôt l'espérance d'un mariage très avantageux pour lui, ne se contenta pas de jeter feu et flamme contre moi; il jura qu'il me passeroit sou épée au travers du corps, et m'extermineroit à la première vue. Un voisin charitable m'avertit de ce serment; la connoissance que j'avois de Mondragon, bien loin de me faire mépriser cet avis, me remplit de trouble et de fraveur. Je n'osois sortir du logis. de peur de rencontrer ce diable d'homme, et je m'imaginois sans cesse le voir entrer dans notre maison d'un air furieux : ie ne pouvois goûter un moment de repos. Cela me détacha de la médecine, et je ne songeai plus qu'à m'affranchir de mon inquiétude. Je repris mon habit brodé; et, après avoir dit adieu à mon maître, qui ne put me retenir, je sortis de la ville à la pointe du jour, non sans crainte de trouver don Rodrigue en mon chemin.

CHAP. VI. — Quelle route il pril en sortant de Valladolid, et quel homme le joignit en chemin.

Je marchois fort vite, et regardois de temps en temps derrière moi, pour voir si ce redoutable Biscaven ne suivoit point mes pas : j'avois l'imagination si remplie de cet homme-là , que je prenois pour lui tous les arbres et les buissons : je sentois à tout moment mon cœur tressaillir d'effroi. Je me rassurai pourtant après avoir fait une bonne lieue, et je continuai plus doucement mon chemin vers Madrid, où je me proposois d'aller. Je quittois sans peine le séjour de Valladolid; tout mon regret étoit de me séparer de Fabrice, mon cher Pylade, à qui je'n'avois pu même faire mes adieux. Je n'étois nullement fâché d'avoir renoncé à la médecine; au contraire, je demandois pardon à Dieu de l'avoir exercée. Je ne laissai pas de compter avec plaisir l'argent que j'avois dans mes poches, bien que ce fût le salaire de mes assassinats. Je ressemblois aux femmes qui cessent d'étre libertines, mais qui gardent toujours à bon compte le profit de leur libertinage. J'avois, en réaux, à-peu-près la valeur de cinq ducats : c'étoit là tout mon bien. Je me promettois, avec cela, de me rendre à Madrid, où je ne doutois point que je ne trouvasse quelque bonne condition. D'ailleurs, je souliaitois passionnément d'être dans cette superbe ville, qu'on m'avoit vantée comme l'abrégé de toutes les merveilles du monde.

Tandis que le rappelois tout ce que j'en avois oui dire, et que je jouissois par avanee des plaisirs qu'on y prend, j'entendis la voix d'un homme qui marchoit sur mes pas, et qui chantoit à plein gosier. Il avoit sur le dos un sac de cuir, une guitare pendue au eou, et il portoit une assez longne épéc. Il alloit si bon train, qu'il me joignit en pen de temps. C'étoit un des denx garçons barbiers avec qui j'avois été en prison pour l'aventure de la bague. Nous nous reconnunes d'abord l'un l'autre, quoique nous cussions changé d'habit, et nous demeurames fort étonnés de nous reneontrer inopinément sur un grand ehemin. Si je lui témoignai que j'étois ravi de l'avoir pour compagnon de vovage, il me parut de son eôté sentir une extrême joie de me revoir. Je lui contai pourquoi j'abandonnois Valladolid; ct lui, pour me faire la même confidence, m'apprit qu'il avoit eu du bruit avec son maltre, et qu'ils s'étoient dit tons deux réeiproquement un éternel adieu. Si j'cusse voulu, ajonta-t-il, demeurer plus long-temps à Valladolid, i'v aurois trouvé dix bontiques pour une; ear, sans vanité, j'ose dire qu'il n'est point de barbier en Espagne qui saelle mieux que moi rascr à poil et à contre-poil, et mettre une moustache en papillotes. Mais ic n'ai pu résister davantage au violent désir que j'ai de retourner daus ma patrie, d'où il y a dix années entières que je suis sorti. Je veux respirer un peu l'air natal, et savoir dans quellé situation sont mes parents. Je serai ehez eux après-demain, puisque l'endroit qu'ils habitent, et qu'on appelle Ohnédo, est un gros village en-decà de Ségovie.

Je résolus d'accompagner ce barbier jusque chez hui, et d'aller à Ségovie chercher quelque commodité pour Madrid. Nous commençames à nous entretenir de choses indifferentes en poursuivant notre route. Ce jeune homme était de bonne humeur, et avoit l'esprit agréable. Au bout d'une heure de couversatiou, il me demanda si je me sentois de l'appétit. Je lui répondis qu'il le verroit à la première hôtellerie. En attendant que nous y arrivions, me dit-il, nous pouvons faire une pose: J'ai dans mon sac de quoi déjeuner, chuand je voyage, j'ai toujours soin de porter des provisions. Je ne me charge point d'habits, de linge in d'autres hardes inutiles ; je ne veux rien de superflu. Je ne mets dans mon sac que des munitions de boinche, avec mes rasoirs et une savonnette: je n'ai besoin que de cela. Je

proposoit. J'avois faim, et je me préparois à faire un bon repas après ce qu'il venoit de dirc , je m'y attendois. Nous nous détournâmes un peu du grand chemin, pour nous asseoir sur l'herbe. Là, mon garcon barbier étala ses vivres, qui consistoient dans cinq ou six ognons, avec quelques morceaux de pain et de fromage : mais ce qu'il produisit comme la meilleure pièce du sac fut une petite outre, remplie, disoit-il, d'un vin délicat et friand. Quoique les mets ne fussent pas bien savoureux, la faim qui nous pressait l'un et l'autre ne nous permit pas de les trouver mauvais; et nous vidames aussi l'outre, où il y avoit environ deux pintes d'un vin qu'il se seroit fort bien passé de me vanter. Nous nous levames après cela et nous nous remimes en marche avec beaucoup de gaieté. Le barbier, à qui Fabrice avoit dit qu'il m'étoit arrivé des aventures très particulières, me pria de les lui apprendre moi-même. Je crus ne pouvoir rien refuser à un homme qui m'avoit si bien régalé; je lui donnai la satisfaction qu'il demandoit. Ensuite je lui dis que, pour reconnoître ma complaisance, il falloit qu'il me contât aussi l'histoire de sa vie. Oh! pour mon histoire, s'écria-t-il, elle ne mérite guère d'être entendue : elle ne contient que des faits fort simples. Néanmoins, ajouta-t-il, puisque nous n'avons rien de meilleur à faire, je vais vous la raconter telle qu'elle est. En même temps, il en fit le récit à-peu-près de cette sorte.

## CHAP. VII. - Histoire du garçon barbier.

Fernand Perès de la Fuente, mon grand-père (je prends la chose de loin), après avoir été pendant cinquante ans barbier du village d'Olmédo, mourut, et laissa quatre fils. L'ainé, nommé Nicolas, s'empara de sa boutique, et lui succéda dans sa profession; Bertrand, le puiné, se mettant le commerce en tête, dcvint marchand mercier; et Thomas, qui étoit le troisième, se fit maître d'école. Pour le quatrième, qu'on appeloit Pédro, comme il se sentoit né pour les belles-lettres, il vendit une petite pièce de terre qu'il avoit eue pour son partage, et alla demeurer à Madrid, où il espéroit qu'un jour il se feroit distinguer par son savoir et par son esprit. Ses trois autres frères ne se séparèrent point : ils s'établirent à Olmédo, en se mariant avec des filles de laboureurs, qui leur apportèrent en mariage peu de bien, mais en récompense une grande fécondité. Elles firent des enfants comme à l'envi l'une de l'autre. Ma mère, femme du barbier, eu mit au monde six pour sa part dans les cinq premières années de son mariage. Je fus du nombre de oeux-là. Mon père m'apprit de très bonne heure à raser; et lorsqu'il me vit parvenu à l'age de quinze ans, il me chargea les épalles de ce sac que vons voyez, me ceignit d'une longue épée, et me dit: Va, Diego, tu es en état présentement de gagner ta vie, va contri le pays. Tu as besoin de voyager, pour te dégourdir et te perfectionner dans ton art. Pars, et ne reviens à Ohnedo qu'après avoir fait le tour de l'Espagne; que je n'entende point parler de toi avant ce temps-la! En achevant ces paroles, il m'embrassa de bonne amité, et me poussa hors du logis.

Tels furent les adieux de mon père. Pour ma mère, qui avoit moins de rudesse dans ses mœurs, elle parut plus sensible à mon départ. Elle laissa couler quelques larmes, et me glissa même dans la main un ducat à la dérobée. Je sortis donc ainsi d'Olmédo, et pris le chemin de Ségovic. Je n'eus pas fait deux cents pas, que je m'arrêtai pour visiter mon sac. J'eus envie de voir ce qu'il v avoit dedans, et de connoître précisément ce que je possédois. J'y trouvai une trousse où étoient deux rasoirs qui sembloient avoir rasé dix générations, tant ils étoient usés, avec une bandelette de euir pour les repasser, et un morceau de savon. Ontre cela, une chemise de chanvre toute neuve, une vieille paire de souliers de mon père, et, ce qui me réjouit plus que tout le reste, une vingtaine de réaux enveloppés dans un chiffon de linge. Voilà quelles étoient mes facultés. Vous jugez bien . par-là que maître Nicolas le barbier comptoit beaucoup sur mou savoir-faire, puisqu'il me laissoit partir avec si peu de chose. Cependant la possession d'un ducat et de vingt réaux ne manqua pas d'éblouir un jeune homme qui n'avoit jamais eu d'argent. Je crus mes finances inépuisables; et, transporté de joie, je continuai mon chemin, en regardant de moment en moment la garde de ma rapière, dont la lame me battoit à chaque pas le mollet, ou s'embarrassoit dans mes jambes.

J'arrivai sur le soir au village d'Ataquinès, avec un très rude appetit. J'allai logge à l'hottellerie; et, comme si j'eusse été en état de faire de la dépense, je demandai, d'un ton haut, à souper. L'hôte me considéra quelque temps, et vogant à qui il avoiraliaire, il me dit d'un air doux: (à, mon gentilhomme, vous serez satisfait; on va vous traiter comme un prince. En parlant de cette sorte, il me mena dans une petite chambre, où il m'apporta, un quart d'heure après, un civet de matou, que je mangeai avec la même avidité que s'il ett éte de lièvre ou de lapin. Il accompagna cet excellent ragoût d'un vin qui étoit si bon, il soit-il, que le roi n'en buvoit pas de meilleur. Je en appercus



pourtant que c'étoit du vin gâté; mais cela ne n'empécha pas de uit faire autant d'honneur qu'au matou. Il fallut ensuite, pour achever d'être traité comme un prince, que je me couchasse dans un lit plus propre à causer l'insomnie qu'à l'ôter. Peignez-vous un grabat fort étroit, et si court que je ne pouvois étendre les jambes, tout petit que j'étois. D'ailleurs, il n'avoit pour matelas et lit de plume qu'une simple paillasse piquiée, et couverté d'un drap mis en double, qu'i, depuis le dernier blanchissage, avoit servi peut-être à cent voyageurs. Néanmoins, dans ce lit que je vieus de représenter, l'estomac plein du civet et de ce vin délicieux que l'hôte m'avoit donné, grace à ma jeunesse et à mon tempérament, je dormis d'un profond sommeil, et passai la muit sans indigestion.

Le jour suivant, lorsque j'eus déjeuné et bien payé la bonne chère qu'on m'avoit faite, je me rendis tout d'une traite à Ségovie. Je n'y fus pas sitôt, que j'eus le bonheur de trouver une boutique, où l'on me recut pour ma nourriture et mon entretien; mais je n'y demeurai que six mois : un garçon barbier avec qui i'avois fait connaissance, et qui vouloit aller à Madrid, me débaucha, et je partis pour cette ville avec lui. Je me plaçai là sans peine sur le même pied qu'a Ségovie. J'entrai dans une bontique des plus achalandées. Il est vrai qu'elle étoit auprès de l'église de Sainte-Croix, et que la proximité du Théâtre du Prince v attiroit bien de la pratique. Mon maître, deux grands garçons, et moi, nous ne pouvions presque suffire à servir les hommes qui venoient s'y faire raser. J'en voyois de toutes sortes de conditions; mais, entre autres, des comédiens et des auteurs. Un jour, deux personnages de cette dernière espèce s'y trouvèrent ensemble. Ils commencèrent à s'entretenir des poètes et des poésies du temps, et je leur entendis prononcer le nom de mon oncle : cela me reudit plus attentif à leurs discours que je ne l'avois été. Don Juan de Zavaleta, disoit l'un, est un auteur sur lequel il me paroit que le public ne doit pas compter. C'est un esprit froid, un homme sans imagination : sa dernière pièce l'a furieusement décrié. Et Luis Velez de Guevarra \*, disoit l'autre, ne vient-il pas de donner un bel ouvrage au public? At-on jamais rien vu de plus misérable? Ils nommèrent encore je ne sais combien d'autres poêtes dont j'ai oublié les noms; je me

\* Zavaleta est un moraliste espagnol, auteur du Théâtre de FHomme. Gueverra fut nommé le Scarron de l'Espagne; il mourut en 1648. Le Sage aurait pu mieux traiter Louis de Guevarra qu'il ne le fait ici; car c'est à cet auteur qu'il avait du le canevas de son Diable Boileux. souriens seulement qu'ils en dirent heaucoup de mal. Pour mon onlee, ils en firent une mention plus honorable : ils convinrent tous deux que e'ctoit un garçon de mérite. Oni, dit l'un, don Pédro de la Fuente est un auteur excellent; il y a dans ses livres me fine plaisauterie, métée d'erudition, qui les rends piquants et pleins de sel. Je ne suis pas surpris s'il est estimé de la cour et de la ville, et si plusieurs grands hit font des pensions. Il y a déjà bien des années, dit l'autre, qu'il jouit d'un assez gros revenu. Il a sa nourriture et son logement chez le duc de Medina Celi; il ne fait point de dépense; il doit être fort bien dans ses affaires.

Je ne perdis pas un mot de tout ce que ces poëtes dirent de mon onele. Nous avions appris dans la famille qu'il faisoit du bruit à Madrid par ses ouvrages : quelques personnes, en passant par Olmédo, nous l'avoient dit; mais comme il négligeoit de nous donner de ses nouvelles, et qu'il paroissoit fort détaché de nous, de notre côté nous vivions dans une très grande indifférence pour lui. Bon sang toutefois ne peut mentir : dès que j'entendis dire qu'il étoit dans une belle passe, et que je sus où il demeuroit, je fus tenté de l'aller trouver. Une chose m'embarrassoit : les auteurs l'avoient appelé don Pédro. Ce don me fit quelque peine, et je eraignis que ce ne fiit un autre poëte que mon onele. Cette erainte pourtant ne m'arrêta point; je erus qu'il pouvoit être devenu noble ainsi que bel esprit, et je résolus de le voir. Pour eet effet, avec la permission de mon maître, je m'ajustaj un matin le mieux que je pus, et je sortis de notre boutique un peu fier d'être neveu d'un homme qui s'étoit acquis tant de réputation par son génie. Les barbiers ne sont pas les gens du monde les moins susceptibles de vanité. Je commençai à concevoir une grande opinion de moi; et marchant d'un air présomptueux, je me fis enseigner l'hôtel du duc de Medina Celi. Je me présentai à la porte, et dis que je souhaitois de parler au seigneur don Pédro de la Fuente. Le portier me montra du doigt, au fond d'une cour, un petit escalier, et me répondit : Montez par-là, puis frappez à la porte que vous reneontrerez à main droite. Je fis ee qu'il me disoit : je frappai à une porte. Un jeune homme vint ouvrir, et je lui demandai si e'étoit là que logeoit le seigneur don Pédro de la Fuente. Oui, me répondit-il; mais vous ne sauriez lui parler présentement. Je serois bien aise, lui dis-je, de l'entretenir; je viens lui apprendre des nouvelles de sa famille. Quand vous auriez, repartit-il, des nouvelles du pape à lui dire, je ne vous introduirois pas dans sa chambre

en ee moment; il compose, et, lorsqu'il travaille, il faut bien se garder de le distraire de son ouvrage. Il ne sera visible que sur le midi: allez faire un tour, et revenez dans ce temps-là.

Je sortis, et me promenai toute la matinée dans la ville, en songeant sans cesse à la réception que mon oncle me feroit. Je crois, disois-ie, qu'il sera ravi de me voir. Je jugeois de ses sentiments par les miens, et je me préparois à une reconnoissance fort touchaute. Je retournai chez lui en diligence à l'heure qu'on m'avoit marquée. Vous arrivez à propos, me dit son valet; mon maître va bientôt sortir. Attendez ici un instant : je vais vous annoncer. A ces mots, il me laissa dans l'antichambre. Il v revint un moment après, et me fit entrer dans la chambre de son maître, dont le visage me frappa d'abord par un air de famille. Il me sembla que c'étoit mon oncle Thomas, taut ils se ressembloient tous deux. Je le saluai avec un profond respect, et lui dis que j'étois fils de maître Nicolas de la Fuente, barbier d'Olmédo : je lui appris aussi que j'exerçois à Madrid, depuis trois semaines, le métier de mon père en qualité de garçon, et que j'avois dessein de faire le tour de l'Espagne pour me perfectionner. Tandis que je parlois, je m'aperçus que mon oncle révoit. Il doutoit apparemment s'il me désavoueroit pour son neveu, ou s'il se déferoit adroitement de moi : il choisit ce dernier parti. Il affecta de prendre un air riant, et me dit : Eh bien, mon ami, comment se portent ton père et tes oncles? dans quel état sont leurs affaires? Je commençai là-dessus à lui représenter la propagation copieuse de notre famille; je lui en nommai tous les enfants mâles et femelles, et je compris, dans cette liste, jusqu'à leurs parrains et leurs marraines. Il ne parut pas s'intéresser infiniment à ce détail; et venant à ses fins, Diego, repritil, j'approuve fort que tu coures le pays pour te rendre parfait dans ton art, et je te conseille de ne point t'arrêter plus longtemps à Madrid : c'est un séjour pernicieux pour la jeunesse : tu t'v perdrois, mon enfant. Tu feras mieux d'aller dans les autres villes du royaume : les mœurs n'y sont pas si corrompues. Vat'en, poursuivit-il; et quand tu seras prêt à partir, viens me revoir; je te donnerai une pistole pour t'aider à faire le tour de l'Espagne. En disant ces paroles, il me mit doucement hors de sa chambre, et me renvoya.

, Je n'eus pas l'esprit de m'apercevoir qu'il ne cherchoit qu'à m'éloigner de lui. Je regagnai notre boutique, et rendis compte à mon maître de la visite que je venois de faire. Il ne pénétra pas mieux que moi l'intention du sieur don Pédro, et il me dit : Je ne suis pas du sentiment de votre oncle; au lieu de vous exhorter à courir le pays, il devoit plutôt, ce mc semble, vous engager à demeurer dans cette ville. Il voit taut de personnes de qualité! il peut aisément vous placer dans une grande maison, et vous mettre en état de faire peu-à-peu une grosse fortune. Frappé de ce discours, qui me présentoit de flatteuses images, j'allai deux jours après retrouver mon oncle, et je lui proposai d'employer son crédit pour me faire entrer chez quelque seigneur de la cour. Mais la proposition ne fut pas de son goût. Un homme vain qui entroit librement chez les grands, et mangeoit tous les jours avec eux, n'étoit pas bien aise, pendant qu'il seroit à la table des maîtres, qu'ou vit son neven à la table des valets : le petit Diego auroit fait rougir le seigneur don Pédro. Il ne manqua donc pas de m'éconduire, et même très rudement. Comment, petit libertin, me dit-il d'un air furieux, tu veux quitter ta profession! Va, je t'abandonne aux gens qui te donnent de si pernicieux couseils. Sors de mon appartement, et n'y remets jamais le pied; autrement je te ferai châtier comme tu le mérites. Je fas bien étourdi de ces paroles, et plus encore tu ton sur lequel mon oncle le prenoit. Je me retirai les larmes aux veux, et fort touché de la dureté qu'il avoit pour moi. Cependant, comme j'ai toujours été vif et fier de mon naturel, j'essuvai bientôt mes pleurs. Je passai même de la douleur à l'indignation, et je résolus de laisser là ce mauvais parent dont je m'étois bien passé jusqu'à ce jour.

Je ne pensai plus qu'à cultiver mon talent : je m'attachai au travail. Je rasois toute la journée; et le soir, pour donner quelque récréation à mon esprit, j'apprenois à jouer de la guitare. J'avois pour maître de cet instrument un vieux senor escudero, à qui je faisois la barbe. Il me montroit aussi la musique, qu'il savoit parfaitement. Il est vrai qu'il avoit été chantre autrefois dans une cathédrale. Il se nommoit Marcos de Obregon, C'étoit un homme sage, qui avoit autaut d'esprit que d'expérience, et qui m'aimoit comme si j'eusse été son fils. Il servoit d'écuyer à la femme d'un médecin qui demeuroit à trente pas de notre maison. Je l'allois voir sur la fin du jour, aussitôt que j'avois quitté l'ouvrage, et nous faisions tous deux, assis sur le seuil de la porte, un petit concert qui ne déplaisoit pas au voisinage. Ce n'est pas que nous eussions des voix fort agréables; mais en raclant le boyan, nous chantions l'un et l'autre méthodiquement notre partie, et cela suffisoit pour donner du plaisir aux personnes qui nous écontoient. Nous divertissions particulièrement dona Mergelina, femme du médecin ; elle venoit dans l'allee nous entendre, et nous obligeoit quelquefois à recommencer les airs qui se trouvoient le plus de son gout. Son mari ne l'empéchoit pas de preudre ce divertissement. C'étoit un homme qui, bien qu'Espagnol et déjà vieux, n'étoit nullement jaloux : d'ailleurs sa profession l'occupoit tout entier; et comme il revenoit le soir, fatigué d'avoir été chez ses malades, il se couchoit de très bonne heure, sans s'inquiéter de l'attention que sa femme donnoit à nos concerts. Peut-être aussi qu'il ne les croyoit pas fort capables de faire de dangereuses impressions. Il faut ajouter à cela qu'il ne pensoit pas avoir le moindre sujet de crainte, Mergelina étant une dame jeune et belle à la vérité, mais d'une vertu si sauvage, qu'elle ne pouvoit souffrir les regards des hommes. Il ne lui faisoit donc pas un crime d'un passe-temps qui lui paroissoit innocent et honnété, et il nous laissoit chanter tant qu'il nous plaisoit.

Un soir, comme j'arrivois à la porte du médeein, dans l'intention de me réjouir à mon ordinaire, j'y trouvai le vieil écuver qui m'attendoit. Il me prit par la main, et me dit qu'il vouloit faire un tour de promenade avec moi avant que de commencer notre concert. En même temps il m'entraina dans une rue détournée, où, vovant qu'il pouvoit m'entretenir en liberté : Diego, mon fils, me dit-il d'un air triste, j'ai quelque chose de particulier à vous apprendre. Je crains fort, mon enfant, que nous ne nous repentions l'un et l'autre de nous amuser tous les soirs à faire des concerts à la porte de mon maître. J'ai sans doute beaucoup d'amitié pour vous : je suis bien aise de vous avoir montré à jouer de la guitare et à chanter; mais si j'avois prévu le malheur qui nous menace, vive Dieu! j'aurois choisi un autre endroit pour vous donner des leçons. Cc discours m'effraya. Je priai l'écuyer de s'expliquer plus clairement, et de me dire ee que nous avions à craindre; car je n'étois pas homme à braver le péril, et je n'avois pas eneore fait mon tour d'Espagne. Je vais, reprit-il, vous conter ce qu'il est nécessaire que vous sachiez pour bien comprendre tout le danger où nous sommes.

Lorsque j'eutrai, poursuivi-il, au service du médecin, et il y a de cela une aunée, il me dit un matin, après m'avoir couduit devant sa feunme: Voyez, Marcos, voyez votre maitresse; c'est cette dame que vous devez accompagner par-tout. J'admirai dona Mergelina: je la trouvai merveilleusaer-tout. J'admirai dona Mergelina: je la trouvai merveilleusaer-tout. J'admirai qu'elle adans son pôrt. Scipneur, répondis-je au médecin, je

tout le monde, et des manières très-agréables. Ce n'est plus cette même Mergelina qui ne répondoit que des sottises aux hommes qui lui tenoient des discours obligeants ; elle est devenue sensible aux louanges qu'on lui donne; elle aime qu'on lui disequ'elle est belle, qu'un homme ne peut la voir impunément: les flatteries lui plaisent; elle est présentement comme une autre femme. Ce changement est à peine concevable; et ce qui doit encore vous étonner davantage, c'est d'apprendre que vous êtes l'auteur d'un si grand miracle. Oui, mon cher Diego, continua l'écuyer, c'est vous qui avez ainsi métamorphosé dona Mergelina; vous avez fait une brebis de cette tigresse; en un mot, vous vous êtes attiré son attention. Je m'en suis aperçu plus d'une fois; et je me connois mal en femmes, ou bien elle a concu pour vous un amour très violent. Voilà, mon fils, la triste nouvelle que j'avois à vous annoncer, et la fàcheuse conjoncture où nous nous trouvons.

Je ne vois pas, dis-je alors au vieillard, qu'il v ait là-dedans un si grand sujet d'affliction pour nous, ni que ce soit un malheur pour moi d'être aime d'une jolie dame. Ah! Diego, répliqua-t-il, vous raisonnez en jeune homme; vous ne voyez que l'appat, vous ne prenez point garde à l'hamecon; vous ne regardez que le plaisir, et moi , j'envisage tous les désagréments qui le suivent. Tout éclate à la fin ; si vous continuez de venir chanter à notre porte, vous irriterez la passion de Mergelina, qui, perdant peut-être toute retenue, laissera voir sa foiblesse au docteur Oloroso \* son mari; et ce mari, qui se montre aujourd'hui si complaisant, parce qu'il ne croit pas avoir sujet d'être jalonx, deviendra furieux, se vengera d'elle, et ponrra nous faire, à vons et à moi, un fort mauvais parti. En bien, repris-je, seigneur Marcos, je me rends à vos raisons, et m'abandonne à vos conseils. Prescrivez-moi la conduite que je dois tenir, pour prévenir tout sinistre accident. Nous n'avons qu'à ne plus faire de concerts, repartit-il. Cessez de paroître devaut ma maîtresse : quand elle ne vous verra plus, elle reprendra sa tranquillité. Demeurez chez votre maître, j'irai vous y trouver, et nons jonerons là de la guitare sans péril. J'y consens, fui dis-je, et je vous promets de ne plus mettre le pied chez vous. Effectivement je résolus de ne plus aller chanter à la porte du médecin, et de me tenir désormais renfermé dans ma boutique, puisque j'étois un homme si dangereux à voir.

Cependant le bon ecuyer Marcos, avec toute sa prudence,

<sup>\*</sup> Oloroso, odoriférant, de bonne odeur.

éprouva, peu de jours après, que le moyen qu'il avoit imagmé pour éteindre les feux de dona Mergelina produisoit un effet tout contraire. La dame, des la seconde muit, ne m'entendant point chanter, lui demanda pourquoi nous avions discontinue nos concerts, et pour quelle raison elle ne me voyait plus. Il répoudit que j'étois si occupé, que je n'avois pas un moment à donner à mes plaisirs. Elle parut se contenter de cette excuse, et pendant trois autres jours encore elle sontint mon absence avec assez de fermeté; mais au bout de ce temps-là, ma princesse perdit patience, et dit à son écuyer : Vous me trompez, Marcos; Diego n'a pas cessé saus sujet de venir ici. Il y a là-dessous un mystère que je veux éclaircir. Parlez, je vous l'ordonne : ne me cachez rien. Madaine, lui répondit-il en la payant d'une antre défaite, puisque vous souhaitez de savoir les choses, je vous dirai qu'il lui est souvent arrivé, après nos concerts, de trouver chez lui la table desservie; il n'ose plus s'exposer à se coucher sans souper. Comment, sans souper! s'écria-t-elle avec chagrin, que ne m'avez-vous dit cela plus tôt? Se concher sans souper! ah! le pauvre enfant! Allez le voir tout-à-l'heure, et qu'il revienne dès ce soir ; il ne s'en retournera plus sans manger; il v aura toujours un plat pour lui.

Qu'entends-je? lui dit l'écuyer en feignant d'être surpris de ce discours; quel changement, à Ciel! Est-ce vous madame, qui me tenez ce langage? Et depuis quand êtes-vous si pitoyable et si sensible? Depuis, répondit-elle brusquement, depuis que vous demeurez dans cette maison, ou plutôt depuis que vous avez condamné mes manières dédaigneuses, et que vous vous êtes efforcé d'adoucir la rudesse de mes mœurs. Mais, hélas! ajoutat-elle en s'attendrissant, j'ai passé de l'une à l'autre extrémité : d'altière et d'insensible que j'étois, je suis devenue trop douce et trop tendre : j'aime votre jeune ami Diego, sans que je puisse m'en défendre; et son absence, bien loin d'affoiblir mon amour, semble lui donner de nouvelles forces. Est-il possible, reprit le vieillard, qu'un jeune homme qui n'est ni beau, ni bien fait, soit l'objet d'une passion si forte? Je vous pardonnerois vos sentiments, s'ils vons avoient été inspirés par quelque cavalier d'un mérite brillant... Ah! Marcos, interrompit Mergelina, je ne ressemble donc point aux autres personnes de mon sexe; ou bien, malgré votre longue expérience, vous ne les connoissez guère, si vous croyez que le mérite les détermine à faire un choix. Si j'en juge par moi-même, elles s'engagent sans délibération. L'amour est un dérèglement d'esprit qui nous entraîne vers un objet,

et ious y attache malgré nous : c'est une maladie qui nous vieut commue la rage aux animaux. Cessez donc de me représeulter que biego n'est pas digne de ma teudresse; il suffit que je l'aime, pour trouver en lui mille belles qualités qui ne frappent point votre vue, et qu'il ne possède peut-étre pas. Vous avez beau me dire que ses traits et sa taille ne méritent pas la moindre attention ; il me paroft fait à ravir, et plus beau que le jour. De plus, il a dans la voix une douceur qui me touche; et il joue, ce me semble, de la guitare avec une grace toute particulière. Mais, madame, répliqua Marcos, sougez-vous à ce qu'est Diego? La bassesse de sa condition... Je ne suis guére plus que lui, interrompit-elle encore, et quand même je serois une feunne de qualité, Je ne prendrois pas gardé à cela.

Le résultat de cet entretien fut que l'éenver, jugeant qu'il ne gagneroit rien alors sur l'esprit de sa mattresse, cessa de combattre son entétement, comme un adroit pilote cède à la tempéte qui l'éearte du port où il s'est proposé d'aller. Il fit plus : pour satisfaire la patrone, il vint me chercher, me prit à part, et après in'avoir conté ce qui s'étoit passé entre elle et lui : Vous voyez, Diego, me dit-il, que nous ne saurions nous dispenser de continuer nos concerts à la porte de Mergelina. Il faut absolument, mon ami, que cette daine vous revoie; autrement elle pourroit faire quelque folie qui nuiroit plus que tont autre chose à sa réputation. Je ne fis point le cruel : je répondis à Marcos que je me rendrois chez lui snr la fin du jour avec ma guitare; qu'il pouvoit aller porter eette agréable nouvelle à sa maîtresse. Il n'y manqua pas; et ce fut pour cette amante passionnée un grand snjet de ravissement d'apprendre qu'elle auroit ce soir-là le plaisir de me voir et de m'entendre.

Peu s'en falint pourtant qu'un incident assez désagréable ne la frustrait de cette espérance. Je ne pus sortir de chez mon maître avant la nuit, qui, pour mes pechés, se trouva très obseure. Je marchois à tâtons dans la rue; et J'avois fait peut-être la moitié de mon chemin, lorsque d'une fenêtre on me coiffa d'une cassolette qui ne chatoniiloit point l'odorat. Je puis dire même que je n'en perdis rien, tant je fus bien ajusté! Dans cette situation, je n'en perdis rien, tant je fus bien ajusté! Dans cette situation, je n'en perdis rien, tant je fus bien ajusté! Dans cette situation, je n'en perdis rien, tant je fus bien ajusté! Dans cette situation, je se savois à quoi me résouche: de returner sur mes pas, quelle scène pour mes camarades le étoit me livrer à toutes les mauvaises plaisanteries du moude; d'aller aussi chez Mergelina dans le bel état où j'étois, cela me faisoit de la peine. Je pris pourtant le parti de gaguer la maison du médecin. Je rencontraïa la porte le vicil éenyer qui m'attendoit. Il me dit que le docteur Oloroso

venoit de se coucher, et que nous pouvions librement nous divertir. Je répondis qu'il falloit auparavant nettoyer mes luabits; en même temps je lui contai ma disgrace. Il y parut sensible, et me fit entrer dans une salle où ctoit sa maîtresse. D'abord que cette dame sut mon aventure, et me vit el que j'étois, elle me plaignit autant que si les plus grands malheurs me fussent arrivés; puis, apostrophant la personne qui m'avoit accommodé de cette manière, elle lui donna mille maledictions. Eh, madame! lui dit Marcos, modèrez vos transports; considèrez que ect évémement est un pur effet du hasard; il n'en faut point avoir un ressentiment si vif. Pourquoi, s'écria-t-elle avec emportement, pourquoi ne voulez-vous pas que je ressente vivement l'offense qu'on a faite à ce petit agnean, à cette colombe sans fiel, qui ne se plaint pas seulement de l'outrage qu'il a requ'? Ah! que ne suis-je homme en ce moment pour le venger!

Elle dit une infinité d'autres choses encore qui marquoient bien l'excès de son amour, qu'elle ne fit pas moins éclater par ses actions ; car, tandis que Marcos s'occupoit à m'essuyer avec une serviette, elle cournt dans sa chambre, et en apporta une botte remplie de toutes sortes de parfums. Elle brûla des drogues odoriférantes, et en parfuma mes habits; après quoi elle répandit dessus des essences abondamment. La fumigation et l'aspersion finie, cette charitable femme alla chercher elle-même, dans la cuisine, du pain, du viu, et quelques morceaux de montou rôti, qu'elle avoit mis à part pour moi. Elle m'obligea de manger; et prenant plaisir à me servir, tantôt elle me coupoit ma viande, et tantôt elle me versoit à boire, malgré tout ce que nous pouvions faire, Marcos et moi, pour l'en empêcher. Quand j'eus soupé, messieurs de la symphonie se préparèrent à bien accorder leurs voix avec leur guitare. Nous fimes un concert qui charma Mergelina. Il est vrai que nons affections de chanter des airs dont les paroles flattoient son amonr; et il fant remarquer qu'en chantant, je la regardois quelquefois du coin de l'œil, d'une manière qui mettoit le fen aux étoupes; car le jeu commençoit à me plaire; Le concert, quoiqu'il durât depuis long-temps, ne m'ennuyoit point. Pour la dame, à qui les heures paroissoient des moments, elle auroit volontiers passé la nuit à nous entendre, si le vieil écnyer, à qui les moments paroissoient des heures, ne l'eût fait souvenir qu'il étoit déjà tard. Elle lui donna bien dix fois la peine de répèter cela. Mais elle avoit affaire à un homme infatigable là-dessus; il ne la laissa point en repos que je ne fusse sorti. Comme il étoit sage et prudent, et qu'il voyait sa maîtresse abandonnée, à une folle passion, il craignit qu'il ne nous arrivat quelque traverse. Sa crainte fut bientôt justifiée : le médecin , soit qu'il se doutat de quelque intrigue secréte, soit que le démon de la jalousie, qui l'avoit respecté jusqu'alors, voulût l'agiter, s'avisa de blamer nos concerts. Il fit plus : il les défendit en maitre; et, sans dire les raisons qu'il avoit d'en user de cette sorte, il déclara qu'il ne souffriroit pas davantage qu'on reçut chez lui des étrangers.

Marcos me signifia cette déclaration, qui me regardoit particulièrement, et dont je fus très mortifié. J'avois concu des espérances que j'étois fâché de perdre. Néanmoins, pour rapporter les choses en fidéle historien, je vous avouerai que je pris mon inal en patience. Il n'en fut pas de même de Mergelina : ses sentiments en devinrent plus vifs. Mon cher Marcos, dit-elle à son écuyer, c'est de vous seul que j'attends du secours. Faites en sorte, je vous prie, que je puisse voir secrètement Diego. Que me demandez-vons? répondit le vieillard avec colère. Je n'ai eu que trop de complaisance pour vous. Je ne prétends point, pour satisfaire votre ardeur insensée, contribuer à déshonorer mon maître, à vous perdre de réputation, et à me couvrir d'infamie, moi qui ai toujours passé pour un domestique d'une conduite irréprochable. J'aime mieux sortir de votre maison, que d'y servir d'une manière si honteuse. Ah! Marcos, interrompit la dame tout effrayée de ces dernières paroles, vous me percez le cœur quand vous me parlez de vous retirer. Cruel, vous songez à m'abandonner après m'avoir réduite dans l'état où je suis? Rendezmoi done auparavant mon orgueil et cet esprit sauvage que vous m'avez ôté. Que n'ai-je encore ces heureux défauts! je serois aujourd'hui tranquille, au lieu que vos remontrances indiscrètes m'ont ravi le repos dont je jouissois. Vous avez corrompu mes mœurs en voulant les corriger .... Mais, poursuivit-elle en pleurant, que dis-je, malheureuse? pourquoi vous faire d'injustes reproches? Non, mon père, vous n'êtes point l'auteur de mon infortune; c'est mon mauvais sort qui me préparoit tant d'ennui. Ne prenez point garde, je vous en conjure, aux discours extravagants qui m'échappent. Hélas! ma passion me trouble l'esprit : ayez pitié de ma foiblesse; vous êtes toute ma consolation; et si ma vie vous est chère, ne me refusez point votre assistance.

A ces mots, ses pleurs redoublerent, de sorte qu'elle ne put continuer. Elle tira son mouchoir; et, s'en couvrant le visage, elle se laisas tomber sur une chaise, comme une personne qui succombe à son affliction. Le vieux Marcos, qui étoit peut-être la meilleure pâte d'écuyer qu'on vit jamais, ne résista point à un spectacle si touchant; il en fut vivement pénétré; il confondit meme ses larmes avec celles de sa mattresse, et lui dit d'un air attendri : Ah! madame, que vous ètes séduisante! Je ne puis tenir contre votre douleur; elle vient de vaincre ma vertu. Je vous promets mon secours. Je ne m'étonne plus si l'amour a la force de vous faire oublier votre devoir, puisque la compassion scule est capable de m'écarter du mien. Ainsi donc l'écuyer, malgré sa conduite irréprochable, se dévoua fort obligeamment à la passion de Mergelina. Il viut un matin m'instruire de tout cela, et il me dit, en me quittant, qu'il coneertoit déjà dans son esprit ee qu'il avoit à faire pour îne procurer une secrète entrevue avee la dame. Il ranima par-là mon espérance; mais j'appris, deux heures après, une très mauvaise nouvelle. Un garçon apothicaire du quartier, une de nos pratiques, entra pour se faire faire la barbe. Taudis que je me disposois à le raser, il me dit : Seigneur Diego, comment gouvernez-vous le vieil éeuver Marcos de Obregon, votre ami? Savez-vous qu'il va sortir de chez le docteur Oloroso? Je répondis que non. C'est une chose certaine, reprit-il: on doit aujourd'hui lui donner son congé. Son mattre et le mien viennent devant moi, tout-à-l'heure, de s'entretenir à ce sujet; et vojei, poursujvit-il, quelle a été leur conversation. Seigneur Apuntador . a dit le médecin, j'ai une prière à vons faire. Je ne suis pas eontent d'un vieil écuyer que j'ai dans ma maison, et je voudrois bien mettre ma femme sous la conduite d'un duègne \*\* fidèle, sévère, et vigilante. Je vous entends, a interrompu mon maître. Vous auriez besoin de la dame Melancia. qui a servi de gouvernante à mon épouse, et qui, depuis six semaines que je suis veuf, demeure eneore chez moi. Quoiqu'elle me soit utile dans mon ménage, je vous la cède, à cause de l'intérêt particulier que je prends à votre honneur. Vous pourrez vous reposer sur elle de la sureté de votre front : c'est la perle des duègnes, un vrai dragon pour garder la pudicité du sexe. Pendant douze années entières qu'elle a été auprès de ma femme, qui, comme vous savez, avoit de la jeunesse et de la beauté, je n'ai pas vu l'ombre d'un galant dans ma maison. Oh! vive Dieu! il ne falloit pas s'y jouer. Je vous dirai même que la défunte, dans les commencements, avoit une grande propension à la coquetterie; mais la dame Melaucia la refroidit bientôt, et

' Apuntador, celui qui marque, qui pointe, et qui braque.

<sup>&</sup>quot;Duègne, qu'on prononce douegue, vicille fenme qui veille sur la conduite d'une jeune. Duena de honor, dame d'honneur.

lui inspira du goût pour la vertu. Eufin, c'est un trésor que cette gouvernante, et vous me remercierze plus d'unc fois de vous avoir fait ce présent. Là-dessus le docteur a témoigné que ce discours lui donnoit bien de la joie; et ils sont convenus, le seigneur Apuntadoret lui, que la duègne iroit, dès ce jour, remplir la place du vieil écuver.

Cette nouvelle, que je erus véritable, et qui l'étoit en effet. tronbla les idées de plaisir dont je recommençois à me repaitre; et Marcos, l'après-diner, acheva de les confondre, en me confirmant le rapport du garçon apothicaire. Mon cher Diego, me dit le bon écuyer, je suis ravi que le docteur Oloroso m'ait chassé de sa maison; il m'épargne par-là bien des peines. Outre que ie me vovois à regret chargé d'un vilain emploi, il m'auroit fallu imaginer des ruses et des détours pour vous faire parler en secret à Mergelina. Quel embarras! Graces au Cicl, je suis délivré de ces soins facheux, et du danger qui les accompagnoit. De votre côté, mon fils, vous devez vous consoler de la perte de quelques doux moments, qui auroient pu être suivis de mille chagrins. Je gontai la morale de Marcos, parceque je n'espérois plus rien, et je quittai la partie. Je n'étois pas, je l'avone, de ces amants opiniatres qui se roidissent contre les obstacles; mais quand je l'aurois été, la damc Melancia m'eût fait lacher prise. Le caractère qu'on donnoit à cette duègne me paroissoit eapable de désespèrer tous les galants. Cependant, avec quelques couleurs qu'on me l'ent pcinte, je ne laissai pas, deux ou trois jours après, d'apprendre que la femme du médecin avoit endormi cet argus, ou corrompu sa fidélité. Comme je sortois pour aller raser un de nos voisins, une bonne vicille m'arrêta dans la rue, et me demanda si je m'appelois Diego de la Fuente. Je répondis qu'oui. Cela étant, reprit-elle, c'est à vous que j'ai affaire. Trouvez-vous cette muit à la porte de dona Mergelina, et quand yous v serez, faitcs-le connoître par quelque signal, ct l'on vons introduira dans la maison. Eh bien! lui dis-je, il faut convenir du signe que je donnerai. Je sais contrefaire le chat à ravir: je miauleraj à diverses reprises. C'est assez, répliquala messagère de galanterie : je vais porter votre réponse. Votre servante, seigneur Diego; que le Ciel vous conserve! Ah! que vous étes gentil! Par sainte Agnès, je voudrois n'avoir que quinze ans, je ne vous chercherois pas pour les autres! A ces paroles. l'officieuse vieille s'éloigna de moi.

Vous vous imagiuez bien que ce message m'agita furieusement : adieu la morale de Marcos. J'attendis la nuit avec impalants, je vous avoue que je n'épargnerai rien pour les tromper. A ces mots la duègne renfrognée (je crus qu'elle m'alloit bien haranguer pour son coup d'essai) se dérida le front, et me dit d'un air riant : Vous êtes d'une humeur qui me charme, et votre franchise excite la mienne. Je vois que nous sommes faites l'une pour l'autre. Ah! belle Mergelina, que vous me connoissez mal, si vous jugez de moi par le bien que le docteur votre époux vous en a dit, ou sur ma vue rébarbative! Je ne suis rien moins qu'une ennemie des plaisirs, et je ne me rends ministre de la jalousie des maris que pour servir les jolies femmes. Il y a long-temps que je possède le grand art de me masquer, et je puis dire que je suis doublement heureuse, puisque je jouis tout ensemble de la commodité du vice et de la réputation que donne la vertu. Entre nous, le monde n'est guère vertueux que de cette façon. Il en coûte trop pour acquerir le fond des vertus : on se contente aujourd'hui d'en avoir les apparences.

Laissez-moi vous conduire, poursuivit la gouvernante; nous allons bien en faire aceroire au vieux docteur Oloroso. Il aura, par ma foi, le même destin que le seigneur Apuntador. Le front d'un médecin ne paroît pas plus respectable que celui d'un aporticiare. Le paurre Apuntador l'que nous lui avons joué de tours, sa femme et moi! que cette dame étoit aimable! le bon peit naturel! le Ciel lui fasse paix! Je vous réponds qu'elle a bien passé sa jeunesse. Elle a eu je ne sais combien d'amants que j'ai introduits dans sa maison, sans que son mari s'en soit jamais aperçu. Regardez-moi done, madame, d'un cül plus favorable, et soyez persuadée, quelque talent qu'eut le vieil écuyer qui vous servoit, que vous ne perdrez rien au change. Je vous serai peut-être encore plus utile que lui.

Je vous laisse à penser, Diego, continua Mergelina, si je sus bon gré à la duègne de se découvrir à moi si frauchement. Je la croyois, d'une vertu austère. Voilà, comme on juge mal des femmes! Elle me gagna d'abord par ce caractère de sincérité. Je l'embrassai avec un transport de joie qu'il ui marqua d'avance que j'étois charmée de l'avoir pour gouvernante. Je luifis ensuite une confidence entière de mes sentiments, et je la priai de me ménager au plus tôt un entretien secret avec vous. Elle n'y a pas manqué. Dès ce matin elle a mis en campague cette vieille qui vous a parlé, et qui est une intrigante qu'elle a souvent employée pour la femme de l'apothicaire. Mais ce qu'il y a de plus plaisant dans cette aventure, ajouta-t-elle en riant, c'est que Melancia, sur le rapport que je lui ai fait de l'habitude que

non époux a de passer la muit fort tranquillement, s'est couchee apres de lui, et tient ma place en ce moment. Tant pis, madame, dis-je alors à Mergelina; je n'applaudis point à l'invention. Votre mari pent fort bien se réveiller, et s'apercevoir de la super-terie. Il ne s'en aperceva point, répondit-elle avec précipitation : soyez sur cela sans inquiétude, et qu'une vaine crainte n'empoisonne pas le plaisir que vous devez avoir d'être avec une ieune danne qui vous veut du bien.

La femme du vieux docteur, remarquant que ce discours ne m'empechoit pas de craindre, n'oublia rien de tont ce qu'elle crut capable de me rassurer; et elle s'y prit de tant de façons. qu'elle en vint à bout. Je ne pensai plus qu'à profiter de l'occasion; mais dans le temps que le dieu Cupidon, suivi des Ris et des Jeux, se disposoit à faire mon bonheur, nous entendames frapper rudement à la porte de la rue. Aussitôt l'Amour et sa suite s'envolèrent, ainsi que des oiseaux timides qu'un grand bruit effarouche tout-à-coup. Mergelina me cacha promptement sous une table qui étoit dans la salle; elle souffla la lampe; et, comme elle en étoit convenue avec sa gouvernante, en cas que ce contre-temps arrivat, elle se rendit à la porte de la chambre où reposoit son mari. Cependant on continuoit de frapper à grands coups redoublés, qui faisoient retentir toute la maison. Le médecin s'éveille en sursaut, et appelle Melancia. La duègne s'élance hors du lit, bien que le docteur, qui la prenoit pour sa femme, lui criat de ne se point lever; elle joignit sa maîtresse, qui, la sentant à ses côtés, appelle aussi Melancia, et lui dit d'aller voir qui frappe à la porte. Madame, lui répond la gouvernante, me voici, recouchez-vous, s'il vous plait; je vais savoir ce que c'est. Pendant ce temps-là, Mergelina s'étant déshabillée. se mit au lit auprès du docteur, qui n'eut pas le moindre souncon qu'on le trompat. Il est vrai que cette scène veuoit d'être jouée dans l'obscurité par deux actrices, dont l'une étoit incomparable, et l'autre avoit beaucoup de disposition à le devenir. La duegne, couverte d'une robe de chambre, parut bientôt

après, tenant un flambeau à la main : Seigneur docteur, dit-elle à son mattre, prenez la peine de vous lever. Le libraire Ferandez de Bueudia, notre voisin, est tombé en apoplexie : on vous demande de sa part; courez à son secours. Le médecin s'habilla le plus tot qu'il lui fut possible, et soriti. Sa femme, en robe de chambre, vint avec la dnègne dans la salle où j'étois. Elles me retirèrent de dessous la table plus mont que vil. Vous n'avez rien à craindre, Diego, me dit Mergelina; remetez-vous!

En même temps elle m'apprit en deux mots comment les choese sécioient passées. Elle voulnt ensuite renouer avec mô l'entretien qui avoit été interrompu; mais la gouvernante s'y opposa. Madame, hi dit-elle, votre époux trouvera peut-étre le libraire mort, et reviendra sur ses pas. D'ailleurs, ajouta-t-elle en me voyant transi de peur, que feriez-vous de ce pauvre garçon-la? il n'est pas en état de souteuir la couversation. Il vant mieux le renvoyer, et remettre la partie à demain. Dona Mergelina n'y consentit qu'à regret, tant elle aimoit le présent; et je erois qu'elle fut bien mortifiée de n'avoir pu faire prendre à son docteur le nouveau bounet un'elle hi destinoit.

Pour moi, moins affligé d'avoir manqué les plus précienses faveurs de l'amour, que bien aise d'être hors de péril, je retonruai chez mon maître, où je passai le reste de la mit à faire des réflexions sur mon aventure. Je dontai quelque temps si i'irois au rendez-vous la nuit suivante. Je n'avois pas meilleure opinion de cette seconde équipée que de l'autre; mais le diable, qui nous obsède toujours, on plutôt nous possède dans de pareilles conjonctures, me représenta que je serois un grand sot d'en demeurer en si beau chemin. Il offrit même à mon esprit Mergelina avec de nouveaux charmes, et releva le prix des plaisirs qui m'attendoient. Je résolus de poursuivre ma pointe; et, me promettant bien d'avoir plus de fermeté, je me rendis le lendemain, dans cette belle disposition, à la porte du docteur, entre onze heures et minnit. Le ciel étoit très obscur; je n'y voyois pas briller une étoile. Je miaulai deux ou trois fois pour avertir que j'étois dans la rue; et comme personne ne venoit onvrir, je ne me contentaj pas de recommencer, je me mis à contrefaire tous les différents eris de chat qu'un berger d'Olmédo m'avoit appris; et je m'en acquittai si bien, qu'un voisin qui rentroit chez lui, me prenant pour un de ces animaux dont j'imitois les miaulements, ramassa un caillon qui se trouva sous ses pieds, et me le jeta de tonte sa force, en disant : Mandit soit le matou! Je reçus le coup à la tête, et j'en fus si étourdi dans le moment, que je pensai tomber à la renverse. Je sentis que j'étois bien blessé. Il ne m'en fallut pas davantage pour me dégouter de la galanterie; et, perdant mon amour avec mon sang, je regagnai notre maison, où je réveillai et fis lever tout le monde. Mon maitre visita et pansa ma blessure, qu'il jugea daugereuse. Elle n'eut pas pourtant de mauvaises suites, et il n'y paroissoit plus trois semaines après. Pendant tont ce temps-là je n'entendis point parler de Mergelina. Il est à croire que la dame Melancia, pour la détacher de moi, lui fit faire quelque bonne connoissance. Mais c'est de quoi je ne m'embarrassois guère, puisque je sortis de Madrid pour continuer mon tour d'Espagne, d'abord que je me vis parfaitement guéri.

CHAP. VIII. — De la rencontre que Gil Blas et son compagnon firent d'un homme qui trempoit des croûtes de pain dans une fontaine, et de l'entretien qu'ils eurent avec lui.

Le seigneur Diego de la Fuente me raconta d'autres aventures encore qui hit étoient arrivées depuis; mais elles me semblent si peu dignes d'être rapportées, que je les passerai sous silence. Je fus pourtant obligé d'en entendre le récit, qui ne laissa pas d'étre fort long; il nous mena jusqu'à Ponte de Buero. Nous nous arrêtames dans ce bourg le reste de la journée. Nous fines faire dans l'hôtellerie une soupe aux choux, et mettre à la broche un lièvre, que nous edmes grand soin de vérifier. Nous poursuivimes notre chemin des la pointe du jour suivant, après avoir rempli notre outre d'un vin assez bon, et notre sac de quelques morceaux de pain, avec la moitié du lièvre qui nous restoit de notre souper.

Lorsque nous cames fait environ deux lieues, nous nous sentimes de l'appétit; et, comme nous apercimes à deux cents pas du grand chemin plusieurs gros arbres qui formoient dans la campagne un ombrage très agréable, nous allames faire halte encet endroit. Nous y rencontrames un homme de vingt-sept à vingt-huit ans, qui trempoit des croûtes de pain dans une fontaine. Il avoit auprès de lui une lougue rapière étendue sur l'herbe, avec un havresac dont il s'étoit déchargé les épaules .Il nous parut mal vetu, mais bien fait et de bonne mine. Nous l'abordames civilement, il nous salua de même. Ensuite il nous présenta de ses croûtes, et nous demanda d'un air riant si nous voulions être de la partie. Nous lui répondimes qu'oni, pourvu qu'il trouvat bon que, pour rendre le repas plus solide, nous joignissions notre déjeuné au sien. Il y consentit fort volontiers, et nous exhibames aussitôt nos denrées : ce qui ne déplut point à l'inconnu. Comment donc, messieurs, s'écria-t-il tout transporté de joie, voilà bien des munitions! Vous êtes, à ce que je vois, des gens de prévoyance. Je ne voyage pas avec tant de précaution, moi; je donne beaucoup au hasard. Cependant, malgré l'état où vous me trouvez, je puis dire, sans vanité, que je fais quelquefois une figure assez brillante. Savez-vous bien qu'on me traite ordinairement de prince, et que j'ai des gardes

à ma suite? Je vous entends, dit Diego; vous voulez nous faire comprendre par fă que vous étes comédien. Vous l'avez deviné, répondit l'autre; je fais la comédie depuis quinze aunées pour le moins. Je n'étois encore qu'un enfant que je jouois déja betits rôles. Franchement, répliqua le barbier en branlant la tête, j'ai de la peine à vous croire. Je connois les comédiens; ces messieurs-là ne font pas, comme vous, des voyageas pied, ni des repas de saiut Autoine \*; je donte même que vous montiez les chaudelles. Vous pouvez, répartit l'histrion, penser de moi tout ce qu'il vous plaira; mais je ne laisse pas de jouer les premiers rôles; je fais les amoureux. Cela étant, dit mon camarade, je vous en félicite, ct je suis ravi que le seigneur 6il blas et moi nous ayons l'honneur de déjeuner avec un personnage d'une si grande importance.

Nous commençames alors à ronger nos grignons et les restes précieux du lièvre, en donnant à l'outre de si rudes aecolades que nous l'eûmes bieutôt vidée. Nous étions si occupés tous trois de ce que nous faisions, que nous ne parlames presque point pendant ce temps-là; mais après avoir mange, nous reprimes ainsi la conversation. Je suis surpris, dit le barbier au comédien, que vous paroissiez si mal dans vos affaires. Pour un héros de théatre, vous avez l'air bien indigeut! Pardonnez si je vous dis si librement ma pensée. Si librement! s'écria l'acteur; ah! vraiment, vous ne connoissez guère Melchior Zapata. Graces à Dieu, je n'ai point un esprit à coutre-poil. Vous mc faites plaisir de me parler avec tant de frauchise, car j'aime à dire aussi tout ce que j'ai sur le cœur. J'avoue de bonne foi que je ne suis pas riehe. Tenez, poursuivit-il en nous faisant remarquer que son pourpoint étoit doublé d'affiches de comédie, voilà l'étoffe ordinaire qui me sert de doublure; et si vous êtes curicux de voir ma garde-robe, je vais satisfaire votre curiosité. En même temps il tira de son havresac un habit couvert de vicux passements d'argent faux, une mauvaise capeline \*\* avec quelques vieilles plumes, des bas de soie tout pleins de trous, et des souliers de maroquin rouge fort usés. Vous voyez, nous dit-il ensuite, que je suis passablement gueux. Cela m'étonne, répliqua Diego : vous n'avez donc ni femme ni fille? J'ai une femme belle et jeunc, repartit Zapata, et je n'en suis pas plus avancé.

On appelle proverbialement un repas de saint Antoine un repas où l'on n'a que du pain et de l'eau, par allusion au régime du saint instituteur des anachorètes, qui vécut cent cinq ans à la faveur de ce régime.
 Capeline, en espagnol capellina, petit chapeau à grands bords.

Admirez la fatalité de mon étoile I Péponse une aimable actrice, dans l'espérance qu'elle ne me laissera pas moniri de fain; et, pour mon malheur, elle a une sagesse incorruptible. Qui diable n'y auroit pas été troupé comme moi? Il fant que, parmi les comédiemes de campagne, il s'ent trouve une vertieuse, et qu'elle une tombe entre les mains! C'est assurément jouer de nuilheur, dit le barbier. Aussi, que ne preniez-vous une actrice de la graude troupe de Madrid? vous auriez été sûr de votre fait. J'en demenre d'accord, reprit l'histrion; mais, malepeste! il n'est, pas permis à un petit comédien de campagne d'elever se pensée jusqu'à ces fameuses héroines. C'est tout ce que pourroit faire un acteur même de la troupe du prince; encore y en a-t-il qui sont obligés de se pourvoir en ville. Benreussement pour eux la ville est boune, et l'on y reucontre souvent des sujets qui valent bien des princesses de coulisses.

Eh! n'avez-vous jamais songé, lui dit mon compagnon, à vons introduire dans cette troupe? Est-il besoin d'un mérite infini pour y entrer? Bou! répondit Melchior, vous moquez-vous, avec votre mérite infini? Il y a vingt acteurs. Demandez de leurs nouvelles au public, vous en entendrez parler dans de jolis termes. Il y en a plus de la moitié qui mériterojent de porter encore le havresac. Malgré tout cela néaumoins, il u'est pas aisé d'être recu parmi eux. Il faut des espèces ou de puissants amis pour suppléer à la médiocrité du talent. Je dois le savoir, puisque je viens de débuter à Madrid, où j'ai éte hué et sifflé comme tous les diables, quoique je dusse être fort applaudi; car j'ai crié, j'ai pris des tous extravagants, et suis sorti eent fois de la nature; de plus, j'ai mis, en déclamant, le poing sous le menton de ma princesse; en un mot; j'ai joué dans le gout des grands acteurs de ce pays-là; et cependant le même public, qui trouve en eux ces manières fort agréables, n'a pu les souffrir en moi. Voyez ce que c'est que la prévention! Aiusi doue, ne pouvant plaire par mon jeu, et n'avant pas de quoi me faire recevoir, en dépit de ceux qui m'ont sifflé, je m'en retourne à Zamora. J'y vais rejoindre ma femme et mes camarades, qui n'y font pas trop bien leurs affaires. Puissions-nous n'être pas obligés d'y quêter, pour nous mettre en état de nous rendre dans une autre ville, comme cela nous est arrivé plus d'une fois.

A ces mots, le prinee dramatique se leva, reprit sou havresac et son épée, et nous dit d'un air grave en nous quittant :

Puissent les dieux sur vous épuiser leurs faveurs

- Congli

Et vous, hii répondit Diego du même ton, puissiez-vous trouver à Zamora votre fenume changée et bien établie! Dès que le seigneur Zapata nous eut tourne les talons, il se mit à gesticuler et à déclamer en marchant. Aussicht le barbier et moi nous commençames à le siffler, pour lui rappeler son début. Nos sifflements frappèrent ses oreilles; il crut entendre encore les siflets de Madrid. Il regarda derrière hui; et voyant que nous prenions plaisir à nous égayer à ses dépens, loin de s'offenser de ce trait bouffon, il entra de bonne grace dans la plaisanterie, et continua son chemin en faisant de grands éclats de rire. De notre côté, nous nous en domaimes tout le saoul, après quoi nous regagnaines le grand chemin et poursuivines notre route.

CHAP. IX. — Dons quel état Diego retrouva sa famille, et après quelles réjouissances Gil Blas et lui se séparèrent.

Nous allâmes, ce jour-là, coucher entre Moyados et Valpuesta, dans un petit village dout j'ai oublié le nom; et le lendemain nous arrivaines, sur les onze heures du matin, dans la plaine d'Olmédo. Seigneur Gil Blas, me dit mou camarade, voici le lieu de ma naissance; je ne puis le revoir sans transport, tant il est naturel d'aimer sa patrie. Seigneur Diego, lui répondis-je, un homme qui témoigne tant d'amour pour son pays en devoit parler, ce me semble, un pen plus avantagensement que vous ne l'avez fait. Obnédo me paroit une ville, et vous m'avez dit que c'étoit un village : il falloit du moins le traiter de gros bourg. Je lui fais réparation d'honneur, reprit le barbier; mais je vous dirai qu'après avoir vu Madrid, Tolède, Saragosse, et toutes les antres grandes villes où j'ai demeuré en faisant le tour de l'Espagne, je regarde les petites comme des villages. A mesure que nous avancions dans la plaine, il nous paroissoit que nous apercevions beaucoup de monde auprès d'Olmédo; et, lorsque nous fûmes plus à portée de discerner les objets, nous trouvames de quoi occuper nos regards.

Il y avoit trois pavillons tendus à quelque distance l'un de l'autre, et tout auprès, un grand nombre de entisitiers et de marmitons qui préparoient un festin. Ceux-ci mettoient des couverts sur de longues tables dressées sous les tentes; ceux-la remplissoient de vin des ernetes de terre. Les antres faisoient bouillir des marmites, et les autres enfin tournoient des broches où il y avoit toutes sortes de viandes. Mais je considerai plus attentivement que tout le reste un grand théâtre qu'ou avoit élevé. Il tetit orreit d'une décoration de earton peint de diverses couleurs, et chargé de devises grecques et batines. Le barbier u'ent pas plus tot vu ces inscriptions qu'il me dit: Tous ces mos grees sentent furieusement mon onele Thomas; je vais parier qu'il y aura mis la main; car, eutre nous, c'est un habile homme. Il sait par cœur une infinité de livres de college. Tout ce qui me fache, c'est qu'il en rapporte sans cesse des passages dans la conversation; ce qui ne plati pas à tout le monde. Outre cela, continua-t-il, mon onele a traduit des poêtes latins et des auteurs grees. Il possède l'antiquité, comme on peut le voir par les belles remarques qu'il a faites. Sans lui, nous ne saurions pas que, dans la ville d'Athènes, les cuffants pleuroient quand on leur domoit le fouet: nous devons cette découverte à sa profonde érudition.

Après que, mon camarade et moi, nous eûmes regardé toutes les choses dont je viens de parler, il nous priteuvie d'apprendre pourquoi l'on faisoit de pareils préparatifs. Nous allions nous en informer, lorsque, dans un homme qui avoit l'air de l'ordonnateur de la fête, Diego reconnut le seigneur Thomas de la Fuente. que nous joignimes avec empressement. Le maître d'école ne remit pas d'abord le jeune barbier, tant il le trouva changé depuis dix années. Ne pouvant toutefois le méeonnoître, il l'embrassa cordialement, et lui dit d'un air affectueux : Eh! te voilà, Diego, mon cher neveu, te voilà donc de retour dans la ville qui t'a vu naître? Tu viens revoir tes dieux Pénates, et le Ciel te rend sain et sauf à ta famille. O jour trois et quatre fois heureux l albo dies notanda lapillo ". Il y a bien des nouvelles, mon ami, poursuivit-il : ton oncle Pédro le bel esprit est devenu la vietime de Pluton; il y a trois mois qu'il est mort. Cet avare, pendant sa vie, craignoit de manquer des choses les plus nécessaires : Argenti pallebat amore \*\*. Outre les grosses pensions que quelques grands lui faisoient, il ne dépensoit pas dix pistoles chaque année pour son entretien; il étoit même servi par un valet qu'il ne nourrissoit point. Ce fou, plus insense que le Grec Aristippe, qui fit jeter au milieu de la Lybie toutes les richesses que portoient ses esclaves, comme un fardeau qui les incommodoit dans leur marche, entassoit tout l'or et l'argent qu'il pouvoit amasser. Et pour qui? pour des héritiers qu'il ne vouloit pas voir, il étoit

Jour digne d'être marqué d'une pierre blanche!
 La superstition des anciens Romains marquoit le jours qu'on réputoit heureux ou malheureux par des pierres blanches ou noires.

De l'amour de l'argent tellement entiché, Qu'il en étoit tout pâle et comme desséché.

riche de trente mille ducats, que ton père, ton oncle Bertrand, et moi, nous avons partagés. Nous sommes en état de bien établir nos enfants. Mon frère Nicolas a déjà disposé de ta sœur Thérèse : il vient de la marier au fils d'un de nos alcades : Connubiot junxit stabili propriamque dicavit \*. C'est cet hymen, formé sous les plus heureux auspices, que nous célébrons depuis deux jours avec tant d'appareil. Nous avons fait dresser dans la plaine ces pavillons. Les trois héritiers de Pédro ont chaeun le sien, et fout tour-à-tour la dépense d'une journée. Je voudrois que tu fusses arrivé plus tôt, tu aurois vu le commencement de nos réjouissances. Avant-hier, jour du mariage, ton père faisoit les frais. Il donna un festin superbe, qui fut suivi d'une course de bague. Ton oncle le mercier mit hier la nappe, et nous régala d'une fête pastorale. Il habilla en bergers dix garçons des mieux faits, et dix jeunes filles; il employa tous les rubans et toutes les aiguillettes de sa boutique à les parer. Cette brillante jennesse forma diverses danses, et chanta mille chansonnettes tendrés et légères. Néanmoins, quoique rien n'ait jamais été plus galant, cela ne fit pas un grand effet : il faut qu'ou n'aime plus comme autrefois la pastorale.

Pour aujourd'hui, continua-t-il, tout roule sur mon compte, et je dois fournir aux bourgeois d'Olmédo un spectacle de mon invention : Finis coronabit opus \*\*. J'ai fait élever un théatre, sur lequel, Dieu aidant, je ferai représenter par mes disciples, une pièce que i'ai composée; elle a pour titre: Les Amusements de Muley Bugentuf, roi de Maroc. Elle sera parfaitement bien jouée, parce que j'ai des écoliers qui déclament comme les comédiens de Madrid. Ce sont des enfants de famille de Penafiel et de Ségovie, que j'ai en pension chez moi. Les excellents acteurs! Il est vrai que je les ai exercés : leur déclamation paroitra frappée au coin du maître, ut ita dicam \*\*\*. A l'égard de la pièce, je ne t'en parlerai point; je veux te laisser le plaisir de la surprise. Je dirai simplement qu'elle doit enlever tous les spectateurs. C'est un de ces sujets tragiques qui remuent l'ame par les images de mort qu'ils offrent à l'esprit. Je suis du sentiment d'Aristote : il faut exciter la terreur. Ah! si je m'étois attaché au théâtre, je n'aurois jamais mis sur la scène que des princes san-

Par les liens sacrés d'un constant hyménée,
 Sa fille à cet époux a joint sa destinée,

Tiré des vers de l'Énéide où Junon promet à Éole de lui donner en mariage Déjopée, la plus belle de ses quatorze nymphes. Énéide, liv. 1.

La fin couronnera l'œuvro—. "Pour ainsi dire.

guinaires, que des heros assassins; je me serois baigné dans le sung. On auroit tonjours vu périr dans mes tragedies, non senlement les principaux personnages, mais les gardes memes; j'aurois égorgé jusqu'au soufflent; enfin je n'aime que l'effroyable; c'est mon goût. Aussi ces sortes de poômes entrainent la multitude, entretiement le luxe des comédiens, et font rouler tout doucennent les antenns.

Dans le temps qu'il achevoit ces paroles, nous vimes sortir du village et entrer dans la plaine un grand concours de personnes de l'un et de l'antre sexe. C'étoient les deux époux, accompagués de leurs parents et de leurs amis, et précédés de dix à douze joneurs d'instruments, qui, jouant tous ensemble, formoient un concert très bruyant. Nous allames au-devant d'eux, et Diego se fit connoître. Des cris de joie s'élevèrent aussitôt dans l'assemblée, et chacun s'empressa de courir à lni. Il u'eut pas peu d'affaires à recevoir tous les témoignages d'amitié qu'on lui donna. Toute sa famille et tous ceux même qui étoient présents l'accablèrent d'embrassades; après quoi sou père lui dit : Tu sois le bienvenu, Diego! Tu retrouves tes parents un peu eugraissés, mon ami; je ne t'en dis pas davautage présentement; ie t'expliquerai cela tantôt par le memi. Cependant tont le monde s'avança dans la plaine, se rendit sous les tentes, et s'assit antour des tables qu'on y avoit dressées. Je ne quittai pas moncompagnon, et nons dinames tons deux avec les nouveaux maries, qui me parurent bien assortis. Le repas fut assez long, parce que le mattre d'école ent la vanité de le vouloir donner à trois services, pour l'emporter sur ses frères qui n'avoient pas fait les choses si magnifiquement.

Après le Teştin, tous les couvives témoignérent une graude impatience de voir représenter la pièce du seigneur Thomas, ne dontant pas, disoient-ils, que la production d'un aussi beau génie que le sien ne méritat d'être entendne. Nous nous approchames du théatre, au-devant duquel tous les jouveirs d'instruments s'étoient déjà placés pour jouer dans les entr'actes. Comme chacun, dans un grand silence, attendoit qu'on commençat, les acteurs parurent sur la scène; et l'anteur, le poème à la main, s'assit dans les conlisses, à portée de souffler. Il avoit eu raisou de nous dire que la pièce étoit tragique; car dans le premier acte, le roi de Marco, par manière de récréation, tua cent esclaves maures à coups de fléches; dans le second, il coupla la téte à trente officiers portugais qu'un de ses capitaines avoit fait prisonniers de guerre; et dans le troisième enfin ce monarque.

saonl de ses femmes, mit le fen lui-même à un palais isole on elles étoient enfermées, et le réduisit en ceudres avec elles. Les esclaves maures, de même que les officiers portugais, étoient des figures d'osier faites avec beaucoup d'art; et le palais, composé de carton, parnt tout embrase par un feu d'artifice. Cet embrasement, accompagné de mille cris plaintifs qui sembloient sortir du milieu des lalammes, dénous la pièce, et ferna le théatre d'une façon très divertissante. Toute la plaine retentit du bruit des applaudissements que requi une si belle tragédie; ce qui justifia le bon goût du poète, et fit connoître qu'il savoit hien choisir ses suites.

Je m'imaginois qu'il n'y avoit plus rien à voir après les Amusements de Mutey Bugentuf; mais je me trompois. Des timbales et des trompettes nous annoncèrent un nouveau spectacle : c'étoit la distribution des prix; car Thomas de la Fuente, pour rendre la fête plus solennelle, avoit fait composer tous ses écoliers, tant externes que pensionnaires, et il devoit ce jour-là donner, à ceux qui avoient le mieux réussi, des livres achetés de ses propres deniers à Ségovie. On apporta donc tout-à-conp sur le théatre deux longs bancs d'école, avec une armoire à livres, remplie de bouquins proprement reliés. Alors tous les acteurs revinrent sur la scène, et se rangèrent tout autour du seigneur Thomas, qui tenoit aussi bien sa morgue qu'un préfet de collège. Il avait à la main une feuille de papier où étoient écrits les noms de ceux qui devoient remporter des prix, Il la donna au roi de Maroc, qui commenca de la lire à haute voix Chaque écolier qu'on nommoit alloit respectueusement recevoir un livre des mains du pédant; puis il étoit couronné de laurier. et on le faisoit asseoir sur un des deux bancs, pour l'exposer aux regards de l'assistance admirative. Quelque envie toutefois qu'eût le maître d'école de renvoyer les spectateurs contents, il ne put en venir à bout, parce que ayant distribué presque tons les prix aux pensionnaires, ainsi que cela se pratique, les meres de quelques externes prirent feu là-dessus, et accusérent le pédant de partialité : de sorte que cette fête, qui jusqu'à ce moment avoit été si glorieuse pour lui, pensa finir aussi mal que le festin des Lapithes.

## LIVRE III.

CHAP. I. . - De l'arrivee de Gil Blas à Madrid, et du premier maître qu'il servit dans cette ville.

Je fis quelque séjour chez le jeune barbier. Je me joignis ensuite à un marchand de Ségovie qui passa par Olmédo. Il revenoit, avec quatre mules, de transporter des marchandises à Valladolid, et s'en retournoit à vide. Nous fimes connoissance sur la route, et il prit tant d'amitié pour moi qu'il voulut absolument me loger lorsque nous fûmes arrivés à Ségovie. Il me retint deux jours dans sa maison; et quand il me vit pret à partir pour Madrid par la voie du muletier, il me chargea d'une lettre, en me priant de la rendre en main propre à son adresse, sans me dire que ce fût une lettre de recommandation. Je ne manquai pas de la porter au seigneur Matheo Melendez. C'étoit un marchand de drap qui demeuroit à la porte du Soleil, au coin de la rue des Bahutiers \*. Il n'eut pas si tôt ouvert le paquet et lu ce qui étoit contenu dedans, qu'il me dit d'un air gracieux : Seigneur Gil Blas, Pédro Palacio, mon correspondant, m'écrit en votre faveur d'une manière si pressante, que je ne puis me dispenser de vous offrir un logement chez moi. De plus, il me prie de vous trouver une bonne condition; c'est une chose dont je me charge avec plaisir. Je suis persuadé qu'il ne me sera pas bien difficile de vous placer avantageusement.

J'acceptai l'offre de Melendez avec d'autant plus de joie, que mes finances diminuoient à vue d'œil; mais je ne lui fus pas long-temps à charge. Au bout de huit jours, il me dit qu'il venoit de me proposer à un cavalier de sa connoissance qui avoit besoin d'un valet de chambre et que, selon toutes les apparences, ce poste ne m'échapperoit pas. En effet, ce cavalier étant survenu dans le moment : Seigneur, lui dit Melendez en me montrant, vous voyez le jeune homme dont je vous ai parlé. C'est un garcon qui a de l'honneur et de la morale; je vous en réponds comme de moi-même. Le cavalier me regarda fixement. dit que ma physionomie lui plaisoit, et qu'il me prenoit à son service. Il n'a qu'à me suivre, ajouta-t-il; je vais l'instruire de \* Bahutiers, faiseurs de malles, coffretiers de l'allemand Bahuten.

ses devoirs. A ces mots, il donna le bonjour au marchand, et m'emment dans la graude rue, tout devant l'église de Saint-Philippe. Nous entrâmes dans une assez belle maison, dont il occupoit une aile; nous montâmes un escalier de cinq ou six marches, puis il m'introduisit dans une chambre fermée de deux bonnes portes qu'il ouvrit, et dont la première avoit au milieu une petite fenêtre grillée. De cette chambre nous passames dans une autre, où il y avoit un lit et d'autres meubles qui étoient plus propres que riches.

Si mon nouveau maître m'avoit bien considéré chez Melendez, je l'examinai à mon tour avec beauconp d'attention. C'étoit un homme de ciuquante et quelques années, qui avoit l'air froid et sérieux. Il me parut d'un naturel donx, et je ne jugcai point mal de lui. Il me fit plusieurs questions sur ma famille; et, satisfait de mes réponses : Gil Blas, mc dit-il, je te crois un garçon fort raisonnable; je suis bien aise de t'avoir à mon service. De ton côté, tu seras content de ta condition. Je te donnerai par jour six réaux, tant pour la nourriture et pour ton entretien que pour tes gages, sans préjudice des petits profits que tu pourras faire chez moi. D'ailleurs je ne suis pas difficile à servir; je ne fais point d'ordinaire; je mange en ville. Tu n'auras le matin qu'à nettover mes habits, et tu seras libre tout le reste de la journée. Je te recommande seulement d'avoir soin de te retirer le soir de bonnc heure, et de m'attendre à ma porte; voilà tout ce que j'exige de toi. Après m'avoir prescrit mon devoir, il tira de sa poche six réaux, qu'il me donna pour commencer à garder les conventions. Nous sortimes ensuite tous deux ; il ferma les portes lui-même, et emportant les clefs : Mon ami, me dit-il, ne me suis point; va-t'en où il te plaira, promène-toi dans la ville: mais quand je reviendrai ce soir, que je te retrouve sur cet escalier. En achevant ces paroles il me quitta, et me laissa disposer de moi comme je le jugerois à propos.

En bonne foi, Gil Blas, me dis-je alors à moi-même, tu ne pouvois trouver un meillenr mattre! Quoi! tu reucontres un homme qui, pour épousseter ses habits et faire sa chambre le matin, te donne six réaux par jour, avec la liberté de te promener et de te divertir comme un écolier dans les vacances! Vive bieu! il n'est point de situation plus heureuse. Je ne m'étonne plus si j'avois tant d'envie d'être à Madrid; je pressentois sans doute le bonheur qui m'y attendoit. Je passai le jour à courir les rues, en m'amusant à regarder les choses qui étoient nouvelles pour moi; ce qui ne me donna pas peu d'occupation. Le soir, quand j'eus sonpé dans une auberge qui n'étoit pas éloignée de notre maison, je gaguai promptement le lieu où mon maître m'avoit ordonné de me rendre. Il y arriva trois quarts d'heure après moi ; il parut content de mon exactitude. Fort bieu, me dit-il, cela me plait; j'aime les domestiques attentifs à leur devoir. A ces mots, il ouvrit les portes de son appartement, et les referma sur nous d'abord que nous fûmes entrés. Comme nous étions sans lumière, il prit une pierre à fusil avec de la mèche, et alluma une bougie; je l'aidai eusuite à se déshabiller. Lorsqu'il fut au lit, j'allumai, par son ordre, une lampe qui étoit dans sa cheminée, et j'emportai la bougie dans l'antichambre, où je me couchai dans un petit lit sans rideaux. Il se leva le lendemain matin entre neuf et dix heures; j'éponssetai ses habits. Il me compta mes six réaux, et me renvova jusqu'au soir. Il sortit aussi, non sans avoir grand soin de fermer ses portes; et nous voilà partis l'un et l'autre pour toute la journée.

Tel étoit notre train de vie, que je trouvois très agréable. Ce qu'il y avoit de plus plaisant, c'est que j'ignorois le nom de mon mattre. Melendez ne le savoit pas lui-meme. Il ne connoissoit ce cavalier que pour un homme qui venoit quelquefois dans sa boutique, et à qui de temps en temps il vendoit du drap. Nos voisins ne purent pas mieux satisfaire ma curiosité : ils m'assurèrent tous que mon maître leur étoit inconnu, bien qu'il demeurat depuis deux ans dans le quartier. Ils me dirent qu'il ne fréquentoit personne dans le voisinage; et quelques-uns, accoutumés à tirer témérairement des conséquences, concluoient de là que c'étoit un personnage dont on ne pouvoit porter un jugement avantageux. On alla meme plus loin dans la suite : on le soupconna d'etre un espion du roi de Portugal, et l'on m'avertit charitablement de prendre mes mesures là-dessus. L'avis me troubla : je me représentai que si la chose étoit véritable, je courois risque de voir les prisons de Madrid, que je ne crovois pas plus agréables que les autres. Mon innocence ne pouvoit me rassurer : mes disgraces passées me faisoient craindre la justice. J'avois éprouvé deux fois que si elle ne fait pas mourir les innocents, du moins elle observe si mal à leur égard les lois de l'hospitalité, qu'il est toujours fort triste de faire quelque séjour chez elle.

Je consultai Melendez dans une conjoncture si délicate. Il ne avoit quel conseil me donuer. S'il ne pouvoit croire que mon mattre fit un espion, il u'avoit pas lieu non plus d'être ferme sur la négative. Je résolus d'observer le patron, et de le quitter si je m'aperecois que ce fit effectivement un ennemi de l'état; mais il me sembla que la prudence et l'agrément de ma condition demandoient que je fusse auparavant bien sûr de mon fait. Je commençai done à examiner ses actions; et, pour le sonder, mousieur, lui dis-je un soir en le déshabillant, je ne sais comment il faut vivre pour se mettre à couvert de coups de langue. Le monde est bien méchant! Nous avons, entre autres, des voisins qui ne valent pas le diable. Les mauvais esprits! Vous ne devineriez jamais de quelle manière ils parlent de nous. Bon! Gil Blas, me répondit-il. Elt! qu'en peuvent-ils dire, mon ami? Ah, vraiment, repris-je, la médisance ne manque point de matière : la vertu même lui fouruit des traits. Nos voisitis disent que nous sommes des gens daugereux, que nous méritons l'attention de la eour ; en un mot , vous passez ici pour un espion du roi de Portugal. En pronoucaut ces paroles, j'envisageai mon maître comme Alexandre regarda son médeein, et j'employai toute ma pénétration à démeler l'effet que mon rapport produisoit en lui. Je crus remarquer dans mon patron un frémissement qui s'accordoit fort avec les conjectures du voisinage, et je le vis tomber dans une réverie que je n'expliquat point favorablement. Il se remit pourtant de son trouble, et me dit d'un air assez tranquille : Gil Blas , laissons raisonner nos voisins , sans faire dépendre notre repos de leurs raisonnements. Ne nous mettons point en peine de l'opinion qu'on a de nous, quand nous ne donnons pas suiet d'en avoir une mauvaise.

Il se coucha là-dessus, et je fis la même ehose, saus savoir à quoi je devois m'en tenir. Le jour suivant, comme nous nous disposions le matin à sortir, nous entendimes frapper rudement à la première porte sur l'esealier. Mon maître ouvrit l'autre, et regarda par la petite fenetre grillée. Il vit un homme bien vetu , qui lui dit : Seigneur eavalier, je suis alguazil, et je vieus ici pour vous dire que monsieur le corrégidor souhaite de vous parler. Oue me veut-il? répondit mon patron. C'est ce que j'ignore, seigneur, répliqua l'alguazil; mais vous n'avez qu'à l'aller trouver, et vous serez bientôt instruit. Je suis son serviteur, repartit mon maître; je n'ai rien à démèler avee lui. En achevant ces mots, il referma brusquement la sceonde porte; puis, s'étant promené quelque temps, conune un homme à qui, ce me sembloit, le discours de l'alguazil donnoit beaucoup à penser, il me mit en main mes six réaux, et me dit : Gil Blas , tu peux sortir , mon ami, et aller passer la journée où tu voudras ; pour moi , je ne sortirai pas si tôt, et je u'ai pas besoin de toi ce matiu. Il me fit juger par ces paroles qu'il avoit peur d'être arrêté, et que

cette crainte l'obligeoit à demeurer dans son appartement. Je l'y laissai; et, pour voir si je me trompois dans mes sompçons, je me cachai dans un endroit d'où je pouvois le remarquer s'il sortoit. J'anrois en la patience de me tenir là toute la matinée, s'il ne m'en cut épargué la peine. Mais une heure après je le vis marcher dans la rue avec un air d'assurance qui confondit d'abord ma pénétration. Loin de me rendre tontefois à ces appa-, rences, je m'en defiai, car il n'avoit point en moi un inge favorable. Je songeai que sa contenance pouvoit être étudiée; je m'imaginai même qu'il n'étoit resté chez lui que pour prendre tout ce qu'il avoit d'or et de pierreries, et que probablement il alloit, par une prompte fuite, pourvoir à sa sûreté. Je n'espérai plus le revoir, et je dontai si j'irois le soir l'attendre à sa porte, tant l'étois persuadé que des ce jour-là il sortiroit de la ville pour se sanver du péril qui le menaçoit. Je n'y manquai pas pourtant : ce qui me surprit, mon maître revint à son ordinaire, Il se concha sans faire parottre la moindre inquiétude, et il se leva le lendemain avec autaut de tranquillité.

Comme il achevoit de s'habiller, on frappa tout-à-conp à la porte. Mon mattre regarda par la petite grille. Il reconnoît l'alguazil du jour précédent, et lui demande ce qu'il veut. Ouvrez, lui répond l'alguazil ; c'est monsieur le corrégidor. A ce nom redoutable mon sang se glaça dans mes veines. Je craignois diablement ces messicurs-là depuis que j'avois passé par leurs mains, et l'aurois voulu dans ce moment être à cent lieues de Madrid. Pour mon patron, il fut moins effravé que moi ; il ouvrit la porte, et recut le juge avec respect. Vous voyez, lui dit le corrégidor, que je ne viens point chez vons avec une grosse suite; je veux faire les choses sans éclat. Malgré les bruits fâcheux qui courent de vous dans la ville, je crois que vous méritez quelque ménagement. Apprenez-moi comment vous vous appelez, et ce que vous faites à Madrid. Seigneur, lui répondit mon mattre, je suis de la Castille-Nouvelle, et je me nomme don Bernard de Castil Blazo. A l'égard de mes occupations, je me promène, je fréquente les spectacles, et me réjouis tons les jours avec un petit nombre de personnes d'un commerce agréable. Vous avez saus donte, reprit le juge, un gros revenu? Non, seigneur, interrompit mon patron, je n'ai ni rentes, ni terres, ni maisons. Et de quoi vivez-vous done? répliqua le corrégidor. De ce que je vais vons faire voir, repartit don Bernard. En même temps il leva une tapisserie, onvrit une porte que je n'avois pas remarquée, puis encore une autre qui étoit derrière, et il fit entrer le juge dans un cabinet où il y avoit un grand coffre tout rempli de pièces d'or, qu'il lui montra.

Seigneur, lui dit-il ensuite, vous savez que les Espagnols sout ennemis du travail; cependant, quelque aversion qu'ils aient pour la peine, je puis dire que j'enchéris sur eux là-dessus: j'ai un fonds de paresse qui me rend incapable de tout emploi. Si je voulois ériger mes vices en vertus, j'appellerois ma paresse une indolence philosophique, je dirojs que c'est l'ouvrage d'un esprit revenu de tout ce qu'on recherche dans le monde avec ardeur; mais j'avouerai de bonne foi que je suis paresseux par tempérament, et si paresseux, que, s'il me falloit travailler pour vivre, je crois que je me laisserois mourir de faim. Ainsi , pour mener une vie convenable à mon humeur, pour n'avoir pas la peine de ménager mon bien, et plus encore pour me passer d'intendant, j'ai converti en argent comptant tout mon patrimoine, qui consistoit en plusieurs héritages considérables. Il y a dansce coffre cinquante mille ducats. C'est plus qu'il ne m'en faut pour le reste de mes jours, quand je vivrois au-dela d'un siècle, puisque je n'en dépense pas mille chaque année, et qué j'ai déjà passé mon dixième lustre. Je ne crains donc point l'avenir, parce que je ne suis adonné, graces au Ciel, à aucune des trois choses qui ruinent ordinairement les hommes. J'aime peu la bonne chère, je ne joue que pour m'amuser, et je suis revenu des femmes. Je n'appréhende point que, dans ma vieillesse, on me compte parmi ces barbons voluptueux à qui les coquettes vendent leurs bontés au poids de l'or.

Que je vous trouve heureux! lui dit alors le corrégidor. On vous soupconne bien mal à propos d'être un espion : ce personnage ne convient point à une homme de votre caractère. Allez, don Bernard, ajouta-t-il, continuez de vivre comme vous vivez. Loin de vouloir troubler vos jours tranquilles, je m'en déclare le défenseur ; je vous demande votre amitié, et vous offre la mieune. Ah! seigneur, s'écria mon maître, péuétré de ces paroles obligeantes, j'accepte avec autant de joie que de respect l'offre précieuse que vous me faites. En me donnant votre amitié, vous augmentez mes richesses, et mettez le comble à mon bonheur. Après cette conversation, que l'alguazil et moi nous entendimes de la porte du cabinet, le corrégidor prit congé de don Bernard, qui ne pouvoit assez à son gré lui marquer de reconnoissance. De mon côté, pour seconder mon maître et l'aider à faire les honneurs de chez lui, j'accablai de civilités l'alguazil : je lui fis mille révérences profondes, quoique, dans le fond de mon ame, je sentisse pour lui le mépris et l'aversion que tout honnéte homme a naturellement pour un alguazil.

CHAP, 41. — de l'étonnement où fut Gil Blas de rencontrer à Madrid le capitaine Rolando, et des choses curieuses que ce voleur lui raconta.

Don Bernard de Castil Blazo, après avoir conduit le corrégidor jusque dans la ruc, revint vite sur ses pas fermer son coffrefort et toutes les portes qui en faisoient la sûreté; puis nous sortimes l'un et l'antre très satisfaits, lui, de s'être acquis un ami puissant, et moi, de me voir assuré de mes six réaux par jour. L'envie de conter cette aventure à Melendez mc fit prendre le chemin de sa maison; mais, comme j'étois près d'y arriver, j'aperçus le capitaine Rolando. Ma surprise fut extrême de le retrouver là, et je ne pus m'empêcher de frémir à sa vuc. Il me reconnut aussi, m'aborda gravement, et, conservant encore son air de supériorité, il m'ordonna de le suivre. J'obéis en tremblant, et dis en moi-même : Ilélas! il veut sans doute me faire payer tout cc que je lui dois. Où va-t-il me mener? il a peutêtre dans cette ville quelque souterrain. Malepeste! si je le crovois, je lui ferois voir tout-à-l'heure que je n'ai pas la goutte aux pieds. Je marchois donc derrière lui, en donnant toute mon attention au lieu où il s'arrêteroit, résolu de m'en éloigner à toutes jambes, pour peu qu'il me parût suspect.

Rolando dissipa bientôt ma crainte. Il entra dans un fameux cabaret : je l'y suivis. Il demanda du meilleur vin, et dit à l'hôte de nous préparer à diner. Pendant ce temps-là nous passames dans une chambre, où le capitaine, se voyant seul avec moi, me tint ce discours: Tu dois être étonné, Gil Blas, de revoir ici ton ancien commandant; et tu le seras bien davantage encore quand tu sauras ce que j'ai à te raconter. Le jour que je te laissai dans le souterrain, et que je partis avec tous mes cavaliers pour aller vendre à Mansilla les mules et les chevaux que nous avions pris le soir précédent, nous rencontrâmes le fils du corrégidor de Léon, aecompagné de quatre hommes à cheval et bien armés, qui suivoient son carrosse. Nous fimes mordre la poussière à deux de ses gens, et les deux autres s'enfuirent. Alors le cocher, craignant pour son maître, nous cria d'une voix suppliante : Eh! mes chers seigneurs, au nom de Dieu, ne tuez point le fils unique de monsjeur le corrégidor de Léon! Ces mots n'attendrirent pas mes cavaliers; au contraire, ils leur inspirerent une espèce de fureur. Messieurs, nous dit l'un d'entre eux, ne laissons point échapper le fils du plus grand eunemi de nos pareils. Combien son père a-t-il fait mourir de geus denotre profession I Vengeous-les, immolons cette victime à leurs
mânes, qui sembleut en ce mouent nous la demander. Mes autres cavaliers applaudirent à ce sentiment, et mon lieutenant
même se préparoit à servir de grand-prêtre dans ce saerfilce,
torsque je lui retins le bras. Arretez, hui dis-le; pourquoi saus
nécessité vouloir répandre du sang? Contentous-nous de la
bourse de ce jeune homme. Puissqu'il ue résiste point, il y auroit de la barbarie à l'égorger. D'ailleurs il u'est point responsable des actious de son pere, et son pere ne fait que son devoir lorsqu'il nous condanne à la mort, comme nous faisons le
notre en détroussaul les vouzeurs.

J'intercédai donc pour le fils du corrégidor, et mon intercession ne lui fut pas inutile. Nous primes seulement tout l'argent qu'il avoit, et nous emmenames les chevaux des deux hommes que nous avions tués. Nous les vendimes avec ceux que nous conduisions à Mansilla. Nous nous en retournames ensuite au souterrain, où nous arrivames le lendemain quelques moments avant le jour. Nous ne fûmes pas peu surpris de trouver la trappe levée, et notre surprise devint encore plus grande lorsque nous vimes dans la cuisine Léonarde liée. Elle nons mit au fait en deux mots. Le souvenir de ta colique nous fit rire; nous admirâmes comment tu avois pu nous tromper : nous ne t'aurions jamais eru capable de nous jouer uu si bon tour, et nous te le pardonnames, à cause de l'invention. Dès que nous eûmes détaché la cuisinière, je lui donnai ordre de nous apprêter à manger. Cependant nous allames soigner nos chevaux à l'écurie, où le vieux nègre, qui n'avoit reçu aucun secours depuis vingt-quatre heures, étoit à l'extrémité. Nous souhaitions de le soulager, mais il avoit perdu connoissance; et il nous parut si bas, que, malgré notre bonne volonté, nous laissames ce pauvre diable entre la vie et la mort. Cela ne nous empêcha pas de nous mettre à table; et, après avoir amplement déjeûné, nous nous retirâmes dans nos chambres, où nous reposames toute la journée. A notre réveil, Léonarde nous apprit que Domingo ne vivoit plus. Nous le portames dans le caveau où tu 'dois te souvenir d'avoir couché, et là nous lui fimes des funérailles, comme s'il eût eu l'honneur d'être un de nos compagnons.

Cinq ou six jours après, il arriva que, vonlant faire une course, nous reucontrames un matin, à la sortie du bois, trois brigades d'archers de la sainte llermandad, qui sembloient nous

attendre pour nous charger. Nous n'en apercûmes d'abord qu'une. Nous la méprisames, bien que supérieure en nombre à notre troupe, et nous l'attaquames; mais, dans le temps que nous étions aux mains avec elle, les deux autres, qui avoient trouvé moyen de se tenir eachées, vinrent tout-à-coup fondre sur nous; de sorte que notre valeur ne nous servit de rien. Il fallut eéder à tant d'ennemis. Notre lieutenant et deux de nos cavaliers périrent dans cette occasion. Les deux autres et moi, nous fûmes enveloppés et serrés de si près, que les archers nous prirent; et, taudis que deux brigades nous conduisoient à Léon, la troisième alla détruire notre retraite, qui avoit été découverte de la manière que je vais te le dire. Un paysan de Luceno, en traversant la foret pour s'en retourner chez lui, apercut par hasard la trappe de notre souterrain, que tu n'avois pas abattue; car e'étoit justement le jour que tu en sortis avec la dame. Il se douta bien que e'étoit notre demeure. Il n'eut pas le courage d'v entrer. Il se contenta d'observer les environs; et, pour mieux remarquer l'endroit, il écorca légèrement avec son eouteau quelques arbres voisins, et d'autres encore de distance en distance, jusqu'à ee qu'il fût hors du bois. Il se rendit ensuite à Léon, pour faire part de cette découverte au corrégidor, qui en eut d'autant plus de joie, que son fils venoit d'être volé par notre compagnie. Ce juge fit assembler trois brigades pour nous arrêter, et le paysan leur servit de guide.

Mon arrivée dans la ville de Léon y fut un spectacle pour tous les habitants. Quand j'aurois été un général portugais fait prisonnier de guerre, le peuple ne se seroit pas plus empressé de me voir. Le voilà, disoit-on, le voilà, ce fameux capitaine, la terreur de cette contrée! Il mériteroit d'être démembré avec des tenailles, de même que ses deux camarades. On nous mena devant le corrégidor, qui commença de m'insulter. Eh bien! me dit-il, seélérat, le Ciel, las des désordres de ta vie, t'abandonne à ma justice! Seigneur, lui répondis-je, si j'ai commis bien des erimes, du moins je n'ai pas la mort de votre fils unique à me reprocher; j'ai eouservé ses jours; vous m'en devez quelque reconnoissance. Ah! misérable, s'éeria-t-il, c'est bien avec des gens de ton caractère qu'il faut garder un procédé généreux! Et quand même je voudrois te sauver, le devoir de ma charge ne me le permettroit pas. Lorsqu'il eut parlé de cette sorte, il nous fit enfermer dans un cachot, où il ne laissa pas languir mes compagnons. Ils en sortirent au bout de trois jours, pour aller jouer un rôle tragique dans la grande place. Pour moi, je demeurai dans les prisons trois semaines entières. Je crus qu'on ne differoit mon supplice que pour le rendre plus terrible, et je m'attendois eufin à un geure de mort tout nouveau, quand le corrégidor, m'ayant fait rameuer en sa présence, me dit : Écoute ton arrét! tu es libre. Saus toi, mon fils unique auroit été assassiné sur les grands chemins. Comme père j'à voulu recomottre ce service; et comme juge, un pouvant l'absoulre, j'ai écrit à la cour en ta faveur; j'ai demandé ta grace, et je l'ai obtenue. Va donce où il te plaire! Mais, ajoutat-d-il, crois-moi, profite de cet heureux événement. Rentre en toi-même, et quitte pour janais le brigandage.

Je fus pénétré de ces paroles, et je pris la route de Madrid, dans la résolution de faire une fin , et de vivre doucement dans cette ville. J'y ai trouvé mon pére et ma mère morts, et leur succession entre les mains d'un vieux parent qui m'en a rendu un compte fidèle, comme font tous les tuteurs. Je n'en ai pu tirer que trois mille ducats, ce qui pent-être ne fait pas la quatrième partie de mon bien. Mais que faire à cela? Je ne gagnerois rien à le chicaner. Pour éviter l'oisiveté, j'ai acheté une charge d'alguazil, que i'exerce comme si toute ma vie je n'eusse fait autre chose. Mes confrères se seroient, par bienséauce, opposés à ma réception, s'ils eusseut su mon histoire. Heureusement ils l'ignorent ou feignent de l'ignorer, ce qui est la même chose; car dans cet honorable eorps, chacun a intérét de cacher ses faits et gestes. On n'a, Dien merci, rien à se reprocher les uns aux autres. Au diable soit le meillenr! Cependant, mon ami, continua Rolando, je veux te découvrir jei le foud de mon ame. La profession que j'ai embrassée n'est guére de mon goût; elle demande une conduite trop délicate et trop mystérieuse : on n'y sauroit faire que des tromperies secrètes et subtiles. Oh! je regrette mon premier métier. J'avone qu'il y a plus de sureté dans le nouveau, mais il v a plus d'agrément dans l'antre, et j'aime la liberté. J'ai bien la mine de me défaire de ma charge, et de partir un beau matin pour aller gagner les montagnes qui sont aux sources du Tage. Je sais qu'il v a dans cet endroit une retraite habitée par une troupe nombreuse, et remplie de sujets catalans : c'est faire son éloge en un mot. Si tu veux m'accompagner, nous irons grossir le nombre de ces grands hommes. Je serai, dans leur compagnie, capitaine en second; et, pour t'y faire recevoir avec agrément, j'assurerai que je t'ai vu dix fois combattre à mes côtés. J'élèverai ta valeur jusqu'aux nues; je dirai plus de bien de toi qu'un général n'en dit d'un officier

qu'il veut avancer. Je me garderai bien de dire la supercherie que tu as faite: cela te rendroit suspect; je tairai l'aventure. Eh bien! ajouta-t-il, es-tu prêt à me suivre? J'attends ta répouse.

Chaeun a ses inclinations, dis-je alors à Rolando; vous étes né pour les entreprises hardies, et moi pour une vie douce et tranquille. Je vons entends, interrompit-il; la dame que l'amour vous a fait enlever vous tient encore au cœur, et sans doute vons menez avec elle à Madrid eette vie douce que vons aimez, Avouez, monsieur Gil Blas, que vous l'avez mise dans ses meubles, et que vous mangez ensemble les pistoles que vous avez emportées du souterrain. Je lui dis qu'il étoit dans l'erreur. et que, pour le désabuser, je voulois, en dinant, lui conter l'histoire de la dame; ce que je fis effectivement, et je lui appris aussi tout ce qui m'étoit arrivé depuis que j'avois quitté la troupe. Sur la fin du repas, il me remit eucore sur les sujets catalans. Il m'avoua meme qu'il avoit résolu de les aller joindre, et fit une nouvelle teutative pour m'engager à prendre le même parti. Mais, voyant qu'il ne pouvoit me persuader, il changea tout-àeoup de contenance et de ton; il me dit fort sérieusement: Puisque tu as le cœur assez bas pour préférer ta condition servile à l'honneur d'entrer dans une compagnie de braves gens, ie t'abandourse à la bassesse de tes inclinations. Mais écoute bien les paroles que je vais te dire ; qu'elles demeurent gravées dans ta mémoire! Oublie que tn m'as rencontré aujourd'hui, et ne t'entretiens jamais de moi avec personne : car si j'apprends que tu me mèles dans tes discours.... tu me connois : je ne t'en dis pas davantage. A ces mots, il appela l'hôte, paya l'écot, et nous nous levames de table pour nous en aller.

CHAP, III. — Il sort de chez don Bernard de Castille Blazo, et va servir un petit-maitre.

Comme nous sortions du cabaret, et que nous prenions congé l'un de l'autre, mon maître passa dans la rue. Il me vit, et je m'aperçus qu'il regarda plus d'une fois le capitaine. Je jugeal qu'il étoit surpris de me rencontrer avec un semblable personnage. Il est certain que la vue de Rolando ne prévenoit pas en faveur de ses mœurs. C'étoit un homme fort grand : il avoit le visage lông, avec un nez de perroquet; et, quoiqu'il n'eut pas manuaise mine, il ne laissoit pas d'avoir l'air d'un franc fripon.

Je ne m'étois point trompé dans mes conjectures. Le soir, je trouvai don Bernard occupé de la figure du capitaine, et très

disposé à croire toutes les belles choses que je lui en aurois pu dire si j'ensse osé parler. Gil Blas, me dit-il, qui est ce grand escogriphe que j'ai vn tantôt avec toi? Je répondis que c'étoit un alguazil et je m'imaginai que, satisfait de cette réponse, il en demeureroit là : mais il me fit bien d'autres questions; et comme je lui parus embarrassé, parce que je me souvenois des menaces de Rolando, il rompit tout-à-coup la conversation et se coucha. Le lendemain matin, lorsque je lui eus rendu mes services ordinaires, il me compta six ducats au lieu de six réaux. et me dit : Tiens, mon ami , voilà ce que je te donne pour m'avoir servi jusqu'à ce jour. Va chercher une autre maison : je ne puis m'accommoder d'un valet qui a de si belles connoissances. Je m'avisai de lui représenter, pour ma justification, que je connoissois cet alguazil pour lui avoir fourni certains remèdes à Valladolid, dans le temps que j'y exerçois la médecine. Fort bien , reprit mon maître, la défaite est ingénieuse : tu devois me répondre cela hier au soir, et non pas te troubler. Monsieur, lui répartis-je, en vérité, je n'osois vous le dire par discrétion; c'est ce qui a causé mon embarras. Certes, répliqua-t-il en me frappant doucement sur l'épaule, c'est être bien discret! Je ne te croyois pas si rusé. Va, mon enfant, je te donne ton congé : un garçon qui fraie avec des alguazils n'est point du tout mon fait.

J'allai sur-le-champ apprendre cette mauvaise nouvelle à Melendez, qui me dit, pour me consoler, qu'il prétendoit me faire entrer dans une meilleure maison. En effet, quelques jours après, il me dit : Gil Blas, mon ami, vous ne vous attendez pas au bonheur que j'ai à vous annoncer! Vous aurez le poste du monde le plus agréable. Je vais vous mettre auprès de don Mathias de Silva. C'est un homme de la première qualité, un de ces jeunes seigneurs qu'on appelle petits-maltres. J'ai l'honneur d'être son marchand. Il prend chez moi des étoffes, à crédit à la vérité: mais il n'y a rien à perdre avec ces seigneurs : ils épouseut souvent de riches héritières qui paient leurs dettes; et, quand cela n'arrive pas, un marchand qui entend son métier leur vend toujours si cher, qu'il se sauve en ne touchant même que le quart de ses parties. L'intendant de don Mathias, poursuivit-il, est mon intime ami. Allons le trouver. Il doit vous présenterlui-même à son maître, et vous pouvez compter qu'à ma considération il aura beaucoup d'égards pour vous.

Comme nous étions en chemin pour nous rendre à l'hôtel de don Mathias, le marchand me dit : ll est à propos, ce me semble, que je vous apprenne de quel caractère est l'intendant, afin que vous vous régliez là-dessus : il s'appelle Grégorio Rodriguez. Entre nous, c'est un homme de rien, qui, se sentant né pour les affaires, a suivi son génie, et s'est enrichi dans deux maisons ruinces, dout il a été l'intendant. Je vous avertis qu'il est fort vain; il aime à voir ramper devant lui les autres domestiques. C'est à lui qu'ils doivent d'abord s'adresser quand ils ont la moindre grace à demander à leur maître ; car s'il arrive qu'ils l'aient obtenue sans sa participation, il a toujours des détours tout prêts pour faire révoquer la grace ou pour la rendre inutile. Réglez-vous sur cela, Gil Blas : faites votre cour au seigneur Rodriguez, préférablement à votre maître même, et mettez tout en usage pour lui plaire. Son amitie vous sera d'une grande utilité. Il vous paiera vos gages exactement, et, si vous êtes assez adroit pour gagner sa confiance, il pourra vous donner quelque petit os à ronger. Il en a taut! Don Mathias est un jeune seigneur qui ne songe qu'à ses plaisirs, et qui ne veut prendre auenne connoissance de ses propres affaires. Quelle maison pour un intendant!

Lorsque nous fûmes arrivés à l'hôtel, nous demandames à parler au seigneur Rodriguez. On nous dit que nous le trouverions dans son appartement. Il v étoit en effet, et nous vimes avec lui une manière de paysan qui tenoit un sac de toile bleue rempli d'espèces. L'intendant, qui me parut plus pâle et plus jaune qu'une fillefatiguée du célibat, vint au-devant de Melendez en lui tendant les bras : le marchand, de son côté, ouvrit les siens, et ils s'embrassèrent tous deux avec des démonstrations d'amitié où il v avoit beaucoup plus d'art que de naturel. Après cela il fut question de moi. Rodriguezm'examina depuis les pieds jusqu'à la tête; puis il me dit fort poliment que j'étois tel qu'il falloit être pour convenir à don Mathias, et qu'il se chargeoit avec plaisir de me présenter à ce seigneur. Là-dessus Melèndez fit connoître jusqu'à quel point il s'intéressoit pour moi : il pria l'intendant de m'accorder sa protection; et, me laissant avec lui après force compliment, il se retira. Dès qu'il fut sorti, Rodriguez me dit : Je vous conduirai à mon maître d'abord que j'aurai expédié ce bon laboureur. Aussitôt il s'approcha du paysan; et, lui prenant son sac : Talego \*, lui dit-il, voyons si les cinq cents pistoles sont là-dedans? Il compta lui-même les pièces. Il trouva le compte juste, donna quittance de la somme au laboureur, et le renvoya. Il remit ensuite les espèces dans le sac. Alors, s'a-\* Talego, sac à mettre de l'argent,

Goods

dressant à moi : Nous pouvons présentement, me dit-il, aller au-devant de mon maître. Il sort du lit ordinairement sur le midi; il est près d'une heure, il doit être jour dans sou appartement.

Don Mathias venoit en effet de se lever. Il étoit encore en robe de chambre et renversé dans un fauteuil, sur un bras duquel il avoit une jambe étendue; il se balançoit en rapant du tabac. Il s'entretenoit avec un laquais, qui, remplissant par interim l'emploi de valet de chambre, se tenoit là tout prét à le servir. Seigneur, lui dit l'intendant, voici un jeune homme que je prends la liberté de vous présenter pour remplacer celui que vous chassates avant-hier. Melendez, votre marchand, eu répond; il assure que c'est un garcon de mérite, et je crois que vous en serez fort satisfait. C'est assez, répondit le jeune scigneur; puisque c'est vons qui le produisez auprès de moi, ic le reçois aveuglément à mon service. Je le fais mon valet de chambre, c'est une affaire finie, Rodriguez, ajouta-t-il, parlons d'autres choses. Vous arrivez à propos; j'allois vous envoyer chercher. J'ai une mauvaise nouvelle à vous appreudre, mon cher Rodriguez. J'ai joué de malheur cette muit, avec cent pistoles que j'avois, j'en ai encore perdu deux cents sur ma parole. Vous savez de quelle conséquence il est, pour des personnes de coudition, de s'acquitter de cette sorte de dettc. C'est proprement la seule que le point d'honneur nous oblige à payer avec exactitude. Aussi ne payons-nous pas les autres religieusement. Il faut donc trouver deux cents pistoles tout à l'heure, et les envoyer à la comtesse de Pedrosa. Monsieur, dit l'intendant, cela n'est pas si difficile à dire qu'à exécuter. Où voulez-vous, s'il vous plait, que je prenue cette somme? Je ne touche pas un marayedis \* de vos fermiers, quelque menace que je puisse leur faire. Cependant il faut que j'entreticune hounétement votre domestique, et que je sue sang et eau pour fournir à votre dépense. Il est vrai que jusqu'ici, graces au Ciel, j'en suis venu à bout; mais je ne sais plus à quel saint me vouer; je suis réduit à l'extrémité. Tous ces discours sont inutiles, interrompit don Mathias, et ces détails ne font que m'ennuyer. Ne prétendez-vous pas, Rodriguez, que je change de conduite, et que je m'amusc à prendre soin de mon bien? L'agréable amusement pour un homme de plaisir comme moi! Patience, répliqua l'intendant; au train que vont les choses, je prévois que vous serez bientôt

<sup>\*</sup> Maravedis, très petite monnoie d'Espagne, valant un denier et demi, et faisant la moitié du liarte, qui vaut trois deniers.

debarrasse pour toujours de ce soin-là. Vous me fatiguez, repartit brusquement le jeune seigneur; vous m'assassinez. Laissez-moi me ruiner sans que je m'en aperçoive. Il me fant, vous dis-je, deux cents pistoles; il me les fant. Je vais douc, dit Rodriguez, avoir recours an petit vieillard qui vous a déjà prété de l'argent à grosse nsure? Ayez recours, si vous voulez, au diable, répondit dou Mathias; pourru que j'aie deux cents pistoles, je ne me soncie pas du reste.

Dans le moment qu'il prononcoit ces mots d'un air brusque et chagrin. l'intendant sortit, et un jeune homine de qualité. nomme dou Antonio de Centelles, entra, Ou'as-tu, mon ami? dit ce dernier à mon maître. Je te trouve l'air nébuleux; je vois sur ton visage une impression de colère ! Oui peut t'avoir mis de mauvaise humenr? Je vais parier que c'est ce maronfle qui sort. Qui, répondit don Mathias, c'est mon intendant. Toutes les fois on'il vient me parler il me fait passer quelques mauvais quarts d'henre. Il m'entretient de mes affaires ; il dit que je mange le fonds de mes revenus.... L'animal! ne diroit-on pas qu'il y perd. lui? Mon enfant, reprit don Antonio, je suis dans le même cas. J'ai un homme d'affaires qui n'est pas plus raisonnable que ton intendant. Quand le faquin, pour obeir à mes ordres réitérés, m'apporte de l'argent, il semble qu'il donne du sien. Il me fait toujours de grands raisonnements. Monsienr, me dit-il, vous vous abimez ; vos revenus sont saisis. Je suis obligé de lui couper la parole, pour abréger ses sots discours. Le malheur, dit don Mathias, c'est que nous ne saurions nous passer de ces gens-là : c'est un mal nécessaire. J'en conviens, répliqua Centellès.... Mais attends, poursuivit-il en riant de tonte sa force, il me vient une idée assez plaisante. Rien n'a jamais été mieux imaginé. Nous pouvons rendre comiques les scènes sérieuses que nous avons avec eux, et nous divertir de ce qui nous chagrine. Écoute, il fant que ce soit moi qui demande à ton intendant tout l'argent dont tu auras besoin. Tu en useras de meme avec mon homme d'affaires. Ou'ils raisonnent alors tous deux tant qu'il leur plaira, nons les écouterons de sang-froid. Ton intendant viendra me rendre ses comptes ; mon homme d'affaires ira te rendre les siens. Je n'entendrai parler que de tes disposinations; tu ne verras que les miennes. Cela nous réjouira.

Mille traits brillants suivirent cette saillie, et mirent en joie les jennes seigneurs, qui continuèrent de s'entretenir avec beaucoup de vivacité. Leur conversation fut interrompue par Grégorio Rodrignez, qui ren a suivi d'un petit vieillard qui n'avoit presque point de cheveux, taut il étoit chanve. Don Antonio voulut sortir. Adieu, don Mathias, dit-il, nous nous reverrons tantôt. Je te laisse avec ees messieurs : vous avez sans doute quelque affaire sérieuse à démèler eusemble. Eh! nou, non, lui répondit mon maitre, demeure; tu n'es pas de trop. Ce diseret vieillard que tu vois est un hounéte homme qui me prête de l'argent au denier einq \*. Comment! au denier ciaq! s'éeria Centellès d'un air étonné. Vive Dieu ! je te félicite d'être en si bonnes mains. Je ne suis pas traité si doucement, moi; j'achète l'argent au poids de l'or. J'emprunte d'ordinaire au denier trois \*\*. Ouelle usure! dit alors le vieil usurier: les fripons! songent-ils qu'il y a un autre monde? Je ne suis plus surpris si l'on décame tant contre les personnes qui prétent à intérêts. C'est le profit exorbitant que quelques-uns d'eux firent de leurs espèces qui nous perd d'honneur et de réputation. Si tous mes confrères me ressembloient, nous ne serions pas si décriés; ear, pour moi, je ne prête uniquement que pour hire plaisir au prochain. Ah! si le temps étoit aussi bon que je l'ai vu autrefois, je vons offrirois ma bonrse sans intérêts; et nen s'en faut même, quelle que soit aujourd'hui la misère, que je ne me fasse un scrupule de preter au denier ciuq. Mais on diroit que l'argent est reutré dans le sein de la terre : on n'en trouve plus, et sa rareté oblige enfin ma morale à se relacher.

De combién avez-vous besoin? poursuivit-il en s'adressant à mon mattre. Il me faut deux cents pistoles, répondit don Madhias. J'en ai quatre cents dans un sac, repliqua l'insurier; il n'y a qu'à vous en donner la moitié. En même temps il tira de dessous son manteau un sac de toile blene, qui me parut être le même que le paysan Talego venoit de laisser avec einq cents pistoles à Bodriguez. Je sus bientot ec qu'il en falloit penser, et je vis bien que Melendez ne m'avoit pas vauté sans raison le savoir-faire de cet intendant. Le vicillard vida le sac, étals les espéces sur une table et se mit à les compier. Cette vue alluma la cupidité de mou maitre ; il fut frappé de la totalité de la somme. Seigneur Descomulgado "v.", dit-il à l'usurier, je fais une reflexion

Au denier cinq, c'est-à-dire en ajoutant à la somme prêtée la reconnoissance d'un quart en sus de cette somme, cinq cents pistoles pour quatre cents.

<sup>\*\*</sup> Au denier trois, c'est-à-dire en augmentant d'une moitié en sus le capital prété, trois cents pistoles pour deux cents.

Descomulgado, Excommunié. On voit que ce mot est choisi exprés pour nommer un usurier, l'âme dannée d'un intendant.

judicieuse : je suis un grand sot. Je n'emprunte que ce qu'il faut pour dégager ma parole, sans souger que je n'ai pas le sou; je serai obligé demain de recourir encore à vous. Je suis d'avis de raffer les quatre cents pistoles pour vous épargner la peine de revenir. Seigneur, répondit le vieillard, je destinois une partie de cet argent à un bon licencié qui a de gros héritages qu'il emploie charitablement à retirer du monde de petites filles et à meubler leurs retraites; mais, puisque vons avez besoin de la somme entière, elle est à votre service; vous n'avez senlement qu'à songer aux assurances.... Oh! pour des assurances , interrompit Rodriguez en tirant de sa poche un papier, vous en aurez de bonnes. Voilà un billet que le seigneur don Mathias n'a qu'à signer. Il vous donne cinq cents pistoles à prendre sur un de ses ferniers, sur Talego, riche laboureur de Mondejar. Cela est bon, répliqua l'usurier; je ne fais point le difficultueux, moi; pour peu que les propositions qu'on me fait soient raisonnables, je 'es accepte saus façon dans le moment. Alors l'intendant préseata une plume à mon maître, qui, sans lire le billet, écrivit, en sifflant, son nom au bas.

Cette affaire consoumée, le vicillard dit alieu à mon patron, qui courut l'embrasser en lui disant : Jusqu'au revoir, seigneur usurier; je suis tout à vous. Je ne sais pas pourquoi vous passer, vous autres, pour des fripons; je vous trouve très néessaire à l'état, vous étes la consolation de mille enfants de famille et a ressource de tous les seigneurs dont la dépense excède les revenus. Tu as raison, s'écria Centellès. Les usuriers sont d'honnétes gens qu'on ne peut assez honorer, et je veux à mon tour embrasser celni-ci à eause du denier cinq. A ces mots, il s'approela du vieillard pour l'aecoler; et ces deux petits-maîtres, pour se divertir, commencèrent à se le reuvoyer l'un à l'autre, comme deux joueurs de paume qui pelotent une balle. Après qu'ils l'eurent bien balloté, ils le laissèrent sortir avec l'intendant, qui méritoit mieux que lui ees embrassades, et même quelque chose de plus.

Loisque Rodriguez et son ame damnée furent sortis, don Mahias envoya, par le laquais qui étoit avec moi daus la ehambre, la moitié de ses pistoles à la comtesse de Pedrosa, et serra l'autre dans une longue bourse brochée d'or et de soie, qu'il portoit ordinairement dans sa poche. Fort satisfait de se revoir en fonds, il dit d'un air, gai à don Antonio: Que ferons-nous aujourd'hui? tenous conseil la-dessus. C'est parler en homme debon sens, réprodit Cuttellés; je le veux hien, délibérons. Bans le temps qu'ils alloient rèver ce qu'ils deviendroient ce jour-là, deux autres seigneurs arrivèrent. Cetoient don Alexo Segiar et don Fernand de Camboa; Tun et l'autre à peu près de l'âge de mon maître, c'est-à-dire de vingt-luif à trente ans. Ces quatre evaliers débutérent par de vives accolades qu'ils se firent. Ou ent dit qu'ils ne s'étoient point vus depuis dix ans. Après cela, don Fernand, qui étoit un gros réjoui, adressa la parole à don Mathins et à don Antonio: Blessieurs, leur dit-il, oi dimez-rous aujourd'uni? Si vous n'étes point engagés, je vais vous meure dans un cabaret où vous boirez don vin des dieux. J'yai soupé, et J'en suis sorti ce main entre cinq et six heures. Plût au Giel, s'écria mon maître, que j'ensse passé la mit aussi sagement ! je n'aurois pas perh mon argent.

Pour moi, dit Centelles, je me suis donné hier au soir un divertissement nouveau; car j'aime à changer de plaisirs. Aussi n'yatel que la varieté des amusements qui rende la vie agréable. Un de mes amis m'entraina chez un de ces seigneurs qui lèvent les impôts et font leurs affaires avec celles de l'état. J'y vis de la magnificence, du bou goùt, et le repas me parut fort hien entendu; mais je trouvai daus les maîtres du logis un ridicule qui me réjouit. Le partisan, quoique des plus roturiers de sa compagnie, tranchoit du grand, et sa feunne, bien qu'horriblement laide, faisoit l'adorable, et disoit mille sottises assaisomiese d'un accent biscayen qui leur donnoit du relief. Ajoutez à cela qu'il y avoit à table quatre ou ciuq enfants avec un précepteur. Jugez si ce souper de famille me divertit!

Et moi, messieurs, dit don Mexo Segiar, j'ai soupé elucz une comedienne, chez Arsénie. Nous étions six à table : Arsénie, Florimonde avec une conquette de ses amies, le marquis de Zenette, don Juan de Moncade, et votre serviteur. Nous avois passé la muit à boire et à dire des gueulées \* Quelle volnpié! Il est vraie qu'Arsénie et Florimonde ne sont pas de grands genies, mais elles ont un usage de debauche qui leur tient lieu d'esprit. Ce sont des créatures enjonés, vives, folles : eda nevant-il pas mieux cent fois que des femmes raisonnables.

\* Des gueulées, des propos bas et obscènes. Cette expression est dignode ce qu'elle peint, et de l'époque édifiante où elle a été mise à las mode. CHAP. IV. — De quelle manière Gil Blas fit connoissance avec les valets des petits-maltres; du secret admirable qu'ils lui euseignérent-pour avoir, à peu de frais, la réputation d'homme d'esprit, et du serment singulier qu'ils lui firent faire.

Ces seigneurs continuèrent à s'entretenir de cette sorte, jusqu'à ce que don Mathias, que j'aidois à s'habiller pendant ee temps-là, fût en état de sortir. Alors il me dit de le suivre ; et tous ees petits-maîtres prirent ensemble le chemin du cabaret où don Fernand de Gamboa se proposoit de les conduire. Je eommençois done à marcher derrière eux avec trois autres valets; car chacun de ses cavaliers avoit le sieu. Je remarquai avec étonnement que ces trois domestiques copioient leurs maitres, et se donnoient les mêmes airs. Je les saluai comme leur nouveau camarade. Ils me saluèrent anssi; et l'un d'entre eux, après m'avoir regardé quelques moments, me dit : Frère, je vois à votre allure que vous n'avez jamais encore servi de jeune seigneur, flelas I non, hii repondis-je, et il n'y a pas longtemps que je suis à Madrid. C'est ce qu'il me semble, répliqua-t-il; vous sentez la province; vous paroissez timide et embarrasse; il y a de la bourre dans votre action. Mais n'importe, nous vous aurons bientôt dégourdi, sur ma parole. Vous me flattez pentêtre? lui dis-je. Non repartit-il, non; il n'y a point de sot que nous ne puissions faconner; comptez là-dessus.

Il n'eut pas besoin de m'en dire davantage pour me faire comprendre que Javois pour confrères de bons enfants, et que je en pouvois être en meilleures mains pour devenir joil garçon. En arrivant au cabaret, nous y trouvâmes un repas tout préparé, que le seigneur don Fernand avoit eu la précaution d'ordonner dès le matin. Nos maîtres se mirent à table, et nous nous disposames à les servir. Les voilà qui s'entretieument avec beaucup de gaieté, j'avois un extréme plaisir à les entendre. Leur earactère, leurs pensées, leurs expressions, me divertissoient. Que de feu l que de saillies d'imagination ! Ces géns-là me parurent une espèce nouvelle. Lorsqu'on en fut aux fruit, nous leur apportames une copiesse quantité de bouteilles des meilleurs vius d'Espague, et nous les quittames pour aller diner dans une petite salle oi l'on uous avoit dresse une table.

Je ue tardai guiere à m'apercevoir que les chevaliers de ma quadrille avoient encore plus de mérite que je ne me l'étois imaginé d'abord. Ils ne se contentoient pas de prendre les manières de leurs maîtres; ils en affectoient même le langage; et cesmarauds les rendoient si bien, qu'i un air de qualité près, c'étoit la même chose. J'admirois leur air libre et aisé; j'étois encore plus charmé de leur esprit, et je désespérois d'être jamais aussi agréable qu'eux. Le valet de don Fernand, attendu que c'étoit son maître qui régaloit les nôtres, fit les houneurs du repas ; et voulant que rien n'y manquat, il appela l'hôte, et dit : Monsieur le maître, donnez-nous dix bouteilles de votre plus execllent vin ; et, comme vous avez coutume de faire, vous les ajonterez à celles que nos messieurs auront bues. Très volontiers, répondit l'hôte; mais, monsieur Gaspard, vous savez que le seigneur don Fernand me doit dejà bien des repas. Si par votre moven i'en pouvois tirer quelques espèces... Oh! interrompit le valet, ne vous mettez point en peine de cc qui vous est dù ; je vous en réponds , moi : c'est de l'or en barre que les dettes de mon maître. Il est vrai que quelques discourtois créauciers on fait saisir nos revenus; mais nous obtiendrous mainlevée au premier jour, et nous vous paierons, sans examiner le mémoire que vous nous fournirez. L'hôte nous apporta du vin. malgré les saisies; et nous en bûmes en attendant la main-levée. Il falloit voir comme nous nous portions des sautés à tous moments, en nous donnant les uns aux autres les surnoms de nos mattres. Le valet de don Antonio appeloit Gamboa celui de don Fernand, et le valet de don Fernand appeloit Centellès celui de don Autonio : Ils me nominoient de même Silva; et nous nous enivrions pen-à-pen, sous ces noms empruntés, tout aussi bien que les scigueurs qui les portoient véritablement.

Onoique je fusse moins brillant que mes convives, ils ne laissérent pas de me témoigner qu'ils étoient assez contents de moi. Silva, me dit un des plus dessalés, nous ferons quelque chose de toi, mon ami : Je m'apercois que tu as un fond de génie, mais tu ne sais pas le faire valoir. La crainte de mal parler t'empêche de rien dire au hasard; et toutefois ce n'est qu'en hasardant des discours que mille gens s'érigent aujourd'hui en beaux esprits. Veux-tu briller? tu n'as qu'à te livrer à ta vivacité, et risquer indifféremment tout ce qui pourra te venir à la bouche : ton étourderie passera pour une noble hardiesse. Quand tu débiterois cent impertinences, pourvu qu'avec cela il t'échappe sculement un bon mot, on oublicra les sottises; on retiendra le trait \*, et l'on concevra une haute opinion de ton mérite. C'est ce que pratiquent si henreusement nos maîtres; et c'est ainsi qu'en doit user tout homme qui vise à la réputation d'un esprit distingué.

Le trait, par ellipse, pour signifier le trait d'esprit.

Outre que je ne souhaitois que trop de passer pour un beau soit si facile, que je ne cris pas devoir le negliger. Je l'éprouvai soit si facile, que je ne cris pas devoir le negliger. Je l'éprouvai sur-le-champ et le viu que j'avois bu rendit l'épreuve heureus e; c'est-à-dire que je parla i dorte l'à traver, et que j'ens le bouheur de meler parmi beaucoup d'extravagances quelques pointes d'esprit qui m'attirèrent des applaudissements. Ce conp d'essai me rempit de contiance; je redoublau de vivacité pour produire quelque boune saillie, et le hasard voulut encore que mes efforts ne fussent pas inutiles.

Eli bien ! me dit alors celui de mes confrères qui m'avoit adressé la parole dans la rue, ne commences-tu pas à te decrasser? Il n'y a pas deux lieures que tu es avec nous, et te voilà déjà tont autre que tu n'étois : tu changeras tous les jours à vue d'œil. Vois ce que c'est que de servir des personnes de qualité! cela élève l'esprit : les conditions bourgeoises ne font pas ect effet. Sans doute, lui répoudis-je; aussi je veux desormais consacrer mes services à la noblesse. C'est fort bien dit, s'écria le valet de don Fernand entre deux vius. il n'appartient pas aux bourgeois de posséder des génies supérieurs comme nous. Allons, messieurs, ajouta-t-il, faisous serment que nous ne servirons jamais ces gredius-là ; jurous-en par le Styx! Nous lui anplaudimes ; et, le verre à la main, nous fimes tous ce burlesque serment. Nous demeurames à table jusqu'à ce qu'il plut à nosmaîtres de se retirer. Ce fut à minuit; ce qui parut à mes camarades un excès de sobriété. Il est vrai que ces seigneurs ne sortoient de si boune heure du cabarct que pour aller chez une fameuse coquette qui logeoit dans le quartier de la cour, et dont la maison étoit nuit et jour ouverte aux gens de plaisir. C'étoit une femme de treute-cinq à quarante ans, parfaitement belle encore, amusante, et si consommée dans l'art de plaire, qu'elle vendoit , disoit-on, plus cher les restes de sa béauté qu'elle n'en avoit veudu les prémices. Il y avoit toujours chez elle deux ou trois coquettes du premier ordre, qui ne contribuoient pas pen au grand concours de seigneurs qu'on y voyoit Ils y jouoient l'après-dinée; ils soupoient ensuite, et passoient la nuit à boire et à se réjouir. Nos maîtres demeurèrent la jusqu'au jour, et nous aussi, sans nous ennuyer; car, tandis qu'ils étoient avec les mattresses, nous nous amusions avec les soubrettes. Eufin nous nous séparàmes tous au lever de l'aurore, et nous allàmes nous reposer chacun de son côté.

Mon maître s'étant levé à son ordinaire, sur le midi, s'habilla.

il sortit. Je le suivis, et nons entrâmes chez don Antonio Centellès, où nous trouvames un certain don Alvaro de Acuna. C'étoit un vieux gentilhomme, un professeur de débauche. Tous les jeunes gens qui vouloient devenir des hommes agréables se mettoient entre ses mains. Il les formoit au plaisir, leur enseignoit à briller dans le monde et à dissiper leur patrimoine. Il n'appréhendoit plus de manger le sien, l'affaire en étoit faite. Après que ces trois cavaliers se furent embrassés, Centellès dit à mon maître : Parbleu, don Mathias, tu ne pouvois arriver ici plus à propos! Don Alvar vient me prendre pour me mener chez un bourgeois qui donne un diner au marquis de Zenette et à don Juan de Moncade : ie veux que tu sois de la partie. Et comment, dit don Mathias, nomme-t-on ce bourgeois? Il s'appelle Grégorio de Noriega, dit alors don Alvar; et je vais vous apprendre en deux mots ce que c'est que ce jeune homme. Son pere, qui est un riche joaillier, est alle négocier des pierreries dans les pays étrangers, et lui a laissé, en partant, la jouissance d'un gros revenu. Grégorio est un sot qui a une disposition prochaine à manger tout son bien, qui tranche du petit-maître, et veut passer pour homme d'esprit en dépit de la nature. Il m'a prié de le conduire. Je le gouverne ; et je puis vous assurer, messieurs, que je le mêne bou train. Le fonds de son revenu est déjà bien entamé. Je n'en doute pas, s'écria Centellès ; je vois le bourgeois à l'hôpital. Allons, don Mathias, continua-t-il, faisons connoissance avec cet homine-là, et contribuons à le ruiner. J'y consens, répondit mon maître; aussi bien j'aime à voir renverserla fortune de ces petits seigneurs roturiers, qui s'imaginent qu'on les confond avec nous. Rien, par exemple, ne me divertit tant que la disgrace de ce fils de publicain, à qui le ien et la vanité de figurer avec les grands ont fait vendre jusqu'à sa maison. Oh! pour celui-là, reprit don Antonio, il ne mérite pas qu'on le plaigne : il n'est pas moins fat dans sa misère qu'il l'étoit dans sa prospérité.

Centellés et mon mattre se rendirent, avec don Alvar, chez órrégorio de Noriega. Kons y allames aussi, Mogicon et moi, tous deux ravis de trouver une frauche lippée, et de contribuer de notre part a le ruine din hourgeois. En entrant, nous apperçames plusieurs houmes occupés à préparer le diner; et il sortoit des ragoûts qu'ils faisoient une fumée qui prévenoit l'adorat en faveur du goût. Le marquis de Zenette et dou Juan de Moucade venoient d'arriver. Le mattre du logis me parut un graud benét. Il affectoit en vain de prendre l'allure des petits-mattres; é'étoit une très mauvaise copic de ces excellents originaux, ou, pour mieux dire, un imbécile qui vouloit se donner un air délibéré. Représentez-vous un homme de ce caractère entre cinq railleurs qui avoient tous pour but de se moquer de lui, et de l'engager dans de grandes dépenses. Messieurs, dit don Alvar après les premiers compliments, je vous donne le seigneur Grégorio de Noriega pour un cavalier des plus parfaits. Il possède mille belles qualités. Savez-vous qu'il a l'esprit très cultivé ? Vous u'avez qu'à choisir : il est également fort sur toutes les matières, depuis la logique la plus finc et la plus serrée, jusqu'à l'orthographc. Oh! cela est trop flatteur, interrompit le bourgeois en riant de fort mauvaise grace. Je pourrois, seigneur Alvaro, vous rétorquer l'argument. C'est vons qui étesce qu'on appelle un puits d'érudition. Je n'avois pas dessein, reprit don Alvar, de m'attirer une louange si spirituelle; mais en vérité, messieurs, poursuivit-il, le seigneur Grégorio ne sauroit manquer de s'acquérir un nom dans le monde. Pour moi, dit don Antonio, ce qui me charme en lui, et ce que je mets même au-dessus de l'orthographe, c'est le choix judicieux qu'il fait des personnes qu'il fréquente. An lieu de se borner au commerce des bourgeois, il ne vent voir que de jeunes seigneurs, sans s'embarrasser de ce qu'il lui en coûtera. Il y a là-dedans une élévation de sentiments qui m'enchante; et voilà ce qu'on appelle dépenser avec goût et avec discernement.

Ces discours ironiques ne fireit que précéder mille autres semblables. Le pauvre frégorio fut accommodé de toutes pièces. Les petits-maîtres lui lançoient tour-à-tour des traits dont le sot ne sentoient point l'atteinte; au contraire, il prenoît au pied de la leitre tout ec qu'on lui disoit, et il paroissoit fort content de ses convives; il lui sembloit meme qu'en le tournant en ridicule, ils hi faisoient encore grace. Eufin, il leur servit de jouet pendant qu'ils furent à table, et ils y demeurèrent le reste du jour et la muit tout entière. Nous hûmes à discrétion, de meme que nos mattres; et nous étions bien conditionnés les uns et les autres, quand nous sortimes de chez le bourgois.

CHAP. V. — Gil Blas devient homme à bonnes fortunes. Il fait connoissance avec une jolie personne.

Après quelques heures de sommeil, je me levai en bonne lument; et me souvenant des avis que Melendez m'avoit donnés, j'allai, en attendant le réveil de mon maître, faire ma cour à notre intendant, dont la vanité me parut un peu flattec de Fattention que j'avois à lui rendre mes respects. Il me reçut d'un air gracieux, et me demanda si je ui accommodois du genre de vie des jeunes seigneurs. Je répondis qu'il étoit nouveau pour moi, mais que je ne désespérois pas de m'y accontumer dans la suite.

Je m'y accontumai effectivement, et bientôt même. Je changeai d'humeur et d'esprit. De sage et posé que j'étois auparavant, je devins vif, etourdi, turlupin. Le valet de don Autonio me fit compliment sur ma métamorphose, et me dit que pour être un illustre, il ne me manquoit plus que d'avoir de bonnes fortunes. Il me représenta que c'étoit une chose absolument nécessaire pour achever un joli homme; que tous nos camarades étoient aimés de quelque belle personne ; et que lui, pour sa part, possédoit les bonnes graces de deux femmes de qualité. Je jugeai que le maraud mentoit. Monsieur Mogicon \*, lui dis-je, vous étes sans donte un garçon bien fait et fort spirituel, vous avez du mérite; mais je ne comprends pas comment des femmes de qualité, chez qui vous ne demeurez point, ont pu se laisser charmer d'un homme de votre condition. Oh! vraiment, me repondit-il, elles ne savent pas qui je suis. C'est sous les habits de mou maitre, et même sous sou nom, que j'ai fait ces conquêtes. Voici comment. Je m'habille en jeune seigneur, j'en prends les manières; je vais à la promenade; j'agace toutes les femmes que je vois. jusqu'à ce que j'en rencontre une qui réponde à mes mines. Je suis celle-là, et fais si bien que je îni parle. Je me dis don Autonio Centellès. Je demande un rendez-vous, la dame fait des facons : je la presse, elle me l'aecorde, et cœtera. C'estainsi, mon enfant, continua-t-il, que je me conduis pour avoir de bonnes fortunes, et je te eonseille de suivre mon exemple.

J'avois trop d'euvie d'être un illustre, pour 'u'écouter pas ce conseil : outre cela, je ne me sentois pas de répuguance pour une intrigue amoureuse. Je formai done le dessein de me travestir en jeune, seigneur, pour aller chercher des aventures galantes. Je n'osois me déguiser dans note hôtel, de peur que cela ne fût remarqué. Je pris un bel habillement complet dans la garde-robe de mon maître, et j'en fis un paquet, que j'emportai chez un pet tib arbier de mes amis, où je jugeai que je pontrois im habiller et me déshabiller commodément. La je me parai le mienx qu'il me fut possible. Le barbier mit aussi ja main à mon ajustement; et, quand nous erômes qu'on n'y pouvoit phis rien ajonter, je marchai vers le pré de Saint-Jerôme, d'ôn j'étois bien persuade que je ne reviendrois pas sans avoit trouvé quelque bonne for-

Mogicon, coup de poing sous le nez, nom d'un valet impudent.

tune. Mais je ne fus pas obligé de courir si loin pour en ébaucher une des plus brillantes.

Comme je traversois, une ruc détournée, jc vis sortir d'une petite maison, et monter dans un carrosse de louage qui étoit à la porte, une dame richement habillée, et parfaitement bien faite. Je m'arretai tout court pour la considérer, et je la saluai d'un air à lui faire comprendre qu'elle ne me déplaisoit pas. De sou côté, pour me faire voir qu'elle méritoit encore plus que ie ne pensois mon attention, elle leva pour un moment son voile, et offrit à ma vue un visage des plus agréables. Cependant le carrosse partit, et je demourai dans la rue, un peu étourdi des traits que je venois de voir. La jolie figure! disois-je en moi-même : neste! il faudroit cela pour m'achever. Si les deux dames qui aimeut Mogicon sont aussi belles que celle-ci, voilà un faquin bien heureux. Je serois charmé de mon sort si j'avois une pareille maitresse. En faisant cette réflexion, je jetai les yeux par hasard sur la maison d'où j'avois vu sortir cette aimable personne, et j'aperçus, à la fenêtre d'une salle basse, une vieille femme qui me fit signe d'entrer.

Je volai aussitot dans la maison, et je trouvai dans une salle assez propre cette vénérable et discrète vieille, qui , me prenant pour un marquis, ou tout au moins, me salua respectueusement. et me dit: Je ne doute pas, seigneur, que n'ayez mauvaise opinion d'une femme qui, sans vous connoître, vous fait signe d'entrer chez elle; mais vous jugerez peut-être plus favorablement de moi, quand vons saurez que je n'en use pas de cette sorte avec tout le monde. Vous me paroissez un seigneur de la cour? Vous ne vous trompez pas, ma mie, interrompis-je en étendant la iambe droite et penchant le corps sur la hanche gauche; je suis, sans vanité, d'une des plus grandes maisons d'Espagne. Vous en avez bien la mine, reprit-elle, et je vous avouerai que j'aime à faire plaisir aux personnes de qualité : c'est mon foible. Je vous ai observé par ma fenêtre. Vous avez regardé très attentivement, ce me scmble , une dame qui vient de me quitter. Vous sentiriez-vous du goût pour elle? dites-le-moi coufidemment. Foi d'homme de cour, lui répondis-je, elle m'a frappé : je n'ai jamais rien vu de plus piquant que cette créature-là. Faufileznous ensemble, ma bonne, et comptez sur ma reconnoissance. Il fait bon rendre ces sortes de services à nous autres grands seigneurs: ce ne sont pas ceux que nous payons le plus mal.

Je vous l'ai déjà dit, répliqua la vieille, je suis toute dévouée aux personnes de condition; je me plais à leur être utile. Je

reçois iei, par exemple, certaines femmes que des dehors de vertu empéchent de voir leurs galants chez elles. Je leur préte ma maison, pour concilier leur tempérament avec la bienséance. Fort bien, lui dis-je; ct vous venez apparemment de faire ce plaisir à la dame dont il s'agit? Non, répondit-elle, c'est une jeune veuve de qualité qui cherche un amant; mais elle est si difficile là-dessus, que je ne sais si vous lui conviendrez, malgre tout le mérite que vous pouvez avoir. Je lui ai déjà présenté trois cavaliers bien bátis, qu'elle a dédaignés. Oh! parbleu, ma chère, m'écriai-je d'un air de confiance, tu n'as qu'à mc mettre à ses trousses; je t'en rendrai bon compte, sur ma parole. Je suis curieux d'avoir un têtc-à-tête avec une beauté difficile : je n'en ai point encore rencontré de ce caractère-là. Eh bien! me dit la vieille, vous n'avez qu'à venir ici demain à la même heure, vous satisferez votre curiosité. Je n'y manquerai pas, lui repartis-je : nous verrons si un jeune seigneur tel que moi peut rater une conquête.

Je retournai elucz le petit barbier, sans vouloir chercher d'antes aventures, et fort impatient de la suite de celle-là. Aiusi, le jour suivant, après m'être encore bien ajusté, je me rendis chez la vieille une heure plus tôt qu'il ne falloît. Seigneur, me ditelle, vous étes ponetuel, et je vous en sais bon gré. Il est vrai que la chose, en vaut bien la peine. J'ai vu notre jeune veuve, et nous nous sommes fort entretenues de vous. On m'a défendu de parler; mais j'ai pris tant d'amitié pour vous, que je ne puis me taire. Yous avez plu, et vous allez devenir un heureux seigneur. Entre nous, la dame est un morceau tout appétissant: son mari n'a pas véœu long-temps avec elle; il n'a fait que passer comme un ombre; elle atout le mérite d'une fille. La bonne vieille, sans doute, vouloit dire d'une de ces filles d'esprit qui savent vivre sans enuit dans le célibat.

L'héroïne du rendez-vous arriva bientôt en carrosse de louage, comme le jour précédent, et vêtue de superbes habits. D'abord qu'elle parut dans la salle, je débutai par cinq ou six révérences de petit-mattre, accompagnées de leurs plus gracieuses contosiquos. Après quoi je m'approchai d'elle d'un air très familier, et lui dis: Ma princesse, vous voyez un seigneur qui en a dans l'aile. Votre image, depuis hier, s'offre incessament à mon esprit, et vous avez expulse de mon occurune duchesse qui commençoit à y preudre pied. Le triomphe est trop glorieux pour moi, répondit-elle en ôtant son voile; mais je n'en ressens pas une joie pure. Un jeune seigneur aime le

chaugement, et son cœur est, dit-on, plus difficile a garder que la pistole volante. Eh! ma reine, repris-je, laissons là, s'il vous plait, l'avenir; ne songeons qu'au présent. Vous êtes belle, je suis amoureux. Si mon amour vous estagréable, engageons-nous sans réflexion. Embarquons-nous comme des matelots; n'envisageons point les périls de la navigation, n'en regardons que les plaisirs.

En achevant ces paroles, je me jetai avec transport aux genoux de ma nymphe; et, pour mieux imiter les petits-maîtres, ic la pressai d'une manière pétulante de faire mon bonheur. Elle me parut un peu émue de mes instances, mais elle ne crut pas devoir s'y rendre encore, et me repoussant : Arrêtez-vous, me dit-elle, vous étes trop vif; vous avez l'air libertin. J'ai bien peur que vous ne sovez un petit débanché. Fi donc! madame, m'écriai-je; pouvez-vous hair ce qu'aiment les femmes hors du commun? Il n'y a plus que quelques bourgeois qui sc révoltent contre la débauche. C'en est trop, reprit-elle, je me rends à une raison si forte. Je vois bien qu'avec vous autres seigneurs, les grimaces sont inutiles : il faut qu'une femme fasse la moitié du chemin. Apprenez donc votre victoire, ajouta-t-elle avec une apparence de confusion, comme si sa pudeur eût souffert de cet aveu : vous m'avez inspiré des sentiments que je n'ai jamais eus pour personne, et je n'ai plus bsoin que de savoir qui vous ètes, pour me déterminer à vous choisir pour mon amant. Je vous crois un jeune seigneur, et même un honnête homme : cependant je n'en suis point assurée, et, quelque prévenue que ie sois en votre faveur, je ne veux pas donner ma tendresse à un incount.

Je me souvins alors de quelle façon le valet de don Antonio m'avoit dit qu'il sortoit d'un pareil embarras; et voulant à son exemple passer pour mon maître, Madame, dis-je à ma veuve, je ne me défendrai point de vous apprendre mon nom; il est assez beau pour mériter d'être avoué. Avez-vous entendu parler de don Jlathias de Silva? Oui, répondit-elle; je vous dirai même que je l'ai vu chez une persoune de ma counoissance. Quoique déjà effronté, je fins un peu troublé de cette réponse. Je me rassurai toutefois dans le moment; et, faisant force de génie pour me tirer de là. Eli bien1 mon ange, repris-je, vous comnoissez un seigneur.... que... je connois aussi... Je suis de sa maison, puisqu'if fant vous le dire. Son afeut épousa la belle-seeur d'un oucle de mon père. Nous sommes, comme vous voyez, assez vocles parents. Je m'ample don César. Je suis fils lunique de

l'ilbaste don Fernand de Ribera, qui fut tué, il y a quiuze ans, dans une bataille qui se donna sur les froutières de Portugal. Je vous ferois bien un détail de l'action; elle fut diablement vive; mais ee seroit perdre des moments précieux que l'amour veut que l'emploie plus agréablement.

Je devins pressaut et passionné après ee discours ; ce qui ne me mena pourtant à rien. Les faveurs que ma déesse me laissa prendre ne servirent qu'à me faire soupirer après eelles qu'elle me refusa. La eruelle regagna son carrosse, qui l'attendoit à la porte. Je ne laissai pas néaumoins de me retirer très satisfait de ma bonne fortune, bien que je ne fusse pas encore parfaitement heureux. Si, disois-je en moi-même, je n'ai obtenu que des demi-bontés, c'est que ma dame est une personne qualifiée, qui n'a pas eru devoir eéder à mes transports dans une première eutrevue. La fierté de sa naissance a retardé mou bonheur; mais il n'est différé que de quelques jours. Il est bien vrai que je me représentai aussi que ee pouvoit être une matoise des plus raffinées. Cependant i'aimai mieux regarder la chose du bon côté que du mauvais, et je eonservai l'avantageuse opinion que j'avois concue de ma veuve. Nous étions convenus en nous quittant de nous revoir le surlendemain; et l'espérance de parvenir au comble de mes vœux me donnoit un avant-goût des plaisirs dont ie me flattois.

L'esprit plein des plus riantes images, je me rendis chez mon barbier. Je changeai d'habit, et î'allai jojudre mon maître dans un tripot où je savois qu'il étoit. Je le trouvai engagé au jeu, et je m'apercus qu'il gagnoit; car il ne ressembloit pas à ees joueurs froids qui s'enrichissent ou se ruinent sans changer de visage, Il étoit railleur et insolent dans la prospérité, et fort bourru dans la mauvaise fortune. Il sortit fort gai du tripot, et prit le chemin du Théâtre du Prince. Je le suivis jusqu'à la porte de la comédie; là, me mettant un ducat dans la main, Tiens, Gil Blas, me dit-il, puisque j'ai gagné anjourd'hui, je veux que tu t'en ressentes : va te divertir avec tes camarades, et viens me prendre à minuit ehez Arsénie, où je dois souper avec don Alexo Segiar. A ees mots, il rentra, et je demeurai à rever avee qui je pourrois dépenser mon dueat, selon l'intention du fondateur. Je ne révai pas long-temps. Clarin, valet de don Alexo, se présenta tout-à-coup devant moi. Je le menai au premier cabaret, et nous nous v amusames jusqu'à minuit. De là nous nous rendimes à la maison d'Arsénie, où Clarin avoit ordre aussi de se trouver. Un petit laquais nous ouvrit la porte, et nous fit entrer dans une salle basse, où la femme de chambre d'Arsénie et celle de Florimonde rioient à gorge déployée en s'entretenant ensemble, tandis que leurs mattresses étoient en haut avec nos mattres.

L'arrivée de deux vivants qui venoient de bien souper ne pouvoit pas être désagréable à des soubrettes, et à des soubrettes de comédiennes encore : mais quel fut mon étonnement lorsque dans une de ces suivantes je reconnus ma veuve, mon adorable veuve, que je croyois comtesse ou marquise! Elle ne parut pas moins étonnée de voir son cher don César de Ribera changé en valet de petit-maître. Nous nous regardames toutefois l'un l'autre sans nous déconcerter; il nous prit même à tons deux une envie de rire que nous ne pûmes nous empêcher de satisfaire. Après quoi Laure (c'est ainsi qu'elle s'appeloit), me tirant à part tandis que Clarin parloit à sa compagne, me tendit gracieusement la main, et me dit tout bas: Touchez là, seigneur don César; au lieu de nous faire des reproches reciproques, faisons-nous des compliments, mon ami! Vous avez fait votre rôle à ravir, je ne me suis point mal non plus acquittée du mien. Qu'en dites-vous? Avouez que vous m'avez prise pour une de ces jolies femmes de qualité qui se plaisent à faire des équipées! Il est vrai, lui répondis-je; mais qui que vous soyez, ma reine, je n'ai point changé de seutiment en changeant de forme. Agréez, de grace, mes services, et permettez que le valet de chambre de don Mathias achève ce que don César a si heureusement commencé. Va, reprit-elle, je t'aime encore mieux dans tou naturel qu'autrement. Tu est en homme ce que je suis en femme : c'est la plus grande louange que je puisse te donner. Je te recois au nombre de mes adorateurs. Nous n'avons plus besoin du ministère de la vieille : tu peux venir ici me voir librement. Nous autres dames de théàtre, nous vivons sans contrainte et pêle-mêle avec les hommes. Je conviens qu'il y paroît quelquefois; mais le public en rit, et nous sommes faites, comme tu sais, pour le divertir.

Nous en demeurámes là, parcequé nous n'étions pas seuls. La conversation devint générale, vive, enjouée, et pleine d'équivoques claires. Chacun y mrt du sien. La suivaute d'Arsénie surtout, mon aimable Laure, brills fort, et fit parotire beaucouplus d'esprit que de vertu. D'un autre côté, nos maîtres et les comédiennes poussoient souvent de lougs éclats de rire que nous entendions; ce qui suppose que leur entretient étoit aussi raisonnable que le nôtre. Si l'on ent écrit toutes les belles choses qui se dijent étet par little thez Arsénie, on en auroit, je crois,

composé un livre très instructif pour la jeunesse. Cependant l'heure de la retraite, c'est-à-dire le jour, arriva : il fallut seséparer. Clarin suivit dou Alexo , et je me retirai avec don Mathias.

CHAP. VI. — De l'entretien de quelques seigneurs sur les comédiens de la troupe du prince,

Ce jour-là, mon mattre, à son lever, reçut un billet de don Alexo Segiar, qui lui mandoit de se rendre chez lui. Nous y allames, et nous trouvâmes avec lui le marquis de Zenette, et un autre jeune seigneur de honne mine que je n'avois jamais vu. Don Mathias, dit Segiar à mon patron, en lui présentant ec cavalier que je ne connoissois point, vous voyez don Pompeyo de Castro, mon parent. Il est presque dès son enfance à la cour de Pologne. Il arriva hier au soir à Madrid, et il s'en retourne des demain à Varsovie. Il n'a que cette journée à me donner; je veux profiter d'un temps si précieux, et j'ai cru que, pour le lui faire trouver agréable, j'avois besoin de vous et du marquis de Zenette. L'à-dessus mon mattre et le parent de don Alexo s'embrassèreut, et se firent l'un à l'autre force compliments. Je fus très satisfait de ce que dit don Pompeyo; il me parut avoir Pessrit solide et délié.

On dina chez Segiar, et ccs seigneurs, après le repas, jouèrent pour s'amuser jusqu'à l'houre de la comédie. Alors ils allèrent tous ensemble au Théatre du Prince, voir représenter une tragédie nouvelle, qui avoit pour titre la Reine de Carthage. La pièce finie, ils reviurent souper au même endroit où ils avoient diné; et leur conversation roula d'abord sur le poëme qu'ils venoient d'entendre, ensuite sur les acteurs. Pour l'ouvrage, s'écria don Mathias, je l'estime peu ; j'y trouve Énée encore plus fade que dans l'Enéide. Mais il faut convenir que la pièce a été jouée divinement. Qu'en pense le seigneur don Pompcyo? Il n'est pas, ce me semble, de mon sentiment. Messicurs, dit ce cavalier en souriant, je vous ai vus tantôt si charmés de vos acteurs, et particulièrement de vos actrices, que je n'oserois vous avouer que j'en ai jugé tout autrement que vous. C'est fort bien fait, interrompit don Alexo en plaisantant; vos censures seroient ici fort mal reçues. Respectez nos actrices devant les trompettes de leur réputation. Nous buyons tous les jours avec elles; nous les garantissons parfaites : nous en donnerons, si l'on veut, des certificats. Je n'en doute point, lui répondit son parent; vous en donneriez même de leurs vie et mœurs, tant vous me paroissez amis!

Vos comédiennes polonoises, dit en riant le marquis de Zenette, sont saus doute beaucoup meilleures? Oui certainement, répliqua don Pompeyo, elles valent mieux. Il y en a du moins quelques-unes qui n'ont pas le moindre défaut. Celles-là, reprit le marquis, peuvent compter sur vos certificats? Je n'ai point de liaisons avec elles, repartit don Poninevo. Je ne suis point de leurs débauches : je puis juger de leur mérite sans prévention. En boune foi, poursuivit-il, crovez-vons avoir nue troupe excellente? Non, parblen, dit le marquis, je ne le crois pas, et ie ne veux défendre qu'un très petit nombre d'acteurs : i'abandoune tout le reste. Ne conviendrez vous pas que l'actrice qui a joué le rôle de Didon est admirable? N'a-t-elle pas représenté cette reine avec toute la noblesse et tout l'agrément convenable à l'idée que nous en avons? Et n'avez-vous pas admiré avec quel art elle attache un spectateur, et hii fait sentir les mouvements de toutes les passions qu'elle exprime? On peut dire qu'elle est consommée dans les raffinements de la déclamation. Je demeure d'accord, dit don Pompeyo, qu'elle sait émouvoir et toucher : jamais comédieune n'eut plus d'entrailles, et c'est une belle représentation : mais ce n'est point une actrice sans défaut. Deux ou trois choses in'ont choqué dans son jeu. Veut-elle marquer de la surprise? elle roule les yeux d'une manière outrée : ce qui sied mal à une princesse. Aioutez à cela qu'en grossissant le son de sa voix, qui est naturellement doux, elle en corrompt la douceur, et forme un creux assez désagréable. D'ailleurs, il m'a semblé, dans plus d'un endroit de la pièce, qu'ou pouvoit la soupconner de ne pas trop bien entendre ce qu'elle disoit. J'aime mieux pourtant croire qu'elle étoit distraite, que de l'accuser de manquer d'intelligence.

A ce que je vois, dit alors don Mathias au censeur, vous ue seriez pas homme à faire des vers à la louange de nos comédiennes? Pardonnez-moi, répôndit don Pompeyo. Je découvre beaucoup de talent au travers de leurs défauts. Je vous dirai même que je suis enchanté de l'actrice qui a fait la suivante dans les intermèdes. Le beau naturel! avec quelle grace elle occupe la seène! A-t-elle quelque bon mot à debiter, elle l'assaisonne d'un souris malin et plein de charmes, qui lui donne un nou-veau prix. On pourroit lui reprocher qu'elle se livre quelquefois un peut trop à son feu, et passe les bornes d'une honnéte hardiesse; mais il ne faut pas être si sévère. Je voudrois seulement qu'elle se corrigeàt d'une mauvaise labitude. Souvent, au militude d'une scène, dans un endroit sérieux, elle interrompt tout-à-

coup l'action, pour céder à unc folle envie de rire qui lui prend. Vous me direz que le parterre l'applaudit dans ces moments mêmes : cela est heureux.

Et que peusez-vous des hommes? interrompit le marquis : vous devez tirer sur eux à cartouches, puisque vous n'épargnez pas les femmes. Non, dit don Pompeyo; j'ai trouvé quelques jeunes acteurs qui promettent, et je suis sur-tout assez content de ce gros comédien qui a joué le rôle du premier ministre de Didon. Il récite très naturellement, et c'est ainsi qu'on déclame en Pologne. Si vous êtes satisfait de ceux-là, dit Segiar, vous devez être charmé de celui qui a fait le personnage d'Éuée. Ne vous a-t-il pas paru un grand comédien, un acteur original? Fort original, répondit le censeur; il a des tous qui lui sont particuliers, et il en a de bien aigus. Presque toujours hors de la nature, il précipite les paroles qui renferment le sentiment. et appuie sur les autres ; il fait même des éclats sur des conjonctions. Il m'a fort diverti, et particulièrement lorsqu'il exprimoit à son confident la violence qu'il se faisoit d'abandonner sa princesse : on ne sauroit témoigner de la douleur plus comiquement. Tout beau, cousin! repliqua don Alexo; tu nous ferois croire à la fin qu'on n'est pas de trop bon goût à la cour de Pologne. Sais-tu bien que l'acteur dont nous parlons est un sujet rare? N'as-tu pas entendu les battements de mains qu'il a excités ? Cela prouve qu'il n'est pas si mauvais. Cela ne prouve rien, repartit don Pompevo. Messieurs, ajouta-t-il, laissons là, je vous prie, les applaudissements du parterre ; il en doune souvent aux acteurs fort mal-à-propos. Il applaudit même plus rarement au vrai mérite qu'au faux, comme l'hèdre nons l'apprend par une fable ingénieuse. Permettez-moi de vous la rapporter : la voici.

Tout le peuple d'une ville s'étoit assemblé dans une grande place, pour voir jouer des pautomines. Parmi ces acteurs, il y en avoit un qu'on applaudissoit à chaque moment. Ce bouffon, sur la fin du jeu, voulnt fermer le théâtre par un spectacle nouveau. Il parut seui sur la scène, se baissa, se couvrit la tête de son mantean, et se mit à contrefaire le cri d'un cochon de lait. Il s'en acquitta de manière qu'on s'imagina qu'il en avoit un véritablement sous ses habits. On lui cria de secouer son mantean et sa robe; ce qu'il fit : et comme il ne se trouva rien dessous, les applaudissements se renouvelèrent avec plus de fureur dans l'assemblée. Un paysan, qui étoit du nombre des spectaturs, fint choqué de ces ténoiguages d'admiration. Messieurs,

s'écria-t-il, vous avez tort d'être charmés de ee bouifon; il n'est pas si bon acteur que vous le croyez. Je sais mienx faire que lui le coehon de lait; et, si vous en dontez, vous n'avez qu'à revenir ici demain à la même heure. Le peuple, prévenu en faveur du pantomime, se rassembla le jour suivant en plus grand nombre. et plutôt pour siffler le paysan, que pour voir ce qu'il savoit faire. Les deux rivaux parurent sur le théatre. Le bouffon commença, et fut encore plus applaudi que le jour précédent. Alors le villageois s'étant baissé à son tour, et enveloppé de son mantean, tira l'oreille à un véritable eochon qu'il tenoit sous son bras, et lui fit pousser des cris percants. Cependant l'assistance ne laissa pas de donner le prix an pantomine, et chargea de huées le paysan, qui, montrant tout-à-coup le eochon de lait aux spectateurs : Messieurs, leur dit-il, ee n'est pas moi que vous sifflez, c'est le eochon lui-meme. Voyez quels juges vous étes \*!

Cousin, dit don Alexo, ta fable est un pen vive! Néanmoins, malgré ton cochon de lait, nous n'en démordrons pas. Changeous de matière, poursuivit-il; eelle-ci m'emmie. Tu pars done demain, quelque envie que j'aie de te posséder plus long-temps? Je voudrois, répondit son parent, pouvoir faire iei un plus long séjour; mais je ne le puis, je vous l'ai déjà dit; je suis venu à la cour d'Espagne pour une affaire d'état. Je parlai hier, en arrivant, au premier ministre ; je dois le voir eneore demain matin, et je partirai un moment après pour m'en retourner à Varsovie. Te voilà devenu Polonois, répliqua Segiar, et, selou toutes les apparenees, tu ne reviendras point demeurer à Madrid. Je erois que non, repartit don Pompeyo; j'ai le bonheur d'être aimé du roi de Pologne; j'ai beaucoup d'agréments à sa cour. Ouelque bonté pourtant qu'il ait pour moi, eroiriez-vous que j'ai été sur le point de sortir pour jamais de ses états? Eh! par quelle aventure? dit le marquis. Contez-nous eela, je vous prie. Très volontiers, répondit don Pompeyo; et c'est en même temps mon histoire dont je vais vous faire le réeit.

## CHAP. VII.-Histoire de don Pompeyo de Castro.

Don Alexo, poursuivit-il, sait qu'au sortir de mon enfance je voulus prendre le parti des armes, et que, voyant notre pays tranquille, j'allai en Pologne, à qui les Tures venoient alors de

\* Tout le monde connoît cette fable de Phèdre. Elle n'a jamais été rendue en françois avec plus de précision et de vérité que dans ce passage de Gil Blas.

o Godyl

declarer la guerre. Je une fis présenter au roi, qui me douna de l'emploi dans son armée. J'étois un cadet des moins riches d'Espagne; ce qui m'imposoit la nécessité de me signaler par des exploits qui m'attirassent l'attention du général. Je fis si biamon devoir, qui après une assez longue genere, la paix ayant été faite, le roi, sur les bons témoignages que les officiers généraux lui rendirent de moi, me gratifia d'une pension considérable. Sensible à la générosité de ce monarque, je ne perdois pas une occasion de lui en témoigner ma reconnaissance par mon assiduité. J'étois devant lui à toutes les heures où il est permis de se présenter à ses regards. Par cette conduite, je me fis insensiblement ainner de ce prince, et l'en recus de nouveaux bienfaits.

Un jour que je me distinguai dans une course de bague et dans un combat de taureaux qui la précéda, toute la cour loua ma force et mon adresse; et lorsque, comblé d'applaudissements, je fus de retour chez moi, j'y trouvai un billet par lequel on me mandoit qu'une dame, dont la conquête devoit plus me flatter que tout l'honneur que je m'étois acquis ce jour-la, souhaitoit de m'entretenir, et que je n'avois, à l'entrée de la nuit, qu'à me rendre à certain lien qu'on me marquoit. Cette lettre me fit plus de plaisir que toutes les louanges qu'on m'avoit données, et je m'imaginai que la personne qui m'écrivoit devoit être une femme de la première qualité. Vous jugez bien que je volai au rendezvous! Une vieille qui m'y attendoit pour me servir de guide m'introduisit par une petite porte du jardin dans une grande maison, et m'enferma dans un riche cabinet, en me disant : Demeurez ici ; je vais avertir ma maîtresse de votre arrivée. J'apercus bien des choses précieuses dans ce cabinet, qu'éclairoient une grande quantité de bougies; mais je n'en considérai la magnificence que pour me confirmer dans l'opinion que j'avois déjà conçue de la noblesse de la dame. Si tout ce que je voyois sembloit m'assurer que ce ne pouvoit être qu'une personne du premier rang, quand elle parut elle acheva de me le persuader par son air noble et majestueux. Cependant ce n'étoit pas ce que je pensois.

Seigneur cavalier, me dit-elle, après la démarche que je fais en votre faveur, il seroit inutile de vouloir vous cacher que j'ai de tendres sentiments pour vous. Le mérite que vous avez fait parottre aujourd'hui devanttoute la cour ne me les a point inspirés; il en précipite seulement le témoignage. Je vous ai vuplus d'une fois; je me suis infornée de vous, et le bien qu'on m'eu a dit n'a déterninée à suivre mon penchaut. Ne crovez pas, poursuisvit-elle, avoir fait la conquête d'une altesse, je ne suis que la veuve d'un simple officier des gardes du roi; mais ce qui rend votre victoire glorieuse, c'est la préférence que je vons donne sur un des plus grands seigneurs du royaume. Le prince de Radzivil m'aime, et n'épargne rieu pour me plaire. Il n'y peut toutefois réussir, et je ne souffre ses empressements que par vanité.

Quoique je visse bien, à ce discours, que j'avois affaire à une coquette, je ne laissai pas de savoir bon gré de cette aventure à mon étoile. Dona llortensia (e'est aiusi que se nommoit la dame) étoit encore dars sa première jeunesse, et sa beauté m'éblouit. De plus, on m'offroit la possession d'un ecur qui se rénsoit aux soins d'un prince: quel triomphe pour un cavalier espagnol! Je me prosternai aux pieds d'Bortense pour la remercier de ses bontés. Je lui dis tout ce qu'un homme galant pouvoit lui dire, et elle eut lien d'être satisfaite des transports de reconnaissance que je fis éclater. Aussi nous séparâmes-nous tous deux les meilleurs amis du monde, après être convenus que nous nous verrions tous les soirs quie le prince ne pourroit veuir chez elle; e e qu'on promit de me faire savoir très exactement. On n'y manqua pas, et je devins enfin l'Adonis de cette nouvelle Vénus.

Mais les plaisirs de la vie ne sont pas d'éternelle durée. Quelques mesures que prit la dame pour dérober la counoissance de notre commerce à mon rival, il ne laissa pas d'apprendre tout ce qu'il nous importoit fort qu'il ignorat : une servante mécontente le mit au fait. Ce seigneur, naturellement généreux, mais fier, jaloux, et violent, fut indigné de mon audace. La colère et la jalousie lui troublérent l'esprit; et, ne consultant que sa fureur, il résolut de se venger de moi d'une manière infame. Une muit que j'étois chez Hortense, il vint m'attendre à la porte du jardin, avec tous ses valets armés de bâtous. Dès que je sortis, il me fit saisir par ces misérables, et leur ordonna de m'assommer. Frappez, leur dit-il; que le téméraire périsse sous vos coups! c'est ainsi que je veux punir son insolence. Il n'eut pas achevé ces paroles, que ses gens m'assaillirent tous ensemble, et me dounérent tant de coups de bâtons, qu'ils m'étendirent sans sentiment sur la place; après quoi ils se retirérent avec leur maître, pour qui cette eruelle exécution avoit été un spectacle bien doux. Je demeurai le reste de la mit dans l'état où ils m'avoient mis. A la pointe du jour il passa près de moi quelques personnes qui, s'apercevant que je respirois encore, eurent la charité de me porter chez un chirurgien. Par bonheur mes blessures ne se trourérent pas mortelles, et je tombai eutre les mains d'un habile homme qui me guéril eu deux mois parfaitement. Au bout de ce temps-là, je reparus à la cour, et repris mes premières brisées, excepté que je ne retournai plus chez llorteuse, qui de son côté ne fit aucune démarache pour me revoir, parce que le prinee, à ee prix-là, lui avoit pardonne son infidélie.

Comme mon aventure n'étoit ignorée de personne, et que je ne passois pas pour un làche, tout le monde s'étonnoit de me voir aussi tranquille que si je n'eusse pas recu un affront; car je ne disois pas ee que je pensois, et je semblois n'avoir aueun ressentiment. On ne savoit que s'imaginer de ma fausse insensibilité. Les uns croyoient que, malgré mon courage, le rang de l'offenseur me tenoit en respect, et m'obligeoit à dévorer l'offense ; les autres, avec plus de raison, se déficient de mon silence, et regardoient eomme un calme trompeur la situation paisible on je paroissois être. Le roi jugea comme ces derniers que je n'étois pas homme à laisser un outrage impuni, et que je ne manquerois pas de me venger sitôt que i'en trouverois une oceasion favorable. Pour savoir s'il devinoit ma pensée, il me fit entrer un jour dans son eabinet, où il me dit: Don Pompeyo, je sais l'accident qui vous est arrivé, et je suis surpris, je l'avoue, de votre tranquillité : vous dissimulez certainement. Sire , lui répondisje, j'ignore qui peut être l'offenseur ; j'ai été attaqué la muit par des gens ineonnus : c'est un malheur dont il faut bien que je mc console. Non, non, repliqua le roi : je ne suis point la dupe de ce discours peu sincère : on m'a tont dit. Le prince de Radzivil vous a mortellement offensé. Vous étes noble et eastillan, je sais à quoi ces deux qualités vous engagent; vous avez formé la résolution de vous venger. Faites-moi confidence du parti que vous avez pris ; je le veux. Ne craignez point de vous repentir de m'avoir eonfié votre seeret.

Puisque votre majesté me l'ordonne, lui repartis-je, il fautdone que je lui découvre mes sentiments. Oui, seigneur, je songe à tirer vengeauce de l'affront qu'on m'a fait. Tout homme qui porte un nom pareil au mien en est comptable à sa race. Vous savez l'indigne traitement que J'ai reçu, et je me propose d'assassiner le primee, pour me venger d'une manière qui réponde à l'offeuse. Je hui plongerai un poignard dans le sein, on lui casserai la tête d'un coup de pistolet, et je me sauverai, si je puis, en Espagne. Voità quel est mon dessein.

Il est violent, dit le roi; néanmoins je ne saurois le condamner, après le cruel outrage que Radzivil vous a fait. Il est digue du châtiment que vous lui réservez. Mais n'exécutez pas si tot votre cutreprise; lisisez-moi chercher un temperament pour vous accommodertous deux. Ah! seigneur, m'écriai-je avec chagrin, pourquoi m'avez-vous obligé de vous révéler moi seret? Quel tempérament peut... Si je n'en trouve pas qui vous satisfasse, interrompit-il, vous pourrez faire ce que vous avez résolu. Je ne prétends point abuser de la confidence que vous m'avez faite. Je ne trahirai point votre honneur; soyez sans inquiétude là-dessus.

J'étois assez en peine de savoir par quel moyen le roi prétendoit terminer cette affaire à l'amiable : voici comme il s'y prit. Il entretint en particulier mon rival. Prince, lui dit-il, vons avez offensé don Pompeyo de Castro. Vous n'ignorez pas que c'est un homme d'une naissance illustre, un cavalier que j'aime, et qui m'a bien servi. Vous lui devez une satisfaction. Je ne suis pas d'humeur à la lui refuser, répondit le prince. S'il se plaint de mon emportement, je suis prêt à lui en faire raison par la voie des armes. Il faut une autre réparation, reprit le roi; un gentilhomme espagnol, entend trop bien le point d'honneur, pour vouloir se battre noblement avec un lâche assassin. Je ne puis vous appeler autrement; et vous ne sauriez expierl'indignité de votre action qu'en présentant vous-même un baton à votre ennemi, et qu'en vous offrant à ses coups. O ciel ! s'écria mon rival : quoi ! sire, vous voulez qu'un homme de mon rang s'abaisse, qu'il s'humilie devant un simple cavalier, et qu'il en reçoive même des coups de baton! Non, repartit le monarque, j'obligerai don Pompeyo à me promettre qu'il ne vous frappera point. Demandez-lui seulement pardon de votre violence en lui présentant un baton; c'est tout ce que j'exige de vous. Et c'est trop atteudre de moi , sire , interrompit brusquement Radzivil : l'aime mieux demeurer exposé aux traits cachés que son ressentiment me prépare. Vos jours me sont chers, dit le roi, et je vondrois true cette affaire n'eût point de mauvaises suites. Pour la fiuir avec moins de désagrément pour vous, je serai seul témoin de cette satisfaction que je vous ordonne de faire à l'Espagnol.

Le roi eul besoin de tout le pouvoir qu'il avoit sur le prince, pour obtenir de lui qu'il fit une démarche si mortifiante. Ce monarque pourtant en vint à bont: ensuite il m'euvoya chercher. Il me conta l'entretien qu'il venoit d'avoir avec mon ennemi, et me demanda si je serois content de la réparation dont ils étoient convenus tous deux. Je répondis qu'oni; et je donnai ma parole que, bien loin de frapper l'offenseur, je ne prendrois pas même

le baton qu'il me présenteroit. Cela étant réglé de cette sorte, le prinee et moi nous nons tronvâmes un jour à certaine heure chez le roi, qui s'enferma dans son cabinet avec nous. Allons, dit-il à Radzivil, reconnoissez votre faute, et méritez qu'on vous la pardonne! Alors mon ennemi me fit des exeuses, et me présenta un baton qu'il avoit à la main. Don l'ompeyo, me dit le monarque en ce moment, prenez ee baton, et que ma présence ne vous empêche pas de satisfaire votre honneur outragé! Je vous rends la parole que vous m'avez donnée de ne point frapper votre ennemi. Non, seigneur, lui répondis-je, il suffit qu'il se mette en état de recevoir des eoups de baton : un Espagnol offensé n'en demande pas davantage. En bien! reprit le roi, puisque vous étes content de cette satisfaction, vous pouvez présentement tous deux suivre la franchise d'un procédé régulier. Mesurez vos épées, pour terminer noblement votre querelle. C'est ce que je desire avec ardeur, s'écria le prince d'un ton brusque; et cela seul est capable de me consoler de la honteuse démarche que je viens de faire.

A ces mots, il sortit plein de rage et de confusion; et, deux heures après, il m'envoya dire qu'il m'attendoit dans un endroit écarté. Je m'y rendis, et je trouvai ce seigneur disposé à se bien battre. Il n'avoit pas quarante-cinq ans, il ne manquoit ni de courage ni d'adresse : on peut dire que la partie étoit égale entre nous. Venez, don Pompeyo, me dit-il, finissons ici notre différend. Nous devous l'un et l'autre être en fureur, vous, du traitement que je vous ai fait, et moi, de vous en avoir demandé pardon. En achevant ces paroles, il mit si brusquement l'épée à la main, que je n'eus pas le temps de lui répondre. Il me poussa d'abord très vivement; mais j'eus le bonheur de parer tons les coups qu'il me porta. Je le poussai à mon tour : je sentis que i'avois affaire à un homme qui savoit aussi bien se défendre qu'attaquer; et je ne sais ce qu'il en seroit arrivé, s'il n'eut pas fait un faux pas en reculant, et ne fut tombé à la renverse. Je m'arretai aussitôt, et dis au prince : Relevez-vous! Pourquoi m'épargner ? répoudit-il; votre pitié me fait injure. Je ne veux point, lui répliquai-je, profiter de votre malheur; je ferois tort à ma gloire. Encore une fois, relevez-vous, et continuons notre combat.

Don Pompeyo, dit-il en se relevant, après ce trait de générosité, l'honneur ne me permet pas de me battre contre vous. Que diroit-ou de moi, si je vous perçois le cœur ? de passerois pour un lache d'avoir arraché la vic à un homme qui me la pouvoit ôter. Je ne puis done plus m'armer contre vos jours, et je sens que la reconnoissance fait succèder de doux transports aux mouvements furieux qui m'agitoient. Don Pompeyo, continua-t-il, eessons de nous hair l'un l'autre. Passons meine plus avant : sovons amis. Ah! seigneur, m'écriai-je, j'accepte avec joie une proposition si agréable. Je-vous voue une amitié sineère; et, pour commencer à vous en donner des marques, je vous promets de ne plus remettre le pied chez dona liortensia, quand elle vondroit me revoir. C'est moi, dit-il, qui vous cède cette dame; il est plus juste que je vous l'abandonne, puisqu'elle a naturellement de l'inclination pour vous, Non, non, interrompis-ie; yous l'aimez. Les boutés qu'elle auroit pour moi pourroient vous faire de la peine; je les sacrifie à votre repos. Ah! trop généreux Castillan , reprit Radzivil en me serrant entre ses bras, vos sentiments me charment. Qu'ils produisent de remords dans mon ame! Avec quelle douleur, avec quelle houte je me rappelle l'outrage que vous avez recu! La satisfaction que je vous « en ai faite dans la chambre du roi me paroit trop légère en ce moment. Je veux mieux reparer cette injure; et, pour en effaeer entièrement l'infamie, je vous offre une de mes nièces, dont je puis disposer. C'est une riche héritière, qui n'a pas quinze ans, et qui est encore plus belle que jeune.

Je fis là-dessus au prince fous les compliments que l'honneur d'entrer dans son alliance me put inspirer, et j'épousai sa nièce peu de jours après. Toute la cour felicita ce seigneur d'avoir fait la fortune d'un eavalier qu'il avoit couvert d'ignominie, et mes amis se réjouirent avec moi de l'heureux dénoument d'une aventure qui devoit avoir une plus triste fin. Depuis ee temps, messieurs, je vis agréablement à Varsovie; je suis simé de mon épouse, et j'en suis eneore amoureux. Le prince de Radzivil me donne tous les jours de nouveaux témoignages d'amitié, et j'ose me vanter d'être assez bien dans l'esprit du roi de Pologne. L'importance du voyage que je fais par son ordre à Madrid m'assure de son estime.

sure de son estine.

CHAP. VIII. — Quel accident obligea Gil Blas à chercher une nouvelle condition.

Telle fut l'histoire que don Pompeyo raeonta, et que nous entendimes, le valet de don Alexo et moi, juieu qu'on ett pris la précaution de nous renvoyer avant qu'il en commençàt le réeit. Au lieu de nous reliver, nous nous étions arrêtés à la porte, que nous avions laissée entr'ouverte, et de là nous n'en avions pas perdu un mot. Après cela, ces seigneurs continuérent de boire; mais ils ne poussèreut pas la débauche jusqu'au jour, attendu que don Pompeyo, qui devoit parler le matin au premier ministre, étôti bien aise auparavant de se reposer un peu. Le marquis de Zenette et mon maître embrassèreut ee cavalier, lui dirent adieu, et le laissèrent avec son parent.

Nous nous couchâmes pour le coup avant le lever de l'aurore, et don Mathias, à son réveil, me chargea d'un nouvel emploi. Gil Blas, me dit-il, prends du papier et de l'encre pour écrire deux ou trois lettres que je veux te dieter; je te fais mon secrétaire. Bon ! dis-je en moi-même, surcroit de fonctions. Comme laquais, je suis mon maître par-tout; comme valet-de-chambre, je l'habille; et j'écrirai sous lui comme secrétaire : le Ciel en soit loué! Je vais, comme la triple Hécate, faire trois personnages différents. Tu ne sais pas, continua-t-il, quel est mon dessein? Le voici : mais sois discret; il y va de ta vie. Comme je trouve quelquefois des gens qui me vantent leurs bonnes fortunes, je veux, pour leur damer le pion, avoir dans mes poches de fausses lettres de femmes que je leur lirai. Cela me divertira pour un moment, et plus heureux que ceux de mes pareils qui ne font des conquêtes que pour avoir le plaisir de les publier, j'en publierai que je n'aurai pas en la peine de faire. Mais, ajouta-t-il, déguise ton écriture de manière que les billets ne paroissent pas tous d'une même main.

Je pris donc du papier, une plume, et de l'eucre, et je me mis en devoir d'obéir à don Mathias, qui me dicta d'abord un poulet dans ces termes : « Vous ne vous êtes point trouvé cette « muit an rendez-vous. Ah! don Mathias, que direz-vous pour « vous justifier? Quelle étoit mon erreur! et que vous me pu-« nissez bien d'avoir eu la vanité de croire que tous les amuse-« ments et toutes les affaires du monde devoient ceder au plaisir « de voir dona Clara de Mendoce! » Après ce billet, il m'en fit écrire un autre, comme d'une femme qui lui sacrifioit un prince; et un autre enfin, par lequel une dame lui mandoit que, si elle étoit assurée qu'il fût discret, elle feroit avec lui le voyage de Cythère. Il ne se contentoit pas de me dicter de si belles lettres, il m'obligeoit de mettre au bas des noms de personnes qualifiées. Je ne pas m'empécher de lui témoigner que je trouvois cela très délicat; mais il me pria de ne lui donner des avis que lorsqu'il m'en demanderoit. Je fus obligé de me taire, et d'expédier ses commandements. Cela fait, il se leva, et je l'aidai à s'habiller. Il mit les lettres dans ses poches; il sortit ensuite. Je

le suivis, et nous allames diner chez don Juan de Moncade, qui régaloit ce jour-la cinq on six cavaliers de ses amis.

On y fit grande chère; et la joie qui est le meilleur assaisonnement des festins, régna dans le repas. Tons les eonvives contribuérent à égayer la conversation, les uns par des plaisanteries, et les autres en racontant des histoires dont ils se disoient les héros. Mon mattre ne perdit pas une si belle occasion de faire valoir les lettres qu'il m'avoit fait écrire. Il les lut à haute voix, et d'un air si imposant, qu'à l'exception de son secrétaire tout le monde peut-être en fut la dupe. Parmi les cavaliers devant qui se faisoit effrontément eette lecture, il y en avoit un qu'on appeloit don Lope de Velasco. Celui-ci, homme fort grave, au lien de se réjonir comme les autres des prétendues bonnes fortunes du lecteur, lui demanda froidement si la conquête de dona Clara lui avoit coûté beaucoup. Moins que rien, lui répondit don Mathias; elle a fait toutes les avances. Elle me voit à la promenade: je hi plais. On me suit par son ordre; on apprend qui je suis. Elle m'éerit, et me donne rendez-vous chez elle à nne heure de la nuit où tout reposoit dans sa maison. Je m'y trouvai; on m'introduisit dans son appartement.... Je suis trop diseret pour vons dire le reste.

A ee récit laconique, le seigneur de Velasco fit paroître une grande altération sur son visage. Il ne fut pas difficile de s'apercevoir de l'intérêt qu'il prenoit à la dame en question. Tous ces billets, dit-il à mon maître d'un air furieux, sont absolument faux, et sur-tout celui que vous vantez d'avoir reçu de dona Clara de Mendoce. Il n'y a point en Espagne de fille plus réservée qu'elle. Depuis deux aus un eavalier, qui ne vous cède ni en naissance ni en mérite personnel, met tout en usage pour s'en faire aime. A peine en a-t-il obtenu les plus innocentes faveurs; mais il peut se flatter que, si elle étoit capable d'en aeeorder d'antres, ee ne seroit qu'à lui seul. Eh! qui vous dit le contraire? interrompit don Mathias d'un air railleur. Je conviens avec vons que c'est une fille très honnète. De mon eôté, je suis nu fort honnéte garçon. Par conséquent vous devez être persnadé qu'il ne s'est rien passé entre nous que de très honnète. Ah! c'en est trop, interrompit don Lope à son tour; laissons là les railleries. Vous étes un imposteur. Jamais dona Clara ne vous a donné de rendez-vous la nuit. Je ne puis souffrir que vous osiez noireir sa réputation. Je suis anssi trop diseret pour vons dire le reste. En achevant ees mots il rompit en visière à toute la compagnic, et se retira d'un air qui me fit juger que

cette affaire pourroit bien avoir de mauvaises suites. Mon maitre, qui étoit assez brave pour un seigneur de son caractère, méprisa les menaces de don Lope. Le fat! s'écria-t-il en faisant un éclat de rire. Les chevaliers errants soutenoient la beauté de leurs mattresse; il veut, lui, soutenir la sagesse de la sienne : cela me paroit encore plus extravagant.

La retraite de Velasco, à laquelle Moncade avoit en vain voulu s'opposer, ne troubla point la fête. Les cavaliers, sans y faire beaucoup d'attention, continuérent de se réjouir, et ne se séparèrent qu'à la pointe du jour suivant. Nous nous couchâmes, mon maître et moi, sur les einq heures du matin. Le sommeil m'aceabloit, et je comptois de bien dormir; mais je comptois sans mon hôte, ou plutôt sans notre portier, qui vint me réveiller une heure après, pour me dire qu'il y avoit à la porte un garçon qui me demandoit. Ah! maudit portier, m'écriai-je en baillant, songez-vous que je viens de me mettre au lit tout-àl'heure? Dites à ce garçon que je repose, et qu'il revieune tantôt. Il veut, me répliqua-t-il, vous parler en ee moment; il assure que la chose presse. A ces mots, je me levai; je mis sculement mon haut-de-chausses et mon pourpoint, et j'allai, en jurant, trouver le garcon qui m'attendoit. Ami, lui dis-je, apprenez-moi, s'il vous platt, quelle affaire pressante me procure l'honneur de vous voir de si grand matin. J'ai, me répondit-il, une lettre à donner en main propre au seigneur don Mathias, et il faut qu'il la lise tout présentement ; cela est de la dermère conséquence pour lui : je vous prie de m'introduire dans sa chambre. Comme je erus qu'il s'agissoit d'une affaire importante, je pris la liberté d'aller réveiller mon maître. Pardon, lui dis-ie, si l'interromps votre repos; mais l'importance..... Oue me veux-tu? interrompit-il brusquement. Seigneur, lui dit alors le garçon qui m'accompagnoit, e'est une lettre que j'ai à vous rendre de la part de don Lope de Velasco. Don Mathias prit le billet, l'ouvrit; et, après l'avoir lu, dit au valet de don Lope : Mon enfant, je ne me leverois jamais avant midi, quelque partie de plaisir qu'on me put proposer; juge si je me lèverois à six heures du matin pour me battre! Tu peux dire à ton maître que s'il est encore à midi et demi dans l'endroit où il m'attend, nous nous y verrons; va lui porter cette réponse. A ces mots il s'enfonca dans son lit, et ne tarda guère à se rendormir.

Il se leva et s'habilla fort tranquillement entre ouze heures et midi; puis il sortit, en me disant qu'il me dispensoit de le suivre : mais l'étois trop tente de voir ee qu'il deviendroit, pour lui obéir. Je marchai sur ses pas jusqu'an pré de Saint-Jérôme, où l'apercus don Lope de Velasco qui l'attendoit de pied ferme. Je me eachai pour les observer tous deux; et voici ce que je remarquai de loin. Ils se joignirent, et commencèrent à se battre un moment après. Leur combat fut long. Ils se poussèrent tour-àtour l'un l'autre avec beaucoup d'adresse et de vigneur. Cepeudant la vietoire se déclara pour don Lope : il perça mon maître, l'étendit par terre, et s'enfuit fort satisfait de s'être si bien vengé. Je courus an malheureux don Mathias; je le trouvai saus counoissance et presque déjà sans vie. Ce spectaele m'attendrit, et je ne pus m'empécher de pleurer une mort à laquelle, sans v penser, j'avois servi d'instrument. Néaumoins, malgré ma donleur, je ne laissai pas de souger à mes petits intérets. Je m'en retournai promptement à l'hôtel sans rien dire; je fis un paquet de mes hardes, où je mis par mégarde quelques nippes de mon maître; et quand j'eus porté cela chez le barbier, où mon habit d'homme à bonnes fortunes étoit encore, je répandis dans la ville l'accident funeste dont j'avois été témoin. Je le contai à qui voulut l'entendre, et surtout je ne manquai pas d'aller l'annoncer à Rodriguez. Il en parut moins affligé qu'occupé des mesures qu'il avoit à prendre là-dessus. Il assembla ses domestiques, leur ordonna de le suivre, et nous nous rendimes tous au pré de Saint-Jérôme, Nous enlevames don Mathias, qui respiroit eneore, mais qui mourut trois heures après qu'on l'ent transporté chez lui. Ainsi périt le seigneur don Mathias de Silva, pour s'être avisé de lire mal-à-propos des billets doux supposés.

CHAP, IX.—Quelle personne il alla servir apres la mort de don Mathias de Sylva.

Quelques jours après les funérailles de don Mathias, tous ses domestiques furent payés et congédiés. Détablis mon domicile chez le petit barbier, avec qui je commençois à vivre dans une téroite liaison. Je m'y promettois plus d'agrément que chez Melendez. Comme je ne manquois pas d'argent, je ne me lâtai point de chercher une nouvelle condition; d'ailleurs j'étois devent difficile sur cela. Je ne voulois plus servir que des personnes hors du commun; encore avois-je résolu de bien examiner les postes qu'on m'offirioit. Je ne ervoyois pas le meilleur trop bon pour moi, tant le valet d'un jeune 'seigneur me paroissoit alors préferable aux autres valets !

En attendant que la fortune me présentat une maison telle que je m'imaginois la mériter, je pensai que je ne pouvois mieux faire que de consacrer mon oisiveté à ma belle Laure, que je n'avois point vue depuis que nous nous étions si plaisamment détrompés. Je n'osai m'habiller en don César de Ribera; je ne pouvois, sans passer pour un extravagant, mettre eet habit que pour me déguiser. Mais, outre que le mien n'avoit pas encore l'air trop malpropre, j'étois bien chanssé et bien coiffé. Je me parai donc, à l'aide du barbier, d'nne manière qui tenoit un milieu entre don César et Gil Blas. Dans cet état je me rendis à la maison d'Arsénie. Je trouvai Laure seule dans la même salle où je lui avois déjà parlé. Ah! c'est vous, s'écria-t-elle aussitôt qu'elle m'apercut, je vous crovois perdu. Il y a sept ou huit jours que je vous ai permis de me venir voir : vous n'abusez point, à ce que je vois, des libertés que les dames vous donnent.

Je m'excusai sur la mort de mon maître, sur les occupations que j'avois cues; et j'ajoutai fort poliment que, dans mes embarras mêmes, mon aimable Laure avoit toujours été présente à ma pensée. Cela étant, me dit-elle, je ne vous ferai plus de reproches, et je vous avouerai que j'ai aussi songé à vous. D'abord que j'ai appris le malheur de don Mathias, j'ai formé un projet qui ne vous déplaira peut-être point. Il y a long-temps que j'eutends dire à ma maîtresse qu'elle veut avoir chez elle une espèce d'homme d'affaires, un garçon qui entende bien l'économie, et qui tienne un registre exact des sommes qu'on lui donnera pour faire la dépense de la maison. J'ai jeté les veux sur votre seigneurie; il me scinble que vous ne remplirez point mal cet emploi. Je sens, lui répondis-je, que je m'en aequitterai à merveille. J'ai lu les Économiques d'Aristote; et pour tenir des registres, c'est mon fort... Mais, mon enfant, poursuivis-je, une difficulté m'empeche d'entrer au service d'Arsénie. Quelle difficulté? me dit Laure. J'ai juré, lui répliquai-je, de ne plus servir de bourgeois; j'en ai même juré par le Styx i Si Jupiter n'osoit violer ce serment, jugcz si un valet doit le respecter ! On'appelles-tu des bourgeois? repartit fièrement la soubrette : pour qui prends-tu les comédiennes? Les prends-tu pour des avocates ou pour des procureuses? Oh! sache, mon ami, que les comédiennes sont nobles, archinobles par les alliances qu'elles contractent avec les grands seigneurs.

Sur ce pied-là, lui dis-je, mon infante, je puis accepter la place que vous me destinez; je ne dérogerai point. Non, sans doute, répondit-elle : passer de chez un petit-maître au service d'une héroïne de théâtre, c'est être toujours dans le même moude. Nous allons de pair avec les gens de qualité. Nous avons des équipages comme eux, nous faisons aussi bonne chère, et dans le foud on doit nous confondre ensemble dans la vie civile. En effet, ajouta-t-elle, à considérer un marquis et un comédien dans le cours d'une journée, c'est presque la même chose. Si le marquis, pendant les trois quarts du jour, est, par son rang, audessus du comédien, le comédien, pendant l'autre quart, s'élève encore davantage au-dessus du marquis, par un rôle d'empereur on de roi qu'il représente. Cela fait, ce me semble, une compensation de noblesse et de grandeur qui nous égale aux personnes de la cour. Qui, vraiment, repris-je, vons étes de niveau. sans contredit, les uns aux autres. Peste ! les comédieus ne sont pas des maroufles, comme je le crovois, et vous me donnez une forte envie de servir de si bonnétes gens. Eh bien! repartit-elle, tu n'as qu'à revenir dans deux jours. Je ne te demande que ce temps-là pour disposer ma maîtresse à te prendre : je lui parlerai en ta faveur. J'ai quelque ascendant sur son esprit ; je suis persuadée que je te feraj entrer ici.

Je remerciai Laure de sa boune volonté. Je lui témoignai que jeu étois pénétré de recounaissance, et je l'en assurai avec des transports qui ne lui permirent pas d'en douter. Nous edmes tous deux un assez long entretien, qui auroit encore duré, si un petit laquais ne fût venu dire à ma princesse qu'Arsènie la demandoit. Nous nous séparâmes. Je sortis de chez la comédieune dans la douce espérance d'y avoir bientôt bouche à cour, et je ne manquai pas d'y retourner deux jours après. Je t'attendois , me dit la suivante, pour l'assurer que tu es commensal dans cette maison. Viens, suis-moi, je vais te présenter à ma maltresse. A ces paroles, elle me mena dans un appartement composé de ciuq à six pièces de plain pied , toutes plus richement meublées les unes que les autres.

Quel luxe I quelle magnificence! Je me crus chez une vicecine, ou, pour mieux dire; je m'imagniari ovirtoutes les richesses du monde amassées dans un même lieu. Il est vrai qu'il y en avoit de plusieurs nations, et qu'on pouvoit définir' cet appartement le temple d'une déesse où chaque voyageur apportoit pour offrande quelques raretés de son pays. J'aperçus la divinité assies sur un gros carreau de sain; je la tronvai charmante, et grasse de la fumée des sacrifices. Elle étoit dans un déshabille galant, et ses belles mains s'occupient à préparer une coiffure nouvelle pour jouer sou rôle ee jour-là. Madame, lui dit la soubrette, voiei l'économe en question; je puis vous assurez que vous ne sauriez avoir un meilleur sujet. Arsénie un regarda très attentivement, et j'eus le bonheur de ne lui pas déplaire. Comment done, Laure, s'écri-t-elle, mais voila un fort joi garçon l je prévois que je m'accommoderai bien de lui. Ensuitem'a dressant la parole: Mou enfant, ajouta-t-elle, vous me convenez, et je n'ai qu'un mot à vous dire: vous serez coutent de moi si je le suis de vous. Je lui répondis que je ferois tous unes effors pour la servir à son gré. Comme je vis que nous étions d'accord, je sortis sur-le-champ pour áller chercher mes hardes, et je revins m'installer dans cette maison.

## CHAP. X. - Qui n'est pas plus long que le précédent.

Il étoit à peu près l'heure de la comédie; ma maitresse me dit de la suivre avec Laure au théâtre. Nous entrâmes daus sa loge, où elle ôta son habit de ville, et en prit un autre plus maguifique pour paroître sur la seène. Quand le spectacle commença, Laure me conduisit et se plaça près de moi dans un endroit d'où je pouvois voir et entendre parfaitement bien les acteurs. Ils me déplurent pour la phipart, à cause saus doute que don Pompeyo m'avoit prévenu contre eux. On ne laissoit pas d'en applaudir plusieurs, et quelques-uns de ceux-là me firent souvenir de la fable du cotono.

Laure m'apprenoit le nom des comédieus et des comédieunes à mesure qu'ils s'offroient à nos yeux. Elle ne se contentoit pas de les nommer ; la médisante en faisoit de jolis portraits. Celuici, disoit-elle, a le eerveau ereux; eelui-là est un insolent. Cette mignonne que vous vovez, et qui a l'air plus libre que gracieux, s'appelle Rosarda : mauvaise aequisition pour la eompagnie ! on devroit mettre cela dans la troupe qu'on lève par ordre du viceroi de la Nouvelle-Espagne, et qu'on va faire incessamment partir pour l'Amérique. Regardez bien eet astre lumineux qui s'avanee, ee beau soleil eouehant: e'est Casilda. Si, depuis qu'elle a des amants, elle avoit exigé de chaeun d'eux une pierre de taille pour en bâtir une pyramide, comme fit autrefois une princesse d'Égypte, elle en pourroit faire élever une qui iroit jusqu'au troisième eiel. Enfin Laure déchira tout le monde par des médisances. Ah! la méchante langue! Elle n'épargna pas même sa maîtresse.

Cependant j'avouerai mon foible; j'étois charmé de ma soubrette, quoique son earaetère ne fut pas moralement bou. Elle médisoit avec un agrément qui me faisoit aimer jusqu'à sa maliguité. Elle se levoit dans les entr'actes, pour aller voir si Arsénie n'avoit pas besoin de ses services; mais au lieu de venir promptement reprendre sa place, elle s'amusoit derrière le théâtre à recueillir les fleurettes des hommes qui la cajoloient. Je la suivis une fois pour l'observer, et je remarquai qu'elle avoit bien des connoissances. Je comptai jusqu'à trois comédiens qui l'arrétérent l'un après l'autre pour lui parler, et ils me parurent s'entreteuir avec elle très familièrement. Cela ne me plut point : et, pour la première fois de ma vie, je sentis ce que c'est que d'être faloux. Je retournai à ma place si réveur et si triste, que Laure s'en aperçut aussitôt qu'elle m'eut rejoint. Qu'as-tu, Gil Blas? me dit-elle avec étonnement; quelle humeur noire s'est emparée de toi depuis que je t'ai quitté? Tu as l'air sombre et chagrin. Ma princesse, lui repondis-je, ce n'est pas sans raison; vos allures sont un pen vives. Je viens de vous voir avec des comédiens... Ah! le plaisant sujet de tristesse! intercompit-elle en riant. Quoi! eela te fait de la peine? Oh! vraiment, tu n'es pas au bout; tu verras bien d'autres choses parmi nous. Il faut que tu t'accoutumes à nos marières aisées. Point de jalousie, mon enfant! les jaloux , chez le peuple comique, passent pour des ridicules. Aussi n'y en a-t-il presque point. Les pères, les maris, les frères, les oncles, et les cousins, sont les gens du monde les plus commodes, et souvent même ce sont eux qui établissent leurs familles.

Après m'avoir exhorté à ne prendre ombrage de personne et à regarder tout tranquillement, elle me déclara que j'étois l'heureux mortel qui avoit trouvé le chemin de son cœur. Puis elle m'assura qu'elle m'aimeroit toujours uniquement. Sur cette assurance, dont je pouvois donter sans passer pour un esprit trop défiant, je lui promis de ne plus m'alarmer, et je lui tins parole. Je la vis, dès le soir même, s'entretenir en particulier et rire avec des hommes. A l'issue de la comédie, nous nous en retournames avec notre maîtresse au logis, où Florimonde arriva bientôt avec trois vieux seigneurs et un comédien qui y venoient souper. Outre Laure et moi, il y avoit pour domestiques, dans cette maison, une cuisinière, un coeher, et un petit laquais. Nous nous joignimes tous cinq pour préparer le repas. La cuisinière, qui n'étoit pas moins habile que la dame Jaeinthe, apprêta les viandes avec le cocher. La femme de chambre et le petit laquais mirent le couvert, et je dressai le buffet, composé de la plus belle vaisselle d'argent et de plusieurs vases d'or, autres offrandes que

la déesse du temple avoit reçues. Je le parai de bouteilles de différents vius, et je servis d'échauson, pour montrer à ma maitresse que j'étois un homme à tout. J'admirois la contenance des comédiennes pendant le repas ; elles faisoient les dames d'importance; elles s'imaginoient être des fenunes du premier rang. Bien loin de traiter d'Excellence les seigneurs, elles ne leur donnoient pas même de la Seigneurie; elles les appeloient simplement par leur nom. Il est vrai que c'étoient eux qui les gâtoient et qui les rendoient si vaines, en se familiarisant un peu trop avec elles. Le comédien, de son côté, comme un acteur accontumé à faire le héros, vivoit avec eux sans facou; il buvoit à leur santé, et tenoit, pour ainsi dire, le haut bout. Parbleu, dis-je en moi-même, quand Laure m'a démontré que le marquis et le comédien sont égaux pendant le jour, elle pouvoit ajouter qu'ils le sont encore davantage pendant la nuit, puisqu'ils la passent tout entière à boire ensemble.

Arsénie et Florimonde étoient naturellement enjouées. Il leur échappa mille discours hardis, entremélés de menues faveurs et de minauderies qui furent bien savourées par ees vieux pécheurs. Tandis que ma mattresse en amusoit un par un badinage innocent, son amie, qui se trouvoit entre les deux autres, ne faisoit point avec eux la Suzanne. Dans le temps que je considérois ce tableau, qui n'avoit que trop de charmes pour un vieil adolescent, on apporta le fruit. Alors je mis sur la table des bouteilles de liqueurs et des verres, et je disparus pour aller souper avec Laure qui m'attendoit. Eh bien! Gil Blas, me dit-elle, que penses-tu de ces seigneurs que tu viens de voir ? Ce sont sans doute, lui répondis-ie, des adorateurs d'Arsénie et de Florimonde. Non, reprit-elle, ce sont de vieux voluptueux qui vont chez les coquettes sans s'y attacher. Ils n'exigent d'elles qu'un peu de complaisance, et ils sont assez généreux pour bien paver les petites bagatelles qu'on leur accorde. Grace au Ciel, Florimonde et ma maîtresse sont à présent sans amants; je veux dire qu'elles n'ont pas de ces amants qui s'érigent en maris , et veulent faire tous les plaisirs d'une maison, parcequ'ils en font toute la dépense. Pour moi, j'en suis bien aise, et je soutiens qu'une coquette sensée doit fuir ces sortes d'engagements. Pourquoi se donner un maître? Il vant mieux gagner sou à sou un équipage, que de l'avoir tout d'un coup à ce prix-là.

Lorsque Laure étoit en train de parler (et elle y étoit presque toujours), les paroles ne lui coutoient rien. Quelle volubilité de langue! Elle me conta mille aventures arrivées aux actrices de la

troupe du prince; et je couclus de tous ses discours que je ne pouvois être mieux placé pour counotire parfaitement les vices. Malheurensement l'étois dans un age où ils ne font guêre d'horreur; et il fant ajouter que la sonbrette savoit si bien peiudre les dérèglements, que je n'y envisageois que des délices. Elle n'eut pas le temps de m'apprendre seulement la dixième partie des exploits des comédiemnes; car il n'y avoit pas plus de trois heures qu'elle en parloit. Les seigneurs et le comédien se retirèrent avec Florimonde, qu'ils conduisirent chez elle.

Après qu'ils furent sortis, ma maîtresse me dit, en me mettant de l'argent entre les mains : Tenez, Gil Blas, voilà dix pistoles pour aller demain matin à la provision. Cinq ou six de nos messieurs et de nos dames doivent diner ici; avez soin de nous faire faire bonne chère. Madame, lui répondis-je, avec cette somme ie promets d'apporter de quoi régaler toute la troupe même. Mon ami, reprit Arsénie, corrigez, s'il vous platt, vos expressions : sachez qu'il ne faut point dire la tronpe ; il faut dire la compaguie. On dit bien une troupe de bandits, une troupe de gueux. une troupe d'auteurs; mais apprenez qu'on doit dire une compagnie de comédiens: les acteurs de Madrid surtout méritent hien qu'on appelle leur corps une compagnie. Je demandai pardon à ma maîtresse de m'être servi d'un terme si peu respectueux ; je la suppliai très humblement d'excuser mon ignorance. Je lui protestai que dans la suite, quand je parlerois de messieurs les comédiens de Madrid d'une manière collective, je dirois toujours la compagnie.

CHAP. XI. — Comment les comédiens vivoient ensemble, et de quelle manière ils traitoient les auteurs.

Je me mis done en campagne le lendemain matin, pour commencer l'exercice de mon emploi d'économe. C'étoit un jour maigre; j'achetai, par ordre de ma maîtresse, de bons poulets gras, des lapius, des perdreaux, et d'autres petits pieds. Comme nessieurs les comédiens ne sont pas contents des manières de l'Église à leur égard, ils n'en observent pas avec exactitude les commandements. J'apportai au logis plus de viande qu'il n'en faudroit à douze honnétes gens pour bien passer les trois jours du carnaval. La cuisimière eut de quoi travailler toute la matinée. Pendant qu'elle préparoit le diner, Arsènie se leva, et demeura jusqu'à midi à sa toilette. Alors les seigneurs Rosimiro et Ricardo, comédiens, arrivent. Il survint ensuite deux comédiennes, Constance et Celinaur; et un moment après parut l'Forimonde, accompagnée d'un homme qui avoit tout l'air d'un senor cavullero \* des plus lestes. Il avoit les cheveux galamment noues, un chapeau relevé d'un bouquet de plumes de feuille-morte, un haut-de-chansses hien étroit, ell'on voyoit aux ouvertures de son pourpoint une chemise fine avec une fort belle dentelle. Ses gants et son mouchoir étoient dans la concavité de la garde de son épée, et il portoit son manteau avec une grace toute particulière.

Néanmoins, quoiqu'il eut bonne mine et fut très bien fait, ie trouvai d'abord en lui quelque chose de singulier. Il faut, dis-je en moi-même, que ce gentilhomme-là soit un original. Je ne me me trompois point : c'étoit un caractère marqué. Dès qu'il entra dans l'appartement d'Arsénie, il courut, les bras ouverts, embrasser les actrices et les acteurs l'un après l'autre, avec des démonstrations plus outrées que celles des petits-maîtres. Je ne changeai point de sentiment lorsque je l'entendis parler. Il appuyoit sur toutes les syllabes, et prononçoit ses paroles d'un ton emphatique, avec des gestes et des yeux accommodés au sujet. J'eus la curiosité de demander à Laure ce que c'étoit que ce cavalier. Je te pardonne, me dit-elle, ce mouvement curieux : il est impossible de voir et d'entendre pour la première fois le seigneur Carlos Alonsa de la Ventoleria, sans avoir l'envic qui te presse; je vais te le peindre au naturel. Premièrement, c'est un homme qui a été comédien. Il a quitté le théâtre par fantaisie et s'en est depuis repenti par raison. As-tu remarque ses cheveux noirs? Ils sont teints, aussi bien que ses sourcils et sa moustache. Il est plus vieux que Saturne : cependant, comme an temps de sa naissance ses parents ont négligé de faire écrire son nom sur les registres de sa paroisse, il profite de leur négligence, et se dit plus jeune qu'il n'est de vingt bonnes aunées pour le moins. D'ailleurs c'est le personnage d'Espague le plus rempli de lui-même. Il a passé les douze premiers lustres de sa vie dans une ignorance crasse; mais, pour devenir savant, il a pris un précepteur, qui lui a montré à épeler en grec et en latin. De plus, il sait par cœur une infinité de bous contes qu'il a récités tant de fois comme de son crù, qu'il est parvenu à se figurer qu'ils en sont effectivement. Il les fait veuir dans la conversation, et on peut dire one son esprit brille aux dépens de sa mémoire. Au reste, on dit que c'est un grand acteur. Je veux le croire pieuse-

\* Seigneur cavalier ou chevalier. Cavallero veut dire l'un et l'autre. Ce mot s'écrit en espagnol caballero, et c'est ainsi qu'on le trouve dans le dictionnaire espagnol de Gattel. ment; je l'avouerais toutefois qu'il ne me platt point. Je l'entends quelquefois déclamer ici; et je lui trouve, entre autres défauts, une prononciation trop affectée, avec une voix tremblante qui donne un air antique et ridicule à sa déclamation.

Tel fut le portrait que ma soubrette me fit de cet histrion honoraire; et véritablement le n'ai jamais vu de mortel d'un maintieu plus orgueilleux. Il faisoit anssi le beau parleur. Il ne manqua pas de tirer de son sae deux ou trois contes, qu'il débita d'un air imposant et bien étudié. D'une autre part, les comédiennes et les comédiens, qui n'étoient point venus là pour se taire, ne furent pas muets. Ils commeucérent à s'entretenir de leurs camarades absents d'une manière peu charitable, à la vérité; mais c'est une chose qu'il fant pardonner aux comédiens comme aux anteurs. La conversation s'échauffa donc contre le prochain. Vous ne savez pas, mesdames, dit Rosimiro, un nouveau trait de Cesarino, notre cher confrère. Il a ce matin acheté des bas de soie, des rubans, et des dentelles, qu'il s'est fait apporter à l'assemblée par un petit page, comme de la part d'une comtesse. Quelle friponuerie! dit le seigneur de la Ventoleria, en souriant d'un air fat et vain. De mon temps on étoit de meilleure foi; nous ne songions point à composer de pareilles fables. Il est vrai que les femmes de qualité nous en épargnoient l'invention ; elles faisoient elles-memes les emplettes; elles avoient cette fantaisie-là. Parbleu! dit Ricardo du même ton, cette fantaisie les tient bien encore; et s'il étoit permis de s'expliquer là-dessus... Mais il faut taire ces sortes d'aventures, surtout quand des personnes d'un certain rang v sont intéressées.

Messieurs, interrompit Florimonde, laissez-là, de grace, vos honnes fortunes; elles sont comunes de toute la terre. Parlons d'Isménie. Ou dit que ce seigneur qui a fait taut de dépeuse pou elle vient de lui échapper. Oui vraiment, s'écria Constauce; et je vous dirai de plus qu'elle perd un petit homme d'affaires qu'elle écrivoit à l'homme d'affaires, et a remis à l'homme d'affaires une lettre qui s'adressoit au seigneur, Voilà de grandes pertes, ma mignonne, reprit Florimonde. Oh! pour celle du scigneur, repartit Constance, elle est peu considérable. Le cavalier a mangé presque tout son bien; mais le petit homme d'affaires ne faisoit que d'entrer sur les rangs. Il n'a point encore passé par les mains des conuctes; c'est uu sujet à regretter.

Ils s'entretinrent à peu près de cette sorte avant le diner, et

leur eutretien roula surla méme matière lorsqu'ils furent à table. Comme je ne finirois point, si j'entreprenois de rapporter tous les autres discours pleins de médisaure ou de fatuité que j'entendis, le lecteur trouvera bon que je les supprime, pour lui conter de quelle façon fut reçu un pauvre diable d'auteur qui arriva chez Arsénie sur la fin du repas.

Notre petit laquais vint dire tout haut à ma maîtresse : Madame, un homme en linge sale, erotté jusqu'à l'échine, et qui, sauf votre respect, a tout l'air d'un poête, demande à vous parler. On'on le fasse monter, répondit Arsenie. Ne bougeons, messicurs; c'est un auteur. Effectivement c'en étoit un dont on avoit accepté une tragédie, et qui apportoit un rôle à ma maîtresse. Il s'appeloit Pedro de Moya. Il fit en entrant cinq on six profoudes révérences à la compagnie, qui ne se leva ni même ne le sahia point. Arsénie répondit sculement par une simple inclination de tête aux civilités dont il l'accabloit. Il s'avança dans la chambre d'un air tremblant et embarrassé. Il laissa tomber ses gants et son chapeau. Illes ramassa, s'approcha de ma maîtresse. et hit présentant un papier plus respectueusement qu'un plaideur ne présente un placet à son juge : Madame, lui dit-il, agréez, de grace, le rôle que je prends la liberté de vous offrir. Elle le recut d'une manière froide et méprisante, et ne daigna pasmème répondre au compliment.

Cela ne rebuta joint notre auteur, qui, se servant de l'occasion pour distribuer d'autres personnages, en donna un à Resimiro et un autre à Florimonde, qui n'en usérent pas plus honnétement avec lui qu'Arsénie. Au contraire, le comédien, fort obligant de son naturel, comme ces messieurs le sont pour la plupart, l'insulta par de piquantes railleries. Pedro de Moya les sentit. Il n'osa toutefois les relever, de peur que sa pice n'en pàtit. Il se retira sans rien dire, mais vivement touché, à ce qu'il me parut, de la réception que l'on venoit de lui faire. Je crois que dans son dépit il ne manqua pas d'apostropher en lui-méme les comédiens comme ils le méritoient; et les comédiens, de leur coté, quand il flut sori, connencérent à parler des auteurs avec beaucoup de respect. Il me semble, dit Florimonde, que le sei-gneur Pedro de Moya ne s'eu va pas fort sais'ait.

Et) madame, s'écria Rosimiro, de quoi vois inquiétez-vons? Les auteurs sont-lis digues de notre attention? S' mors allions de pair avec eux, es servit le moyen de les gâter. Je connois ces petits messieurs, je les counois; ils s'oublieroient bientôt. Traitous-les fonjours en esdave, et ue craignous point de lasser leur patience. Si leurs chagrins les éloignent de nous quelquefois, la ureur d'écrire nous les ramène, et ils sout encore trop heureux que nous voulions bien jouer leurs pièces. Vous avez raison, dit Arsénie; nous ne perdons que les auteurs dont nous faisons la fortune. Pour ecux-là, sitôt que nous les avions bien placés, l'aise les gague, et ils ne travaillent plus. Heureusement la compagnie s'en console, et le public n'en souffre point.

On applaudit à ces beaux discours; et il se trouva que les anteurs, malgré les mauvais traitements qu'ils recevoient des comédiens, leur en devoient eneore de reste. Ces histrions les mettoient au-dessous d'eux, et certes ils ne pouvoient les mépriser davantage.

CHAP. XII. — Gil Blas se met dans le goût du théâtre; il s'aban donne aux délices de la vie comique, et s'en dégoûte peu de temps après.

Les conviés 'demeurèrent à table jusqu'à ee qu'il fallut aller au théâtre. Alors ils s'y rendirent tous. Je les suivis, et je vis encore là comedie ce jour-là. J'y pris tant de plaisir, que je résolns de la voir tous les jours. Je n'y manquai pas, et insensiblement je m'accontunuai aux aeteurs. Admirez la force de l'habitude! J'étois particulièrement charmé de ceux qui brailloient et gesticuloient le plus sur la seene', et je n'étois pas seul dans ee goût-là.

La beauté des pièces ne me touchoit pas moins que la manière dont ou les représentoit. Il y en avoit quelques unes qui m'enlevoient, et j'aimois, entre autres, celles où l'on faisoit parottre tous les cardinaux on les douze pairs de France. Je retenois des morreaux de ces poémes incomparables. Je me souviens que j'appris par cœur en deux jours une comédie entière qui avoit pour titre: La Reine des Reurs. La Rose, qui étoit la reine, avoit pour confidente la Violette, et pour ceuyer le Jasmin. Je ne trouvois rien de plus ingénieux que ces ouvrages, qui me sembloient faire beaucoup d'honneur à l'esprit de notre nation.

Je ne me contentois pas d'orner ma mémoire des plus beaux raits de ces chefs-d'œuvre dramatiques; je m'attachai à me perfectionmer le goût; et, pour y parvenir sûrement, j'écoutois avec une avide attention tout ce que disoient les comédiens. S'ils louoient une pièce, je l'estimois; jeur paroissoi-elle mauvaise, je la méprisois. Je m'imaginois qu'ils se counoissoient en pièces de théatre, comme le joulitiers en diamants. Néaumoins la tragédie de Pedro de Moya ent un très grand sueces, quoi-

qu'ils eussent jugé qu'elle ne réussiroit point. Cela ne fut pas capable de me rendre leurs jugements suspects, et j'aimai mieux penser que le public n'avoit pas le sens commun, que de douter de l'infaillibilité de la compagnie. Mais on m'assura, de tontes parts, qu'on applaudissoit ordinairement les pièces nouvelles dont les comédiens n'avoient pas bonne opinion, et qu'au contraire celles qu'ils recevoient avec applaudissement étoient presque toujours sifflées. On me dit que c'étoit une de leurs règles de juger si mal des ouvrages, et là-dessus on me cita mille suecès de pièces qui avoient démenti leur décision. J'eus besoin de toutes ces preuves pour me désabuser.

Je n'oublierai jamais ce qui arriva un jour qu'on représentoit pour la première fois une comédie nouvelle. Les comédiens l'avoient trouvée froide et ennuveuse; ils avoient même jugé qu'on ne l'achèveroit pas. Dans cette pensée, ils en jonérent le premier aete, qui fut fort applaudi. Cela les étonna. Ils jouent le second acte; le public le recoit encore mieux que le premier. Voilá mes aeteurs déconcertés! Comment diable, dit Rosimiro, cette comédie prend! Enfin ils jouent le troisième acte, qui plut encore davantage. Je n'y comprends rien, dit Ricardo; nous avons cru que cette pièce ne seroit pas goûtée; voyez le plaisir qu'elle fait à tout le monde! Messieurs, dit alors un comédien fort naïvement, c'est qu'il y a dedans mille traits d'esprit que nous n'avons pas remarques.

Je eessai donc de regarder les comédiens comme d'excellents juges, et je devins un juste appréciateur de leur mérite. Ils justifioient parfaitement tous les ridieules qu'on leur donnoit dans le monde. Je vovois des actrices et des acteurs que les applaudissements avoicnt gatés, et qui, se considérant comme des objets d'admiration, s'imaginoient faire grace au public lorsqu'ils jouoient. J'étois choqué de leurs défauts; mais par malheur je trouvai un peu trop à mon gré leur facon de vivre, et je me plongeai dans la débanelie. Comment aurois-je pu m'en défendre? tous les discours que j'entendois parmi eux étoient pernieieux pour la jennesse, et je ne voyois rien qui ne contribuât à me corrompre. Quand ic n'aurois pas su ce qui se passoit chez Casilda, ehez Constance, et chez les autres comédiennes, la maison d'Arsénie toute seule n'étoit que trop capable de me perdre. Ontre les vieux seigneurs dont j'ai parlé, il y venoit des petitsmaîtres, des enfants de famille que les usuriers mettoient en état de faire de la dépense; et quelquefois on y recevoit aussi des traitants, qui, bien loin d'être payés, comme dans leurs assem-

blées, pour leur droit de présence, payoient là pour avoir droit d'être présents.

Florimonde, qui demeuroit dans une maison voisine, ditroit et soupoit tous les jours avec Arsénie. Elles paroissoient toutes deux dans une union qui surprenoit bien des gens. On étoit étonné que des eoquettes fussent en si bonne intelligence, et fon s'inagioniq u'elles se brouilleroient tot ou tard pour quelque eavalier; mais ou connoissoit mal ces anies parfaites: une solide amité les missoit. Au lieu d'être jalouses comme les autres femmes, elles vivoient en compun. Elles aimoient mieux partager les déponilles des hommes que de s'en disputer sottement les soupirs.

Laure, à l'exemple de ces deux illustres associées, profitoir aissi de ses beaux jours. Elle m'avoit bien dit que je verrois de belles choese. Cependant je ne fis point le jaloux; j'avois promis de prendre la-dessus l'esprit de la compagnie, Je dissimulai pendant quelques jours. Je me contentois de lui demander le nom des homnes avec qui je la voyois en conversation particulière. Elle me répondoit toujours que c'étoit un oude ou un cousin. Qu'elle avoit de parents! Il falloit que sa famille foit plus nombreuse que celle du roi Priam. La soubrette ne s'en tenoit pas même à ses oncles et à ses cousins; elle alloit encere quel-quefois amorcer des étrangers, et faire la veuve de qualité chez la bonne vieille dont j'ai parlé. Enfin Laure, pour en donner au lecteur une idée juste et précise, étoit aussi jeune, aussi jolie, et aussi coquette que sa matresse, qui n'avoit point d'autre avantage sur elle que cebui de divertir publiquement le publie.

Je eédai au torrent pendant trois semaines. Je me livrai à toutes sortes de voluptés. Mais je dirai en même temps qu'au milieu des plaisirs, je sentois souveut nattre en moi des remords qui venoient de mon éducation, et qui méloieut une amertume à mes déliese. La débauedne ne triompha point de ces remords; au contraire, ils augmentoient à mesure que je devenois plus débanedh; et, par nu effet de mon heureux naturel, les désordres de la vie comique commencèrent à me faire horreur. Alt1 misérable, me dis-je à moi-même, est-ce ainsi que tu remplis l'attente de ta famille? N'est-ce pas assez de l'avoir trompée en prenant un autre parti que celui de précepteur? Ta condition servile te doit-elle empéeher de vivre en honnéte homme? Te convient-il d'être avec des gens si vicieux? L'envie, la colère et l'avariec régnent chez les uns, la pudeur est bamie de chez les autres; écux-ci s'abandonnent à l'intempérance et à la paresse,

et l'orgueil de ceux-la va jusqu'à l'insolence. C'en est fait; je ne veux pas demeurer plus long-temps avec les sept peches mortels,

## LIVRE IV.

CHAP. I. .. — Gil Blas, ne pouvant s'accoutumer aux mœurs des comédiens, quitte le service d'Arsénie et trouve une plus honnéte maison. Un reste d'honneur et de religion, que je ne laissois pas de

conserver parmi des mœurs si corrompues, me fit résoudre non seulement à quitter Arsénie, mais à rompre même tout commerce avec Laure, que je ne pouvois pourtant cesser d'aimer, quoique je susse bien qu'elle me faison mille infidélités. Heureux qui peut ainsi profiter des moments de raison qui viennent troubler les plaisirs dont il est trop occupé! Un beau matiu, ie fis mon paquet; et, sans compter avec Arsénie, qui ne me devoit à la vérité presque rien, sans prendre congé de ma chère Laure, je sortis de cette maison, où l'on ne respiroit qu'un air de débauche. Je u'eus pas plus tôt fait cette bonne action que le Ciel m'en recompensa. Je rencontrai l'intendant de feu don Mathias mon maître; je le sahıai : il me reconnut, et s'arrêta pour me demander qui le servois. Je lui répondis que depuis un instant i'étois hors de condition ; qu'après avoir demeuré près d'un mois chez Arsénie, dont les mœurs ne me convenoient point, ie venois d'en sortir de mon propre mouvement pour sauver mon innocence. L'intendant, comme s'il eut été scrupuleux de son naturel, approuva ma délicatesse, et me dit qu'il vouloit me placer lui-même avantageusement, puisque j'étois un garçon si plein d'honneur. Il accomplit sa promesse, et me mit des ce jour-là chez don Vincent de Guzman, dont il connoissoit l'homme d'affaires.

Je ne pouvois entrer dans une meilleure maison; aussi ne me suis-je point repenti daus la suite d'y avoir demeuré. Don Vincent étoit un vieux seigneur fort riche, qui vivoit heureux depuis plusieurs années sans procés et sans femme, les médecius lui ayant oté la sieune, en voulant la détaire d'une toux qu'elle auroit encore pu conserver long-temps si elle n'eft pas pris leurs remédes. Au liéu de songer à se remarier, il s'étoit donné tout entier à l'éducation d'Aurore, sa fille unique, qui entroit alors dans sa vingt-sixième année et pouvoit passer pour une personne accomplie. Avec une beauté peu commune, elle avoit un esprit excellent et très cultivé. Son père étoit un petit génie: mais il avoit le talent de bien gouverner ses affaires. Il avoit un défaut qu'on doit pardonner aux vieillards : il aimoit à parler, et principalement de guerre et de combats. Si par malheur on venoit à toucher cette corde en sa présence, il embouchoit dans le moment la trompette héroïque, et ses auditeurs se trouvoient trop henreux quand ils en étoient quittes ponr la relation de deux sièges et de trois batailles. Comme il avoit consumé les deux tiers de sa vie dans le service, sa mémoire étoit une source inépuisable de faits divers, qu'on n'entendoit pas toujours avec autant de plaisir qu'il les racontoit. Ajoutez à cela qu'il étoit bègue et diffus; ce qui ne rendoit pas sa manière de conter fort agréable. Au reste, je n'ai point vu de seigneur d'un si bon caractère: il avoit l'humeur égale; il n'étoit ni enteté ni capricieux : j'admirois cela dans un homme de qualité. Quoiqu'il fût bon ménager de son bien, il vivoit honorablement. Son domestique étoit composé de plusieurs valets, et de trois femmes qui servoient Aurore. Je reconnus bientôt que l'intendant de don Mathias m'avoit procuré un bon poste, et je ne songeai qu'à m'y maintenir. Je m'attachai à connoître le terrain; j'étudiai les inclinations des uns et des autres; puis, réglant ma conduite là-dessus, je ne tardai guère à prévenir en ma faveur mon maître et tous les domestiques.

Il v avoit déjà plus d'un mois que j'étois chez don Vincent. lorsque je crus m'apercevoir que sa fille me distinguoit de tous les valets du logis. Toutes les fois que ses yeux venoient à s'arrêter sur moi, il me sembloit y remarquer une sorte de complaisance que je ne voyois point dans les regards qu'elle laissoit tomber sur les autres. Si je n'eusse pas fréquenté des petitsmaîtres et des comédiens, je ne me serois jamais avisé de m'imaginer qu'Aurore pensat à moi ; mais je m'étois un peu gâté parmi ces messieurs, chez qui les dames même les plus qualifiées ne sont pas toujours dans un trop bon prédicament. Si, disoisje, on en croit quelques-uns de ces histrions, il prend quelquefois à des femmes de qualité certaines fautaisies dont ils profitent : que sais-je si ma maîtresse n'est point sujette à ces fautaisies-là? Mais non, ajoutai-je un moment après, je ne puis me le persuader. Ce n'est point une de ces Messalines qui, démentant la fierté de leur naissance, abaissent indignement leurs

regards jusque dans la poussière, et se déshonorent sans rougirc'est plutôt une de ces filles vertueuses, mais tendres, qui, satisfaites des bornes que leur vertu preserit à leur tendresse, ne se fout pas un serupule d'inspirer et de sentir une passion délicate qui les amuse sans péril.

Voilà comme je jugeois de ma maîtresse, sans savoir précisément à quoi je devois m'arrêter. Cependant, lorsqu'elle me voyoit, elle ne manquoit pas de me sourire et de témoigner de la joie. On pouvoit, sans passer pour fat, donner dans de si belles apparences; aussi n'y eut-il pas moven de m'en défendre. Je crus Aurore fortement éprise de mon mérite, et je ne me regardai plus que comme un de ces henreux domestiques à qui l'amour rend la servitude si donce. Pour paroitre en quelque façon moins indigne du bien que ma bonne fortune me vouloit procurer, je commençai d'avoir plus de soin de ma personne que je n'en avois en jusque alors. Je m'attachai à chercher ce qui pouvoit me donner quelque agrément. Je dépensai en linge, en pommades et en essences tout ce que j'avois d'argent. La première chose que je faisois le matin, c'étoit de me parer et de me parfumer, pour n'être point eu négligé s'il falloit me présenter devant ma maîtresse. Avec cette attention que j'apportois à m'ajnster, et les autres monvements que je me donnois pour plaire, je me flattois que mon bonheur n'étoit pas fort éloigné.

Parmi les femmes d'Aurore, il y en avoit une qu'on appeloit Ortiz. C'étoit une vieille personne qui demeuroit depuis plus de vingt années chez don Vincent. Elle avoit élevé sa fille, et conservoit encore la qualité de duègne ; mais elle n'en remplissoit plus l'emploi pénible. Au contraire, au lieu d'éclairer comme antrefois, les actions d'Aurore, elle ne s'occupoit alors qu'à les cacher. Enfin, elle possédoit toute la confiance de sa maitresse. Un soir, la dame Orliz, ayant tronvé l'occasion de me parler sans qu'on put nons entendre, me dit tout bas que, si j'étois sage et discret, je n'avois qu'à me rendre à minuit dans le jardin, qu'on m'apprendroit là des choses que je ne serois pas faché de savoir. Je répondis à la duègne, en lui serrant la main, que je ne manquerois pas d'y aller; et nous nous séparames vite, de peur d'être surpris. Je ne dontai plus que je n'eusse fait une tendre impression sur la fille de don Vincent, et j'en ressentis une joie que je n'eus pas peu de peine à contenir. Que le temps me dura depuis ce moment jusqu'au sonper, quoiqu'on soupat de fort bonne heure, et depuis le souper jusqu'au coucher de mon mattre! Il me sembloit que tout se faisoit ce soir là dans la maison avec une lenteur extraordinaire. Pour surcroft d'emui, lorsque don Vincent flut retiré dans son appartement, au lieu de songer à se reposer, il se mit à rebattre ses campagnes de l'ortugal, dont il m'avoit déjà souvent étourell. Alsia ce qu'il n'avoit point eucore fait, et ce qu'il me gardoit pour ce soir-la, il me nomma tous les officiers qui s'étoient distingués de son temps; il me raconta même leurs exploits. Que je souffris à l'écouter jusqu'au bout! Il acheva pourtant de parler, et se coucha. Je assai anssitôt dans une petite chambre où étoit mon lit, et d'où l'on descendoit dans le jardin par un escalier dérobé. Je me frottai tout le corps de pomnade, je pris me chemise blanche, après l'avoir bien parfumée; et, quand je n'eus rien oublié de tout ce qui me parut pouvoir contribuer à flatter l'entétement de ma mattresse, i'allai au rendez-vous.

Je n'y trouvai point Ortiz. Je jugeai qu'ennuvée de m'attendre, elle avoit regagné son appartement, et que l'heure du berger étoit passée. Je m'en pris à don Vinceut : mais, comme je maudissois ses eampagnes, j'entendis sonner dix henres. Je crus que l'horloge alloit mal, et qu'il étoit impossible qu'il ne fût pas du moins une heure après minuit. Cependant je me trompois si bien, qu'un gros quart d'heure après je comptai encore dix heures à une antre horloge. Fort bien, dis-je alors en moimeme; je n'ai plus que deux heures entières à garder le mulet. Ou se se plaindra pas du moins de mon peu d'exactitude. Que vais-je devenir jusqu'à minnit? Promenons-nous dans ce jardin, et songeons au rôle que jé dois jouer : il est assez nouveau pour moi. Je ne suis point encore fait aux fantaisies des femmes de qualité. Je sais de quelle manière on en use avec les grisettes et les comédiernes. Vous les abordez d'un air familier, et vous brusquez sans facon l'aventure; mais il faut une autre manœuvre avec une personne de condition. Il faut, ce me semble, que le galant soit poli, complaisant, tendre, et respectueux, saus pourtant être timide. Au lieu de vouloir hâter son bonheur par ses emportements, il doit l'attendre d'un moment de foiblesse.

Ĉest ainsi que je raisonnois , et je me promettois bien de tenircette conduite avec Aurore. Je me représeutois qu'en peu de temps j'aurois le plaisir de me voir aux pieds de cette aimable dans que de la comparis de la comparis de la cette aimable dans ma mémoire tous les endroits de nos pièces de thêtre dout je pouvois me servir dans notre téte-à-tête, et me faire honneur. Je comptois de les bien appliquer, et j'espérois qu'à l'exemple de quelques comédieus de ma connoissance je passerois pour



avoir de l'esprit, quoique je u'eusse que de la mémoire. En ni'occupant de tontes ces pensées, qui amusoient plus agréablement mon impatience que les récits militaires de mon maître, j'entendis sonner onze heures. Bou, dis-je alors, je u'ai plus que soixante minutes à attendre ; armons-nous de patience. Je pris courage, et me replongeai dans ma réverie, tautôt en continuant de me promener, et tantôt assis dans un cabinet de verdure qui étoit au bont du jardin. L'heure enfin que j'attendois depuis si long-temps, minuit sonna. Onelques instants après, Ortiz, aussi pouctuelle, mais moins impatiente que moi, parut. Scigueur Gil Blas, me dit-elle en m'abordant, combien y a-t-il que vous êtes iei? Deux heures , lui répondis-je. Ah! vraiment , reprit-elle en faisant un éclat de rire à mes dépens, vous êtes bien exact : c'est un plaisir de vons donner des rendez-vous la nuit. Il est vrai, continua-t-elle d'un air sérieux, que vous ne sauriez trop payer le bonheur que j'ai à vous annoucer. Ma maîtresse veut avoir un entretien particulier avec vous, et elle m'a ordonné de vous introduire dans son appartement, où elle vous attend. Je ne vous en dirai pas davantage, le reste est un secret que vous ne devez apprendre que de sa propre bouche. Suivez-moi; je vais vous conduire. A ces mots, la duègne me prit la main; et, par une petite porte dont elle avoit la clef, elle me mena mystérieusement dans la chambre de sa maîtresse.

CHAP. 11.—Comment Aurore reçui Gil Blas, et quel entretien ils eurent ensemble.

Je trouvai Aurore en déshabillé; cela me fit plaisir. Je la saluai fort respectueusement, et de la meilleure grace qu'il me fut possible. Elle me reçut d'un air riant, me fit asseoir auprès d'elle malgré moi, et, ce qui acheva de me ravir, elle dit à son ambassadrice de passer dans une autre chambre, et de nous laisser seuls. Après cela, m'adressant la parole: Gil Blas, me dit-elle, vous avez dù vous apercevoir que je vous regarde favorablement, et vous distingue de tous les autres domestiques de mon pére; et, quand mes regards ne vous auroient point fait juger que j'ai quelque bonne volonté pour vous, la démarche que je fais cette muit ne vous permettroit pas d'en douter.

Je ne lui donnai pas le temps de m'eu dire davantage. Je crus qu'en homme poli je devois éparguer à sa pudeur la peine de s'expliquer plus formellement. Je me levai avec transport; et, me jetant aux pieds d'Aurore, comme un héros de théatre qui en met à genoux devant sa princesse, je m'écriai d'un tou de decla-

mateur : Ah! madame, l'ai-je bien enténdu! est-ce à moi que ce discours s'adresse? seroit-il possible que Gil Blas, insqu'iei le jouet de la fortune et le rebut de la nature entière, eût le bonhenr de vous avoir inspiré des sentiments..... Ne parlez pas si haut, interrompit en riant ma maîtresse; vous allez réveiller mes femmes qui dorment dans la chambre prochaine. Levez-vous, reprenez votre place, et m'écoutez jusqu'au bont sans me couper la parole. Oui, Gil Blas, poursuivit-elle en reprenant son sérieux, je vous veux du bien; et, pour vous prouver que je vous estime, je vais vous faire confidence d'un secret d'où dépend le repos de ma vie. J'aime un jeune cavalier, beau, bien fait, et d'une naissance illustre. Il se nomme don Luis l'acheco. Je le vois quelquefois à la promenade et aux spectacles : mais je ne lui ai jamais parlé. J'ignore même de quel caractère il est, et s'il n'a point de mauvaises qualités. C'est de quoi pourtant je voudrois bieu être instruite. J'aurois besoin d'un homme qui s'enquit soigneusement de ses mœurs, et m'en rendit un compte fidèle. Je fais choix de vous préférablement à tous nos autres domestiques. Je crois que je ne risque rien à vous charger de cette commission. J'espère que vous vous en acquitterez avec tant d'adresse et de discrétion, que je ne me repentirai point de yous avoir mis dans ma confidence.

Ma maîtresse cessa de parler en cet eudroit, pour entendre ce que je lui répondrois la-dessus. Javois d'abord été déconcerté d'avoir pris si désagréablement le change : mais je me remis promptement l'esprit : et, surmontant la honte que cause toujours la temérité quand elle est malheureuse, je témojgnai à la dame tant de zèle pour ses intérêts, je me dévouai avec tant d'ardeur à son service, que si je ne lui otai pas la pensée que je m'étois follement flatté de lui avoir plu, du moins je lui fis connoître que je savois bien réparer une sottise. Je ne demandai que deux jours pour lui randre bon compte de don Luis. Après quoi la dame Ortiz, que sa maîtresse rappela, me ramena dans le jardin, et me dit d'un air railleur, en me quittant : Bonsoir, Gil Blas; je ne vous recommande point de vous trouver de boune heure au premier rendez-vous; je comois trop votre ponctualité la-dessus pour en être en peine.

Je retournai dans ma chambre, non sans quelque dépit de voir mon attente trompée. Je fus néanmoins assez raisonnable pour m'en consoler. Je fis réflexion qu'il me convenoit mieux d'être le confident de ma maîtresse que son anant. Je songeai même que cela pourroit une mener à quelque chose; que les courtiers d'amour étoient ordinairement bien pavés de leurs peines; et je me conchai dans la résolution de faire ce qu'Aurore exigeoit de moi. Je sortis pour cet effet le lendemain. La demeure d'un cavalier tel que don Luis ne fut pas difficile à découvrir. Je m'informai de lui dans le voisinage; mais les personnes à qui je m'adressai ne purent pleinement satisfaire ma curiosité; ce qui m'obligea le jour suivant à recommencer mes perquisitions. Je fus plus heureux. Je reneontrai par hasard dans la rue un garcon de ma connoissance : nous nous arretames pour nons parler. Il passa dans ce moment un de ses amis, qui nous aborda, et nous dit qu'il venoit d'être chassé de chez don Joseph Pacheco, père de don Luis, pour un quartant de vin qu'on l'accusoit d'avoir bu. Je ne perdis pas une si belle oecasion de m'informer de tout ce que je sonhaitois d'apprendre; et je fis tant par mes questions, que je m'en retournai au logis fort content d'être en état de tenir parole à ma maîtresse. C'étoit la nuit prochaine que je devois la revoir, à la même heure et de la meine manière que la première fois. Je n'eus pas ce soir-là tant d'inquiétude; et, bien loin de souffrir impatiemment les discours de mon vieux patron, je le remis sur ses campagnes. J'attendis minuit avec la plus grande tranquillité du monde; et ce ne fut qu'après l'avoir entendu sonner à phisicurs horloges, que je deseendis dans le jardin, sans me pommader et me parfumer : je me corrigeai encore de cela.

Je trouvai au rendez-vous la très fidèle duègne, qui me reproeha malicieuscinent que j'avois bien rabattu de ma diligenee. Je ne lui répondis point, et je me laissai conduire à l'appartement d'Aurore, qui me demanda, dès que je parus, si je m'étois bien informé de don Luis, et si j'avois appris bien des ehoscs. Oui, madame, lui dis-je, et j'ai de quoi satisfaire votre curiosité. Je vous dirai premièrement qu'il est sur le point de partir pour s'en retourner à Salamanque achever ses études. C'est, à ce qu'en m'a dit, un jeune cavalier rempli d'honneur et de probité. Pour du courage il n'en sauroit manquer, puisqu'il est gentilhomme et Castillan. De plus, il a beaucoup d'esprit et les manières fort agréables; mais ee qui peut-être ne sera guère de votre goût. et ce que je ne puis pourtant me dispenser de vous dire, e'est qu'il tient un peu trop de la nature des jeunes seigneurs ; il est diablement libertin. Savez-vous qu'à son âge il a déja cu à bail deux comédiennes? Que m'apprenez-vous? reprit Aurore, Ouelles mœurs! Mais étcs-vous bien assuré, Gil Blas, qu'il mêne une vie si licencieuse? Oh! je n'en donte pas, madame, lui repartis-je. Un valet qu'on a chassé de chez lui ce matin me l'a dit; et les valets sont fort sincéres quand ils s'entretiennent des défauts de leurs maîtres. D'ailleurs, il fréquente don Alexo Segiar, don Antonio Centellès et don Fernando de Gamboa : cela seuj prouve démonstrativement son libertinage. C'est assez, Gil Blas, dit alors ma maîtresse en sonpirant; je vais, sur votre rapport, combattre mon indigne amour. Quoiqu'il ait déja de profondes racines dans mon œur, je ne désespère pas de l'en arracher. Allez, poursuivit-elle en me mettant entre les mains une petite bourse qui n'étoit pas vide, voilà ce que je vous donne pour vos peines. Gardez-vous bien de révêler mon secret; songez que ie l'ai confié à votre silence.

J'assurai ma maitresse que j'étois l'Harpocrate des valets conidents, et qu'elle pouvoit demeurer tranquille là-dessus. Aprèscette assurance, je me retirai, fort impatient de savoir ee qu'il y avoit dans la bourse. J'y trouvai vingt pistoles. Aussitôt je pensai qu'Aurore m'en auroit sans doute domé davantage si je hi eusse aunoncé une nouvelle agréable, puisqu'elle en payoit si bien une chagrinante. Je me repeutis de n'avoir pas imité les gens de justice, qui fardent quelquefois la vérité dans leurs procés-verbaux. J'étois fáché d'avoir détruit, dans sa naissance, une galanterie qui m'eût éte très utile dans la suite, si en em fusse pas sottement piqué d'être sincère. J'avois pourtant la consolation de me voir dédommagé de la dépense que j'avois faite, si mal-à-propos, en pommades et en parfums.

CHAP. III. — Du grand changement qui arriva chez don Vincent; et de l'étrange résolution que l'amour fit prendre à la belle Aurore.

Il arriva, peu de temps après cette aventure, que le seigneur don Vincent fomba malade. Quand il n'auroit pas été dians un age fort avancé, les symptômes de sa maladie parurent si violents, qu'on eût craint un événement funeste. Dés le commencement du mal, on fit venir les deux plus fameux médiceins de Madrid. L'un s'appeloit le docteur Andros, et l'autre le docteur Oquetos. Ils examinérent attentiement le malade, et convinreut tous deux, après une exacte observation, que les humeurs tetoient en fougue; mais ils me s'accordèrent qu'en cela l'un et l'autre. L'un vouloit qu'on purgeat le malade dès ce jour-là et l'autre étoit d'avis qu'on différat la purgation. Il faut, dit Andros, se hâter de purger les humeurs, quoique crues, pendant qu'elles sont dans une agitation violente de flux et de reflux, de peur qu'elles ne se fixent sur quelque partie noble. Quietos soutint

au contraire qu'il falloit attendre que les humeurs fussent entites, aeant que d'employer le purgatif. Mais votre méthode, reprit le-premier, est directement opposée à celle du prince de la médecine. Hippocrate averit de purger dans la plus ardente fiévre des les premiers jours, et dit en termes formels qu'il faut étre prompt à purger quand les humeurs sont en orgaeme, c'est-à-dire en fougue. Oh l'e'st eq qui vaus troupe, repartit Opquéos. Hippocrate, par le mot d'orgasme, n'entend pas la fougue; il entend plutôt la cection des humeurs.

Là-dessus nos docteurs s'échauffent. L'un rapporte le texte grec, et cite tous les auteurs qui l'ont expliqué comme lui ; l'autre, s'en fiant à une traduction latine, le prend sur un ton encore plus haut. Qui des deux croire? Don Vincent n'étoit pas homme à décider la question. Cependant, se voyant obligé d'opter, il donna sa confiance à celui des deux qui avoit le plus expédié de malades, je veux dire au plus vieux. Aussitôt Audros, qui étoit le plus jeune, se retira, non sans lancer à son ancien quelques traits railleurs sur l'orgasme. Voilà donc Oquetos triomphant. Comme il étoit dans les principes du docteur Sangrado, il commença par faire saigner abondamment le malade, attendant, pour le purger, que les lumeurs fussent cuites; mais la mort, qui craignoit sans doute qu'une pargation si sagement différée ne lui enlevat sa proie, prévint la coction et emporta mon mattre. Telle fut la fin du seigneur don Vincent, qui perdit la vie parceque son médecin ne savoit pas le grec.

Aurore, après avoir fait à son père des funérailles dignes d'un homme de sa naissance, entra dans l'administration de son bien. Devenue maîtresse de ses volontés, clle congédia quelques domestiques, en leur donnant des récompenses proportionnées à leurs services, et se retira bientôt à un château qu'elle avoit sur les bords du Tage, entre Sacedon et Buendia. Je fusdu nombre de ceux qu'elle retint ct qui la suivirent à la campagne; i'eus même le bonheur de lui devenir nécessaire. Malgré le rapport fidèle que je lui avois fait de don Luis, elle aimoit encore ce cavalier; ou plutôt, n'avant pu vaincre son amour, elle s'y étoit entièrement abandonnée. Elle n'avoit plus besoin de prendre des précautions pour me parler en particulier. Gil Blas, me dit-elle en soupirant, je ne puis oublier don Luis; quelque effort que je fasse pour le bannir de ma pensée, il s'y présente sans cesse, non tel que tu me l'as peint, plongé dans toutes sortes de désordres, mais tel que je vondrois qu'il fit, tendre, amoureux, constant. Elle s'attendrit en disant ces pa-

roles, et ne put s'empécher de répandre quelques larmes. Pen s'eu fallut que je ne pleurasse aussi, tant je fus tonché de ses pleurs. Je ne pouvois mieux lui faire ma cour, que de parottre si sensible à ses peines. Mon ami, continna-t-elle après avoir essuyé ses beaux yeux, je vois que tu es d'un très bon naturel, et je suis si satisfaite de ton zèle, que je te promets de le bien récompenser. Ton secours, mon cher Gil Blas, m'est plus nécessaire que jamais. Il faut que je te découvre un dessein qui m'occupe; tu vas le trouver fort bizarre. Apprends que je venx partir au plus tôt pour Salamanque. Là je prétends me déguiser en cavalier, et, sous le nom de don Félix, faire connoissance avec Pacheco; je tàcherai de gagner sa confiance et son amitié; je lui parlerai souvent d'Aurore de Guzmau, dout je passcrai pour cousin. Il souhaitera peut-être de la voir, et c'est où je l'attends. Nous aurons deux logements à Salamanque : dans l'un , je serai don Félix ; dans l'autre , Aurore ; et , m'offrant aux yeux de don Luis, tantôt travestie en homme, tantôt sous mes habits naturels, je me flatte que je ponrrai peu à peu l'amener à la fin que ie me propose. Je demeure d'accord, ajouta-t-elle, que mon projet est extravagant; mais ma passion m'entraîne, et l'innocence de mes intentions achève de m'étourdir sur la démarche que je veux hasarder.

J'étois fort du scntiment d'Aurore sur la nature de son desscin. Il me paroissoit insensé, Cependant, quelque déraisonnable que je le trouvasse, je me gardai bien de faire le pédagogue. Au contraire, je commencaj à dorer la pilule, et j'entrepris de prouver que ce projet fou n'étoit qu'un jeu d'esprit agréable et sans conséquence. Je ne me sonviens plus de ce que je lui dis pour lui prouver cela ; mais elle se rendit à mcs raisons, les amants étant bien aises qu'on flatte leurs p'us folles imaginations. Nous ne regardames donc plus cette entreprise téméraire que comme une comédie dont il ue falloit songer qu'à bien concerter la représentation. Nous choisimes nos acteurs dans le domestique, puis nous distribuames les rôles; ce qui se passa sans clameurs et sans querelles, parceque nous n'étions pas des comédiens de profession. Il fut résolu que la dame Ortiz feroit la tante d'Aurore, sous le nom de dona Kimena de Guzman; qu'on lui donneroit un valet et une suivante; et qu'Aurore, travestie en cavalier, m'auroit pour valet de chambre, avec une de ses femmes, déguisée en page, pour la servir en particulier. Les personnages ainsi réglés, nous retournames à Madrid, où nous apprimes que don Luis étoit encore, mais qu'il

ne tarderoit guêre à partir pour Salamanque. Nous fitnes faire en diligence les habits dont nous avions besoin. Lorsqu'ils furent achevés, ma mattresse les fit emballer promptement, attendu que nous ne devions les mettre qu'en temps et lieu. Puis, laissaut le soin de sa maison à son homme d'affaires, elle partit dans un carosse à quatre mules, et prit le chemin du royanme de Léon, avec tous ceux de ses domestiques qui avoient quelque rôle à jouer dans cette pièce.

Nous avions déja traversé la Castille vieille, quand l'essieu du carrosse se rompit. C'étoit entre Avila et Villaflor, à trois ou quatre cents pas d'un château qu'on apercevoit au pied d'une montagne. La nuit approchoit, et nous étions fort embarrassés. Mais il passa par hasard auprès de nous un paysan qui nous tira d'embarras, sans qu'il y mit beaucoup du sien. Il nous apprit que le château qui s'offroit à notre vue appartenoit à dona Elvira, venve de don Pédro de Pinarès; et il nous dit tant de bien de cette dame, que ma maîtresse m'envoya au château demander de sa part un logement pour cette nuit. Elvire ne démentit point le rapport du paysan; il est vrai que je m'acquittai de ma commission d'une manière qui l'auroit déterminée à nous recevoir dans son château quand elle n'auroit pas été la personne du monde la plus polie; elle me recut d'un air gracieux, et fit à mon compliment la réponse que je désirois là-dessus. Nous nous rendimes tous au château, où les mules trainèrent doucement le carrosse. Nous rencontrâmes à la porte la veuve de don Pèdre, qui venoit au-devant de ma maîtresse. Je passerai sous silence les discours que la civilité obligea de tenir de part et d'autre en cette occasion. Je dirai sculement qu'Elvire étoit une vieille dame qui savoit mieux que femme du monde remplir les devoirs de l'hospitalité. Elle conduisit Aurore dans un appartement superbe, où, la laissant reposer quelques moments, elle vint donner son attention jusqu'aux moindres choses qui nous regardoient. Eusuite, quand le souper fut prét, elle ordonna qu'on servit dans la chambre d'Aurore , où toutes deux elles se mirent à table. La veuve de don Pèdre n'étoit pas de ces personnes qui font mal les honneurs d'un repas, en prenant un air reveur on chagrin. Elle avoit l'humeur gaie, et soutcnoît agréablement la conversation. Elle s'exprimoit noblement e' en beaux termes : j'admirois son esprit, et le tour fin qu'elle donnoit à ses pensées. Aurore en paroissoit aussi charmée que moi. Elles lièrent amitié l'nne avec l'autre, et se promirent réciproquement d'avoir ensemble un commerce de lettres. Comme notre carrosse ne pouvoit être raccommode que le jour suivant, et que nous courious risque de partir fort ard, il fut arrêté que nous demenverions au château le lendemain. On mous servit à notre tour des viandes avec profusiou, et nous ne funes pas plus mal couchés que nous avious éte régalés.

Le jour d'après, ma maîtresse trouva de nouveaux charmes dans l'entretien d'Elvire. Elles dinèrent dans une grande salle où il v avoit plusieurs tableaux. On en remarquoit un, entre autres, dont les figures étoient merveilleusement bien représentées; mais il offroit aux veux un spectacle bien tragique. Un cavalier mort, couché à la renverse et nové dans son sang, y étoit peint; et tout mort qu'il paroissoit, il avoit un air menaçant. On voyoit auprès de lui une jeune dame dans une autre attitude, quoiqu'elle fût anssi étendue par terre. Elle avoit une épée plongée dans son sein, et rendoit les derniers soupirs, en attachant ses regards mourants sur un jenne homme qui sembloit avoir une douleur mortelle de la perdre. Le penutre avoit eucore chargé son tableau d'une figure qui n'échappa point à mon attention. C'étoit un vieillard de bonne mine, qui, vivement touché des objets qui frappoient sa vue, ne s'y moutroit pas moins sensible que le jeune homme. On cut dit que ces images sanglantes leur faisoient sentir à tous deux les mêmes atteintes, mais qu'ils en recevoient différemment les impressions. Le vieillard, plongé dans une profonde tristesse, en paroissoit comme accablé, au lieu qu'il y avoit de la fureur mélée avec l'affliction du jeune honnne. Toutes ces choses étoient peintes avec des expressions si fortes, que nous ne pouvions nous lasser de les regarder. Ma mattresse demanda quelle triste histoire ce tableau représentoit. Madame, lui dit Elvire, c'est une peinture fidèle des malheurs de ma famille. Cette réponse piqua la curiosité d'Aurore, qui témoigna un si grand desir d'en savoir davantage, que la veuve de don Pèdre ne put se dispenser de lui promettre la satisfaction qu'elle souhaitoit. Cette promesse, qui se fit devant Ortiz, ses deux compagnes et moi, nous arrêta tous quatre dans la salle après le repas. Ma maîtresse voulut nous renvoyer; mais Elvire, qui s'apercut bien que nous monrions d'envie d'entendre l'explication du tableau, eut la bonté de nous retenir, en disant que l'histoire qu'elle alloit raconter n'étoit pas de celles qui demandent du secret. Un moment après, elle commença son récit dans ces termes.

## CHAP. IV. - Le mariage de vengeance, nouvelle.

Roger, voi de Sielle, avoit un frère et une senr. Ce frère, appelé Mainfroi, se révolte courte lui, et alluma dans le royaume une guerre qui fut dangereuse et sanglante : mais il eut le malheur de perdre deux batailles, et de tomber entre les mains du roi, qui se contenta de lui det la liberté, pour le punir de sa révolte. Cette elémence ne servit qu'à faire passer Roger pour na harbare dans l'esprit d'une partie de ses sujets. Ils disoient qu'il n'avoit sauvé la vie à son frère que pour exercer sur lui une vengeance lente et inlumaine. Tous les autres, avec plus de foudement, n'imputoient les traitements durs que Mainfroi souffroit dans sa prison, qu'à as seur Mathilde. Cette princesse avoit en effet toujours laï ce prince, et ne cessa point de le persécuter tant qu'il véent. Elle mourut peu de temps après lui, et l'ou regarda sa mort comme mne juste punition de ses sentiments dénaturés.

Mainfroi laissa deux fils; ils étoient emoore dans l'enfance. Roger eut quelque envie de s'en dédaire, de crainte que, parvenus à un age plus avancé, le desir de venger leur père ne les portat à relever un parti qui n'étoit pas si bien abattu, qu'il ne pott causer de nouveaux troubles dans l'était. Il communiqua sou dessein au sénateur Léontio Siffredi, son ministre, qui ne l'approuva point, et qui, pour l'en détourner, se chargea de l'éducation du prince Enrique qui étoit l'aine, et lui conseilla de confier au connétable de Sicile la conduite du plus jenne, qu'ou appeloit don Pèdre. Roger, persuade que ses neveux servient élevés par ces deux hommes dans la soumission qu'ils lui devoient, les leur abandonna, et prit soin lui-mème de Constance, sa nièce. Elle étoit de l'âge d'Enrique, et fille unique de la princesse Mathilde. Il lui donna des femmes et des mattres, et n'épargna rien pour son éducation.

Léoutio siffredi avoit un château à deux petites lieues de Palerme, dans un lieu nommé Belmoute. C'étoit là que ee ministre s'attachoit à rendre Enrique digne de monter un jour sur le trône de Sielle. Il remarqua d'abord dans ce prince des qualités si aimables, qu'il s'y attacha comme s'il n'avoit point eu d'enfant : il avoit pourtant deux filles. L'ainée, qu'on nommoit Blanche, plus jeune d'une année que le prince, étoit pourvue d'une beauté parlaite : et la cadette, appélée Porcie, après avoir en naissant causé la mort de su merc, étoit encore au berecau. Blanche et le prince Eurèque seutireut de l'amour l'un pour l'autre, des qu'ils furent capables d'ainaer; mais ils n'avoient pas la liberté de s'entreteuir en particulier. Le prince néanmoins ne laissa pas quelquefois d'en trouver l'occasion; il sut néme si bien profiter de ces moments précient, qu'il engagea la fille de Siffreil à lui permettre d'exécuter un projet qu'il méditoit. Il arriva justement dans ce temps-là que Léontio fut obligé, par ordre du roi, de faire un voyage dans une province des plus reculées de l'ilc. Pendant son abseuce, Enriquefit faire une ouverture au mur de son appartement qui répondit à la chambre de Blanche. Cette ouverture étoit converte d'une coulisse de bois qui se fermoit et s'ouvroit sans qu'elle parût, parcequ'elle étoit si étroitement jointe au lambris, que les yeux ne pouvoient apercevoir l'artifice. Un habile architecte que le prince avoit mis dans ses intérêts fit cet ouvrage avec autant de diligence une de secret.

L'amourcux Enrique s'introduisoit par-là quelquefois dans la chambre de sa maîtresse; mais il n'abusoit point de ses bontés. Si clle avoit eu l'imprudence de lui permettre une entrée secrète dans son appartement, du moins ce n'avoit été que sur les assurances qu'il lui avoit données qu'il n'exigeroit jamais d'elle que les faveurs les plus junocentes. Une unit il la tronva fort inquiète; elle avoit appris que Roger étoit très malade, et qu'il venoit de mander Siffredi, comme grand-chancelier du royanme, pour le rendre dépositaire de ses dernières volontés. Elle se représentoit déja sur le trône son cher Eurique; ct, craignant de le perdre dans ce haut rang, cette crainte lui causoit une étrange agitation; elle avoit même les larmes aux veux lorsqu'il parut devant cllc. Vous pleurez, madane, lui dit-il : que dois-je penser de la tristesse où je vous vois plongée? Seigneur, lui répondit Blanche, je ne puis vous cacher mes alarmes; le roi votre oncle cesscra bientôt de vivre, et vous allez remplir sa place. Quand j'envisage combien votre nouvelle grandeur va vous éloigner de moi, je vous avoue que j'ai de l'inquiétude. Un monarque voit les choses d'un autre œil qu'un amant; et ce qui faisoit tous ses desirs quand il reconnoissoit un pouvoir au-dessus du sien, ne le touche plus que foiblement sur le trône. Soit pressentiment, soit raison, je seus s'élever dans mon cœur des mouvements qui m'agitent, et que ne peut calmer toute la confiance que je dois à vos bontés. Je ne me défie point de la fermeté de vos sentiments; je ne me défie que de mon boulieur. Adorable Blanche, répliqua le prince, vos craintes sont obligeantes, et justifient mon attachement à vos

charmes; mais l'excès où vous portez vos défiances offense mon amour, et, si je l'ose dire, l'estime que vous me devez. Non , non, ne pensez pas que ma destinée puisse être séparée de la vôtre; crovez plutôt que vous seule ferez toujours ma joie ct mon bonheur. Perdez donc une crainte vaine : Yaut-il qu'elle trouble des moments si doux? Ah! seigneur, reprit la fille de Léontio, des que vous screz couronné, vos sujets pourront vous demander pour reine une princesse descendue d'une longue suite de rois, et dont l'hymen éclatant joigne de nouveaux états aux vôtres; ct peut-être, hélas! répondrez-vous à leur attente, même aux dépens de vos plus doux vœux. Eh! pourquoi, reprit Enrique avec emportement, pourquoi, trop prompte à vous tourmenter, vous faire une image affligeante de l'avenir? Si le Ciel dispose du roi mon oncle, et me rend mattre de la Sicile, je jure de me donner à vous dans Palerme, en présence de toute ma cour. J'en atteste tout ce qu'on reconnoit de plus sacré parmi nous.

Les protestations d'Enrique rassurérent un peu la fille de Sifredi. Le reste de leur entretien roula sur la maladie du roi. Enrique fit voir la bonté de son naturel; il plaignit le sort de son oncle, quoiqu'il n'eût pas sujet d'en être fort touché; et la force du sang lui fit regretter un prince dont la mort lui promettoit une couronne. Blanche ne savoit pas encore tous les malheurs qui la menagoient. Le connétable de Sicile, qui l'avoit rencontrée comme elle sortoit de l'appartement de sou père, un jour qu'il étoit venu au château de Belmonte pour quelques affaires importantes, en avoit été frappé. Il en fit dès le lendemain la demande à Siffredi, qui agréa sa recherche; mais la maladie de Roger étaut survenue dans ce temps-là, ce mariage demeura suspendu, et Blanche n'en avoit point entendu parler.

Un matin, comme Eurique achevoit de s'habiller, il fut surpris de voir entrer dans son appartement Léontio, suivi de Blanche. Seigneur, lui dit ce ministre, la nouvelle que je vous apporte aura de quoi vous affliger; mais la consolation qui l'accompagne doit moderer votre douleur. Le roi votre oncle vient de mourir; il vous laisse, par sa mort, héritier de son sceptre. La Sicile vous est soumise. Les grands du royaume attendent vos ordres à Palerme: ils m'ont chargé de les recevoir de votre bouche; et je viens, seigneur, avec ma fille, vous rendre les premiers et les plus sincéres hommages que vous doivent vos nouveaux sujets. Le prince, qui savoit bien que Roger, depuis deux mois. Stoit atteiut d'une maladie qui le détruisoit neu-àdeux mois. Stoit atteiut d'une maladie qui le détruisoit neu-àpeu, ne fut pas étouné de cette nouvelle. Cependaut, frappé du changement subit de sa condition, il sentit naitre dans son cœur mille mouvements confus. Il reva quelque temps, puis rompant le silence, il adressa ces paroles à Léontio : Sage Siffredi, je vous regarde tonjours comme mon père. Je ferai gloire de me régler par vos conseils, et vous régnerez plus que moi dans la Sicile. A ces mots, s'approchant d'une table sur laquelle étoit une écritoire, et prenant une feuille blanche, il écrivit son nom au bas de la page. Que voulez-vons faire, Seigneur? lui dit Siffredi. Vous marquer ma reconnoissance et mon estime. répondit Enrique. Ensuite ce prince présenta la feuille à Blauche, et lui dit : Recevez, madame, ce gage de ma foi, et de l'empire que je vous donne sur mes volontés. Blanche la prit en rougissant, et fit cette réponse au prince : Seigneur, je reçois avec respect les graces de mon roi ; mais je dépends d'un père. et vous trouverez bon, s'il vous plait, que je remette votre billet entre ses mains, pour en faire l'usage que sa prudence lui conseillera.

Elle donna effectivement à son père la signature d'Enrique. Alors siffredi remarqua ce qui jusqu'à ce mouent étoit échappé à sa penétration. Il démela les sentiments du prince, et lui dit: Votre majesté n'aura point de reproche à me faire. Je n'abuserai point de la confiance..... Mon cher Léontio, interrompit Enrique, ne craiguez point d'en abuser. Quelque usage que vous fassiez de mon billet, j'en approuverai la disposition. Mais allez, continua-t-il, retournez à Palerme, ordonnez-y les appréts de mon couronnement, et dites à mes sujets que je vais sur vos pas recevoir le serment de leur fidèlité, et les assurre de mon affection. Ce ministre obéti aux ordres de son nouveau mattre, et prit avec sa fille le chemin de Palerme.

Quelques jours après leur départ, le prince partit anssi de Belmonte, plus occupé de son amour que du l'aut rang où il alloit monter. Lorsqu'on le vit arriver dans la ville, ou poussa mille cris de joie; il entra parmi les acclamations du peupludans le palais, où tout étoit déja prêt pour la cérémonie. Il y trouva la princesse Constance vétue de longs habillements de deuil. Elle paroissoit fort tonchée de la mort de Roger. Comme ils se devoient un compliment réciproque sur la mort de ce monarque, ils s'en acquittèrent l'un et l'autre avec esprit, mas avec un peu plus de froideur de la part d'Eurique que de celle de Constance, qui, malgré les démélés de leur famille, n'avoit pu hair ce prince. Il se places au rel troue, et la princesse s'assit à ses côtés, sur un fautenil un peu noins élevé. Les grands du royaume prirent leur place, chacun selon son rang. La cérémonie commença set Léontio, comme grand-chancelier de l'état et dépositaire du testament du feu roi, en ayant fait l'ouverture, se mit à le lire à haute voix. Cet acte contenoit en substance que Roger, se voyant sans enfant, nommoit pour son successeur le fils ainé de Mainfroi, à condition qu'il eponseroit la princesse Constance, et que, s'il refusoit sa main, la couronne de Sieile, à son exclusion, tomberoit sur la tête de l'infant don Pêdre, son frère, à la même condition.

Ces paroles surprirent étrangement Enrique. Il en sentit une peine inconeevable; et cette peine devint eneore plus vive lorsque Léontio, après avoir achevé la fecture du testament, dit à toute l'assemblee: Seigneurs, ayant rapporté les dernières intentions du feur où à notre nouveau monarque, ce généreux prince consent d'honorer de sa main la princesse Constance, sa cousine. A ces mots, Enrique interrompit le chancelier. Léontio, hi dit-il, souvenez-vous de l'écrit de Blanche que vous... Scieneur, interrompit avec précipitation Siffredi, sans donner le temps au prince de s'expliquer, le voici. Les grands du royaume, poursuivit-il en montrant le billet à l'assemblée, y verront, par l'auguste seing de votre majesté, l'estime que vous faites de la princesse, et la déférence que vous avez pour les dernières volontés du feu roi votre noule.

Ayant achevé ces paroles, il se mit à lire le billét dans les termes dont il l'avoit rempli lui-méme. Le nouveau roi y faisoit à ses peuples, dans la forme la plus authentique, une promesse d'épouser Constance, conformément aux intentions de Roger. La salle retentit de longs eris de joie. Vive notre magnanime roi Enrique! s'écriérent tous ceux qui étoient présents. Comme on n'ignoroit pas l'aversion que ce prince avoit toujours marquée pour la princesse, on avoit eraint, avec raison, qu'il ne se révoltements dans le royaume; mais la lecture du billet, et n'assurant là-dessus les grands et le peuple, excitoit ces acclamations générales qui déchiroient en seeret le cœur du monarque.

Constance, qui, par l'intérêt de sa gloire et par un sentiment de tendresse y prenoit plus de part que personne, choisit et temps pour l'assurer de sa reconnoissance. Le prince ent beau vouloir se contraindre, il reçut le compliment de la princesse avec tant de trouble, il étot dans un si grand desordre, qu'il ne put même hui répondre ce que la bienséance exigeoit de lui. En-

fin, cédant à la violence qu'il se faispit, il s'approcha de Siffredi, que le devoir de sa charge obligeoit de se teuir-assez près de sa personne, et lui dit tout bas: Que faites-vous, Léontio? L'écrit que j'ai nis eutre les mains de votre fille n'étoit point destiné pour cet usage. Vous trabissez...

Seignenr, interrompit eneore Siffredi, d'un ton ferme, songez a votre gloire. Si vous refusez de suivre les volontés du roi votre oncle, vous perdez la couronne de Sicile. Il n'eut pas achevé de parler ainsi, qu'il s'eloigna du roi, pour l'empécher de lui repliquer. Enrique demeura dans un embarras extréme, il se sentoit agité de mille mouvements contraires. Il étoit irrité contre Sifredi; il ne pouvoit se résoudre à quitter Blanche; et, partagé entre elle et l'intérêt de sa gloire, il fut assez long-temps incertain du parti qu'il avoit à prendre. Il se détermina pourtant, et cut avoir trouvé le moyen de conserver la fille de Sifredi sans renoncer au trône. Il feignit de vouloir se sounettre aux volonés de Roger, se proposant, tandis qu'on sollieiteroit à Rome la dispeñse de son mariage avec sa cousine, de gaguer par ses bienfaits les grands du royaume, et d'établir si bien sa puissance, qu'on ne pût l'oblige à rempir la condition du testament.

Dès qu'il eût formé ee dessein, il devint plus tranquille; et, se tournant vers Constance, il lui confirma ce que le grand-chancelier avoit lu dévant toute l'assemblée. Mais, au moment même qu'il se trabissoit jusqu'à lui offrir sa foi, Blanche arriva dans la salle du conseil. Elle y venoit, par ordre de son père, rendre ses devoirs à la princesse; et ses oreilles, en entrant, furent frappées des paroles d'Enrique. Outre cela, Léontio, ne voulant pas qu'elle put douter de son malheur, lui dit en la présentant à Constance : Ma fille, reudez vos hommages à votre reine ; souhaitez-lui les doueeurs d'un règne florissant et d'un heureux hyménée. Ce coup terrible aceabla l'infortunée Blanche. Elle entreprit inutilement de cacher sa douleur; son visage rougit et pálit suecessivement, et tout son eorps frissonna. Cependant la princesse n'en eut aueun soupcon; elle attribua le désordre de son compliment à l'embarras d'une jeune personne élevée dans un désert. et peu accoutumée à la cour. Il n'en fut pas ainsi du jeune roi : la vue de Blanche lui fit perdre contenance, et le désespoir qu'il remarquoit dans ses yeux le mettoit hors de lui-même. Il ne doutoit pas que, jugeant sur les apparences, elle ne le crût infidèle. Il auroit eu moins d'inquiétude s'il eût pu lui parler; mais eomment en trouver les moyens, lorsque toute la Sicile, pour ainsi dire, avoit les yeux sur lui? D'ailleurs le cruel Siffredi lui en ôta l'espérance. Ce ministre, qui lisoit dans le cœur de ces deux amants, et vouloit prévenir les malheurs que la violence de leur amour pouvoit causer dans l'état, fit adroitement sortir sa fille de l'assemblée, et reprit avec elle le chemiu de Belmonte, résolu,

pour plus d'une raison, de la marier au plus tôt.

Lorsqu'ils y furent arrivés, il lui fit connoître toute l'horreur de sa destinée. Il lui déclara qu'il l'avoit promise au connétable. Juste Ciel! s'écria-t-elle, emportée par un mouvement de douleur que la présence de son père ne put réprimer, à quels affreux supplices réserviez-vous la malheureuse Blanche? Son transport même fut si violent, que toutes les puissances de son ame en furent suspendues. Son corps se glaça; et, devenant froide et pale, elle tomba évanouie entre les bras de sou pére. Il fut touché de l'état où il la voyoit. Néaumoins, quoiqu'il ressentit vivement ses peines, sa première résolution n'en fût point ébraulée. Blanche reprit enfin ses esprits, plus par le vif resseutiment de sa douleur que par l'eau que Siffredi lui jeta sur le visage: et. lorsqu'en ouvrant ses veux languissants elle l'apercut qui s'empressoit à la secourir : Seigneur, lui dit-elle d'une voix presque éteinte, j'ai honte de vous laisser voir ma faiblesse ; mais la mort, qui ne peut tarder à finir mes tourments, va bientôt vous délivrer d'une malheureuse fille qui a pu disposer de son cœur sans votre aveu. Non, ma chère Blanche, répondit Léontio, vous ne mourrez point; ct votre vertu reprendra sur vous son empire. La recherche du connétable vons fait honneur; c'est le parti le plus considérable de l'état... J'estime sa personne et son mérite, interrompit Blanche; mais, seigneur, le roi m'avoit fait espérer... Ma fille, interrompit à son tour Siffredi, je sais tout ce que vous pouvez dire là-dessus. Je n'ignore pas votre tendresse pour ce prince, etjene la désapprouverois pas dans d'autres conjonctures. Vous me verriez même ardeut à vous assurer la main d'Enrique, si l'intérêt de sa gloire et celui de l'état ne l'obligeojeut pas à la donner à Constance. C'est à la condition seule d'épouser cette princesse que le feu roi l'a désigné son successeur. Voulez-vous qu'il vous préfère à la conronne de Sicile? Crovez que je gémis avec vous du coup mortel qui vous frappe. Cependant, puisque nous ne pouvous aller contre les destinées. faites un effort généreux : il y va de votre gloire de ne pas laisser voir à tout le royaume que vous vous êtes flattée d'une espérance frivole. Votre sensibilité pour le roi donneroit même lieu à des bruits désavantageux pour vous ; et le seul moyen de vous en préserver; c'est d'épouser le connétable. Enfin Blanche, il

n'est plus temps de délibérer. Le roi vous céde pour un trône : il épouse Constance. Le connétable a ma parole; dégagez-la, je vous en prie; et, s'il est nécessaire, pour vous y résoudre, que je me serve de mon autorité, je vous l'ordonne.

En achevant ces paroles, il la quitta pour lui laisser faire ses réflexions sur ce qu'il venoit de lui dire. Il espéroit qu'après avoir pesé les raisous dout il s'étoit servi pour soutenir sa vertu contre le penchant de son cœur, elle se détermineroit d'ellemême à se donner au counétable. Il ne se trompa point : mais combien en coûta-t-il à la triste Blanche pour prendre cette résolution! Elle étoit dans l'état du monde le plus digne de pitié. La douleur de voir ses presentiments sur l'infidélité d'Enrique tournés en certitude, et d'être contrainte, en le perdant, de se livrer à un homme qu'elle ne pouvoit aimer, lui causoit des transports d'affliction si violents, que tous ses moments devenoient pour elle des supplices nouveaux. Si mon malheur est certain, s'écrioit-elle, comment y puis-je résister sans mourir? Impitovable destinée, pourquoi me repaissois-tu des plus donces espérances, si tu devois me précipiter dans un abyme de maux? Et toi, perfide amant, tu te donnes à un autre, quand tu me promets une éternelle fidélité! As-tu donc pu sitôt mettre en oubli la foi que tu m'as jurée? Pour te punir de m'avoir si cruellement trompée, fasse le Ciel que le lit conjugal que tu vas souiller par un parjure, soit moins le théâtre de tes plaisirs que de tes remords! que les caresses de Constance versent un poison dans ton cœur infidèle! Puisse ton hymen devenir aussi affreux que le mien! Oui, traitre, je vais épouser le connétable, que je n'aime point, pour me venger de moi-meme, pour me punir d'avoir si mal choisi l'objet de ma folle passion. Puisque ma religion me défend d'attenter à ma vie, je veux que les jours qui me restent à vivre ne soient qu'un tissu malheureux de peines et d'ennuis. Si tu conserves encore pour moi quelque sentiment d'amour, ce sera me venger aussi de toi que de me jeter à tes veux entre les bras d'un autre; et si tu m'as entierement oubliée, la Sicile du moins pourra se vanter d'avoir produit une femme qui s'est punie elle-meme d'avoir trop légèrement disposé de son cœur.

Ce fut dans une pareille situation que cette triste victime de l'amour et du devoir passa la nuit qui précéda son mariage avent le connétable. Siffredi, la trouvant le lendemain préte à faire ce qu'il sonhaitoit, se hata de profiter de cette disposition favorable. Il fit venir le connétable à Belmonte le jour même, et le maria secrétement avec sa illle dans la chapelle du château. Quelle journée pour Blanche! Ce n'étoit point assez de renoncer à une couronne, de perdre un amant aimé, et de se donner à un objet haï; il falloit encore qu'elle contraignit ses sentiments devant un mari prévenu pour elle de la passion la plus ardente, et naturellement jaloux. Cet époux, charmé de la posséder, étoit saus cesse à ses genoux. Il ne lui laissoit pas seulement la triste consolation de pleurer en secret ses malheurs. La muit arrivée, la fille de Léontio sentit redoubler son affliction. Mais que devintelle lorsque ses femmes, après l'avoir déshabillée, la laissèrent seule avec le connétable? Il lui demanda respectueusement la cause de l'abattement où elle sembloit être. Cette question embarrassa Blanche, qui feiguit de se trouver mal. Son époux y fut d'abord trompé, mais il ne demeura pas long-temps dans cette erreur. Comme il étoit véritablement inquiet de l'état où il la vovoit et qu'il la pressoit de se mettre au lit, ses instances, qu'elle expliqua mal, présentèrent à son esprit une image si cruelle, que ne pouvant plus se contraindre, elle donna un libre cours à ses soupirs et à ses larmes. Quelle vue pour un homme qui s'étoit cru au comble de ses vœux! Il ne douta plus que l'affliction de sa femme ne renfermat quelque chose de sinistre pour son amour. Néanmoins, quoique cette connoissance le mit dans une situation presque aussi déplorable que celle de Blanche, il eut assez de force pour lui cacher ses soupcons. Il redoubla ses empressements, et continua de presser son épouse de se coucher, l'assurant qu'il lui laisseroit prendre tout le repos dont elle avait besoin, Il s'offrit meme d'appeler ses femmes, si elle jugeoit que leur secours put apporter quelque soulagement à son mal. Blanche, s'étant rassurée sur cette promesse, lui dit que le sommeil seul lui étoit nécessaire dans la foiblesse où elle se seutoit. Il feignit de la croire. Ils se mirent tons deux au lit, et passèrent une unit bien différente de celle que l'amour et l'hyménée accordent à deux amants charmés l'un de l'autre.

Pendant que la fille de Siffredi se livroit à sa douleur, le connétable cherchoit en lui-même ce qui pouvoit hi reudre sou mariages ir igoureux. Il jugeoit hien qu'il avoit un rival; mais, quand Il vouloit le découvrir il se perdoit dans ses idées. Il savoit seniment qu'il étoit le plus malheureux de tous les hommes. Il avoit déjà passé les deux tiers de la muit dans ces agitations, lorsqu'un bruit sourd frappa ses oreilles. Il fut surpris d'entendre quelqu'un traîner lentement ses pas dans sa chambre. Il crut se trouper; car il se souvint qu'il avoit ferné la porte lui-même, après que les femmes de Blanche furent sorties. Il ovvirt le rideau pour s'éclaireir par ses propres yeux de la cause du bruit qu'il entendoit ; mais la lumière qu'ou avoit laissée dans la cheminée s'étoit éteinte : et bientôt il ouït une voix foible et languissante qui appela Blanche à plusieurs reprises. Alors ses soupcons jaloux le transportèrent de fureur; et, son honneur alarmé l'obligeaut à se lever pour prévenir un affront ou pour en tirer veugeance, il prit son épée, il marcha du côté que la voix lui sembloit partir. Il sent une épée nue qui s'oppose à la sienne. Il avance, on sc retire. Il poursuit, on se dérobe à sa poursuite. Il cherche celui qui semble le fuir par tous les eudroits de lachambre, autant que l'obscurité le peut permettre, et ne le trouve plus. Il s'arrête. Il écoute, et n'entend plus rien. Quel enchantement! Il s'approche de la porte, dans la pensée qu'elle avoit favorisé la fuite de ce secret eunemi de son honneur; mais elle étoit fermée au verrou comme auparavant. Ne pouvant rien comprendre à cette aventure, il appela ceux de ses gens qui étoient le plus à portée d'entendre sa voix ; et , comme il ouvrit la porte pour cela, il en ferma le passage, et se tint sur ses gardes, craignaut de laisser échapper ce qu'il cherchoit.

A ses cris redoublés, quelques domestiques accoururent avec des flambeaux. Il preud une bongie, et fait une nouvelle recherche dans la chambre en tenant son épée nue. Il n'y trouva toutefois personne, ni aucune marque apparente qu'on y fût entré. Il n'aperçut point de porte secrète, ni d'ouverture par où l'on eût pu passer; il ne pouvoit pourtant s'aveugler lui-même sur les circonstances de son malheur. Il demeura dans une étrange confusion de pensées. De recourir à Blanche, elle avoit trop d'intérêt à déguiser la vérité, pour qu'il en dut attendre le moindre éclaircissement. Il prit le parti d'aller ouvrir son cœur à Léontio, après avoir renvoyé ses gens, en leur disant qu'il croyoit avoir entendu quelque bruit dans la chambre, et qu'il s'étoit trompé. Il rencontra son beau-père qui sortoit de son appartement au bruit qu'il avoit ouï, et lui racontant ce qui venoit de se passer, il fit ce récit avec toutes les marques d'une extreme agitation et d'une profonde tristesse.

Siffredi fut surpris de l'aventure. Quojqu'elle ne lui parût pas naturelle, il ne laissa pas de la croire vériable; et jugeant tout possible à l'amour du roi, cette pensée l'affligea vivement. Mais, bien loin de flatter les soupçons jaloux de son gendre, il lui représenta d'un air d'assurance que cette voix qu'il s'imagiua avoir entendue, et cette épée qui s'étoit opposée à la sienne, ne pouoient être que des fantômes d'une imagination séduite par la

r y Gity

jalousie; qu'il étoit impossible que quelqu'un fût entré dans la chambre de sa fille; qu'à l'égard de la tristesse qu'il avoit remarquée dans son épouse, quelque indisposition l'avoit peut-être causée; que l'honneur ne devoit point être responsable des altérations du tempérament; que le changement d'état d'une fille accoutmée à vivre dans un désert, et qui se voit brusquement livrée à un homme qu'elle n'a pas eu le temps de comoûtre et d'aimer, pouvoit bien être la cause de ces pleurs, de ces soupirs, et de cette vive afflietion dont il se plaignoit; que l'amour dans le cœur des filles d'un sang uoble ue s'allumoit que par le temps et par les services; qu'il l'exhortoit à calmer ses inquiétudes, à redoubler sa tendresse et es empressements pour disposer Blanche à devenir plus sensible; et qu'ille prioit enfin de retourner vers elle, persuadé que ses défiances et son trouble offensoient sa vettre.

Le connétable ne répondit rien aux raisons de son beau-père, soit qu'en effet il commençat à croire qu'il pouvoit s'être trompé dans le désordre où étoit son esprit, soit qu'il jugeat plus à propos de dissimuler que d'entreprendre inutilement de convaincre le vieillard d'un événement si dénué de vraisemblance. Il retourna dans l'appartement de sa femme, se remit auprès d'elle, et tacha d'obtenir du sommeil quelque relache à ses inquiétudes. Blanche, de son côté: la triste Blanche n'étoit pas plus tranquille; elle n'avoit que trop entendu les mêmes choses que son époux, et ne pouvoit prendre pour illusion une aventure dont elle savoit le secret et les motifs. Elle étoit surprise qu'Enrique cherchat à s'introduire dans son appartement, après avoir donné si solennellement sa foi à la princesse Constance. Au lieu de s'applaudir de cette démarche et d'en sentir quelque joie, elle la regardoit comme un nouvel outrage, et son cœur en étoit tout enflammé de colère.

Tandis que la fille de Siffredi, prévenue contre le jeune roi, le croyoit le plus coupable des hommes, ce malheureux prince, plus épris que jamais de Blanche, sonhatiot de l'entretenir, pour la rassurer contre les apparences qui le condamnoient. Il seroit venu plus tôt à Belmonte pour cet effet, si tous les soins dont il avoit été obligé de s'occuper le lui eussent permis; mais il n'avoit pu avant cette nuit se dérober à sa cour. Il connoissoit trop bien les détours d'un lieu où il avoit été élevé, pour être en peine de se glisser dans le château de Siffredi, et même il conservoit encore la clef d'une porte secréte par où l'on entroit dans les iardius. Ce fut par-là ou'il graqua son ancien apparte-

ment, et qu'ensuite il passa dans la chambre de Blanche. Imaginez-vous quel dut étre l'étonnement de ce prince d'y trouver un homme, et de sentir une épée opposée à la sienne. Peu s'en fallut qu'il u'éelatat, et ne fit punir à l'heure même l'audacieux qui osoit lever sa main sacrilége sur son proper roi; mais le ménagement qu'il devoit à la fille de Léontio suspendit son ressentiment. Il se retira de la même manière qu'il étoit veui; et, plus troublé qu'auparavant, il reprit le chemin de Palerme. Il y arriva quelques moments devant le jour, et s'enferma dans son appartement. Il étoit trop agité pour y prendre du repos. Il ne songeoit qu'à retourner à Belmonte. Sa sûreté, son houneur, et sur-tout son amour, ne hi permettoient pas de difèrer l'eclaireissement de toutes les circonstances d'une si cruelle aventure.

Dès qu'il fut jour, il commanda son équipage de chasse ; et, sous prétexte de prendre ce divertissement, il s'enfonca dans la forét de Belmonte avec ses piqueurs et quelques uns de ses eourtisans. Il suivit quelque temps la chasser pour cacher son dessein; et lorsqu'il vit que chacun couroit avec ardeur à la queue des chiens, il s'écarta de tout le monde, et prit seul le chemin du château de Léontio. Il connoissoit troples routes de la forét pour pouvoir s'y égarer; et, son impatience ne lui permettant pas de ménager son eheval, il eut en peu de temps parcouru tout l'espaec qui le séparoit de l'objet de son amour. Il cherehoit dans son esprit quelque prétexte plausible pour se procurer un entretien seeret avee la fille de Siffredi, quand, traversant une petite route qui aboutissoit à une des portes du pare, il aperçut auprès de lui deux femmes assises qui s'entretenoient au pied d'un arbre. Il ne donta point que ces personnes ne fussent du château, et cette vue lui causa de l'émotion, mais il fut bien plus agitélorsque, ces femmes s'étant tournées de son eôté au bruit que son cheval faisoit en courant, il reconnut sa chère Blanche. Elle s'étoit échappée du château avec Nise, celle de ses femmes qui avoit le plus de part à sa confiance, pour pleurer du moins son malheur en liberté.

Il vola, il se précipita pour ainsi dire à ses pieds; et, voyant dans ses yeux tous les signes de la plus profonde afficient, il en fut attendri. Belle Blanche, lui dit-il, suspendez les mouvements de votre douleur. Les apparences, je l'avoue, un peignent coupable à vos yeux; mais quand vous serez instruite du dessein que J'ai formé pour vous, ce que vous regardez comme un crime vous paroftra une preuve de mon innocence et de l'excés de mon amour. Ces paroles, qu'Enrique crovoit capables de modérer l'affliction de Blanche, ne servirent qu'à la redoubler. Elle voulut répondre, mais les sanglots étouffèrent sa voix. Le prince, étouné de son saisissement, lui dit: Quoi! madame, je ne puis ealmer votre trouble? Par quel malheur ai-je perdu votre eoufianee, moi qui mets en péril ma couronne et même ma vie pour me conserver à vous? Alors la fille de Léontio, faisant un effort sur elle pour s'expliquer, lui dit : Seigueur, vos promesses ne sont plus de saison. Rien désormais ne peut lier ma destinée à la vôtre. Ah! Blanche, interrompit brusquement Eurique, quelles paroles cruelles me faites-vous entendre! Qui pent vous enlever à mon amour? qui voudra s'opposer à la fureur d'un roi qui mettroit en feu toute la Sicile, plutôt que de vous laisser ravir à ses espérances? Tont votre pouvoir, seigneur, reprit languissamment la fille de Siffredi, devient inutile contre les obstacles qui nous séparent. Je suis femme du connétable.

Fermie du couniéable l s'écria le prince en reculant de quelques pas. Il ne put continuer, tant il fut asisi. Aceablé de ce coup imprévu, ses forces l'abandonnérent. Il se laissa tomber au pied d'un arbre qui se trouva derrière lui. Il étôit pâle, tremblant, défait, et n'avoit de libre que les yeux, qu'il attacha sur Blanche d'une manière à lui faire comprendre combien il étôit sensible au malieur qu'elle lui anunopoit. Elle le regardoit de son côté d'un air qui lui faisoit assez connoître que ses moivements étôient peu différents des siens; et ces deux amants infortunés gardoient entre eux un silence qui avoient quelque chose d'affreux. Enfin le prince, revenant un peu de son desordre par un effort de courage, reprit la parole, et dit à Blanche en soupirant: Madame, qu'avez-vous fait? Vous m'avez perdu, et vous vous étes perdue vous-même par votre erédulité.

Blanche înt piquée de ce que le prince sembloit lui faire des reproelues, lorsqu'elle croyoti avoir les plus fortes raisons de se plaindre de lui. Quoi! seigneur, répondit-elle, vous ajoutez la dissimulation à l'infidelite! Vouliez-vous que je dementisse mes yeux et mes oreilles, et que, malgré leur rapport, je vous crusse innocent? Non, seigneur, je vous l'avone, je ne sus point eapable de cet effort de raison. Cependant, madamae, réplique le roi, ces témoins, qui vous paroissent si fidéles, vous eu out imposé. Is ont aidé eux-mêmes à vous trahir; et il n'est pas moins vrai que je suis innocent et fidèle, qu'il est vrai que vous étes l'épouse du counétable. En quoi! seigneur, reprit-elle, je ne vous ai point entendu confirmer à Constance le don de votre muin et de votre

cœur? vous n'avez point assuré les grands de l'état que vous rempliriez les volontés du feu roi? et la princesse n'a pas recu les hommages de vos nouveaux sujets en qualité de reine et d'épouse du prince Enrique? Mes yeux étoient-ils done fascinés? Dites, dites plutôt, infidèle, que vous n'avez pas eru que Blanche dùt balancer dans votre eœur l'intérêt d'un trône; et, sans vous abaisser à feindre ee que vous ne sentez plus, et ee que peutêtre vous n'avez jamais senti, avouez que la couronne de Sicile vous a paru plus assurée avec Constance qu'avec la fille de Léontio. Vous avez raison, seigneur: un trône éclatant ne m'étoit pas plus dù que le eœur d'un prinee tel que vous. J'étois trop vaine d'oser prétendre à l'un et à l'autre; mais vous ne deviez pas m'entretenir dans eette erreur. Vous savez les alarmes que je vous ai témoignées sur votre perte, qui me sembloit presque infaillible pour moi. Pourquoi m'avez-vous rassurée? Falloit-il dissiper mes eraintes? J'aurois aecusé le sort plutôt que vous, et du moins vous auriez conservé mon cœur, au défaut d'une main qu'un autre n'eût jamais obtenue de moi. Il n'est plus temps présentement de vous justifier. Je suis l'épouse du connétable ; et, pour m'éparguer la suite d'un entretien qui fait rougir ma gloire, souffrez, seigneur, que, sans manquer au respect que ie vous dois, je quitte un prince qu'il ne m'est plus permis d'é-

A ces mots, elle s'éloigna d'Enrique avec toute la précipitation dont elle pouvoit être capable dans l'état où elle se trouvoit. Arrêtez, madame, s'écria-t-il; ne désespérez point un prince plus disposé à renverser un trône que vous lui reprochez de vous avoir préféré, qu'à répondre à l'attente de ses nouveaux sujets. Ce sacrifice est présentement inutile, repartit Blanche. Il falloit me ravir au connétable avant que de faire éelater des transports si généreux. Puisque je ne suis point libre, il m'importe peu que la Sieile soit réduite en cendres, et à qui vous donniez votre main. Si j'ai en la foiblesse de laisser surprendre mon cœur, du moins j'aurai la fermeté d'en étouffer les mouvements, et de faire voir au nouveau roi de Sicile que l'épouse du eonnétable n'est plus l'amante du prince Enrique. En parlant de cette sorte, comme elle touchoit à la porte, elle laissa le prince aecablé de douleur. Il ne pouvoit revenir du coup que Blanche lui avoit porté par la nouvelle de son mariage. Injuste Blanche, s'écrioit-il, vous avez perdu la mémoire de notre engagement, Malgré mes serments et les vôtres, nous sommes séparés ! L'idée que je m'étois faite de posséder vos charmes n'étoit donc qu'une vaine illusion! Ah! eruelle, que j'achète chèrement l'avantage de vous avoir fait approuver mon amour!

Alors l'image du bonheur de son rival vint s'offrir à son esprit vave toutes les horreurs de la jalousie; et eette passion prit sur lui tant d'empire pendant quelques moments, qu'il fut sur le point d'immoler à son ressentiment le counétable et Siffredi même. La raison toutefois calma peu à peu la violence de ses transports. Cependant l'impossibilité où il se voyoit d'oter à Blanche les impressions qu'elle avoit de son infidèlité le mettoit au désespoir. Il se flattoit de les effacer, s'il pouvoit l'entreteir n'iberté. Pour y parvenir, il jugea qu'il falloit éloigner le connétable; et il se résolut à le faire arrêter comme un homme suspect dans, les conjonetures où l'êtat se trouvoit. Il en donna Pordrea u cépitaine de ses gardes, qui se rendit à Bellmonte, s'assura de sa personne à l'entrée de la nuit, et le mena au château de Palerme.

Cet incident répandit à Belmonte la consternation. Siffredi partit sur-le-champ pour aller répondre au roi de l'innocence de son gendre, et lui représenter les suites facheuses d'un pareil emprisonnement. Ce prinee, qui s'étoit bien attendu à cette démarche de son ministre, et qui vouloit au moins se ménager une libre entrevue avec Blanche avant que de relacher le connétable, avoit expressément défendu que personne lui parlat jusqu'au lendemain. Mais Léontio, malgré cette défense, fit si bien qu'il entra dans la chambre du roi. Seigneur, dit-il en se présentant devant lui, s'il est permis à un sujet respectueux et fidèle de se plaindre de son maître, je viens me plaindre à vous de vous-même. Quel crime a commis mon gendre? Votre majesté a-t-elle bien réfléchi sur l'opprobre éternel dont elle eouvre ma famille, et sur les suites d'un emprisonnement qui peut aliéner de votre service les personnes qui remplissent les postes de l'état les plus importants? J'ai des avis certains, répondit le roi, que le connétable a des intelligences eriminelles avec l'infant don Pèdre. Des intelligences criminelles! interrompit avec surprise Léontio. Ah! seigneur, ne le croyez pas : l'on abuse votre maiesté. La trahison n'eut jamais d'entrée dans la famille de Siffredi; et il suffit au connétable qu'il soit mon gendre pour être à couvert de tout sonpçon. Le connétable est innocent ; mais des vues secrètes vous ont porté à le faire arrêter.

Puisque vous me parlez si ouvertement, repartit le roi; je vais vous parler de la même manière. Vous vous plaignez de l'emprisongement du connétable! Eh! n'ai-je point à me plaindre de

votre cruanté? C'est vous, barbare Siffredi, qui m'avez ravi mon repos, et réduit, par vos soins officieux, à envier le sort des plus vils mortels; car ne vous flattez pas que j'entre dans vos idees. Mon mariage avec Constance est vainement résolu... Quoi! seigueur, interrompit en frémissant Léontio, vons pourriez ne point éponser la princesse, après l'avoir flattée de cette espérance aux veux de tous vos peuples! Si je trompe leur attente, répliqua le roi, ne vous en prenez qu'à vous. Ponrquoi m'avez-vons mis dans la nécessité de leur promettre ce que je ne pouvois leur accorder? Oui vous obligeoit à remplir du nom de Constance un billet que j'avois fait à votre fille? Vous n'ignoriez pas mon intention: falloit-il tyranniser le cœur de Blanche en lui faisant épouser un homme qu'elle n'aimoit pas? Et quel droit avez-vous sur le mien, pour en disposer en faveur d'une princesse que je hais? Avezvous oublié qu'elle est fille de cette cruelle Mathilde, qui, foulant aux pieds les droits du sang et de l'humanité fit expirer mou père dans les rigueurs d'une dure captivité! Et je l'épouserois! Non, Siffredi, perdez cette espérance; avant que de voir allumer le flambeau de cet affreux hymen, vous verrez toute la Sicile en flammes, et ses sillons inondés de sang.

L'ai-je bien entendu? s'écria Léontio. Ah! seigneur, que me faites-vous envisager? Quelles terribles menaces! Mais je m'alarme mal-à-propos, continua-t-il en changeant de tou. Vous chérissez trop vos sujets, pour leur procurer une si triste destinée. Vous ne vous laisserez point surmonter par l'amour; vous ne ternirez pas vos vertus en tombant dans les foiblesses des hommes ordinaires. Si j'ai donné ma fille au connétable, je ne l'ai fait, seigneur, que pour acquérir à votre majesté un sujet vaillant, qui pût appuyer de son bras, et de l'armée dout il dispose, vos intérêts contre ceux du prince don l'èdre. J'ai cru qu'en le liant à ma famille par des nœuds si étroits... Eh! ce sout ces nœuds, s'écria le prince Enrique, ce sont ces funestes nœuds qui m'ont perdu. Cruel ami, pourquoi me porter un coup si sensible? Vous avois-je chargé de ménager mes jutérêts aux dépens de mon cœur? Que ne me laissiez-vous souteuir mes droits moi-même! Manqué-je de courage pour réduire ceux de mes sujets qui voudront s'v opposer? J'aurois bien su punir le connétable, s'il m'eût désobéi. Je sais que les rois ne sont pas des tyrans, que le bonheur de leurs peuples est leur premier devoir ; mais doivent-ils être les esclaves de leurs sujets? Et du moment que le Ciel les choisit pour gouverner, perdeut-ils le droit que la nature accorde à tous les hommes de disposer de leurs affections? Ah !

s'ils n'en peuvent jouir comme les derniers des mortels, reprenez, Siffredi, cette souveraine puissance que vous m'avez voulu assurer aux dépeus de mon repos.

Vous ne pouvez ignorer, seigneur, répliqua le ministre, que c'est au mariage de la princesse que le feu roi votre oncle attache la succession de la couronne. Et quel droit, repartit Enrique, avoit-il lui-même d'établir cette disposition? Avoit-il recu cette indigne loi du roi Charles son frère, lorsqu'il lui succéda? Deviez-vous avoir la foiblesse de vous soumettre à une condition si injuste? Pour un grand-chancelier, vous étes bieu mal instruit de nos usages. En un mot, quand j'ai promis ma main à Constance, cet engagement n'a pas été volontaire. Je ne prétends point tenir ma promesse; et si don Pèdre fonde sur mon refus l'espérance de monter au trône, sans engager les peuples dans un démêlé qui coûteroit trop de sang, l'épée pourra décider entre nous qui des deux sera le plus digne de réguer. Léoutio n'osa le presser davantage, et se contenta de lui demanderà genoux la liberté de son gendre; ce qu'il obtint. Allez, lui dit le roi, retournez à Belmonte, le connétable vous y suivra bientôt. Le ministre sortit, et regagna Belmonte, persuadé que son gendre marcheroit incessamment sur ses pas. Il se trompoit. Enrique vouloit voir Blanche cette nuit, et pour cet effet il remit au lendemain matin l'élargissement de son époux.

Pendant ce temps-là, le connétable faisoit de cruelles réflexions. Son emprisonnement lui avoit ouvert les veux sur la véritable cause de son malheur. Il s'abandonna tout entier à sa jalousie, et, démentant la fidélité qui l'avoit jusqu'alors rendu si recommandable, il ne respira plus que vengeance. Comme il jugeoit bien que le roi ne manqueroit pas cette nuit d'aller trouver Blanche, pour les surprendre ensemble il pria le gouverneur du château de Palerme de le laisser sortir de prison, l'assurant qu'il y rentreroit le lendemain avant le jour. Le gouverneur, qui lui étoit tout dévoué, y consentit d'autant plus facilement, qu'il avoit déjà su que Siffredi avoit obtenu sa liberté; et même il lui " fit donner un cheval pour se rendre à Belmonte. Le connétable, v étant arrivé, attacha son cheval à un arbre, entra dans le parc par une petite porte dont il avoit la clef, et fut assez heureux pour se glisser dans le château sans rencontrer personne. Il gagna l'appartement de sa femme, et se cacha dans l'antichambre, derrière un paravent qu'il y trouva sous sa main. Il se proposoit d'observer de là tont ce qui se passeroit, et de parottre subitement dans la chambre de Blanche, au moindre bruit qu'il y eutendroit. Il en vit sortir Nise, qui venoit de quitter sa maîtresse pour se retirer dans un cabinet où elle couchoit.

La fille de Siffredi, qui avoit pénétré sans peine le motif de l'emprisonnement de son mari, jugeoit bien qu'il ne reviendroit pas cette nuit à Belmonte, quoique son père lui eût dit que le roi l'avoit assuré que le connétable partiroit bientôt après lui. Elle ne doutoit pas qu'Enrique ne voulût profiter de la conjoncture, pour la voir et l'entretenir en liberté. Dans cette pensée, elle attendoit ce prince, pour lui reprocher une action qui pouvoit avoir de terribles suites pour elle. Effectivement, peu de temps après la retraite de Nise, la coulisse s'ouvrit, et le roi vint se jeter aux genoux de Blanche. Madame, lui dit-il, ne me condamnez point sans m'entendre. Si j'ai fait emprisonner le connétable, songez que c'étoit le seul moyen qui me restoit pour me justifier. N'imputez donc qu'à vous seule cet artifice. Pourquoi ce matin refusiez-vous de m'entendre ? Hélas! demain votre époux sera libre, et je ne pourrai plus vous parler. Écoutez-moi donc pour la dernière fois. Si votre perte rend mon sort déplorable, accordez-moi du moins la triste consolation de vous apprendre que je ne me suis point attiré ce malheur par mon infidélité. Si j'ai confirmé à Constance le don de ma main, c'est que je ne pouvois m'en dispenser dans la situation où votre père avoit réduit les choses. Il falloit tromper la princesse pour votre intérêt et pour le mien, pour vous assurer la couronne et la main de votre amant. Je me promettois d'y réussir ; j'avois déjà pris des mesures pour rompre cet engagement; mais vous avez détruit mon ouvrage, et, disposant de vous trop légèrement, vous avez préparé une éternelle douleur à deux cœurs qu'un parfait amour auroit rendus contents.

Il acheva ce discours avec des signes si visibles d'un véritable désespoir, que Blanche en fut touchée. Elle ne douta plus de son innocence : elle en eut d'abord de la joie , ensuite le sentiment de son infortune en devint plus vif. Ah! seigneur , dit-elle au prince, après la disposition que le destin a faite de nous, vous me causez une peine nouvelle en m'apprenant que vous n'étie pas coupable. Qu'ai-je fait, malheureuse? nou ressentiment m'a séduite : je me suis crue abandonnée : et dans mon dépit j'ai reçu la main du connétable, que mon père m'a présentée. J'ai tait le crime et nos malheurs. Ilélas l'dans le temps que je vous accusois de me tromper, c'étoit donc moi, trop crédule amante, qui rompois des nœuds que j'avois juré de rendre éternels! Ven-gez-vous , seigneur , à votre tour. Haissez l'ingrate Blanche...

Oubliez... Eh! le puis-je, madame? interrompit tristement Enrique : le moyen d'arracher de mon cœur une passion que votre injustice même ne sauroit éteindre? Il faut pourtant vous faire cet effort, seigneur, reprit en sonpirant la fille de Siffredi... Et serez-vous capable de cet effort vous-même? répliqua le roi. Je ne me promets pas d'y réussir, repartit-elle; mais je n'épargnerai rien pour en venir à bout. Ah! cruelle, dit le prince, vous oublierez facilement Enrique, puisque vous pouvez en former le dessein. Quelle est donc votre pensée? dit Blanche d'un ton plus ferme. Vous flattez-vous que je puisse vous permettre de continuer à me rendre des soius? Non, seigneur, renoucez à cette espérance. Si je n'étois pas néc pour être reine, le ciel ne m'a pas non plus formée pour écouter un amour illégitime. Mon époux est comme vous, seigneur, de la noble maison d'Anjou; et quand ce que je lui dois n'opposeroit pas un obstacle insurmontable à vos galanteries, ma gloire m'empécheroit de les souffrir. Je vous conjure de vous retirer : il ne faut plus nous voir. Quelle barbaric! s'écria le roi. Ah! Blanche, est-il possible que vous me traitiez avec taut de rigueur? Ce n'est donc point assez pour m'accabler que vous soyez entre les bras du connétable, vous voulez encore m'interdire votre vue, la senle consolation qui me reste? Fuyez plutôt, répondit la fille de Siffredi en versant quelques larmes; la vue de ce qu'on a tendrement aimé n'est plus un bien, lorsqu'on a perdu l'espérance de le posséder. Adieu, seigneur, fuyez-moi; vons devez cet effort à votre gloire et à ma réputation. Je vous le demande aussi pour mon repos; car enfin. quoique ma vertu ne soit point alarmée des mouvements de mon cœur, le souvenir de votre teudresse me livre des combats si cruels, qu'il m'en coûte trop pour les soutenir.

Elle prononça ces paroles avec tant de vivacité, qu'elle renversa, saus y penser, un flambeau qui étoit sur une table derrière elle; la bougie s'éteignit en tombant. Blanche la ramasse; et, pour la rallumer, elle ouvre la porte de l'autichambre, et gagne le cabinet de Nise, qu'il proteit pas encore conchée: puis elle revient avec de la lumière. Le roi, qui attendoit son retour, ne la vit pas plus tôt, qu'il se remit à la presser de souffirir son attachement. A la voix de ce prince, le connétable, l'épéc à la main, entra brusquement dans la chambre presque en même temps que son épouse; et s'avançant vers Enrique avec tout le ressentiment que sa rage lui inspiroit. C'en est trop, tyran, lui cria-t-il, ne crois pas que je sois assez lâche pour endurer l'affront que tu fais à mon honneur. Ab! 'tarte, lui répondit le roi en se mettant cu défense, ne t'imagine pas toi-même pouvoir impumément exècuter tou desseith. Ace sonts, ils commencèrent un combat qui fut trop vif pour durer long-temps. Le connétable, craignant que Sifredi et ses domestiques n'accourussent trop vite aux cris que poussoit Blanche, et ue s'oppossesut à sa vengeance, ne se menagea point. Sa fureur lui dos sou jugement; il prit si mal ses mesures, qu'il s'enferra lui-même dans l'épée de son ennemi; elle lui entra dans le corps jusqu'à la garde. Il tomba, et le roi s'arrêta dans le moment.

La fille de Léoutio, touchée de l'état où elle voyoit son époux, et surmontant la répugnance naturelle qu'elle avoit pour lui, se jeta à terre et s'empressa de le secourir. Mais ce malheureux époux étoit trop prévenu coutre elle pour se laisser attendrir aux témoignages qu'elle lui donnoit de sa douleur et de sa compassion. La mort, dont il sentoit les approches, ne put étouffer les transports de sa jalonsie. Il n'envisagea, dans ees derniers moments, que le bonheur de son rival ; et cette idée lui parut si affreuse, que rappelant tout ce qui lui restoit de force, il leva son épée qu'il tenoit encore, et la plongea dans le sein de Blanche. Meurs, lui dit-il en la percant; meurs, infidèle épouse, puisque les nænds de l'hyménée n'out pu me conserver une foi que tu m'avois jurée sur les autels! Et toi, poursuivit-il, Eurique, ne t'applaudis point de ta destinée! Tu ne saurois jouir de mon malheur; je meurs content. En achevant de parler de cette sorte, il expira; et son visage, tout couvert qu'il étoit des ombres de la mort, avoit encore quelque chose de fier et de terrible. Celui de Blanche offroit un spectacle bien différent. Le coup qui l'avoit frappée étoit mortel. Elle tomba sur le corps mourant de son époux; et le sang de l'innocente victime se confondait avec eelui de son meurtrier, qui avoit si brusquement exécuté sa cruelle résolution, que le roi n'en avoit pu prévenir l'effet.

Ce prince infortune fit un cri en voyant tomber Blanche; et , plus frappé qu'elle du coup qui l'arrachoit à la vie, il se mit en devoir de lui rendre les mêmes soins qu'elle avoit voulu prendre, et dont elle avoit été si mal récompensée. Mais elle lui dit d'une voix mourante: Sciigneur, votre peine est inutle; je suis la victime que le sort impitoyable demandoit. Puisse-t-elle apaiser sa colère, et assurer le bouheur de votre règne! Comme elle achevoit ces paroles, Léontio, attiré par les eris qu'elle avoit poussés, arriva dans la chambre; et, sais des objets qui se présentoient à ses yeux, il demeura immobile. Blanche, saus l'apprcevoir, continua de parler au roi. Adjeu, priuce, lui di-elle. conservez chèrement mamémoire; ma tendresse et mes malheurs vous y obligent. N'ayez point de ressentiment contre mon père. Ménagez ses jours et sa douleur, et rendez justice à son zète. Sur-tont faites-hit comottre mon iunocence; c'est ce que je vous recommande plus que toute autre close. Adieu, mon cher Enrique... je meurs... recevez mon dernier sompir.

A ces mois, elle mourut. Le roi garda quelque temps un morne sienee. Ensuite il dit à Sifredi, qui paroisoit dans un accablement mortel: Voyez, Léoutio, coutemplez votre ouvrage; considérez dans ce tragique événement le fruit de vos soins officieux et de votre zèle pour moi. Le viciliard ne répondit rieu, tant il étoit pénétré de douleur. Mais pourquoi m'arrêter à décrire des choses qu'aueuns termes ne peuveut exprimer? Il suffit de dire qu'ils firent l'un et l'autre les plaintes du monde les plus touchautes, dès que leur affliction leur permit de faire éclater leurs mouvements.

Le roi eonserva toute sa vie un tendre sonvenir de son amante. Il ne put se résoudre à épouser Coustance. L'infant don Pèdre se joignit à cette princesse, et tous deux ils n'épargnèrent rien pour faire valoir la disposition du testament de Roger; mais ils furent enfin obligés de céder au prince Enrique, qui vint à bout de ses ennemis. Pour Siffredi, le chagrin qu'il eut d'avoir causé tant de malheurs le détacha du monde, et lui rendit insupportable le séjour de sa patrie. Il abandonna la Sieile; et, passant en Espague avee Porcie, la fille qui lui restoit, il acheta ee chàteau. Il vécut ici près de quinze années après la mort de Blanche, et il eut, avant que de mourir, la consolation de marier Porcie. Elle épousa don Jérôme de Silva, et je suis l'unique fruit de ee mariage. Voilà, poursuivit la venve de don Pédro de Pinarès, l'histoire de ma famille, et un fidèle réeit des malheurs qui sont représentés dans ce tableau, que Léontio, mon aïeul, fit faire pour laisser à sa postérité un monument de cette funeste aventure.

CHAP. V.—De ce que sit Aurore de Guzman lorsqu'elle sut à Salamanque.

Oriz, ses compagnes et moi, après avoir entendu cette histoire, nous sortimes de la salle, où nous laissames Aurore avec Elvire. Elles y passèrent le reste de la journée à s'entretenir. Elles ne s'enuvojuent point l'une avec l'autre; et le lendemain, quand nous partimes, elles eurent autant de peine à se quitter que deux amies qui se sont fait une douee habitude de vivre ensemble.

La duègne et ma maîtresse, après s'être assurées de ce logement, revinrent sur leurs pas; et la belle Aurore, saus perdre de temps, se travestit en cavalier. Elle couvrit ses cheveux noirs d'une fausse chevelure blonde, se teignit les sourcils de la même couleur, et s'ajusta de sorte qu'elle pouvoit fort bien passer pour un jeune seigueur. Elle avoit l'action libre et aisée; et, à la réserve de son visage, qui étoit un peu trop beau pour un homme, rien ne trahissoit son déguiscment. La suivante qui devoit lui servir de page s'habilla aussi, et nous n'appréhendions point qu'elle fit mal son personnage : outre qu'elle n'étoit pas des plus jolies, elle avoit un petit air effronté qui convenoit fort à sou rôle. L'après-dinée, ces deux actrices se trouvant en état de paroître sur la scène, c'est-à-dire dans l'hôtel garni, j'en pris le chemin avec elles. Nous y allames tous trois en carrosse, et nous y portâmes toutes les hardes dont nous avions besoin.

L'hotesse, appelée Bernarda Ramirez, nous reçut avec heaucoup de civilité, et nous conduisit à notre appartement; où nous commençames à l'entretenir. Nous convinmes de la nourriture qu'elle auroit soin de nous fournir, et de ce que nous lui donnerions pour cela tous les mois. Nous lui demandames ensuite si elle avoit bien des pensionnaires. Je n'en ai pas présentement, nous répondite-lele : e n'en manquerois point si j'étois d'humeur à prendre toutes sortes de personnes, mais je ne veux que de jeunes ségneurs. J'en attends ce soir un qui vient de Madrid ici achever ses études. C'est don Luis Pacheco, un cavalier de vingt aus tout au plus; si vous ne le connoissez pas personnellement, vous pouvez en avoir entendu parler. Non, dit Aurore; je n'ignore pas qu'il est d'une illustre famille; mais je ne sais quel homme c'est; et vous me ferze plasier de me l'apprendre, puisque je dois demeurer avec lui. Seigneur, reprit l'hôtesse en regardant ce faux cavalier, c'est une figure toute brillante; il est fait à peu près comme vous. Ah! que vous serez bien ensemble l'un et l'autre! Par saint Jacques! je pourrai me vanter d'avoir chez moi les deux plus gentils seigneurs d'Espagne. Ce don Luis, répliqua ma maitresse, a saus doute en ce pays-ci des bonnes fortunes? Oh! je vous en assure, répartit la vieille; c'est un vert galant, sur ma parole : il n'a qu'à se montrer pour faire des conquêtes. Il a charmé, entre autres, une dame qui a de la jeunesse et de la beauté : on la nomme Isabelle. C'est la fille d'un vieux docteur en droit. Elle est si entétée, qu'elle en perdra l'esprit assurément. Et dites-moi, ma bonne, interrompit Aurore avec précipitation, est-il de son côté fort amoureux d'elle? il l'aimoit, répondit Bernarda Ramirez, avant son depart pour Madrid : mais je ne sais s'il l'aime encore ; car il est un peu sujet à caution. Il court de femme en femme, comme tous les jennes cavaliers out coutume de faire.

La bonne veuve n'avoit pas achevé de parler, que nous entendimes du bruit dans la cour. Nous regardaines aussitôt par la fenetre, et nous aperçumes deux hommes qui descendoient de cheval. C'étoit dont Luis l'acheco lui-même, qui arrivoit de Madrid avec un valet de chambre. La vieille nous quitta pour aller le recevoir : et ma maîtresse se disposa, non sans émotion, à jouer le rôle de don Félix. Nous vimes bientôt entrer dans notre appartement don Luis encore tout botté. Je viens d'apprendre, dit-il en saluant Aurore, qu'un jeune seigneur tolédan est logé dans cet hôtel; il veut bien que je lui témoigne la joie que j'ai de loger avec lui? Pendant que ma maîtresse répondait à ce compliment, Pacheco me parut surpris de trouver un cavalier si aimable. Aussi ne put-il s'empecher de lui dire qu'il n'en avoit iamais vu de si beau ni de si bien fait. Après force discours pleins de politesse de part et d'autre, don Luis se retira dans l'appartement qui lui étoit destiné.

Tandis qu'il y faisoit ôter ses bottes et changeoit d'habit et de linge, une espèce de page, qui le cherchoit pour lui rendre une lettre, reneontra par hasard Aurore sur Jescadier. Il la prit pour don Luis; et lui remettant le billet dont il étoit chargé: Tenez, seigneur cavalier, lui dit-il, quoique je ne connoisse pas le seigneur cavalier, lui dit-il, quoique je ne connoisse pas le seigneur Pacheco, je ne crois pas avoir besoin de vous demander si vous l'êtes; sur le portrait qu'on m'a fait de ce seigneur, je suis persuadé que je ne me trompe point. Non, mou ani, repondit ma mattresse avec une présence d'esprit admirable, vous-

ne vous tronpez pas assurément. Vous vous acquittez de vos commissions à merveille. Vous avez fort bien deviné que je suis don Luis Pacheco. Allez, j'aurai soin de faire tenir ma réponse. Le page disparut; et Aurore, s'enfermant avec sa suivante et noi, onvrit la lettre, et nous lut ces pardoes : « Le viens d'apoprendre que vous étes à Salamanque. Avec quelle joie j'ai reçu cette nouvelle. J'en ai pensé devenir folle. Mais aimez-vous encore Isabelle? llátez-vous de l'assurer que vous n'avez point change. Je crois qu'elle mourra de plaisir si elle vous retrouve fidéle. »

Le billet est passionné, dit Aurore ; il marque une ame bien éprise. Cette dame est une rivale qui doit m'alarmer. Il fant que je n'épargne rien pour en détacher don Luis, et pour empêcher meme qu'il ne la revoie. L'entreprise, je l'avoue, est difficile; cependant je ne désespère pas d'en venir à bout. Ma maitresse se mit à rèver là-dessus; et, un moment après, elle ajouta : Je vons les garantis brouillés en moins de vingt-quatre heures. En effet, Paeheeo, s'étaut un peu reposé dans son appartement, vint nous retrouver dans le nôtre, et renoua l'entretien avec Aurore avant le sonper. Seigneur eavalier, lui dit-il en plaisantant, je crois que les maris et les amants ne doivent pas se réjouir de votre arrivée à Salamanque; vous allez leur eauser de l'inquiétude. Pour moi, je tremble pour mes conquêtes. Écoutez, lui répondit ma maîtresse sur le même ton, votre erainte n'est pas mal fondée. Don Félix de Mendoee est un peu redoutable, ie vous en avertis. Je suis déia venu dans ee pays-ei ; ie sais que les femmes n'y sont pas insensibles. Quelle preuve en avezvous? interrompit don Luis avec vivacité. Une preuve démonstrative, repartit la fille de don Vincent; il y a un mois que je passai par cette ville: je m'y arretai huit jours, et je vous dirai confidemment que j'enflammai la fille d'un vieux docteur en droit.

Je m'aperçus, à ces paroles, que don Luis se troubla. Peuton sans indiscrétion, reprici-it, vons demauder le nou de la dame? Comment, sans indiscrétion? s'écria le faux don Félix; pourquoi vons ferois-je un mystère de cela? Me croyez-volg bus discret que les autres seigneurs de mon âge? Ne me faites point cette injustice-là. D'ailleurs, Tobjet, entre nous, ne meite pas tant de ménagenient; ce n'est qu'une petite hourgeoise. Vous savez bient qu'un homme de qualité ne s'occupe pas sérieusement d'une gristete, et qu'il eroit même lui faire honneur en la déshonorant. Je vous apprendrai done sans façon que la fille du docteur se nomme fisal-elle. Et le doeteur, interrompit

impatiemment Pacheco, s'appelleroit-il le seigneur Murcia de la Llana '2 Justement, refigliqua am mattresse. Voici une lettre qu'elle m'a fait tenir tout-à-l'heure; lisez-la, et vous verrez si la dame me veut du bien. Don Luis jeta les yeux sur le billet; et, reconnoissant l'écriture, il demeura confins et interdit. Que vois-je! poursuivit alors Aurore d'un air étonné; vous chaugez de couleur! Je crois, plieu me pardoune, que vous prenez intérét à cette persoune. Ah! que je me veux de mal de vous avoir parlé avec tant de franchies.

Je vous en sais très bon gré, moi, dit don Luis avec un transport mélé de dépit et de colère. La perfide! la volage! Don Félix, que ne vous dois-je point! Vous me tirez d'une erreur que j'aurois peut-être conservée encore long-temps. Je m'imaginois être aimé, que dis-je, aimé? je croyois être adoré d'Isabelle. J'avois quelque estime pour cette créature-là, et je vois bien que ce n'est qu'une coquette digne de tout mon mépris. J'approuve votre ressentiment, dit Aurore en marquant à son tour de l'indignation. La fille d'un docteur en droit devroit bien se contenter d'avoir pour amant un jeune seigneur aussi aimable que vous l'étes. Je ne puis excuser son inconstance; et, bien loin d'agréer le sacrifice qu'elle me fait de vous, je prétends, pour la punir, dédaigner désormais ses bontés. Pour moi, reprit Pacheco, je ne la reverrai de ma vie; c'est la seule vengeance que j'en dois tirer. Vous avez raison, s'écria le faux Mendoce, Néanmoius, pour lui faire connoître jusqu'à quel point nous la méprisons tous deux, je suis d'avis que nous lui écrivions chacun un billet insultant. J'en ferai un paquet, que je lui enverrai pour réponse à sa lettre. Mais, avant que nous en venions à cette extrémité, consultez votre cœur : le sentez-vous assez détaché de votre infidèle pour ne craindre pas de vous repentir un jour de lui avoir rompu en visière? Non, non, interrompit don Luis, je n'aurai jamais cette foiblesse; et je consens que, pour mortifler l'ingrate, nous fassions ce que vous me proposez.

Ansaito ['allai chercher du papier et de l'encre, et ils se mirent à composer l'un et l'autre des billets fort obligeauts pour la fille du docteur Murcia de la Llana. Tacheco surtout ne pouvoil trouver des termes assez forts à son gré pour exprimer ses sentiments, et il déchira cinq ou six lettres commencées, parcequ'elles ne lui parurent pas assez dures. Il en fit pourtant une dont il fut content, et dout il avoit suiet de l'etre. Elle contenoit

<sup>\*</sup> Llana, à la llana, simplement, païvement, sans tromperie.

ces paroles : « Apprenez à vous connoître, ma reiue, et n'ayer « plus la vanité de croire que je vous aime. Il faut un autre mé« rite que le vôtre pour m'attacher. Vous n'êtes pas même assez « agréable pour m'amuser quelques moments. Vous n'êtes prope qu'à faire l'amusement des derniers écoliers de l'uni« versité. » Il écrivit donc ce billet gracieux, et lorsque Aurore cut achevé le sien, qui n'étoit, guère moins offensant, elle les cacheta tous deux, y mit une enveloppe, et me domnant le paquet: Tiens, Gil Blas, me dit-elle, fais en sorte qu'Isabelle reçoive cela ce soir. Tu m'entends bien? ajoutat-elle en me faisant des yeux un signe que je compris parfaitement. Oui, seigneur, lui répondis-le, vous serez servi comme vous le souhaite.

Je sortis en meme temps; et quand je fus dans la rue, je me dis : Oh cà, monsieur Gil Blas, on met votre génie à l'épreuve ; vous faites donc le valet dans cette comédie? Eh bien! mon ami, montrez que vous avez assez d'esprit pour remplir un rôle qui en demande beaucoup. Le seigneur don Félix s'est contenté de vous faire un signe. Il compte, comme vous voyez, sur votre intelligence. A-t-il tort? Non. Je conçois ee qu'il attend de moi. Il veut que je fasse tenir seulement le billet de don Luis : c'est ce que signifie ce signe-là; rien n'est plus intelligible. Persuadé que je ne me trompois pas, je ne balançai point à défaire le paquet. Je tirai la lettre de Pacheco, et je la portai chez le doeteur Mureia, dont j'eus bientôt appris la demeure. Je trouvai à la porte de sa maison le petit page qui étoit venu à l'hôtel garni. Frère, lui dis-je, ne seriez-vous point par hasard domestique de la fille de M. le docteur Mureia? Il me répondit qu'oui, d'un air qui marquoit assez qu'il étoit dans l'habitude de porter et de recevoir des lettres galantes. Vous avez, lui répliquai-je, la physionomie si officieuse, que j'ose vous prier de rendre ce billet doux à votre maîtresse.

Le petit page me demanda de quelle part je l'apportois, et je ne lui ens pas i lut reparti que c'ébit de celle de don Luis Pacheco, qu'il me dit. Cela étant, suivez-moi; j'ai ordre de vous faire entrer; Isabelle veut vous entretenir. Je me laissai introduire dans un cabinet on je ne tardai guère à voir parottre la seuora. Je fus frappé de la beauté de sou visage : je n'al point vu de traits plus delicats. Elle avoit un air mignon et enfantin; mais cela n'empéchoit pas que, depuis trente bonnes aunées pour le moins, elle ne marchát sans lisière. Mon ami, me ditelle d'un air riaut, appartenez-vous à don Luis Pacheco? Je lui répondis que j'étois sou valet de clambre depuis trois semaines.

Ensuite je lui remis le billet fatal dont j'étois chargé. Elle le relui deux ou trois fois : il sembloit qu'elle se defiét du rapport de ses yeux. Effectivement, elle ne s'attendoit à rien moins qu'à une pareille réponse. Elle éleva ses regards vers le Ciel, se mordit les lévres, et pendant quelque temps sa contenance rendit témoignage des peines de son œur. Puis tout-à-coup ma'dressant la parole : Mon ami, me diquelle, don Luis est-il devenu fou depuis notre séparation? Je ne comprends rien à son procédé. Apprenez-moi, si vous le savez, pourquoi il m'ecrit si galamment, Quel démon pent l'agiter? S'il veut rompre avec moi, ne sauroit-il le faire sans m'outrager par des lettres si brutales?

Madame, lui dis-je en affectant un air plein de sincérité, mon maître a tort assurément, mais il a été en quelque façon forcé de le faire. Si vous me promettiez de garder le secret, je vous découvrirois tout le mystère. Je vous le promets, interrompitelle avec précipitation; ne craignez point que je vous compromettre : expliquez-vous hardiment. Eh bien! repris-je, voici le fait en deux mots : un moment après votre lettre reçue, il est entré dans notre hôtel une dame couverte d'une mante des plus épaisses. Elle a demandé le seigneur Pacheco, lui a parlé quelque temps en particulier; et, sur la fin de la conversation, j'ai entendu qu'elle lui a dit : Vous me jurez que vous ne la reverrez jamais; ce n'est pas tout, il faut, pour ma satisfaction, que vous tui écriviez tout-à-l'heure un billet que je vais vous dicter : j'exige cela de vous. Don Luis a fait ce qu'elle desiroit; puis, me mettant le papier entre les mains : Informe-toi , m'a-t-il dit , où demeure le docteur Murcia de la Llana, et fais adroitement tenir cc poulet à sa fille Isabelle.

Vous voyez bien, .madame, poursuivis-je, que cette lettre désobligeante est l'ouvrage d'une rivale, et que par conséquent mon mattre n'est pas si coupable. On Ciel ! s'eria-t-elle, il l'est encore plus que je ne pensois. Son infidelité m'offense plus que se mots piquants que sa main a tracés. Al l' l'infidèle, il a pu former d'autres nœuds!... Mais, ajouta-t-elle en prenant un air fier, qu'il s'abandonne sans contrainte à son nouvel amour ; je ne prétends point le traverser. Dites-lui, je vous prie, qu'il n'avoit pas besoin de m'insulter pour m'obliger à laisser le champlibre à ma rivale, et que je méprise trop un amant volage pour avoir la moindre envie de le rappeler. A ce discours clle une congédia, et se retira fort irritée coutre don lais.

Je sortis de chez le docteur Murcia de la Llana fort satisfait

de moi, et je compris que, si je voulois me mettre dans le genie, je deviendrois un habile fourbe. Je m'en retournai à notre hôtel, où je tronvai les seigneurs Mendoce et Pacheco qui soupoient ensemble, et s'entretenoient comme s'ils se fussent connus de longue main. Aurore s'apercut, à mon air content, que je ne m'étois point mal acquitté de ma commission. Te voila donc de retour, Gil Blas, me dit-elle; rends-nous compte de ton message. Il fallut encorc payer d'esprit. Je dis que j'avois donné le paquet en main propre, et qu'Isabelle, après avoir lu les deux billets doux qu'il contcuoit, au lieu d'en paroître déconcertée', s'étoit mise à rire comme une folle, en disant : Par ma foi, les jeunes scigneurs ont un joli style; il faut avouer que les autres personnes n'écrivent pas si agréablement. C'est fort bien se tirer d'embarras, s'écria ma maîtresse; et voilà certainement une coquette des plus consommées dans son art. Pour moi , dit don Luis , je ne reconnois point Isabelle à ces traits-là ; il faut qu'elle ait changé de earactère pendant mon absence. J'aurois jugé d'elle aussi tout autrement, reprit Aurore, Convenons qu'il y a des femmes qui savent prendre toutes sortes de formes. J'en ai aimé une de celles-là, et j'en ai été long-temps la dupe. Gil Blas vous le dira, elle avoit un air de sagesse à tromper toute la terre. Il est vrai, dis-ie en me mélaut à la conversation, que c'étoit un minois à piper les plus fins ; j'y aurois moi-même été attrapé.

Le faux Mendoce et Pacheco firent de grands éclats de rire en m'entendant parler ainsi; et, loin de trouver mauvais que je prisse la liberté de me joindre à leur entretien, ils m'adressèrent souvent la parole pour se réjouir de mes réponses. Nous continuames à nous entretcuir des femmes qui ont l'art de se masquer; et le résultat de tous nos discours fut qu'Isabelle demenra dument atteinte et convaincue d'être une franche coquette. Don Luis protesta de nouveau qu'il ne la reverroit jamais ; et don Félix, à son exemple, jura qu'il auroit toujours pour elle un parfait mépris. Ensuite de ces protestations ils se lièrent d'amitié tous deux, et se promirent mutuellement de n'avoir rien de caché l'un pour l'autre. Ils passèrent l'après-souper à se dire des choses gracieuses, et enfin ils se séparèrent pour s'aller reposer chaeun dans son appartement. Je suivis Aurore dans le sien, où je lui rendis un compte exact de l'entretien que j'avois eu avec la fille du docteur : je n'oubliai pas la moindre eireonstance; j'en dis meme plus qu'il n'y en avoit, pour mieux faire ma cour à ma maîtresse, qui fut charmée de mon rapport. Peu

s'en fallut qu'elle un m'embrassat de joic. Mon elter fil Blas, me dit-elle, je suis enchanted et on esprit. Quand on a le malbieur d'être engagee dans une passion qui nous oblige de recourir à des stratagèmes, quel avantage d'avoir dans ses intérêts un garçon aussi spirituel que toi! Courage, mon ami, nous venons d'écarter une rivale qui pouvoit nous embarrasser; cela ne va pas mal. Mais, comme les amants sont sujets à d'êtranges retours, je suis d'avis de brusquer l'aventure, et de mettre en jeu dès demain Aurore de Guzman. J'approuvai ette pensée; et, laissant le seigneur don Félix avec son page, je me retirai dans un cabinet où étoit mon lit.

CHAP. VI.—Quelles ruses Aurore mit en usage pour se faire aimer de don Louis Pacheco.

Les deux nouveaux amis se rassemblérent le lendemain matin; ce fut leur premier soin. Ils commencèrent la journée par des embrassades qu'Aurore fut obligée de donner et de recevoir, pour bien jouer le rôle de don Félix. Ils allèrent ensemble se promener dans la ville, et je les accompagnai avec Chilindron \*, valet de don Luis. Nous nous arrêtames amprès de l'université, pour regarder quelques affiches de livres qu'on venoit d'attacher à la porte. Plusieurs personnes s'amusoieut aussi à les lire, et j'apercus parmi celles-là un petit homme qui disoit son sentiment sur ces ouvrages affichés. Je remarquai qu'on l'écoutoit avec une extrême attention, et je jugeai en même temps qu'il croyoit mériter qu'on l'écoutat. Il paroissoit vain, et il avoit l'esprit décisif, comme l'ont la plupart des petits hommes. Cette nouvelle traduction d'Horace, disoit-il, que vous voyez annoncée au public en si gros caractères, est un ouvrage en prose, composé par un vieil auteur du collège. C'est un livre fort estimé des écoliers; ils en ont consumé eux seuls quatre éditions. Il n'y a pas un honnéte homme qui en ait acheté un exemplaire. Il ne portoit pas des jugements plus avantageux des autres livres: il les frondoit tous sans charité. C'étoit apparemment quelque auteur. Je n'aurois pas été faché de l'entendre jusqu'au bout : mais il me fallut suivre don Luis et don Félix, qui, ne prenant . pas plus de plaisir à ses discours que d'intérêt aux livres qu'il critiquoit, s'éloignèrent de lui et de l'université.

Nous revinmes à notre hôtel à l'henre du diner. Ma maîtresse se mit à table avec Pacheco, et fit adroitement tomber la conver-

\* Chilindron est le nom d'un jeu de cartes, assez plaisant, nsité en Espagne.

sation sur sa famille. Mon père, dit-elle est un cadet de la maison de Mendoce, qui s'est établi à Tolède; et ma mère est propre sœur de dona Kimena de Guzman, qui, depuis quelques jours, est venue à Salamanque pour une affaire importante, avec sa nièce Aurore, fille unique de don Vincent de Guzman, que vous avez peut-être connu. Non, répondit don Luis; mais on m'en a souvent parlé, ainsi que d'Aurore, votre cousine. Dois-je croire ce qu'on dit de cette jeune dame? Ou assure que rieu n'égale son esprit et sa beaute. Pour de l'esprit, reprit don Félix, elle n'en manque pas; elle l'a même assez cultivé. Mais ce n'est point une si belle personne; on trouve que nous nous ressemblons beaucoup. Si cela est, s'écria Pacheco, elle justifie sa réputation. Vos traits sont réguliers, votre teint est parfaitement beau; votre cousine doit être charmante. Je voudrois bien la voir et l'entretenir. Je m'offre à satisfaire votre curiosité, repartit le faux Mendoce, et même des ce jour. Je vous mêne cette aprèsdinée chez ma tante.

Ma mattresse changea tout-à-coup de matière, et parla de choses indifférentes. L'après-midi, pendant qu'ils se disposoient tous deux à sortir pour aller chez dona Kimena, je pris les devants, et courus avertir la duègne de se préparer à cette visite. Je revins ensuite sur mes pas pour accompagner don Félix, qui conduisit enfin chez sa tante le seigneur don Luis. Mais à peine furent-ils entrés dans la maison, qu'ils rencontrèrent la dame Chimène, qui leur fit signe de ne point faire de bruit. Paix, paix, leur dit-elle d'une voix basse, vous réveilleriez ma nièce. Elle a depuis hier une migraiue effroyable qui ne fait que de la quitter, et la pauvre enfant repose depuis un quart-d'heure. Je suis faché de ce contre-temps, dit Mendoce en affectant un air mortifié; j'espérois que nous verrions ma consine. J'avois fait fête de ce plaisir à mon ami Pacheco. Ce n'est pas une affaire si pressée, répondit en souriant Ortiz; vous pouvez la remettre à demain. Les cavaliers enrent une conversation fort courte avec la vieille, et se retirèrent.

Don Luis nous mena chez un jeune gentilhomme de ses amis, qu'on appeloit don Gabriel de Pedros. Nous y passames le reste de la journée; nous y soupaines même, et nous n'eu sortimes que sur les deux heures après minuit, pour nous eu retourner au logis. Nous avions peut-etre fait la noité du chemin, jorsque nous rencoutraines sous nos pieds, dans la rue, deux hommes étendus par terre. Nous jugeaimes que c'étoieut des mahleureux qu'on venoit d'assassiner, et nous nous arretâmes pour les se-

courir s'il en étoit encore temps. Comme nous cherchions à nons instruire, autant que l'obscurité de la nuit nons le pouvoit permettre, de l'état où ils se trouvoient, la patrouille arriva. Le commandant nous prit d'abord pour des assassins, et nous fit environner par ses gens; mais il cut meilleure opinion de nons lorsqu'il nous eut entendus parler, et qu'à la faveur d'une lauterne sourde il vit les traits de Mendoce et de Pacheco. Ses archers, par son ordre, examinèrent les deux hommes que nous nous imaginions avoir été tués; et il se trouva que c'étoit un gros ·licencié avec son valet, tous deux pris de vin, ou plutôt ivresmorts. Messieurs, s'écria un des archers, je reconnois ce gros vivant. Eh! c'est le seigneur licencié Guyomar, recteur de notre université. Tel que vous le voyez, c'est un grand personnage. un génie supérieur. Il n'y a point de philosophe qu'il ne terrasse dans une dispute; il a un flux de bouche saus pareil. C'est dommage qu'il aime un peu trop le vin, le procès, et la grisette. Il revient de souper de chez son Isabelle, où, par malheur, sou guide s'est enivré comme lui. Ils sont tombés l'un et l'autre dans le ruisseau. Avant que le bon licencie fût recteur, cela lui arrivoit assez souvent. Les honneurs, comme vous vovez, ne changent pas toujours les mœurs. Nous laissames ces ivrognes entre les mains de la patrouille, qui eut soin de les porter chez eux. Nous regagnames notre hôtel, et chacun ne songea qu'à se reposer.

Don Felix et don Luis se levérent sur le midi; et, s'étant tous deux rejoints, Aurore de Guzman'fut la première chose dont ils s'entretinrent. Gil Blas, me dit ma matresse, va chez ma tante dona Kimena, et lui demande de ma part si nous pouvons aujourd'hui, le seigneur Pacheco et moi, voir ma cousine. Je sortis pour m'acquitter de cette commission, ou plutôt pour concerter avec la duegne ce que nous avions à faire; et quand nous etimes pris ensemble de justes mesures, je vins rejoindre le faux Mendoce. Seigneur, hii dis-je, votre cousine Aurore se porte à merveille; elle m'a chargé elle-meme de vous témoigner de sa part que votre visite ne lui sauroit être que très agréable; et dona Kimena m'a dit d'assurer le seigneur l'acheco qu'il sera toujours parlaitement bien reçu chez elle sous vos auspices.

Je m'aperçus que ces dernières paroles firent plaisir à don Lais. Ma maitresse le remarqua de même, et en conçut un henreux présage. Un noment avant le diner, le valet de la senora Kimena parut, et dit à don Félix: Seigneur, un homme de Tolède est venu vous démander chez madamy votre tante, et y a laisse ce billet. Le faux Mendoce l'ouvrit, et y trouva ées mots, pri'l lut à haute voix : Si vous avez envie d'apprendre des nouvelles de votre père et des choses de conséquence pour vous, ne manquez pas, aussilót la présente reçue, de vous rendre au Cheval noir, auprès del vinieressilé. Je suis, (dit-il, roy curieux de savoir ces choses importantes, pour ne pas satisfaire ma eurosité tout-à-l'heure. Sans adien, Pacheco, contiuna-t-il; si je ne suis point de relour ici dans deux henres, vous pourrez aller seul ehez ma tante; j'irai vous y rejoindre dans l'après-dinée. Vous savez ce que Gil Blas vous a dit de la part de dona Kimena; vous éges en droit de faire cette visite. Il sortit en parlant de cette-forte, et m'ordonna de le suivre.

Vous vous imaginez bien qu'au lieu de prendre la route du Cheval noir, nous enfilames eelle de la maison où étoit Ortiz. D'abord que nous y filmes arrivés, nous nous préparames à représenter notre pièce : Aurore ôta sa chevelure blonde, lava et froma ses sourcils, mit un babit de femme, et devint une belle brune, telle qu'elle l'étoit naturellement. On peut dire que son déguisement la changeoit à nn point, qu'Aurore et don Félix paroissoient deux personnes disférentes; il sembloit même qu'elle fut beaucoup plus grande en femme qu'en homme : il est vrai que ses chappins \* (car elle en avoit d'une hauteur excessive) n'y contribuoient pas pen. Lorsqu'elle ent ajouté à ses charmes tous les secours que l'art ponvoit leur prêter, elle attendit don Luis avec une agitation mélée de crainte et d'espérance. Tantôt elle se fioit à son esprit et à sa beanté, et tautôt elle appréhendoit de n'en faire qu'un essai malheureux. Ortiz, de son côté, se prépara de son mieux à seconder ma maîtresse. Pour moi, comme il ne falloit pas que Pacheco me vit dans cette maison, et que, semblable aux acteurs qui ne paroissent qu'au dernier aete d'une pièce, je ne devois me montrer que sur la fin de la visite, je sortis aussitôt que j'ens diné.

Enfin font étoit en état quand don Luis arriva. Il fut reçu très agréablement de la dance Chimène, et il eut avec Aurore une conversation de deux ou trois heures; après quoi j'entrai dans la chambre où ils étoieut, et m'adressant au eavalier, Seigneur, hi dis-je, don Felix mon maître ne viendra point ici d'aujourd'hui; il vous prie de l'exeuser; il est avec trois hommes de To-lède, dont il ne peut se debarrasser. Ah! le petit ilbertin! s'écria dona Kimena; il est sans doute en débauche. Non, madame,

\* Chappin, claque, espèce de sandale que les femmes espagneles mettent par-dessus leurs souliers.

repris, je; il s'entretient avec eux d'alfaires fort serieuse. Il a un veritable claargi de ne pouvoir se rendre jui ji lim'e chargi de vous le dire, aussi bien qu'à dona Aurora. Oh! je ne reçois point ses excuses, dit ma mattresse en plaisantant all sait que j'ai été indisposées; il devoit marquer un peu plus d'empressement pour les personnes à qui le sang le lie. Pour le punit, je ne le veux voir de quinze jours. Elt lunadame, dit alors dou Luis, ne formez point une si cruelle résolution; don Félix est assez à plaindre de ne vous avoir pas vue.

Ils plaisantèrent quelque temps là-dessus ; ensuite Pacheco se retira. La belle Aurore change aussitôt de forme, et reprend son habit de cavalier. Elle retourne à l'hôtel garni le plus promptement qu'il lui est possible. Je vous demande pardon, cher ami, dit-elle à don Luis, de ne vous avoir pas été trouver chez ma tante; mais je n'ai pu me défaire des personnes avec qui j'étois. Ce qui me console, c'est que vous avez eu du moins tont le loisir de satisfaire vos desirs curieux. Eh bien! que pensez-vous de ma cousine? dites-le-moi sans complaisance. J'en suis enchanté, répondit Pacheco. Vous aviez raison de dire que vous vous ressemblez tous deux. Je n'ai jamais vu de traits plus semblables; c'est le même tour de visage; vous avez les mêmes yeux, la même bouche, le même son de voix. Il y a pourtant quelque différence : Aurore est plus grande que vous; elle est brune, et vons êtes blond; vons êtes enjoué, elle est serieuse; voilà tout ce qui vous distingue l'un de l'autre. Pour de l'esprit, contimua-t-il, je ne crois pas qu'une substance céleste puisse en avoir plus que votre cousine. En un mot, c'est une personne d'un mérite infini.

Le seigneur Pacheco prouonça ces dernières paroles avec tant de vivacité, que don Felix lui dit en souriant: Ami, je me repens de vois avoir fait faire connoissance avec dona Kimena; et, si vous m'en croyez, vous n'irez plus chez elle; je vous le conseille pour voter repos. Aurore de Guzman pourroit vous faire voir du pays, et vous inspirer une passion...

Je nái pas besoin de la revoir, interrompit-il, pour en devenra moureux; l'affaire en est faite. J'en suis faché pour vous, répliqua le faux Mendoec; car vous n'étes pas un homme à vous attacher, et ma cousine n'est pas une Isabelle, je vous en avertie. Elle ne s'accommoderoit pas d'un amant qui n'auroit pas des vues légitimes. Des vues légitimes! repartit don Luis; pent-ou en avoir d'autres sur une fille de son sang? C'est me faire une offense que de me croire capable de jeter sur cl'eu me eil pro-

fauc; connoissez-moi mieux, mon cher Mendoee! helas! je m'estimerois le plus heureux de tous les hommes, si elle approuvait ma recherche et vouloit lier sa destinée à la mienne.

En le prenant sur ee tou-là, reprit ilon Félix, vous m'intéressez à vous servir. Oui, j'entre dans vos sentiments. Je vous offre mes bous offices auprès d'Aurore, et je veux dès demain essaver de gagner ma tante, qui a beancoup de crédit sur son esprit. Pacheco rendit mille graces au cavalier qui lui faisoit de si belles promesses, et nous nons aperçumes avee joie que notre stratageme ne pouvoit aller mieux. Le jour suivant, nous augmentames encore l'amour de don Luis par une nouvelle invention. Ma maîtresse, après avoir été trouver dona Kimena comme pour la rendre favorable à ce cavalier, vint le rejoindre. J'ai parlé à ma taute, lui dit-elle, et je n'ai pas eu peu de peine à la mettre dans vos intérêts. Elle étoit furiensement prévenue contre vous. Je ne sais qui vous a fait passer dans son esprit pour un libertin : mais il est constant que quelqu'un lui a fait de vous un portrait désavantageux : heureusement j'ai entrepris votre apologie, et j'ai pris si vivement votre parti, que j'ai détruit enfin la manyaise impression qu'on lui avoit donnée de vos mœurs.

Ce n'est pas tout, poursuivit Aurore, je veux que vous ayez, cu ma présence; un entretien avec ma tante; nous achèverons de vous assurer son appui. Pacheco témoigna une extrême impatience d'entretenir dona Kimena, et cette satisfaction lui fut accordée le lendemain matin. Le faux Memloce le conduisit à la dame Ortiz, et ils eurent tous trois une conversation où don Luis fit voir qu'en peu de temps il s'étoit laisse fort enflammer. L'adroite Kimena feignit d'être touchée de toute la tendresse qu'il faisoit paroître, et promit au cavalier de faire tous ses efforts pour engager sa nièce à l'épouser. Pacheco se jeta aux pieds d'une si bonne taute, pour la remercier de ses boutés. Làdessus don Félix demanda si sa consine étoit levée. Non, répoudit la duègue, elle repose encore, et vous ne sauriez la voir présentement ; mais revenez cette après-diuée, et vous lui parlerez à loisir. Cette réponse de la dame Chimène redoubla, comme vous pouvez croire, la joie de don Luis, lui qui tronva le reste de la matiuée bien long. Il regagna l'hôtel garni avec Meudoce, qui ue prenoit pas peu de plaisir à l'observer, et à remarquer en lui toutes les apparences d'un véritable amour.

Ils ne s'entretinrent que d'Aurore; et, lorsqu'ils eurent diné, don Félix dit à Pacheco : Il me vient une idée. Je suis d'avis d'aller ehez ma tante quelques moments avant vous; je veux en

200 (40)

parler en particulier à ma cousine, et découvrir, s'il est possible, dans quelle disposition son cour est à votre égard. Don Luis approuva cette pensée; il laissa sortir son ami, et ne partit qu'une heure après lui. Ma mattresse profita si bien de ee tempslà, qu'elle étoit habillée en femme quand son amant arriva. Je crovois, dit ce eavalier après avoir salué Aurore et la duègne, ie croyois trouverici don Félix. Vous le verrez dans un instant, répondit dona Kimena; il écrit dans mon cabinet. Pacheeo parut se payer de cette défaite, et lia la conversation avec les dames. Cependant, malgré la présence de l'objet aimé, il s'aperçut que les heures s'éconloient sans que Mendoce se montrat ; et, comme il ne put s'empécher d'en témoigner quelque surprise, Aurore changea tout-à-coup de contenance, se mit à rire, et dit à don Luis : Est-il possible que vous n'avez pas eneore le moindre soupçon de la supercherie qu'on vous fait? Une fansse chevelure blonde et des soureils teints me rendent-ils si différente de moi-même, qu'on puisse jusque là s'y tromper? Désabusez-vous donc, Paeheeo, continua-t-elle en repreuant son sérieux; apprenez que don Félix de Mendoee et Aurore de Guzman ne sont qu'une même personne.

Elle ne se contenta pas de le tirer de cette erreur: elle avona la foiblesse qu'elle avait pour lui, et toutes les démarches qu'elle avoit faites pour l'amener au point où elle le vouloit. Don Luis ne fut pas moins charmé que surpris de ce qu'il venoit d'entendre; il se jeta aux pieds de ma maîtresse, et lui dit avee transport : Ah! belle Aurore, croirai-je en effet que je suis l'heureux mortel pour qui vous avez eu tant de bontés? Que puis-je faire pour les reconnoître? Un éternel amour ne sauroit assez les payer. Ces paroles furent suivies de mille autres discours tendres et passionnés; après quoi les amants parlèrent des mesures qu'ils avoient à prendre pour parvenir à l'accomplissement de leurs desirs. Il fut résolu que nous partirions tons incessamment pour Madrid, où nous dénouerions notre comédie par un mariage. Ce dessein fut presque aussitôt exécuté que concu. Don Luis, quinze jours après, épousa ma maîtresse, et leurs noces donnèrent lieu à des fêtes et à des réjouissances infinies.

CHAP. VII. — Gil Blas change de condition, et il passe au service de don Gonzale Pacheco.

Trois semaines après ee mariage, ma maîtresse voulut récompenser les services que je lui avois rendus. Elle me fit présent de

cent pistoles, et me dit : Gil Blas, mon ami, je ne vous chasepoint de chez moi; je vous laisse la liberté d'y demeurer autant qu'il vous plaira; mais un ouele de mon mari, don Gonzale Pacheco, souhaite de vous avoir pour valet de chambre. De lui ai parlé si avantageusement de vous, qu'il m'a témoigné que je lui ferois plaisir de vous donner à lui. C'est im seigneur de la vieille cour, ajouta-t-elle, un homme d'un très bon caractère; vous serez parfaitement bieu auprès de lui.

Je remerciai Aurore de ses bontés, et, comme elle n'avoit plus besoin de moi, j'aeceptaj d'autant plus volontiers le poste qui se présentoit, que je ne sortois point de la fauille. J'allai done un matin, de la part de la nouvelle mariée, chez le seigneur don Gonzale. Il étoit encore an lit, quoiqu'il fût près de midi. Lorsque j'entrai dans sa chambre, je le trouvai qui prenait un bouillon qu'un page venoit de lui apporter. Le vieillard avoit la moustache en papillotes, les yeux presque éteints, avec un visage pale et décharné. C'étoit un de ces vieux garçons qui ont été fort libertius dans leur jeunesse, et qui ne sont guères plus sages dans un âge plus avancé. Il me recut agréablement, et me dit que si je voulois le servir avec autant de zele que j'avois servi sa nièce, je pouvois compter qu'il me feroit un heureux sort. Sur cette assurance, je promis d'avoir pour lui le même attachement que j'avois eu pour elle, et dès ee moment il me retint à son service.

Me voilà done à un nouveau mattre, et Dieu sait quel homme c'étoit! Quand il se leva, je crus voir la résurrection du Lazare. Imaginez-vous un grànd corps si see, qu'en le voyaut à un on auroit fort bien pu appreudre l'ostéologie. Il avoit les jambes si menues, qu'elles me parurent encore très fines, après qu'il cut mis trois ou quatre paires de bas l'une sur l'autre. Outre eela, cette momie vivante étoit asthmatique, et tonssoit à chaque parole qui lui sortoit de la bouche. Il prit d'abord du chocolat. Il demanda cusuite du papier et de l'enere, écrivit un billet qu'il dennada cusuite du papier et de l'enere, écrivit un billet qu'il donné un bouillou; puis se tournaut de nou côté. Mon ani, me dit-il, c'est toi que je prétends désormais charger de mes commissions, et partieulierement de celles qui regarderont dona Eufrasia. Cette dame est une jeune personne que j'aime et dont je suis tendrement aimé.

Bon Dieu! dis-je aussitôt en moi-même; ch! comment les jeunes gens pourront-ils s'empêcher de croire qu'on les aime, puisque ce vieux penard s'imagine qu'on l'idolatre? Gil Blas

poursuivit-il, je te mênerai chez elle dès anjourd'luii : i'v soupe presque tous les soirs. Tu verras une personne tout aimable, tu seras charmé de son air sage et retenu. Bien loin de ressembler à ces petites étourdies qui donnent dans la jeunesse et s'engagent sur les apparences, elle a l'esprit déjà mûr et judicieux; elle vent des sentiments dans un homme, et préfére aux figures les plus brillantes un amant qui sait aimer. Le seigneur don Gonzale ne borna point là l'éloge de sa maitresse : il entreprit de la faire passer pour l'abrégé de toutes les perfections; mais il avoit un auditeur assez difficife à persuader lá-dessus. Après toutes les manœuvres que j'avois vu faire aux comédiennes, je ne croyois pas les vieux seigneurs fort heureux en amour. Je feignis pourtant, par complaisance, d'ajouter foi à tout ce que me dit mon maitre; je fis plus, je vantaj le discernement et le bon goût d'Eufrasie. Je fus même assez inpudent pour avancer qu'elle ne pouvoit avoir de galant plus aimable. Le bon homme ne sentit point que je lui donnois de l'encensoir par le nez; au contraire, it s'applaudit de mes paroles : tant il est vrai qu'un flatteur peut tont risquer avec les grands! ils se prétent jusqu'aux flatteries les plus outrées.

Le vicillard, après avoir éerit, s'arracha quelques poils de la barhe avec des pincettes; puis il se lava les yeux, pour ôter une épaisse chassie dont ils étoient pleins. Il lava aussi ses oreilles, ensuite ses mains; et, quand il eut fait toutes ses ablutions, il teignit en noir sa monstache, ses sourcils et ses cheevus. Il fut plus long-temps à sa toilette qu'une vicille douairière qui s'étului à cacher l'outrage des années. Comme il achevoit de s'ajuster, il entra un autre vicillard de ses amis, qu'on nommoit le comte d'Asumar. Quelle différence il y avoit entre eux l'Celui-cl aissoit voir ses cheevux blanes, s'apuyorit sur un baton, et sembloit se faire honneur de sa vicillesse, au lieu de vouloir parofere jeune. Seigneur Pacheco, dit-il en entrant, je viens vous demander à diner. Soyez le bienvenu, comte, répondit mon maltre. En même temps ils s'embrassérent l'un l'autre, s'assirent, et commencérent à s'entretenir en attendard qu'on servit, et

Leur conversation roula d'abord sur une course de taureaux qui s'étoit faite depuis peu de jours. Ils parlèrent des cavaliers qui y avoient montré le plus d'adresse et de vigueur; et là-dessus le vieux conte, tel que Nestor, à qui toutes les choese pressentes donnoient occasion de louer les choese passées, dit en soupirant : Hélas! je ne vois point aujourd'hui d'hommes comparables à ceux que l'ai vies autrefois, ni les tournois ne se font paaver autant de magmificence qu'on les faisoit dans ma jeunesse. Je riois en moi-même de la prévention du bon seigneur d'Asmmar, qui ne s'en tiut pas aux tournois; je me souviens, quand il fut à table et qu'on apporta le fruit, qu'il dit, en voyant de fort belles péches qu'on avoit sevriés : le mon temps, les péches étoient bien plus grosses qu'elles ne le sont à présent; la nature s'affoibit de jour en jour. Sur ce pied-la, dis-je alors en moimême en souriant, les péches du temps d'Adam devoient être d'une grosseur merveilleus.

Le comte d'Asumar demeura presque insqu'au soir avec mon maître, qui ne se vit pas plus tôt débarrassé de lui , qu'il sortit en me disant de le suivre. Nous allames chez Eufrasie, qui logeoit à cent pas de notre maison, et nous la trouvames dans un appartement des plus propres. Elle étoit galamment habillée, et avoit un air de jeunesse qui me la fit prendre pour une mineure. bien qu'elle eût trente bonnes années pour le moins. Elle pouvoit passer pour jolie, et j'admirai bientôt son esprit. Ce n'étoit pas une de ces coquettes qui n'ont qu'un babil brillant avec des manières libres : elle avoit de la modestie dans son action comme dans ses discours, et elle parloit le plus spirituellement du moude, sans paroître se donner pour spirituelle. Je la considérois avec un extréme étonnement. O Ciel! disois-ie, est-il possible qu'une personne qui se montre si réservée soit capable de vivre dans le libertinage? Je m'imaginois que toutes les femmes galantes devoient être effrontées. J'étois surpris d'en voir nue modeste en apparence, sans faire réflexion que ces créatures savent se composer, et se conformer au caractère des gens riches et des seigneurs qui tombent entre leurs mains. Ces paveurs veulentils de l'emportement, elles sont vives et pétulantes. Aiment-ils la retenue, elles se parent d'un extérieur sage et vertueux. Ce sont de vrais caméléons qui changent de couleur suivant l'humeur et le génie des hommes qui les approchent.

Don Gonzale n'étoit pas du goût des seigneurs qui demandent des beautés hardies; il ne pouvoit souffrir celles-là, et il falloit, pour le piquer, qu'une femme eût un air de vestale : aussi Eufrasie, se réglant là-dessus, faisoit voir que les bonnes comédiennes n'étoient pas toutes à la comédie. Je laissai mon maître avec sa nymphe, et je descendis dans une salle où je trouvai une vieille femme de chambre, que je reconnus pour une soubrette qui avoit été suivante d'une comédienne. De son côté, elle me remit, et nous fimes une scène de reconnoissance digne d'être employée dans une pièce de théâtre. El 1 vous voilà, seigneur

Gil Blast me dit cette soubrette transportée de joie; vons étes douce sorti de chez Arseine, comme moi de chez Constance ? Oh vraiment, lui répondis-je, il v a long-temps que je l'ai quittée; j'ai même servi depuis une fille de condition. La vie des personnes de théâtre n'est guère de mon goût. Je me suis donné mon congé moi-même, sans dhajener avoir le moindre éclaireis-sement avec Arsénie. Vous avez bien fait, reprit la soubrette nommée Béatrix. J'en ai usé à-pen-prés de la même manière avec Constance. Un bean matin, je lui rendis mes comptes froi-dement; elle les reçut sans me dire une syllabe, et nous nous séparaimes assez cavalièrement.

Je suis ravi, lui dis-je, que nous nous retrouvions dans une maison plus honorable. Dona Eufrasia me paroit une facon de femme de qualité, et je la crois d'un très bon earactère. Vous ne vons trompez pas, me répondit la vieille suivante; elle a de la naissance, ee qui se voit assez par ses manières; et pour son humeur, je puis vous assurer qu'il n'y en a point de plus égale ni de plus douce. Elle n'est point de ces maîtresses emportées et difficiles qui trouvent à redire à tout, qui crient sans cesse, tourmentent leurs domestiques, et dont le service, en un mot, est un enfer. Je ne l'ai pas encore entendue gronder une seule fois, tant elle aime la douceur! Quand il m'arrive de ne pas faire les ehoses à sa fantaisie, elle me reprend sans colère, et jamais il ne lui échappe de ces épithètes dont les dames violentes sont si libérales. Mon maître, repris-je, est aussi fort doux; il se familiarise avec moi, et me traite comme son égal plutôt que comme son laquais; en un mot, c'est le meilleur de tous les humains; et sur ce pied-la nous sommes, vous et moi, beaucoup mieux que nous n'étions ehez nos comédiennes. Mille fois mieux , repartit Béatrix ; je menois une vie tumultueuse, an lieu que je vis présentement dans la retraite. Il ne vient pas d'autre homine ici que le seigneur don Gonzale. Je ne verrai que vons dans ma solitude, et j'en suis bien aise. Il y a long-temps que j'ai de l'affection pour vous; et j'ai plus d'une fois euvié le bouheur de Laure de vous avoir pour ami ; mais enfin j'espère que je ne serai pas moius heureuse qu'elle. Si je n'ai pas sa jeunesse et sa beauté, en récompense je hais la coquetterie, ce que les hommes ne sauroient assez payer ; je suis une tourterelle pour la fidélité.

Comme la bonne Béatrix étoit une de ees personnes qui sout obligées d'offrir leurs faveurs, parcequ'on ne les leur demauderoit pas, je ne fus nullement tenté de profiter de ses avances. Je ne voulus pas pourtant qu'elle s'aperent que je la méprisois,

et même j'eus la politesse de lui parler de manière qu'elle ne perdit pas toute espérance de m'engager à l'aimer. Je m'imaginai donc que j'avois fait la conquête d'une vieille suivante, et je me trompai encore dans cette occasion. La sonbrette n'en usoit pas ainsi avee moi senlement pour mes beaux venx; son dessein étoit de m'inspirer de l'amour pour me mettre dans les intérets de sa maîtresse, pour qui elle se sentoit si zéléc, qu'elle ne s'embarrassoit point de ce qu'il lui en conteroit pour la servir. Je reconnus mon erreur dès le lendemain matin, que je portai, de la part de mon maître, un billet doux à Enfrasie. Cette dame me fit un aecucil graeieux, me dit mille choses obligeantes; et la femme de chambre aussi s'en méla. L'une admiroit ma physionomie : l'autre me trouvoit un air de sagesse et de prudence. A les entendre, le seigneur don Gonzale possédoit en moi un trésor. En un mot, elles me louèrent tant, que je me défiai des louanges qu'elles me donnérent. J'en pénétrai le motif; mais je les reçus en apparence avec toute la simplicité d'un sot, et par cette contre-ruse je trompai les friponnes, qui levèrent enfin le masque.

Écoute, Gil Blas, me dit Eufrasie, il netiendra qu'à toi de faire ta fortune. Agissons de concert, mon ami. Dou Gonzale est « vieux, et d'une sauté si délicate, que la moindre fièvre, aidée d'un bon médecin, l'emportera. Ménageons les moments qui lui restent, et faisons en sorte qu'il me laisse la meilleure partie de son bien. Je t'en ferai bonne part, je te le promets ; et tu peux compter sur cette promesse comme si je te la faisois par-devant tons les notaires de Madrid. Madame, lui répondis-je, disposez de votre serviteur. Vous n'avez qu'à me preserire la conduite que je dois tenir, et vous serez satisfaite. En bien! reprit-elle, il fant observer ton maître, et me rendre compte de tous ses pas. Quand vous vous entretiendrez tous deux, ne manque pas defaire tomber la conversation sur les femmes; et de là prends. mais avec art, occasion de lui dire du bien de moi : occupe-le d'Eufrasie aufant qu'il te sera possible. Ce n'est pas tout ce que j'exige de toi, mon ami; je te recommande encore d'être fort attentif à ce qui se passe dans la famille des Pacheco. Si tu t'apercois que quelque parent de don Gonzale ait de grandes assiduités auprès de lui et couche en joue sa succession, tu m'en avertiras aussitôt: je ne t'en demande pas davantage; je le coulerai à fond en peu de temps. Je connois les divers caractères. des parents de ton maître ; je sais quels portraits ridicules on lui peut faire d'eux, et j'ai déjà mis assez mal dans son esprit tous. ses neveny et ses consins.

Je jugeai par ces instructions, et par d'autres qu'v joignit Eufrasie, que cette dame étoit de eelles qui s'attachent aux vieillards généreux. Elle avoit depuis peu obligé don Gonzale à vendre une terre, dont elle avoit touché l'argent. Elles tiroit de lui tous les jours de bounes nippes, et, de plus, elle espéroit qu'il ne l'oublieroit pas dans son testament. Je feignis de m'engager volontiers à faire tout ee qu'on attendoit de moi ; et pour ne rien dissimuler, je doutai, en m'en retournant au logis, si je contribuerois à tromper mon maître, ou si j'entreprendrois de le détacher de sa maîtresse. Ce dernier parti me paroissoit plus honnête que l'autre, et je me sentois plus de penchaut à remplir mon devoir qu'à le trahir. D'ailleurs Eufrasie ne m'avoit rien promis de positif, et cela peut-être étoit cause qu'elle n'avoit pas corrompu ma fidélité. Je me résolus donc à servir don Gonzale avec zèle, et je me persuadai que, si j'étois assez heureux pour l'arracher à son idole, je serois mieux payé de cette bonne action que des mauvaises que je pourrois faire.

Pour parvenir à la fin que je me proposois, je me montrai tout dévoué au service de dona Eufrasia. Je lui fis accroire que je parlois d'elle incessamment à mon maître, et là-dessus je lui débitois des fables qu'elle prenoit pour argent comptant. Je m'insinuai si bien dans son esprit, qu'elle me erut entièrement dans ses intérêts. Pour mieux lui en imposer encore, j'affectai de parottre amoureux de Béatrix, qui, ravie à son âge de voir un jeune homme à ses trousses , ne se soucioit guere d'être trompée, pourvu que je la trompasse bien. Lorsque nous étions auprès de nos princesses, mon maître et moi, cela faisoit deux tableaux différents dans le même goût. Don Gonzale, sec et pale comme je l'ai peint, avoit l'air d'un agonisant quand il voulait faire les doux veux; et mon infante, à mesure que je me montrois plus passionné, prenoit des manières enfantines, et faisoit tout le manège d'une vieille coquette : aussi avoit-elle quarante ans d'école pour le moius. Elle s'étoit raffinée au service de quelques-unes de ces héroïnes de galanterie qui savent plaire jusque dans leur vieillesse, et qui meurent chargées des dépouilles de deux ou trois générations.

Je ne me contentois pas d'aller tous les soirs avec mon mattre chez Eufrasie, j'y allois quelquefois tout seul pendant le jour, et je m'attendois toujours à trouver dans cette maison quelque jeune galant eaché; mais, à quelque heure que j'y entrasse, je n'y rencontrois jamais d'homme, pas même de femme d'un air équivoque. Je n'y découvrois pas la moindre trace d'infidélité: ce qui ne m'étonnoit pas peu; car, quoique Beatrix m'eut assure que sa mattresse ne recevoit aueune visite mascullue, je ne pouvois penser qu'une si jolie dame fut exaetement fidèle à don Gouzale. En quòi certes je ne faisois pas un jugement témeraire; et la helle Eufrasie, comme vous le verrez bientôt, pour attendre plus patiemment la suecession de mon mattre, s'étoit pourvue d'un amant plus convenable à une femme de son agent

Un matin, je portois à mon ordinaire un billet doux à la prineesse. J'aperçus, tandis que j'étois dans sa ehambre, les pieds d'un homme caché derrière une tapisserie. Je me gardai bien de faire connoître que je les voyois, et, sitôt que j'ens fait ma commission, je sortis saus faire semblant de les avoir remarqués; mais, quoique cet objet dut peu me surprendre, et que la chose ne roulat pas sur mon compte, je ne laissai pas d'en être fort ému. Ah! perfide, disois-ie avec indignation, scélérate Eufrasie! tu n'es pas satisfaite d'imposer à un bon vieillard en lui persuadant que tu l'aimes ; il faut que tu te livres à un antre , pour mettre le comble à ta trahison! Que j'étois fat, quand j'y pense, de raisonner de la sorte! Il falloit plutôt rire de cette aventure, et la regarder comme une compensation des cumuis et des laugueurs qu'il y avoit dans le commerce de mon mattre. J'aurois du moins mieux fait de n'en dire mot, que de me servir de cette oceasion pour faire le bon valet. Mais, au lieu de moderer mon zele, l'entrai avec chaleur dans les intérets de don Gonzale, et lui fis un fidèle rapport de ce que j'avois vu; j'ajoutai même à eela qu'Eufrasie m'avoit voulu séduire. Je ne dissimulai rien de tout ce qu'elle m'avoit dit, et il ne tint qu'à lui de connoître parfaitement sa maîtresse. Il me fit quelques questions, comme s'il n'eût pas entièrement ajouté foi à ce que je venois de lui rapporter; mais telles furent mes réponses, qu'elles lui ôtèrent la satisfaction d'en pouvoir douter. Il en fut frappé malgré le sangfroid qu'il conservoit dans toute autre chose, et une petite émotion de colère qui parut sur son visage sembla présager que la dame ne lui seroit pas impunément infidèle. C'est assez Gil Blas, me dit-il; je suis très sensible à l'attachement que je te vois à mon service, et ta fidélité me plait. Je vais tout-à-l'heure ehez Eufrasie. Je veux l'accabler de reproches, et rompre avec l'ingrate. A ees mots il sortit effectivement pour se rendre chez elle; et il me dispensa de le suivre, pour m'épargner le mauvais rôle que l'aurois eu à jouer pendant leur éclaireissement.

J'attendis le plus impatiemment du monde que mon maître fût de retour. Je ne doutois point qu'ayant un aussi grand sujet

qu'il en avoit de se plaindre de sa nymphe, il ne revint détache de ses attraits, ou tout an moins résolu d'y renoncer. Dans cette pensée, je n'applaudissois de mon ouvrage. Je me représentois le plaisir qu'auroient les héritiers naturels de don Gonzale quand ils apprendroient que leur parent n'étoit plus le jouet d'une passion si contraire à leurs intérêts. Je me flattoient qu'ils m'en tiendroient compte, et qu'enfin j'allois me distinguer des autres valets de chambre, qui sont ordinairement plus disposés à maintenir leurs maîtres dans la débauche qu'à les en retirer. J'aimois l'honneur, et je pensois avec plaisir que je passerois pour le coryphée des domestiques ; mais une idée si agréable s'évanouit quelques heures après. Mon patron arriva. Mon ami, me dit-il, je viens d'avoir un entretien très vif avec Enfrasie. Je l'ai traitée d'ingrate et de perfide ; je l'ai accablée de reproches. Sais-tu bien ce qu'elle m'a répondu? Que j'avois tort d'écouter des valets. Elle soutient que tu m'as fait un faux rapport. Tu n'es, si on l'en croit, qu'un imposteur, qu'un valet dévoué à mes neveux, pour l'amour de qui tu n'épargnerois rien pour me brouiller avec elle. J'ai vu couler de ses yeux des pleurs, mais des pleurs véritables. Elle m'a juré, par ce qu'il y a de plus sacré, qu'elle ne t'a fait aucune proposition, et qu'elle ne voit pas un homme: Béatrix, qui me paroit une bonne fille, incapable de mentir, m'a protesté la même chose ; de sorte que malgré moi ma colère s'est apaisée.

Eh quoi ! monsicur, interrompis-je avec douleur, doutez-vous de ma sincérité ? vous défiez-vous... Non, mon enfaut, interrompit-il à son tour ; je te rends justice. Je ne te crois point d'accord avec mes neveux. Je suis persuadé que mon intérêt seul te touche, et je t'en sais bon gré; mais, après tout, les apparences sont trompeuses; peut-être n'as-tu pas vu effectivement ce que tu t'imaginois voir; et, dans ce cas, juge jusqu'à quel point ton accusation doit être désagréable à Eufrasie ! Quoi qu'il en soit, c'est une femme que je ne puis m'empêcher d'aimer; c'est mon sort : il faut même que je lui fasse le sacrifice qu'elle exige de mon amour, et ce sacrifice est de te donner ton congé. J'en suis fáché, mon pauvre Gil Blas, poursuivit-il, et je t'assure que je u'y ai consenti qu'à regret; mais je ne saurois faire autrement : compatis à ma foiblesse; ce qui doit te consoler, c'est que je ne te renverrai pas sans récompense. De plus, je prétends te placer chez une dame de mes amies, où tu seras fort agréablement.

Je fus bien mortifié de voir tourner ainsi mon zèle contre moi. Je maudis Eufrasie, et déplorai la foiblesse de don Gonzale, de s'en étre laissé posséder. Le bon vieillard sentoit assez qu'en me congédiant pour plaire seulement à sa mattresse, il ne faisoit pas une action des plus viriles: aussi, pour compenser sa mollesse et me mieux faire avaler la pilule, il ne donna cinquante ducats, et me mena le jour suivant chez la marqnise de Chaves, à laquelle il dit, en ma présence, que j'étois un jeune homme qui n'avoit que de bonnes qualités; qu'il m'aimoit, et que des raisons de famille ne lui permettant pas de me retenir à son service, il la prioit de me prendre au sien. Elle me reçut dès ce moment au nombre de ses domestiques, si bien que je me trouvait tout-à-coup dans une nouvelle maison.

CHAP. VIII. — De quel caractère était la marquise de Chaves, et quelles personnes alloient ordinairement chez elle.

La marquise de Chaves étoit une veuve de trente-cinq ans, belle, grande, et bien faite. Elle jouissoit d'un revenu de dix mille ducats, et n'avoit point d'eufants. Je n'ai jamais vu de femme plus sérieuse, ui qui parlat moins. Cela ne l'empéchoit pas de passer pour la dame de Madrid la plus spiriuelle. Le grand concours de personnes de qualité et de geus de lettres qu'on voyoit chez elle tous les jours contribuoit peut-être plus queson mérite à lui donner cette réputation. C'est une chose que je ne déciderai point. Je me contenterai de dire que son nom emportit die de génie supérieur, et que sa maison état appelée par excellence, dans la ville, le bureau des ouvrages d'esprit.

Effectivement on y lisoit chaque jour tantôt des poëmes dranatiques, et tantôt d'autres poésies. Mais on n'y faisoit guêreque des lectures sérieuses; les pièces comiques y étoient méprisées. On n'y regardoit la meilleure comedie ou le roman le plus ingénieux et le plus égayé que comme une foible production qui ne méritoit aucune louange; au lieu que le moindre ouvrage reieux, une ode, une églogue, un sonnet, y passoit pour le plus grand effort de l'esprit humain. Il arrivoit souvent que le public ne confirmoit pas les jugements du bureau, et que même il siffioit quelquefois impoliment les pièces qu'on y avoit fort applaudies.

J'étois mattre de salle dans cette maison, c'est-à-dire que mon emploi consistoit à tout préparer dans l'appartement de mamattresse pour recevoir la compagnie, à ranger des chaises pour les hommes et des carreaux pour les femmes : après quoi je me tenois à la porte de la chambre, pour annoncer et introduire les personnes qui arrivoient. Le premier jour, à mesure que je les

faisois entrer, le gouverneur des pages, qui par hasard étoit alors dans l'antichambre avec moi , me les dépeignoit agréablement. Il se nommoit André Molina. Il étoit naturellement froid et railleur, et ne manquoit pas d'esprit. D'abord un évêque se présenta. Je l'annonçai; et, quand il fut entré, le gouverneur me dit : Ce prélat est d'un earactère assez plaisant. Il a quelque crédit à la cour; mais il voudroit bien persuader qu'il en a beaucoup. Il fait des offres de serviee à tout le monde, et ne sert personne. Un jour il rencontre ehez le roi un eavalier qui le salue; il l'arrête, l'accable de civilités, et lui serrant la main : Je suis, lui dit-il, tout acquis à votre seigneurie. Mettez-moi , de grace , à l'épreuve ; je ne mourrai pas content, si je ne trouve une occasion de vous obliger. Le eavalier le remereia d'une manière pleine de reconnoissance; et, quand ils furent tous deux séparés, le prélat dit à un de ses officiers qui le suivoit : Je crois connoître eet homme-là; j'ai une idée eonfuse de l'avoir vu quelque part.

Un moment après l'évêque, le fils d'un grand parut; et lorsque je l'eus introduit dans la chambre de ma maîtresse : Ce seigneur, me dit Molina, est encore un original. Imaginez-vous qu'il entre souvent dans one maison pour traiter d'une affaire importante avee le maître du logis, qu'il quitte sans se souvenir de lui en parler. Mais, ajouta le gouverneur en voyant arriver deux femmes, voiei dona Angela de Penafiel et dona Margarita de Montalvan, Ce sont deux dames qui ne se ressemblent nullement. Dona Margarita se pique d'être philosophe; elle va tenir tete aux plus profonds doeteurs de Salamanque, et jamais ses raisonnements ne eèderont à leurs raisons. Pour dona Angela, elle ne fait point la savaute, quoiqu'elle ait l'esprit enltivé. Ses discours ont de la instesse, ses pensées sont fines, ses expressions délicates, nobles, et naturelles. Ce dernier earaetère estaimable, dis-je à Molina ; mais l'autre ne convient guère , ce me semble, au beau sexe. Pas trop, répondit-il en souriant ; il y a même bien des hommes qu'il rend ridicules. Madame la marquise, notre maîtresse, eoutinua-t-il, est aussi un peu grippée de philosophie. Ou'on va disputer ici aujourd'hui! Dieu veuille que la religion ne soit pas intéressée dans la dispute !

Comme il achevoit els mots, nous vimes eutre un homme sec, qui avoit l'air grave et renfrogné. Mou gouverneur ne l'épargna point. Celui-ci, me dit-il, est un de ees esprits sérieux qui veulent passer pour de grands génies, à la faveur de leur silenee on de quelques sentences tirées de Sénéque, et qui ne sont que de sots personnages, à les examiner fort sérieusement. Il vint ensuite un cavalier d'assez belle taille, qui avoit a mine grecque, c'est-à-dire le maiutien plein de suffisance. Je demandai qui c'étoit. C'est un poète dramatique, me dit Molina. Il a fait cent mille vers en as vie, qui ne lui out pas rapporté quatre sons; unais, en récompense, il vient avec six lignes de prose de se faire un établissement considérable.

J'allois m'éclaireir de la nature d'une fortune faite à si peu de frais, quand j'entendis un grand bruit sur l'escalier. Bon, s'éeria le gouverneur, voici le licencié Campanario \*. Ils s'annonce luimême avant qu'il paroisse; il se met à parler dès la porte de la rue, et en voilà jusqu'à ce qu'il soit sorti de la maison. En effet, tout retentissoit de la voix du bruyant licencié, qui entra enfin dans l'antichambre avec un bachelier de ses amis, et qui ne déparla point tant que dura sa visite. Le seigneur Campanario, disje a Molina, est apparemment un beau génie. Oni, répondit mon gouverneur, c'est un homme qui a des saillies brillantes, des expressions détournées ; il est réjouissant. Mais, outre que c'est un parleur impitoyable, il ne laisse pas de se répéter; et , pour n'estimer les choses qu'antant qu'elles valent, je crois que l'air agréable et comique dont il assaisonne ee qu'il dit en fait le plus grand mérite. La meilleure partie de ses traits ne feroit pas grand honneur à un recueil de bons mots.

Il vint eucore d'autres personnes dont Molina me fit de plaisants portraits. Il n'oublia pas de me peindre aussi la marquise, et sa peinture fut de mon goût. Je vous donne, me dit-il, notre patronne pour un esprit assez uni, malgré sa philosophie. Elle n'est point d'une humeur difficile, et on a peu de caprices à essuyer en la servant. C'est une femme de qualité des plus raisounables que je connoisse; elle n'a même aucune passion. Elle est sans goût pour le jeu comme pour la galauterie, elle n'aime que la couversation. Sa vie seroit bien ennuyeuse pour la plupart des dames. Le gouverneur, par cet éloge, me prévint en faveur de ma maîtresse. Cependant, quelques jours après, je ne pus m'eupécher de la soupçonner de n'être pas s'ennemie de l'amour, et je vias dire sur quel fondement je conçus ce soupçon.

Un matin, pendant qu'elle étoit sa toilette, il se présents devant moi un petit homme de quarante aus , désagréable de sa figure, plus crasseux que l'auteur l'edro de Moya; et fort bossu par-dessus le marché. Il me dit qu'il vouloit parier à madame la marquise. Je lui demandai de quelle part. De la mienne, répon-

<sup>.</sup> Campanario, clocher, carillon.

dit-il fièrement. Dites hi que je suis le cavalier dont elle s'entretint hier avec dona Anna de Velsaco. De l'introduisis dans l'appartement de ma mattresse, et je l'annonçai. La marquise fit aussitôt une exclamation, et dit avec un transport de joie qu'il pouvoit entrer. Elle une se contenta pas de le recevoir favorablement, elle obligea toutes ses femmes à sortir de la chambre; de sorte que le petit bossu, plus heureux qu'un honnete homme, y demeura seul avec elle. Les soulvettes et moi nous rimes un peu de ce beau tete-a-tête, qui dura près d'une heure; après quoi ma patronne congédia le bossu en lui faisant des civilités qui marquoient au elle doit très contente de lui.

Elle avoit effectivement pris tant de plaisir à son entretien, qu'elle me dit te soir en particulier: sil llas, quaud le bossu reviendra, faites-le entrer dans mon appartement le plus secrétement que vous pourrez. Ce commandement, je l'avoue, me donna d'étranges soupeois; riécamoniois, suivant l'ordre de la marquise, des que le petit homme revirit (et ce fut le leudemain matin), je leconduisis par un escalier dévobé jusque dans la chambre de madame. Je fis piensement la méme chose deux on trois fois, et je couclus de la que la marquise avoit des inclinations bizarres, ou que le bossu faisoit le personnage d'un entremetteur.

Ma foi, disois-je, prévenu de cette opinion, si ma maltresse aime quelque homme bien fait, je lui pardonue; mais, si elle est entetée de ce magot, franchement je ne puis excuser cette dépravation du goût. Que je jugeois mal de la patronne! Le petit bossus se méloit de magie; et comme on avoit vanté son savoir à la marquise, qui se pretoit volontiers aux prestige des charlataus, elle avoit des entretiens particuliers avec hi...! It hisoit voir dans le verre, montroit à tourner le sas, et révédoit pour de l'argent tous les mystères de la cabale : ou bien, pour parler plus juste, c'étoit un fripon qui subsistoit aux deepuis des personnes trop crédules; et l'on disoit qu'il avoit sous contribution plusieurs femmes de qualité.

CHAP. IX. - Par quel incident Gil Blas sortit de chez la marquise de Chaves, et ce qu'il devint.

Il y avoit six mois que je demeurois chez la marquise de Chaes, et j'étois fort content de ma condition. Mais la destinée que j'avois à remplir ne me permit pas de faire un plus long séjour dans la maison de cette dame, ni même à Madrid. Voici l'aventure qui m'obligea ue m'en éloiguer.

Parini les femmes de ma maîtresse il y en avoit une qu'on ap-

peloit Poreic. Outre qu'elle étoit jeune et belle, je la trouvai d'un si bon earactère que je m'y attachai, saus savoir qu'il me faudroit disputer son cœur. Le secrétaire de la marquise , homme fier et jaloux, étoit épris de ma belle. Il ne s'apercut pas plus tôt de mon amour, que, sans chercher à s'éclaireir de quel œil Porcie me voyoit, il résolut de me faire tirer l'épée. Pour cet effet , il me donna rendez-vous un matin dans un endroit écarté. Comme e'étoit un petit homme qui m'arrivoit à peine aux épaules, et qui me paroissoit très foible, je ne le crus pas un rival fort daugereux. Je me reudis avec confiance au lieu où il m'avoit appelé. Je comptois bien de remporter une victoire aisée, et de m'en faire un mérite auprès de Porcie ; mais l'événement ne répondit point à mon attente. Le petit secrétaire, qui avoit deux ou trois ans de salle, me désarma comme un enfant : et me présentant la pointé de son épée : Prépare-toi , me dit-il, à recevoir le coup de la mort, ou bien donne-moi ta parole d'honneur que tu sortiras aujourd'hni de chez la marquise de Chaves, et que tu ne penseras plus à Poreie. Je lui fis volontiers eette promesse, et ie la tins sans répugnance. Je me faisois une peine de paroître devant les domestiques de notre hôtel après avoir été vaincu, et surtout devant ma belle Hélène qui avoit fait le suiet de notre eombat. Je ne retournai au logis que pour y prendre tout ee que j'avois des nippes et d'argent; et dès le même jour je marchai vers Tolède, la bourse assez bien garnie, et le dos chargé d'un paquet composé de toutes mes hardes. Quoique je ne me fusse point engagé à quitter le séjour de Madrid, je jugeai à propos de m'en écarter, du moins pour quelques années. Je formai la résolution de pareourir l'Espagne, et de m'arrêter de ville en ville. L'argent que j'ai, disois-je, me mênera loin : je ne le dépenserai pas indiscrètement; et, quand je n'en aurai plus, je me remettrai à servir. Un garçon fait comme je suis trouvera des conditions du reste, quand il lui plaira d'en chercher ; je n'aurai qu'à ehoisir.

J'avois particulièrement envie de voir Tolède; j'y arrivai au bout de trois jours. J'allai loger daus une boune hûtellerie, où je passai pour un eavalier d'importauce, à la faveur de mon habit d'homme à bounes fortuues, dont je ne manquai pas de me parer; et par des airs de petit-mattre que j'affectai de me douner, il dépendit de moi de lier commerce avec de jolies femmes qui demeuroient dans mon voisinage; mais ayaut appris qu'il falloit debuter chez elles par une grande dépense, cela brida mes desirs; et me sentant toujours du gout pour les voyages,

après avoir vu tout ce qu'on voit de eurieux à Tolède, j'eu partis un jour au lever de l'aurore, et pris le chemin de Cuença, dans le dessein d'aller en Aragon. J'entrai la seconde journée dans une hôtellerie que je trouvai sur la route; et, dans le temps que je commençois à m'y rafrachir, il survint une troupe d'archers de la sainte llermandad. Ces messieurs demandérent du vin, se mirent à boire, et j'entendis qu'en buvant ils faissient le portrait d'un jeune homme qu'ils avoient ordre d'arrêter. Le eavalier, disoit l'un d'entre eux, n'a pas plus de vingt-trois ans; il a de longs cheveux noir, une belle taille, le nez aquilain, et il est monté sur un cheval bai-brun.

Je les écoutai sans paroitre faire quelque attention à ce qu'ils disoient, et véritablement je ne m'en souciois guere. Je les laissai dans l'hôtellerie, et continuai mon chemin. Je n'ens pas fait un demi-quart de lieue, que je rencontrai un jeune cavalier fort bien fait, et monté sur un eheval chatain. Par ma foi, dis-je en moi-même, voici l'homme que les archers cherehent, ou je suis bien trompé. Il a une longue chevelure noire et le nez aquilin; c'est assurément lui qu'on veut pineer. Il faut que je lui rende un bon offlee. Seigneur, lui dis-je, permettez-moi de vous demander si vons n'avez point sur les bras quelque affaire d'honneur. Le jeune homme, sans me répondre, jeta les yeux sur moi, et parut surpris de ma question. Je l'assurai que ce n'étoit point par curiosité que je venois de lui adresser ces paroles. Il en fut bien persuadé quand je lui eus rapporté tout ce que j'avois entendu dans l'hôtellerie. Généreux inconnu, me dit-il, je ne vous dissimulerai point que j'ai sujet de croire qu'effectivement c'est à moi que ces archers en veulent; ainsi je vais suivre une autre route pour les éviter. Je suis d'avis, lui répliquai-je, que nous cherchions un endroit on vous sovez surement, et où nous puissions nous mettre à couvert d'un orage que je vois dans l'air, et qui va bientôt tomber. En même temps nous découvrimes et gagnames une allée d'arbres assez touffus, qui nons conduisit au pied d'une montagne, où nous trouvames un ermitage.

C'étoit une grande et profonde grotte que le tempe avoit percée dans la montague; et la main des hommes y avoit ajoute na avant-corps de logis bâti de rocailles et de coquillages, et tout couvert de gazon. Les cuvirons étoient parsemes de mille sortes, de fleurs qui parfumoient l'air; et l'on voyoit auprès de la grotte une petite ouverture dans la montagne, par on sortoit avec bruit une source d'eau qui couroit se répander dans mue prairie. Il y avoit à l'entrée de cette maison solitaire un bon ermite qui paroissoit accabilé de vicillèses. Il s'appuyoit d'une main sur un bâton, et de l'autre il tenoit un rosaire à gros grains, de vingt dizaines pour le moius. Il avoit la tête enfoncée dans un bonnu de laine brune à longues orcilles, et sa barbe, plus blanche que la neige, lui descendoit jusqu'à la ceinture. Nous nous approchames de lui. Mon père, lui dis-je, voullez-vous bien que nous vous demandions un asile contre l'orage qui nous menace? Venez, mes enfants, répondit l'anachorète après m'avoir regardé avec attention; eet ermitage vous est ouvert, et vous y pourrez demeurer tant qu'il vous plaira. Pour votre elval, ajouta-t-il en nous montrant l'avant-corps de logis, il sera fort hien la. Le cavalier qui m'accompagnoit y fit entrer son cheval, et nous suivimes le vieillard dans la grotte.

Nous n'y fûme pas plus tôt, qu'il tomba une grosse pluie, entremétée d'éclairs et de coups de tonnerre épouvantables. L'ermite se mit à genoux devant une image de saint Pacôme qui étoit collée contre le mur, et nous en fimes autant à son exemple. Cependant le tonnerre cessa. Nous nous levàmers; mais comme la pluie continuoit, et que la mit n'étoit pas fort éloignée, le vieillard nous dit : Mes enfants, je ne vous conseille pas de vous remettre en chemin par ce temps-là, à moins que vous n'ayez des affaires bien pressantes. Nous répondimes, le jeune homne et moi, que nous n'en avions point qui nous défendissent de nous arrêter, et que, si uous n'apprehendions pas de l'incommoder, nous le prierions de nous laisser passer la unit dans son ermitage. Vous ne m'incommoderez point, répliqua l'ermite. C'est vous seuls qu'il faut plaindre. Vous serez fort mai couchés, et je mài à vous offir qu'un repas d'anachoréte.

Apres avoir ainsi parlé, le saint homme nous fit asseoir à une petite table, et nous présentant quelques etiboules, avec un morceau de pain et une cruche d'eau : Mes enfants, reprit-il, vous voyez mes repas ordinaires; mais je veux anjourd'hui faire un excés pour l'amour de vous. A ces mots, il alla prendre un peu de tromage et deux poignées de noisettes qu'il étals un l'at table. Le jeune homme, qu'in n'avoit pas grand appétit, ne fit guère d'honneur à ces mets. Je m'aperçois, lui dit l'ermite, que vous étes accoutumé à de meilleures tables que la mienne, on plutôt que la sensualité à corrompu votre goût uaturel. J'ai été comme vous dans le monde. Les viandes les plus déclietes, les ragoits les plus exquis n'étoient pas trop bons pour moi; mais depuis que je vis dans la solitude, j'ai rendn à mon goût toute

sa pureté. Je n'aime présentement que les racines, les fruits, le lait, en un mot, que ee qui faisoit toute la nourriture de nos premiers pères.

Tandis qu'il parloit de la sorte, le jeune homme tomba dans une profonde réverie. L'ermite s'en aperçut. Mon fils, lui dit-il, vous avez l'esprit embarrassé. Ne puis-je savoir ce qui vous ceupe? Ouvrez-moi votre cœur. Ce n'est point par curiosité que je vous en presse, c'est la senle charité qui m'anime. Je suis dans un sige à domner des conscils, et vous étes peut-etre dans une situation à en avoir besoin. Out, mon père, répondit le cavalier en soupirant, J'en ai besoin saus doute, et je veux suivre les vôtres, puisque vous avez la houté de me les offir. Je crois que je ne risque rien à me déconviri à un homme tel que vous. Non, mon fils, dit le vieillard, vons u'avez rien à craindre; on pent me faire tonte sorie de confidences. Alors le cavalier lui parla daus ces termes.

## CHAP, X. - Histoire de don Alphonse et de la belle Séraphine.

Je ne vous déguiserai rien, mon père, non plus qu'à ce cavalier qui m'écoute : après la générosité qu'il a fait paroître, i'aurois tort de me défier de lui. Je vais vous apprendre mes malheurs. Je suis de Madrid, et voici mon origine. Un officier de la garde allemande, nommé le baron de Steinbach, rentrant un soir dans sa maison, aperçut au pied de l'escalier un paquet de linge blanc. Il le prit et l'emporta dans l'appartement de sa femme, où il se trouva que c'étoit un enfant nonveau né, enveloppé dans une toilette fort propre, avec un billet par lequel on assuroit qu'il appartenoit à des personnes de qualité qui se feroient connoître un jour; et l'on ajoutoit qu'il avoit été baptisé et nommé Alphouse. Je suis cet enfant malheureux; et c'est tont ce que je sais. Victime de l'honneur ou de l'infidélité, j'ignore si ma mère ne m'a point exposé senlement pour caeher de honteuses amours, ou si, séduite par un amant parjure, elle s'est trouvée dans la cruelle nécessité de me désavouer.

Quoi qu'il en soit, le baron et sa femue furent touchés de mon sort; et comme ils n'avoient point d'enfants, ils se déterminérent à m'élever sous le non de don Alphonse. A mesure que j'avançois en àçe, ils se sentoient attacher à moi. Mes munières flattenses et complaisantes excitoient à tous moments leurs caresses. Enfin j'ens le boulteur de n'en faire aimer. Ils me donnérent toute sorte de maitres. Mon élhecation d'evint leur milque étude; et, loi d'attendre impatiemment que mes perents se découvrissent, il sembloit au contraire qu'ils souhaitassent que ma naissance demeurat tonjours inconnue. Dès que le baron me vit en état de porter les armes, il me mit daus le service. Il obint pour moi une enseigne, me fit faire un petit équipage; et, pour mieux m'auimer à chercher les oceasions d'acqueir de la gloire, il me représenta que la carrière de l'houneur étoit ouverte à tout le moude, et que je pouvois dans la guerre me faire un nom d'autant plus glorieux, que je ne le devrois qu'à moi seul. En même temps il me révéla le secret de una naissance, qu'il m'avoit caelté jusque-la. Comme je passois pour son fils dans Madrid, et que j'avois eru l'être effectivement, je vous avouerai que cette confidence me fit heaucomp de peine. Je ne pouvois et ue puis encore y penser sans honte. Plus mes sentiments sembleut m'assurer d'une noble origine, plus j'ai de contison de me voir abandonné des personnes à qui je dois le jour.

J'allai servir dans les Pays-Bas; mais la paix se fit fort peu de temps après; et l'Espagne se trouvant sans ennemis mais non sans envieux; je revins à Madrid, où je reçus du baron et de sa femme de nouvelles marques de tendresse. Il y avoit déja deux mois que j'étois de retour, lorsqu'un peitt page entra dans ma cliambre un matin, et me présenta un billet a-peu-près conqu dans ces termes: Je ne suis ni laide ni mat laite, et cependant vous me voyez souvent à mes fenètres sans m'agacer. Ce procédi répond mai d'avotre air galant; et j'en suis si piquée, que je voudrois bien, pour m'en venger, vous donner de l'amour. Après avoit ue e billet, ie ne doutai point qu'il ne fut d'une

veuve appelée Léonor, qui demeuroit vis-à-vis de notre maison, et qui avoit la réputation d'être fort coquette. Je questionnai làdessus le petit page, qui voulut d'abord faire le discret; mais, pour un dueat que je lui donnai, il satisfit ma euriosité. Il se chargea même d'une réponse par laquelle je mandois à sa mattresse que je recounoissois mon crime, et, et que je sentois deja qu'elle étoit à demi vengée.

Je ne fus pas insensibleà cette façon de conquête. Je ne sortis point le reste de la journée, et j'eus grand soin de ne tenir à mes fenètres pour observer la dame, qui n'oublia pas de se moutrer aux siennes. Je lui fis des mines. Elle y répondit; de le le lendenain elle me manda par son petit page que si je voulois la nuit prochaîne me trouver dans la rue entre onze heures et minuit, je pourrois l'entretenir à la fenètre d'une salle basse. Quoique je ne me sentisse pas fort amoureux d'une veuve si vive, je ne laissai pas de lui faire une réponse très passionnée.

et d'attendre la nuit avec autant d'impatience que si j'eusse été bien touché. Lorsqu'elle fut venne, j'allai me promener au Prado jusqu'à l'heure du rendez-vous. Je n'y étois pas encore arrivé, qu'un homme monté sur un beau cheval mit tout-à-coup pied à terre auprès de moi ; et m'abordant d'un air brusque : Cavalier, me dit-il, n'étes-vous pas fils du baron de Steinbach? Oui, lui répondis-je. C'est donc vous, reprit-il, qui devez cette nuit entretenir Léonor à sa fenètre ? J'ai vu ses lettres et vos réponses : son page me les a montrées : et je vous ai suivi ce soir depuis votre maison jusqu'ici, pour vous apprendre que vous avez un rival dont la vanité s'indigue d'avoir un cœur à disputer avec vous. Je crois qu'il n'est pas besoin de vous en dire davantage. Nous sommes dans un endroit écarté; battons-nous, à moins que, pour éviter le châtiment que je vous apprête, vous ne me promettiez de rompre tout commerce avec Léonor, Sacrifiezmoi les espérances que vous avez conçues, ou bien je vais vous ôter la vie. Il falloit, lui dis-ie, demander ce sacrifice, et nou pas l'exiger. J'aurois pu l'accorder à vos prières; mais je le refuse à vos menaces.

Eh bien! répliquat-il après avoir attaché son cheval à un arbre, battons-nous done. Il ne convient point à une personne de ma qualité de s'abaisser à prier un homme de la vôtre. La plupart même de mes pareils, à ma place, se vengeroient de vous d'une manière moins honorable. Je me sentis choqué de ces dernières paroles; et, voyant qu'il avoit déja tiré son épée, je tirai aussi la mienne. Nous nous battimes avec tant de furie, que le combat ne dura pas long-temps. Soit qu'il s'y prit avec trop d'ardeur, soit que je fusse plus adroit que luit, je le perçai bientôt d'un coup mortel. Je le vis chanceler et tomber. Alors, ne songeant plus qu'à me sauver, je montai sur son propre che-val, et pris la route de Tolède. Je n'osai retourner chez le barou de Steinbach, jugeant bien que mon aventure ne feroit que l'affiger; et, quand je me représentois tout le péril où j'étois, je croyois ne pouvoir assez tôt m'étoigner de Madrid.

En faisant là-dessus les plus tristes réflexions, je mareflői le reste de la nuit et tonte la matinée. Mais sur le midi il fallut m'arrêter pour faire reposer mon cheval et laisser passer la chaleur, qui devenoit insupportable. Je demeurai dans un village jusqu'au couher du soleil; après quoj, voulant aller tout d'une traite à Tolède, je continuai mon chemin. J'avois déja gagné Illescas et deux lieues par-delà, lorsque, environ sur le minuit, un orage pareil à celui d'audiourd'hui vint me suprependre au mislieu de la campagne. Je m'approchai des murs d'un jardin que je découvris à quelques pas de moi; et, ne trouvant pas d'abri plus commode, je me rangeai avec mon cheval, le mieux qu'il me fut possible, auprès de la porte d'un cabinet qui étoit au bout du mur, et au-dessus de laquelle il y avoit un baleon. Comme je m'appriyois contre la porte, je sentis qu'elle étoit ouverte; ce que j'attribuai à la negligence des domestiques. Je mis pied à terre; et, moins par curiosité que pour être mieux à couvert de la pluie qui ne laissoit pas de m'incommoder sous le baleon, j'entrai dans le bas du cabinet avec mon cheval, que je tirois par la bride.

Je m'attachai, pendant l'orage, à observer les lieux où j'étois, et, quoique je n'en pusse guère juger qu'à la faveur des éclairs, je connus bien que c'étoit une maison qui ne devoit point appartenir à des personnes du commun. J'attendois toujours que la pluie cessat, pour me remettre en chemin; mais une grande lumière que j'aperçus de loin me fit prendre une autre résolution. Je laissai mon cheval dans le cabinet, dont j'eus soin de fermer la porte; je m'avançai vers cette lumière, persuadé que l'on étoit encore sur pied dans cette maison, et résolu d'y demander un logement pour cette nuit. Après avoir traversé quelques allées, j'arrivai près d'un salon, dont je trouvai anssi la porte ouverte. J'y entrai; et, quand j'en eus vu toute la magnificence à la faveur d'un beau lustre de cristal où il y avoit quelques bougies, je ne doutai point que je ne fusse chez un grand seigneur. Le pavé en étoit de marbre, le lambris fort propre et artistement doré, la corniche admirablement travaillée, et le plafond me parut l'ouvrage des plus habiles peintres. Mais ce que je regardai particulièrement, ce fut une infinité de bustes de héros espagnols, que soutenoient des escabellons de marbre jaspé qui régnoient autour du salon. J'eus le loisir de considerer toutes ces choses; car j'avois beau de temps en temps preter une oreille attentive, je n'entendois aucun bruit, ni ne voyois paroitre personne.

lley avoit à l'un des côtés du salon une porte qui n'étoit que poussée; je l'entr'ouvris, et j'aperqus une enfilade de chambres dont la dernière seulement étoit éclairée. Que dois-je faire? dis-je alors en moi-même. M'en retournerai-je, ou scrai-je assez hardi pour pénétrer jusqu'à cette chambre? Je pensois bien que le parti le plus judicieux, c'étoit de retourner sur mes pas, mais je ne pus résister à ma curiosité, ou, pour mieux dire, à la forde mon étoile qui m'entrainoit. Je m'avance, je traverse les

chambres, et j'arrive à celle où il y avoit de la lumière, c'està-dire une bougie qui brûloit sur une table de marbre, dans un flambean de vermeil. Je remarquai d'abord un ameublement d'été très propre et très galant; mais bientôt, jetant les yeux sur un lit dont les rideaux étoient à demi ouverts à cause de la chaleur, je vis un objet qui attira mon attention tont entière. C'étoit une jeune dame qui, malgré le bruit du tonnerre qui venoit de se faire entendre, dormoit d'un profond sommeil. Je m'approchai d'elle tout doucement; et, à la clarté que la bougie me prétoit, je démélai un teint et des traits qui m'éblouirent. Mes esprits tout-à-coup se troublèrent à sa vue. Je me sentis saisir, transporter; mais, quelques mouvements qui m'agitassent, l'opinion que j'avois de la noblesse de son sang m'empécha de former une pensée téméraire, et le respect l'emporta sur le sentiment. Pendant que je m'enivrois du plaisir de la contempler, elle se réveilla.

lmaginez-vous quelle fut sa surprise de voir dans sa chambre et au milieu de la nuit un homme qu'elle ne counoissoit point, Elle frémit en m'apercevant, et fit un grand eri. Je m'efforçai de la rassurer et mettant un genou, à terre : Madaine, lui disje, ne craignez rien; je ne viens point iei pour vous nuire. J'allois continuer, mais elle étoit si effrayée, qu'elle ne m'écouta point. Elle appelle ses femmes à plusieurs reprises; et, comme personne ne lui répondoit, elle prend une robe de chambre légère qui étoit au pied de son lit, se lève brusquement, et passe dans les chambres que j'avois traversées, en appelant encore les filles qui la servoient, aussi bien qu'une sœur eadette qu'elle avoit sous sa conduite. Je m'attendois à voir arriver tous les valets, et j'avois lieu d'appréhender que, sans vouloir m'entendre, ils ne me fissent un mauvais traitement; mais par bouheur pour moi; elle eut beau erier, il ne vint à ses cris qu'un vieux domestique qui ne lui auroit pas été d'un grand secours si elle eût en quelque chose à craindre. Néanmoins, devenue un peu plus hardie par sa présence, elle me demanda fierement qui j'étois, par où et pourquoi j'avois eu l'andace d'entrer dans sa maison. Je commençai alors à me justifier, et je ne lui eus pas si tôt dit que j'avois trouvé la porte du cabinet du jardin ouverte, qu'elle s'écria dans le moment : Juste eiel! quel soupçon me vient dans l'esprit!

En disant ces paroles, elle alla prendre la bougie sur la table : elle parcourut toutes les chambres l'une après l'autre, et elle n'y vit ni ses femmes ni sa sœur; elle remarqua meme qu'elles avoient emporté toutes leurs hardes. Ses sonpçons ne lui paroissant alors que trop bien éclaircis, elle vint à moi avec beaucoup d'émotion, et me dit : Perfide, n'ajoute pas la feinte à la trahison. Ce n'est point le hasard qui t'a fait entrer iei : tu es de la suite de don Fernand de Leyva, et tu as part à son crime. Mais n'espère pas m'échapper; il me reste encore assez de monde pour t'arrêter. Madame, lui dis-je, ne me eoufoudez point avec vos ennemis. Je ne connois point don Fernand de Leyva; j'ignore même qui vous êtes. Je snis un malheureux qu'une affaire d'honneur oblige à s'éloigner de Madrid; et je jure, par tout ce qu'il y a de plus saeré, que, sans l'orage qui m'a surpris, je ne serois point venu chez vous. Jugez donc de moi plus favorablement : au lieu de me croire compliee du erime qui vons offense, eroyez-moi plutôt disposé à vous venger. Ces derniers mots, et le ton dont je les prononçai, apaisèrent la dame, qui sembla ne plus me regarder comme son enuemi : mais, si elle perdit sa colère, ce ne fut que pour se livrer à sa douleur. Elle se mit à pleurer amérement. Ses larmes m'attendrirent; et je n'étois guère moins affligé qu'elle, bien que je ne susse pas encore le sujet de son affliction. Je ne me contentai pas de pleurer avec elle : impatient de venger son injure, je me sentis saisir d'un mouvement de fureur. Madame, m'éeriai-je, quel outrage avez-vous reçu? Parlez : j'épouse votre ressentiment. Voulez-vous que je eoure après don Fernand, et que je lui perce le cœur? Nommez-moi tous ceux qu'il vous faut immoler; commandez. Quelques périls, quelques malheurs qui soient attachés à votre vengeance, eet inconnu, que vous crovez d'accord avec vos ennemis, va s'y exposer pour vous.

Ce transport surprit la dame, et arrêta le cours de ses pleurs. Alt seigneur, me dit-elle, pardonnez ce soupçon à l'état cruel où je me vois. Ces sentiments généreux détrompent Séraphine; ils m'otent jusqu'à la honte d'avoir un étranger pour tenion d'un affront fait à ma famille. Oùi, noble inconnu, je reconnois mon erreur, et je ne rejette pas votre secours; mais je ne demande point la mort de don Fernand. Eh bien! madame, repris-je, quels services pouvez-vous attendre de moi? Seigneur, repartit Séraphine, voici de quoi je me plains. Don Fernand de Levva est amoureux de ma sœur Julic, qu'il a vue par hasard à Tolède, où nous demeurons ordinairement. Il y a trois mois qu'il en fit la demande au conte de Polau mon père, qui lui refusa son aveu, à cause d'une vieille inimitié qui règue entre nos maisons. Ma sœur n'a pas encore qu'intez ans; elle aura eu

la foiblesse de suivre les mauvais conseils de mes femmes, que don Fernand a sans doute gagnées; et ee cavalier, averti que nons étians toutes seules en cette maison de campagne, a pris ce temps pour enlever Julie. Je voudrois du moins savoir quelle retraite il hil a choisie, afin que mon père et mon frère, qui sont à Madrid depuis deux mois, puissent prendre des mesures la-dessus. Au nom de Dieu, ajouta-t-elle, donnez-vous la peine de pareourir les environs de Tolede; faites une exacte reclierelte de cet enlèvement : que ma famille vous ait cette obligation-là.

La dame ne songeoit pas que l'emploi dout elle me chargeoit ne convenoit guère à un homme qui ne pouvoit trop tôt sortir de Castille : mais comment y auroit-elle fait réflexion? Je n'y pensois pas moi-même. Charmé du bonheur de me voir nécessaire à la plus aimable personne du monde, j'acceptai la commission avec transport, et promis de m'en aequitter avec autant de zèle que de diligence. En effet, je n'attendis pas qu'il fût jour pour aller aecomplir ma promesse; je quittai sur-le-champ Séraphine, en la conjurant de me pardonner la frayeur que je lui avois cansée, et l'assurant qu'elle auroit bientôt de mes nouvelles. Je sortis par où j'étois entré, mais si occupé de la dame, qu'il ne me fut pas difficile de juger que j'en étois déjà fort épris. Je m'en aperçus encore mieux à l'empressement que j'avois de courir pour elle, et aux amoureuses chimères que je formai. Je me représentois que Séraphine, quoique possédée de sa douleur, avoit remarqué mon amonr naissant, et qu'elle ne l'avoit peut-être pas vu sans plaisir. Je m'imaginois même que si je pouvois lui porter des nouvelles certaines de sa sœur, et que l'affaire tournat au gré de ses souhaits, j'en aurois tout l'honneur.

Don Alphouse interrompit en eet endroit le fil de son histoire, et dit au vieil ermite: Je vous demaude pardon, mon père, si, trop plein de ma passion, je m'étends sur des cirronistances qui vous enunient sans doute. Non, mon fils, répondit l'anachorète, clles ne m'enunient pas; je suis même bien aise de savoir jusqu'à quel point vous étes épris de cette jeune dame dont vous m'entretenez; je réglerai da-dessus mes conseils.

L'esprit échauffé de ees flatteuses images, reprit le jeune homme, je cherchai pendant deux jours le ravisseur de Julie; mais jeus beau faire toutes les perquisitions imaginables, il ne me fut pas possible d'en découvrir les traces. Très mortifié de n'avoir recueilli aucun fruit de mes recherches, je retournai chez Séraphine, que je me peignois dans une extréme inquiétude. Cependant elle étoit plus tranquille que je ne pensois. Elle m'apprit qu'elle avoit été plus heureuse que moi; qu'elle savoit ce que sa seur étoit devenue; qu'elle avoit reçu une lettre de don Fernand même, qui lui mandoit qu'après avoir secrétement éponsé Julie, il l'avoit conduite dans un couvent de Tolcde. J'ai envoyé sa lettre à mon père, poursuivit Séraphine. J'espère que la chose pourra se terminer à l'amiable, et qu'un mariage solennel éteindra bientôt la haine qui sépare depuis si long-temps nos maisons.

Lorsque la dame m'eut instruit du sort de sa sœur, elle parla de la fatigue qu'elle m'avoit causée, et du périt où elle pouvoit m'avoir imprudemment jeté en m'engageant à poursuivre un ravisseur, sans se souvein' qui ej lui avois dit qu'une affaire d'honneur me faisoit prendre la fuite. Elle m'en fit des excuses dans les termes les plus obligeants. Comme j'avois besoin de repos, elle me mena dans le salon, où nous nous assimes tous deux. Elle avoit une robe de chambre de taffetas blanc à raise noires, avec un petit chapeau de la même étoffe et des plumes noires; ce qui me fit juger qu'elle pouvoit être veuve. Mais elle me paroissoit si jeune, que je ne savois ce que j'en devois penser.

Si j'avois envie de m'en éclaireir, elle n'en avoit pas moins de savoir qui j'étois. Elle me pria de lui apprendre mon nom, ne doutant pas, disoit-elle, à mon air noble, et encore plus à la pitié généreuse qui m'avoit fait entrer si vivement dans ses intérets, que je ne fusse d'une famille considérable. La question m'embarassa; je rougis, je me troublai; et j'avouerai que, trouvant moins de honte à mentir qu'à dire la vérité, je répondis que j'étois fils du baron de Steinbach, officier de la garde allemande. Dites-moi eucore, reprit la dame, pourquoi vous étes sorti de Madrid. Je vous offre par avance tout le crédit de mon père, aussi bien que celui de mon frère don Gaspard. C'est la moindre marque de reconnoissance que je puisse donner à un cavalier qui, pour me servir, a négligé jusqu'au soin de sa propre vie. Je ne fis point difficulté de lui raconter toutes les circonstances de mon combat : elle donna le tort au cavalier que j'avois tué, et promit d'intéresser pour moi toute sa maison.

Quand j'eus satisfait sa curiosité, je la priai de contenter la mieune. Je hii demandai si sa foi étoit libre ou engagée. Il y a trois aus, répondit-elle, que mou père une fit épouser don Diègue de Lara, et je suis veuve depuis quiuze mois. Madame, lui dis-je, quel malheur vous a si tot eulevé votre époux 2 de vais vous

l'apprendre, seigneur, repartit la dame, pour répondre à la confiance que vous veuez de me marquer.

Don Diègue de Lara, poursuivit-elle, étoit un cavalier fort bien fait; mais, quoiqu'il ent pour moi une passion violente, et que chaque jour il mit en usage pour me plaire tout ce que l'amant le plus tendre et le plus vif fait pour se rendre agréable à ce qu'il aime, quoiqu'il eût mille bonnes qualités, il ne put toucher mon cœur. L'amour n'est pas toujours l'effet des empressements ni du mérite connu. Hélas! ajouta-t-elle, une personne que nous ne connoissons point nous enchante souvent dès la première vue. Je ne pouvois donc l'aimer. Plus confuse que charmée des témoignages de sa tendresse, et forcée d'y répondre sans penchant, si je m'accusois en secret d'ingratitude, je me trouvois aussi fort à plaindre. Pour son malheur et pour le mien, il avoit encore plus de délicatesse que d'amour. Il déméloit dans mes actions et dans mes discours mes mouvements les plus cachés. Il lisoit au fond de mon ame. Il se plaignoit à tous moments de mon indifférence, et s'estimoit d'autant plus malheureux de ne ponyoir me plaire, qu'il savoit bien qu'aucun rival ne l'en empechoit : car j'avois à peine seize ans ; et, avant que de m'offrir sa foi, il avoit gagné toutes mes femmes, qui l'avoient assuré que personne ne s'étoit encore attiré mon attention. Oui, Séraphine, me disoit-il souvent, je voudrois que vous fussiez prévenue pour un autre, et que cela seul fût la cause de votre insensibilité pour moi. Mes soins et votre vertu triompheroient de cet entetement; mais je désespère de vaincre votre cœur, puisqu'il ne s'est pas rendu à tout l'amour que je vous ai témoigné. Fatiguée de l'eutendre répéter les mêmes discours, je lui disois qu'au lieu de troubler son repos et le mien par trop de délicatesse, il feroit mieux de s'en remettre au temps. Effectivement, à l'âge que j'avois, je n'étois guère propre à goûter les raffinements d'une passion si délicate; et c'étoit le parti que don Diègue devoit prendre : mais, voyant qu'une année entière s'etoit écoulée sans qu'il fût plus avancé qu'au premier jour, il perdit patience, ou plutôt il perdit la raison; et, feignant d'avoir à la cour une affaire importante, il partit pour aller servir dans les Pays-Bas en qualité de voloutaire; et bientôt il trouva dans les périls ce qu'il v cherchoit, c'est-à-dire la fin-de sa vie et de ses tourments.

Après que la dame eut fait ee récit, le earactère singulier de son mari devint le sujet de notre entretien. Nous fûmes interrompus par l'arrivée d'un courrier qui vint remettre à Séraphine une lettre du comte de Pôlan. Elle me demanda permission de la lire; et je remarquai qu'en la lisant elle devenoit pâle et tremblaute. Après l'avoir lue elle leva les yeux au ciel, poussa un long soupir, et sou visage en un moment fut couvert de larmes. Je ne vis point tranquillement sa doulenr. Je me troublai; et, comme si j'enses pressenti le coup qui m'alloit frapper, une crainte mortellevint glacer mes esprits. Madame, lui dis-je d'une voix presque éteinte, puis-je vous demander quels malheurs vous annouce ce billet? Tenez, seigneur, me répondit tristement Séraphine en me donnaut la lettre; lisez vous-même ce une mou pére m'écrit. Belas vous n'v étes que tron inéressé.

A ces mots, qui me firent frenir, je pris la lettre en tremblant, et j'y trowni ces paroles: Don Gaspard, votre frère, se battit hier au Prado. Il recut un coup d'épée, dont il est mort aujour-d'hui; et il a déclaré en mourant que le cavalier qui l'a tué est fis du baron de Steinbach, officier de la garde allemande. Pour surcroit de malheur, le meurtrier m'est échappé. Il a pris la fuite, mais en quelque lieu qu'i il aille se cacher, je n'épargnerai rien pour le découvrir. Je vais écrire à quelques gouverneurs, qui ne manqueront pas de le faire arrière s'il passe par les villes de leur juridiction; et je vais, par d'autres lettres, acheven de lui fermer tous les chemins.

Le comte de Polan.

Figurez-vous dans quel désordre ce billet jeta tous mes sens. Je demeurai quelques moments immobile et sans avoir la force de parler. Dans mon accablement, j'envisage ce que la mort de don Gaspard a de cruel pour mon amour. J'entre tout-à-coup dans un vif désespoir. Je me jetai aux pieds de Séraphine, et lui présentant mon épée nue : Madame, lui dis-je, éparguez au comte de Polan le soin de chercher un homme uni pourroit se dérober à ses coups. Vengez vous-même votre frère; inmolezlui son meurtrier de votre propre main : frappez. Que ce même fer qui lui a ôté la vie devienne funeste à son malheureux ennemi. Seigneur, me répondit Séraphine un peu émue de mon action, j'aimois don Gaspard; quoique vous l'ayez tuć en brave homme, et qu'il se soit attiré lui-même son malheur, vous devez être persuade que j'entre dans le ressentiment de mon père. Oui, don Alphouse, je suis votre enuemie, et je ferai contre vous tout ce que le sang et l'amitié peuvent exiger de moi : mais je n'abuserai point de votre mauvaise fortune; elle a beau vous livrer à ma vengeance; si l'honneur m'arme contre vous, il me défend aussi de me venger lachement. Les droits de l'hospitalité doivent être inviolables, et je ne veux point paver d'un assassinat le service que vous m'avez rendu. Fuyez; échappez, si vous pouvez, à nos poursuites et à la rigueur des lois, et sauvez votre tête du péril qui la menace.

Eli quoi! madame, repris-je, vous pouvez vous-même vous venger, et vons vous en remettez à des lois qui tromperont peutetre votre ressentiment! Ah! percez plutôt un misérable qui ne mérite pas que vous l'épargniez. Non, madame, ne gardez point avec moi un procédé si noble et si généreux. Savez-vous qui je suis? Tout Madrid me croit fils du baron de Steinbach, et je ne suis qu'un malheureux qu'il a élevé chez lui par pitié. J'ignore même quels sont les auteurs de ma naissance. N'importe, interrompit Séraphine avec précipitation, comme si mes dernières paroles lui eussent fait une nonvelle peine, quand vous seriez le dernier des hommes, je ferai ce que l'honneur me prescrit. Eh bien! madaine, lui dis-je, puisque la mort d'un frère n'est pas capable de vous exciter à répandre mon sang, je veux irriter votre haine par un nouveau crime, dont j'espère que vous n'excuserez point l'audace. Je vous adore : je n'ai pu voir vos charmes sans en être ébloui; et, malgré l'obscurité de mon sort, i'avois formé l'espérance d'être à vous. J'étois assez amoureux. ou plutôt assez vain, pour me flatter que le ciel, qui peut-être me fait grace en me cachant mon origine, me la découvriroit un iour, et que je pourrois sans rougir vous apprendre mon nom. Après cet aveu qui vous outrage, balancerez-vous encore à me punir?

Ce teméraire aveu, répliqua la dame, m'offenseroit sans doute dans un autre temps; mais je le pardoume au trouble qui vous agite. D'ailleurs, dans la situation oi je suis moi-même, je fais peu d'attention aux discours qui vous échappent. Encore une fois, don Alphouse, ajouta-t-eile en versant quedques larmes, partez, eloignez-vous d'une maison que vous remplissez de dou-leur; chaque moment que vous y demeurez augmente mes peines. Je ne résiste plus, madame, repartis-je en me relevant; if faut m'éloigner de vous; mais ne pensez pas que, soigneux de conserver une vie qui vous est odieuse, J'aille chercher un asile où je puisse être en sireté. Non, non, je me dévoue à votre ressentiment. Je vais attendre avec impatience à Toléde le destin que vous me préparez; et me livrant a vos poursuites, j'avance-rai moi-même la fin de mes malbeurs.

Je me retirai en achevant ces paroles. On me donna mon cheval, et je me rendis à Tolède, où je demeurai huit jours, et où véritablement je pris si peu de soin de me cacher, que je ne sais

comment je n'ai point été arrêté, car je ne puis croire que le coutte de Polau, qui ue souge qu'à me fermer tous les passages, n'ait pas jugé que je pouvois passer par Tolède. Enfin je sortus hier de cette ville, où il sembloit que je m'ennuyasse d'être en liberté; et, sans tenir de route assurée, je suis venu jusqu'à cet ermitage, comme un homme qui n'auroit rien eu à craindre. Voila, mon père, ce qui m'occupe. Je vous prie de m'auder de vos censeils.

CHAP. XI. -- Quel homme c'étoit que le vieil ermite, et comment Gil Blas s'aperçut qu'il étoit en pays de connoissance.

Quand don Alphonse eut achevé le triste récit de ses malheurs, le vieil ermite lui dit : Mon fils, vous avez eu bien de l'imprudence de demeurer si long-temps à Toléde. Je regarde d'un autre eil que vous tout ce que vous m'avez raconté, et votre amour pour Séraphine me parott une pure folie. Croyez-moi, ne vous aveuglez point; il faut oublier cette jenne danne, qui ne sauroit être à vous. Cédez de bonne grace aux obstacles qui vous séparent d'elle, et vous livrez à votre étoile, qui, selon toutes les apparences , vous promet bien d'autres aventures. Vous trouverz sans doute quelque jeune personne qui fera sur vous la méme impression, et dont vous n'aurez pas tué le frère.

Il alloit ajouter à cela beaucoup d'autres choses pour exhorter don Alphonse à prendre patience, lorsque nous vimes entrer dans l'ermitage un autre ermite chargé d'une besace fort enflée. Il revenoit de faire une copieuse quête dans la ville de Cuença. Il paroissoit plus jenne que son compagnon, et il avait une barbe rousse et fort épaisse. Sovez le bienvenn, frère Antoine, lui dit le vieil anachorète : quelles nouvelles apportez-vous de la ville? D'assez manyaises, répondit le frère roussean, en lui mettant entre les mains un papier plié en forme de lettre; ce billet va vous en instruire. Le vieillard l'ouvrit, et, après l'avoir lu avec toute l'attention qu'il méritoit, il s'écria : Dieu soit loué! puisque la mèche est découverte, nous n'avons qu'à prendre notre parti. Changeons de style, poursuivit-il, seigneur don Alphonse, en adressant la parole au jeune cavalier; vous voyez un homme en butte comme vous aux caprices de la fortune. Ou me mande de Cuença, qui est une ville à une lieue d'ici, qu'on m'a noirci dans l'esprit de la justice, dont tous les suppôts doivent des demain se mettre en campagne pour venir dans cet ermitage s'assurer de ma personne. Mais ils ne trouveront point le lièvre au gite. Ce n'est pas la première fois que je me suis vu

dans de pareils embarras. Graces à Dieu, je m'en suis presque toujours tiré en homme d'esprit. Je vais me montrer sons une nouvelle forme; car, tel que vous une voyez, je ne suis rien moins qu'un ermite et qu'un vieillard.

En parlant de cette manière, il se déponilla de la longue robe qu'il portoit; et l'on vit dessous un pourpoint de serge noire avec des mauches tailladées. Puis il ôta son bonnet, détacha uu cordon qui tenoit sa barbe postielle, et prit tout-à-coup la figure d'un homme de viugt-huit à trente ans. Le frère Autoine, à son exemple, quitta sou habit d'erwite, se défit, de la même manière que son compagnou, de sa barbe rousse, et tira d'un vieux eoffre de bois à demi pourri une méchante sontanelle dont il se revetit. Mais représentez-vous ma surprise, lorsque je recommus dans le vieil auachorète le seigneur don Raphaël, et dans le frère Antoine, mon très cher et très fidèle valet Ambroise de Lamela. Vive Dieu! m'écriai-je aussitôt, je suis ici, à ce que je vois, en pays de connoissance. Cela est vrai, scigueur Gil Blas, me dit don Raphaël en riant, vous retrouvez deux de vos amis lorsque vous vous y attendiez le moins. Je convieus que vous avez quelque sujet de vous plaindre de nous; mais oublions le passé, et rendons graces au ciel qui nous rassemble. Ambroise et moi nous vous offrous nos services; ils ne sout point à mépriser. Ne nous crovez pas de méchantes gens. Nons n'attaquons, nous n'assassinons personne; nous ne cherchons seulement qu'à vivre aux dépens d'antrui ; et si volcr est une action injuste, la nécessité en corrige l'injustice. Associez-vous avec nous, et vous mênerez une vie crraute. C'est un geure de vie fort agréable, quand on sait se conduire prudemment. Ce n'est pas que, malgré toute notre prudence, l'enchaînement des causes sceondes ne soit tel quelquefois, qu'il nous arrive de mauvaises aventures. N'importe, nons en trouvons les bonnes meilleures. Nons sommes accoutumés à la variété des temps, aux alternatives de la fortune.

Seigneur cavalier, poursuivit le faux ermite eu parlant à don Alphouse, nous vous faisons la même proposition, et je ne crois pas que vous deviez la rejeter dans la situation où vous paroissez être; car, saus parler de l'affaire qui vous oblige à vous cacher, vous n'avez pas saus doute beaucoup d'argeut? Nou vraiment, dit don Alphouse, et cela, je l'avoue, augment mes chagrius. Eh bien! reprit don Raphaël, ne nous quittez dour point. Vous ne sauriez mieux faire que de vous joindre à nouslièm ne vous manquera, et nous rendrous inutiles toutes les redierches de vos ennemis. Nous connoissons presque tonte l'Espagne, pour l'avoir parconrue. Nous savons où sont les bois, les montagnes, tous les endroits propres à servir d'asile contre les brutalités de la justice. Don Alphonse les remercia de leur bonne volouté; et, se trouvant effectivement sans argent, sans ressource, il se résolut à les accompagne. Je m'y déterminar aussi, parceque je ne voulus point quitter ce jeune liomme, pour qui je me seuits naftre beancoup d'inclination.

Nous convinmes tous quatre d'alier ensemble, et de ne nous point séparer. Cela étant arrêté entre nous, il fut mis en délibération si nous partirions à l'heure même, ou si nous donnerions auparavant quelque atteinte à une outre pleine d'un excellent viu que le frère Antoine avoit apportée de la ville de Cuenca le jour précédent; mais Raphaël, comme celui qui avoit le plus d'expérience, représenta qu'il falloit, avant toutes choses, penser à notre sureté; qu'il étoit d'avis que nous marchassions toute la nuit pour gagner un bois fort épais qui étoit entre Villardesa et Almodabar; que nous ferions halte en cet endroit. ou, nous voyant sans inquiétude, nous passerions la journée à nous reposer. Cet avis fut approuvé. Alors les faux ermites firent deux paquets de toutes les hardes et provisons qu'ils avoient. et les mirent en équilibre sur le cheval de don Alphouse. Cela se fit avec une extreme diligence; après quoi nous nous éloiguámes de l'ermitage, laissant en proie à la justice les deux robes d'ermite, avec la barbe blanche et la barbe rousse, deux grabats, une table, un mauvais cotire, deux vieilles chaises de paille, et l'image de saint Paeòme.

Nois marchaines totte la muit, et nous commencions à nous seutir fort fatigués, lorsqu'à la pointe du jour nous aperçûmes le hois où tendoient nos pas. La vue du port doune une vigueur nouvelle aux matelots lassés d'une longue navigation. Nous primes courage, et nous arrivanes enfin au bout de notre carrière avant le leyer du soleil. Nous nous cufonçàmes dans le plus épais du hois, et nous nous arrêtames dans un endroit fort agreable, sur un gazon entouré de plusieurs gros chênes, dont les branches entrelacées formoient une voûte que la chaleur du jour ne pouvoit pereer. Nous débridames le rheavl pour le laisser pattre, après l'avoir déchargé. Nous nous assimes; nous tirânes de la besace du frère Antoine quelques grosses pièces de pain avec plusieurs morceaux de viandes rôties, et nous nous mimes à nous en escrimer comme à l'envi l'un de l'autre. Néanmoins, quelque appétit que nous cussions, nous essions souvent de

manger pour donner des accolades à l'outre, qui ne faisoit que passer des bras de l'un entre les bras de l'autre.

Sur la fin du repas, dou Raphaël dit à don Alphonse : Seigneur cavalier, après la confidence que vous m'avez faite, il est juste que je vous raconte aussi l'histoire de ma vie avec la même sincerité. Vous me ferez plaisir, répondit le jeune homme; et à moi particulièrement, m'éeriai-je. J'ai une extrême enriosité d'entendre vos aventures; je ne doute pas qu'elles ne soient dignes d'être écoutées. Je vons en réponds, répliqua Raphaël, et je prétends bien les éerire un jour. Ce sera l'amusement de ma vieillesse; car je suis encore jeune, et je veux grossir le volume. Mais nous sommes fatigués : délassons-nous par quelques heures de sommeil. Pendant que nous dormirons tous trois, Ambroise veillera de peur de surprise, et tantôt à son tour il dormira. Quoique nous soyons, ee me semble, ici fort en sûreté, il est touiours bon de se tenir sur ses gardes. En achevant ces mots, il s'étendit sur l'herbe. Don Alphonse fit la même chosc. Je suivis leur exemple; et Lamela se mit en sentinelle.

Don Alphonse, au lieu de preudre quelque repos, s'occupa do ses malheurs, et je ne pus fermer l'œil. Pour don Raphaël, il s'endormit bientôt. Maisil se réveilla une heure après; et, nous voyant disposés à l'écouter, il dit à Lamela : Mon ami Ambroise, the peux présentement goûter la douceur du sommeil. Nou, nou, répondit Lamela, je n'ai point envie de dormir; et, bien que je saehe tous les événements de votre vie, ils sont si instructifs pour les personnes de notre profession, que je serai bien aise de les entendre encore raconter. Aussitôt don Raphaël commenca dans ces termes l'histoire de sa vie.

## LIVRE V.

## CHAP. Irr. - Histoire de don Raphaël.

Je suis fils d'une comédienne de Madrid, fameuse par sa declamation, et plus encore par ses galanteries; elle se nommoit Lucinde. Pour un père, je ne puis saus temérité m'en donner un. Je dirois bien quel homme de qualité etoit amonreux de ma mère lorsque je suis venu au monde; mais cette époque ne seroit pas une preuve convaineante qu'il fut l'auteur de ma maisamee. Une personne de la profession de ma mère est si sujette à caution, que, dans le temps même qu'elle paroit le plus attachée à un seigneur, elle lui donne presque toujours quelque substitut pour son argent.

Rien n'est tel quo de se mettre au-dessus de la médisance. Lueinde, au lieu de me faire élever ehez elle dans l'obseurité, me prenoît saus façou par la main, et me meuoit au théâtre fort honnétement, sans se soueier des diseours qu'ou tenoît sur son compte, ni des ris malius que na vue manquoit pas d'exciter. Eufin je faisois ses délices, et j'étois earessé de tous les hommes qui venoient au logis : on eût dit que le sang parloit eu eux en ma faveur.

On me laissa passer les douze premières années de ma vie dans toutes sortes d'amusements frivoles. A peine me montra-t-on à lire et à écrire : on s'attacha moins encore à m'enseigner les principes de ma religion. J'appris seulement à danser, à chanter, et à jouer de la guitare : e'est tout ce que je savois faire, lorsque le marquis de Léganez me demanda pour être auprès de son fils unique, qui avait à-peu-près mon age. Lucinde y consentit volontiers, et ce fut alors que je commencai à m'occuper sérieusement. Le jeune Léganez n'étoit pas plus avancé que moi : ce petit seigneur ne paroissoit pas né pour les sciences ; il ne connoissoit presque pas une lettre de son alphabet, bien qu'il eut un précepteur depuis quinze mois. Ses autres maîtres n'en tirojent pas meilleur parti; il poussoit à bout leur patience. Il est vrai qu'il ne leur étoit pas permis d'user de rigueur à son égard : ils avoient un ordre exprès de l'instruire sans le tourmenter ; et cet ordre, joint à la mauvaise disposition du sujet, rendoit les lecons assez idutiles.

Mais le précepteur, ainsi que vons l'allez voir, imagina un bel expédient pour intimidre ei jeune seigneur sans aller contre la défense de son père; il résolut de me fouetter quand le petit Léganez mériteroit d'être puni, ét il ne manqua pas d'exècuter sa résolution. Je ne trouvai point l'expédient de mon goût; je m'échappai, et m'allai plaindre à ma mère d'un traitement si injuste. Cependant, quelque tendresse qu'elle se seutt pour moi, elle eut la force de résister à mes larmes; et, considé rant que c'éctoit un grand avantage pour son fils d'être elez le marquis de Léganez, elle m'y fit remener sur-le-champ. Me voilà done livré au précepteur. Comme il s'étoit aperçu que son invention avait produit un bon effet, il continna de me fouetter à la place din petit seigneur; et, pour faire plus d'impression sur lui, il m'étriloit très rudement. J'étois sir de payer tous les

jours pour le jeune Léganez. Je puis dire qu'il n'a pas appris une lettre de son alphabet qui ne m'ait coûté cent coups de fonet; jugez à combien me revient son rudiment!

Le fouet n'étoit pas le seul désagrément que j'eusse à essuyer dans cette maison : comme tout le monde m'y connoissoit, les moindres domestiques, jusqu'aux marmitons, me reprochoient ma nassauce. Cela me déplut à un point, que je m'enfuis un joint, après avoir tronvé moyen de me saisir de tout ce que le précepteur avoit d'argent comptant; ce qui pouvoit bien aller à cent cinquente durets. Telle fut la vengeance que je trai des conps de fouct qu'il m'avoit donnés si injustement; et je rois que je n'en pouvois prendre une plus affligeante pour lui. Je fis ce tour de main avec beaucoup de subdisét, quoique ce fût mon comp d'essai; et j'eus l'adresse de me dérober aux perquisitions qu'on fit de moi pendant deux jours. Je sortis de Madrid, et me rendis à Toléde sans voir personne à mes trousses.

J'entrois alors dans ma quinzième année. Quel plairsir, à cet âge, d'être indépendant et mattre de ses volontés! J'eus bientôt fait connaissance avec des jennes gens qui me dégourdirent, et m'aidèrent à manger mes ducats. Je m'associai ensuite avec des chevaliers d'industrie, qui cultivèrent si bien mes heureuses dispositions, que je devins en peu de temps un des plus forts de l'ordre. Au bout de cinq années, l'envie de voyager me prit : je quittai mes confrères; et, voulant commencer mes voyages par l'Estramadure, je gagnai Alcautara; mais, avant que d'y arriver, je trouvai une occasion d'exercer mes talents, et je ne la laissai point échapper. Comme j'étois à pied, et de plus chargé d'un havresac assez pesant, je m'arrêtois de temps en temps pour me reposer sous les arbres qui m'offroient leur ombrage à quelques pas du grand chemin. Je rencontrai deux enfants de famille qui s'entretenoient avec gaieté sur l'herbe en prenant le frais. Je les saluai très civilement, et, ce qui me parut ne lenr pas déplaire, j'entrai dans leur conversation. Le plus vieux n'avoit pas quinze ans; ils étoient tous deux bien ingénus. Seigneur cavalier, me dit le plus jeune, nous sommes fils de deux riches bourgeois de Plasencia. Nous avons une extrême envie de voir le royaume de Portugal; et, pour satisfaire notre curiosité, nous avons pris chacun cent pistoles à nos parents. Bien que nous voyagions à pied, nous ne laisserons pas d'aller loin avec cet argent. Qu'en pensez-vous? Si j'en avois autant, lui répondis-je, Dieu sait où j'irois! Je voudrois parcourir les quatre parties du monde. Comment diable! deux cents pistoles!

c'est une somme immense, vous n'en verrez jamais la fin. Si vous l'avez pour agréable, unessieurs, ajoutai-je, j'aurai Thonneur de vous accompagner jusqu'à la ville d'Almerin, où je vais recneillir la succession d'un oncle qui, depuis vingt aunées ou environ, s'étoit établi là.

Les jeunes bourgeois me témoignérent que ma compagnie leur feroit plaisir. Ainsi, lorsque nous nous fûmes tous trois un pen délassés, nous marchames vers Alcantara, où nous arrivames long-temps avant la nuit. Nous allames loger à une bonne hôtellerie. Nous demandames une chambre, et on nous en donna une où il v avait une armoire qui fermoit à clef. Nous ordonnames d'abord le souper; et, pendant qu'on nous l'apprétoit, je proposai à mes compagnons de voyage de nous promener dans la ville; ils accepterent la proposition. Nous serrames nos havresacs dans l'armoire, dout un des bourgeois prit la clef, et nous sortimes de l'hôtellerie. Nous allames visiter les églises : etdans le temps que nous étions dans la principale, je feignis tout-à-coup d'avoir une affaire importante. Messieurs, dis-je à mes camarades, je viens de me souvenir qu'une personne de Tolède m'a chargé de dire de sa part deux mots à un marchaud qui demeure auprès de cette église. Attendez-moi, de grace, ici ; je serai de retour dans un moment. A ces mots , je m'éloignai d'eux. Je cours a l'hôtellerie; je vole à l'armoire, j'en force la serrure ; et, fouillant dans les havresacs de mes jeunes bourgeois; i'v trouve leurs pistoles. Les pauvres enfants! je ne leur en laissai pas sculement une pour payer leur gite; je les emportai toutes. Après cela, je sortis promptement de la ville, et pris la route de Mérida, sans m'embarrasser de ce qu'ils deviendroient.

Cette aventure, dont je ne fis que rire, me mit en état de voyager avec agrement. Quoique jeune, je me sentois capable de me conduire prudemment. Je puis dire que j'étois bien avancé pour mon âge. Je résolus d'acheter une mule; ce que fis, en effet, an premier bourg. Je couvertis méme mon lavresac en valise, et je commença i à faire un peu plus l'homme d'importance. La troisième journée, je rencontrai un homme qui chantoit vépres à pleine tête sur le grand chemin. Je jugeai à son air que «étoit un chantre, et je lui dis : Courage, seigneur bachelier, cela va le mieux du monde! Yous avez, à ce que je vois, le cœur am métier. Seigneur, me répondit-il, je suis chantre, pour vons rendre mes très humbles services, et je suis bien aise de tenir ma voix en haleine.

Nous entrames de cette manière en conversation. Je m'aper-



çus que j'étois avec un personnage des plus spirituels et des plus agréables. Il avoit vingt-quatre ou viugt-cinq ans. Comme il étoit à pied, je n'allois que le petit pas pour avoir le plaisir de l'entretenir. Nous parlames, entre antres choses, de Tolède, Je connois parfaitement cette ville, me dit le chantre ; j'v ai fait un assez long séjour, j'y ai même quelques amis. Et dans quel endroit, interrompis-je, demenriez-vous à Tolède? Dans la rue Neuve, répondit-il. J'y demeurois avec don Vincent de Buena Garra \*, don Mathias de Cordel , et deux on trois honnétes eavaliers. Nous logions, nous mangions ensemble; nous passions fort bien le temps. Ces paroles me surprirent; car il faut observer que les gentilshommes dont il me eitoit les noms étoient les aigrefins avec qui j'avois été faufilé à Tolède. Seigneur chantre, m'écriai-ie, ces messieurs que vous venez de me nommer sont de ma connaissance, et j'ai demeuré aussi avec eux daus la rue Neuve. Je vous entends, reprit-il en sonriant ; c'est-à-dire que vous étes entré dans la compagnie depuis trois ans que j'en suis sorti. Neuve. Je viens, lui repartis-je, de quitter ces seigneurs, parceque je me suis mis dans le goût des voyages. Je veux faire le tour de l'Espague. J'en vaudrai mieux quand j'aurai plus d'expérience. Saus doute, me dit-il : pour se perfectionner l'esprit, il faut voyager. C'est aussi pour eette raison que j'abandonnai Tolède, quoique j'y vécusse fort agréablement. Je reuds grace au Ciel, poursuivit-il, qui m'a fait reucontrer un chevalier de nion ordre; lorsque j'v pensois le moins. Unissons-nous : vovageons ensemble; attentons sur la bourse du prochain; profitons de toutes les occasions qui se présenteront d'exercer notre savoir-faire. Il me fit cette propostion si franchement et de si bonne grace, que je l'acceptai. Il gagna tout-à coup ma confiance en me donnant la sienne. Nous nous ouvrimes l'un à l'autre. Je lui contai mon histoire, et il ne me déguisa point ses aventures. Il m'apprit qu'il venoit de Portalègre, d'où une fonrberie, déconcertée par un contre-temps, l'avoit obligé de se sauver avec précipitation, et sous l'habillement que je lui voyois. Après qu'il m'ent fait une entière confidence de ses affaires, nous résolumes d'aller tous deux à Mérida tenter la fortune, d'y faire quelque bon coup si nous pouvions, et d'en décamper aussitot pour nous rendre ailleurs. Dès ce moment nos biens devinrent communs entre nous. Il est vrai que Moralès (ainsi se

De Buena Garra, de bonne griffe. De Cordel, du Cordeau, de la corde. Ces noms sont faits exprés pour désigner des aigrefins, comme don Raphaël les appelle modestement. nomunit mon compagnon) ne se tronvoit pas dans une situation fort aisée, tout ce qu'il possédoit ne consistant qu'en cinq on six ducats, avec quelques lardes qu'il portoit dans un bissac; mais si j'étois mieux que lui en argent comptant, il étoit, en récompense, plus consommé que moi dans l'art de tromper les hommes. Nous montions ma mule alternativement, et nous arrivàmes de cette manière à Mérida.

Nous nous arretaines dans une hôtellerie du fanbourg, où mon camarade tira de son bissae un habit dont il ne fut pas si tôt revetu que nous allames faire un tour dans la ville pour reconnoitre le terrain, et voir s'il ne s'offriroit point quelque occasion de travailler. Nous considérions fort attentivement tous les objets qui se présentoient à nos regards. Nous ressemblions, comme anroit dit llomère, à deux milans qui cherchent des yeux dans la campagne des oiseaux dont ils puissent faire leur proic. Nons attendious enfin que le hasard nous fonruit quelque sujet d'employer notre industrie, lorsque nous apereunes dans la rue un cavalier à cheveux gris, qui avoit l'épée à la main, et qui se battoit contre trois hommes qui le poussoient vigoureusement. L'inégalité de ce combat me choqua ; et , comme je suis naturellement ferrailleur, je volai au secours du vieillard. Moralés, pour me montrer que je ne m'étois point associé avec un lâche, suivit mon exemple. Nous chargeames les trois ennemis du cavalier. et nons les obligeames à prendre la fuite.

Après leur retraite, le vieillard se répandit en discours reconnoissants. Nous sommes ravis, lui dis-je, de nous être trouvés jei à propos pour vous secourir; mais que nous sachions du moins a qui nous avons eu le bonheur de rendre service; et dites-nous, de grace, pourquoi ces trois hommes vouloient vous assassiner. Messieurs, nons répondit-il, je vous ai trop d'obligation pour refuser de satisfaire votre curiosité. Je m'appelle Jérôme de Moyadas \*; et je vis de mon bien dans cette ville. L'un de ces assassins dont vous m'avez délivre est un amant de ma fille. Il me la fit demander en mariage ces jours passés; et, comme il ne put obtenir mon aveu, il vient de me faire mettre l'épée à la main pour s'en venger. Et peut-on, repris-je, vous demander encore pour quelles raisons vous n'avez point accordé votre fille à ce cavalier? Je vais vous l'apprendre, me dit-il. J'avois un frère marchand dans cette ville; il se nommoit Augustin. Il y a deux mois qu'il étoit à Calatrava, logé chez Juan Velez de la Membrilla \*\*, son correspondant. Ils étoient tous deux amis intimes;

\* De Moyadas, des mouillures .- " De la Membrilla, du coing tendre.

et mon frère, pour fortifier eneore davantage leur amitié, promit Florentine, ma fille unique, au fils de son correspondant, ne doutant point qu'il n'eût assez de crédit sur moi pour m'obliger à dégager sa promesse. Comme en effet, mon frère, étant de retour à Mérida, ne m'eût pas plus tôt parlé de ce mariage, que j'y consentis pour l'amour de lui. Il envoya le portrait de Florentine à Calatrava; mais, hélas! il n'a pas eu la satisfaction d'achever son ouvrage; il est mort depuis trois semaines. En mourant, il me conjura de ne disposer de ma fille qu'en faveur du fils de son correspondant. Je le lui promis; et voila pourquoi j'ai refusé Florentine au cavalier qui vient de m'attaquer, quoique ce soit un parti fort avantageux. Je suis esclave de ma parole, et j'attends à tout moment le fils de Juan Velez de la Membrilla pour en faire mon gendre, bien que je ne l'aie jamais vu, non plus que son père. Je vous demande pardon, continua Jérôme de Moyadas, si je vous fais cette narration; mais vous l'avez exigée de moi.

J'écoutai ee récit avec beaucoup d'attention; et m'arrêtant à une supereherie qui me vint tout-à-coup dans l'esprit, j'affeetai un grand étonnement; je levai les veux au Ciel. Ensnite, me tournant vers le vieillard, je lui dis d'un ton pathétique : Alr! seigneur de Moyadas, est-il possible qu'en arrivant à Mérida, je sois assez heureux pour sauver la vie à mon beau-père? Ces paroles cansèrent une étrange surprise au vieux bourgeois, et n'étounérent pas moins Moralès, qui me fit connoître par sa contenance que je lui paroissois un grand fripon. Que m'apprenez-vous? me répondit le vieillard. Quoi ! vous seriez le fils du correspondant de mon frère ? Oui, seigneur, Jérôme de Movadas, lui répondis-je en payant d'audace et en lui jetant les bras au cou, je suis le fortuné mortel à qui l'adorable Florentine est destinée. Mais, avant que je vous témoigne la joie que j'ai d'entrer dans votre famille, permettez que je répande dans votre sein les larmes que renouvelle ici le souvenir de votre frère Augustin. Je serois le plus ingrat de tous les hommes, si je n'étois vivement touché de la mort d'une personne à qui je dois le bonheur de ma vie. En aehevant ces mots, j'embrassai eneore le bonhomme Jérôme, et je passai ensuite la main sur mes yeux, comme pour essuyer mes pleurs. Moralès, qui comprit tout d'un comp l'avantage que nous ponvious tirer d'une pareille tromperie, ne manqua pas de me seconder. Il voulut passer pour mon valet, et il se mit à renchérir sur le regret que je marquois de la mort du seigneur Angustin. Monsieur Jérôme, s'écria-t-il, quelle perte vous - avez faite en perdant votre frère! C'étoit un si honnéte homme, le phénix du commerce, un marchand désintéressé, un marchand de bonne foi, un marchand comme on n'en voit point.

Nous avions affaire à un homme simple et crédule : bien loin d'avoir quelque soupçon de notre fourberie, il s'y preta de luimême. Eh pourquoi, me dit-il, n'étes-vons pas venu tout droit chez moi ? Il ne falloit point aller loger dans une hôtellerie. Dans les termes où nous en sommes, on ne doit point faire de façon. Monsieur, lui dit Moralès en prenant la parole pour moi , mon maître est un pen cérémonieux ; il a ce défaut là ; il me permettra de le lui reprocher. Ce n'est pas, ajonta-t-il, qu'il ne soit excusable en quelque manière de n'avoir pas voulu paroître devaut vous en l'état où il est. Nous avons été volés sur la route; on nous a pris toutes noshardes. Ce garçon, interrompis-je, vous dit la vérité, seigneur de Moyadas. Ce malheur a été cause que je ne suis point allé descendre chez vous. Je n'osois me présenter sous eet habit aux yenx d'une maîtresse qui ne m'a point encore vu, et j'attendois pour cela le retour d'un valet que j'ai envoyé à Calatrava. Cet accident, reprit le vieillard, ne devoit point vous empêcher de venir demeurer dans ma maison, et je prétends que vous y preniez tout-à-l'heure un logement.

En parlant de cette sorte, il m'emmena chez lui; mais avant que d'y arriver, nous nous entretiumes du prétendu vol qu'on m'avoit fait, et je témoignai que mon plus grand chagrin étoit d'avoir perdu, avec mes hardes, le portrait de Florentine. Le bourgeois, là-dessus, me dit en riant qu'il falloit me consoler de cette perte, et que l'original valait mieux que la copie. En effet, dès que nous fûmes dans sa maison, il appela sa fille, qui n'avoit pas plus de seize ans, et qui pouvoit passer pour une personne accomplie. Vous voyez, me dit-il, la dame que feu mon frère vous a promise. Ah! seigneur, m'écriai-je d'un air passionné, il n'est pas besoin de me dire que c'est l'aimable Florentine qui s'offre à mes yeux : ces traits charmants sont gravés daus ma mémoire, et eucore plus dans mon cœur. Si le portrait que j'ai perdu, et qui n'étoit qu'une faible ébauche de tant d'attraits, a pu m'embraser de mille feux, jugez quels transports doivent m'agiter en ee moment! Ce discours est trop flatteur, me dit Florentine, et je ne suis point assez vaine pour m'imaginer que je le justifie. Continuez vos compliments, interrompit alors le père. En même temps il me laissa seul avec sa fille, et prenant Moralès en particulier : Mon ami, lui dit-il, les volenrs vous ont donc emporte tous vos hardes, et sans doute votre argent, car ils commeneent toujours par la? Oni, monsieur, répondit mon camarale; une nombreuse troupe de bandits est venue fondre sur nous auprès de Castil-Blazo: ils ne nous ont laissé que les habits que nous avous sur le corps; mais nous recevrons incessamment des lettres de charge, et nous allons nous renettre sur pied.

En attendant vos lettres de change, répliqua le vieillard en tirant de sa poche une bourse, voici cent pistoles dont vous pouvez disposer. Oh! monsieur, s'ecria Morales, mon mattre ne voudra point les accepter. Vous ne le connoissez pas. Tudien! c'est un homme délieat sur cette matière. Ce n'est point un de ces enfants de famille qui sont prêts à prendre de toutes mains. Il n'aime pas à s'endetter, tout jeune qu'il est. Il demanderoit plutôt l'aumone que d'emprunter un maravedis. Tant mienx, dit le bourgeois, je l'en estime davantage. Je ne puis souffrir que l'on contracte des detfes. Je pardonne cela aux personnes de qualité, pareeque e'est une chose dont elles sont en possession. Je ne veux pas, ajouta-t-il, contraindre ton mattre; et, si c'est lui faire de la peine que de lui offrir de l'argent, il n'en faut plus parler. En disant ees paroles, il voulut remettre la bourse dans sa poehe; mais mon compagnon lui retint le bras. Attendez, seigneur de Moyadas, lui dit-il: quelque aversion que mon maître ait pour les emprunts, je ne désespère pas de lui faire agréer vos eent pistoles. Il n'y a que manière de s'y prendre avec lui. Après tout, ce n'est que des étrangers qu'il n'aime point à emprunter; il n'est pas si faconnier avec sa famille. Il demande meme fort bien à son père tout l'argent dont il a besoin. Ce garcon, comme vous voyez, sait distinguer les personnes, et il doit vous regarder, monsieur, comme un second père.

Morales, par de semblables discours, s'empara de la bourse du viciliard, qui vint nous rejoindre, et qui mois trouva, sa fille et moi, eugagés dans les compliments. Il rompit notre entretien. Il apprit à Florentine l'obligation qu'il m'avoit, et sur cela il me tint des propos qui me firent comotire combieni il en étoit reconnoissant. Je profitai d'une si favorable disposition. Je dis abourgeois que la plus touchante marque de reconnoissante qu'il pit me donner étoit de hâter mon mariage avec sa fille. Il cêda de honne grace à mon impatience. Il m'assura que, dans trois jours au plus tard, je serois l'époux de Florentine; il ajouta mêmo q'au lieu de six mille duests qu'il avoit promis pour sa det, il en donnerait dix mille, pour me témoigner jusqu'à quel point il étoit pénétré du service que je lui avois rendu.

Nous étions done, Morales et moi, ehez le bonhomme Jérôme

de Moyadas, bien traites, et dans l'agréable attente de toneher dix mille ducats, avec quoi nous proposions de nous éloigner promptement de Mérida. Une crainte pourtant troubloit notre joie : nons appréhendions qu'avant trois jours le véritable fils de Juan Velez de la Membrilla ne viut traverser notre bonheur, ou plutôt le détruire, en paroissant tout-à-eoup. Cette crainte n'étort pas mal fondée. Dès le lendemain, une espèce de paysan chargé d'une valise arriva chez le père de Florentiue. Je ne m'y trouvai point alors; mais mon eamarade y étoit. Seigneur, dit le paysan au vicillard, j'appartiens au cavalier de Calatrava, qui doit être votre gendre, au seigneur Pedro de la Membrilla. Nons venous tous deux d'arriver dans cette ville : il sera iei dans un instant ; i'ai pris les devants pour vous en avertir. A peine eut-il achevé ees mots, que son maître parut; ce qui surprit fort le vieillard, et déconecrta un peu Moralès.

Le jeune Pedro étoit un garçon des mieux faits. Il adressa la parole au père de Florentine; mais le bonhomme ne lui donna pas le temps de finir sou discours, et, se tournant vers mon compagnon, il lui demanda ce que cela signifioit. Alors Moralès, qui ne cédoit en effronterie à personne du monde, prit un air d'assurance, et dit au vieillard : Monsieur , ees deux hommes que vous vovez sont de la troupe des voleurs qui nous ont détroussés sur le grand ehemin; je Jes reconnois, et partieulièrement celui qui a l'audace de se dire fils du seigneur Juan Velez de la Membrilla. Le vieux bourgeois, sans hésiter, crut Moralès; et, persuadé que les nouveaux venus étoient des fripons, il leur dit : Messieurs, vous arrivez trop tard; on vous a prévenus. Pédro de la Membrilla est chez moi depuis hier. Prenez garde à ce que vous dites, lui répondit le jeune homme de Calatrava : on vous trompe; vous avez dans votre maison un imposteur. Saehez que Juan Velez de la Membrilla n'a point d'autre fils que moi. A d'autres ! répliqua le vieillard ; je n'ignore pas qui vous êtes. Ne remettez-vous pas ee garçon, et ne vous ressouvenez-vous plus de son maître que vous avez volé sur le chemin de Calatrava? Comment voler! repartit Pedro : ah l si je n'étois pas chez vous, je eouperois les oreilles à ee fourbe qui a l'insolence de me traiter de voleur. Ou'il rende graces à votre présence, qui retient ma eolère. Seigneur, poursuivit-il, je vous le répète, on vous trompe. Je suis le jeune homme à qui votre frère Augustin a promis votre fille. Voulez-vous que je vous montre toutes les lettres qu'il a cerites à mon père au sujet de ee mariage? En croirez-vous le portrait de Florentine, qu'il m'envoya quelque temps avant sa mort?

Non, interrompit le vieux hourgoois; le portrait ne me persuadera pas plus que les lettres. Je sais bien de quelle manière il est tombé entre vos mains, et je vous conseille charitablement de sortir au plus tôt de Nêrida, de peur d'éprouver le châtiment que méritent vos semblables. C'en est trop, interrompit à son tour le jeune cavalier. Je ne souffiriai point qu'on me vole impunément mon non, ni qu'on me fasse passer pour un brigand. Je connois quelques personnes dans cette ville; je vais les chercher; et je reviendra avec eux confondre l'imposture qui vous prévient contre moi. A ces mots il se retira suivi de son valet, et Moralès demeura triomphant. Cette aventure même fut cause que Jérôme de Moyadas resolut de me faire épouser sa fille des ce jour-là; et sur-le-champ il alla donner les ordres nécessaires pour consonmer cet ouvrage.

Quoique mon camarade fut bien aise de voir le père de Flos rentine dans des dispositious si favorables pour nous, il n'étoit pas sans inquiétnde. Il craignoit la suite des démarches qu'il jugeoit bien que Pedro ne manqueroit pas de faire, et il m'attendoit avec impatience pour m'informer de ce qui se passoit. Je le trouvai plongé dans une profonde réverie. Qu'ya-t-il, mon ami? lui dis-je; tu me parois bien occupé. Ce n'est pas saus raison, me repondit-il. En même temps il me mit au fait. Tu vois, ajouta-t-il ensuite, si j'ai tort de réver. C'est toi, téméraire, qui nous as jetés dans cet embarras. L'entreprise, je l'avone, étoit brillaute, et l'auroit comblé de gloire si elle eût réussi; mais, selon toutes les apparences, elle finira mal; et je serous d'avis, pour prévenir les éclaircissements, que nous prissions la fuite avec la plume que nous avons tirée de l'aile du bon-homme.

Monsieur Moralès, repris-je à ce discours, n'allons pas si vite; cons cédez bien promptement aux difficultés. Yous ne faites guére d'honneur à don Mathias de Cordel, ni aux autres cavaliers avec qui vous avez demeuré à Tolède. Quand on a fait son apprentissage sous de si grands maltres, on ne doit pas si facilement s'alarmer. Pour moi, qui veux marcher sur les traces de ces héros, et prouver que J'en suis un digne élève, je me roidis contre l'obstacle qui vous épouvante, et je me fais fort de le lever. Si vous en veuez à bout, me dit mou compagnon, je vous mettrai au-d'essus de tous les grands hommes de Plutarque.

Comme Moralès achevoit de parler, Jérôme de Moyadas entra.

Je viens, me dit-il, de tout disposer pour votre mariage : vous serez mon gendre des ce soir. Votre valet, ajouta-t-il, doit vous avoir conté ce qui vient d'arriver. Que dites-vous de l'effronterie du fripon qui m'a voulu persuader qu'il étoit fils du correspondant de mon frère? Moralès étoit bien en peine de savoir comment je me tirerois de ce mauvais pas, et il ne fut pas peu surpris de m'entendre, lorsque, regardant tristement Movadas, ie répondis d'un air ingénu à ce bourgeois : Seigneur, ilne tiendroit qu'à moi de vous entretenir dans votre erreur, et d'en profiter; mais je sens que je ne suis pas né pour soutenir un mensonge. Il faut vous faire un aven sincère. Je ne suis point fils de Juan Velez de la Membrilla. Qu'entends-je ? interrompit le vieillard avec autant de précipitation que de surprise. Eli quoi! vous n'êtes pas le jeune homme à qui mon frère... De grace, seigneur, interrompis-je aussi, puisque j'ai commencé un récit fidèle et sincère, daignez m'écouter jusqu'au bout. Il y a huit jours que j'aime votre fille, et que l'amour m'arrête à Mérida. Hier, après vons avoir secouru, je me préparois à vous la demander en mariage; mais vous me fermates la bouche en m'apprenant que vous la destiniez à un autre. Vous me dites que votre frère, en monrant, vous conjura de la donner à Pedro de la Membrilla; que vous le lui promites, et qu'enfin vous étiez esclave de votre parole. Ce discours, je l'avoue, m'accabla; et mon amour, réduit au désespoir, m'inspira le stratagème dont je me suis servi. Je vons dirai pourtant que je me le suis secrètement reproché; mais j'ai cru que vous mè le pardonneriez quand je vons le découvrirois, et quand vous sauriez que je suis un prince italien qui voyage incognito. Mon père est sonverain de certaines vallées qui sont entre les Suisses, le Milanez et la Savoie. Je m'imaginois même que vous seriez agréablement surpris lorsque je vous révélerois ma naissance, et je me faisois un plaisir d'époux délicat et charmé de la déclarer à Florentine après l'avoir épousée. Le Ciel, poursuivis-je en changeaut de ton, n'a pas voulu permettre que j'eusse tant de joie. Pedro de la Membrilla paroit; il faut lui restituer son nom, quelque chose qu'il m'en coute à le lui rendre. Votre promesse vous engage à le choisir pour votre gendre : je ne puis qu'en gémir ; je ne puis m'en plaindre; vous devez me le préférer sans avoir égard à mon rang, sans avoir pitié de la situation cruelle où vous m'allez réduire. Je ne vous représenterai point que votre frère n'étoit que l'oncle de votre fille, que vous en étes le pere, et qu'il seroit plus juste de vous acquitter envers moi de l'obligation que vous m'avez , que de vous piquer de l'honneur de tenir une parole qui ne vous lie que foiblement.

Oui, sans doute, cela est bien plus juste, s'écria Jérôme de Moyadas : aussi je ne prétends point balancer entre vous et Pedro de la Membrilla. Si mon frère Augustin vivoit encore , il ne trouveroit pas mauvais que je donnasse la préférence à un homme qui m'a sauvé la vie, et, qui plus est, à un prince qui ne dédaigne pas mon alliance et veut bien descendre insqu'à moi. Il faudroit que je fusse ennemi de mon bonheur, et que j'eusse entièrement perdu l'esprit si je ne vous donnois pas ma fille, et si je ne pressois pas même un mariage si avantagenx pour elle. Seigneur, repris-ic, n'agissez point par impétuosité, ne faites rien qu'après une mure délibération, ne consultez que vos seuls intérêts; et, malgré la noblesse de mon sang... Vous vous moquez de moi, interrompit-il; dois-je hésiter un moment? Non, mon prince; et ie vous supplie de vouloir bien, dès ce soir, honorer de votre main l'heureuse Florentine. Eh bien! lui dis-ie, soit: allez vous même lui porter cette nouvelle, et l'instruire de son destin glorieux.

Tandis que le bon bourgeois s'empressoit d'aller dire à sa fille qu'elle avoit fait la conquête d'un prince. Moralès, qui avoit entendu toute la conversation, se mit à genoux devant moi, et me dit : Monsieur le prince italien, fils du souverain des vallées qui sont entre les Suisses, le Milauez et la Savoie, souffrez que je me jette aux pieds de votre altesse, pour lui témoigner le ravissement où je suis. Foi de fripon, je vous regarde comme un prodige. Je me croyois le premier homme du monde: mais frauchement je mets pavillon bas devant vous, quoique vous ayez moins d'expérience que moi. Tu n'as donc plus, lui dis-je, d'inquiétude? Oh! pour cela, non, répondit-il: je ne crains plus le seigneur Pedro: qu'il vienne présentement ici tant qu'il lui plaira. Nous voilà, Moralès et moi, fermes sur nos étriers. Nous commencames à régler la route que nous prendrious avec la dot. sur laquelle nous comptions si bien, que si nous l'eussions déja touchée nous n'aurions pas cru être plus sûrs de l'avoir. Nous ne la tenions pas tontefois encore, et le dénouement de l'aventure ne répondit pas à notre confiance.

Nous vimes bientot revenir le jeune homme de Calatrava. Il étoit accompagné de deux bourgeois, et d'un alguzail aussi respectable par sa moustache et sa mine brune que par sa charge. Le père de Florentinie étoit avec nous. Seigneur de Moyadas, ini dit Pedro, voici trois bonnettes gens que je vous améne; ils me comnoissent, et peuvent vous dire qui je suis. Oui, certes, s'écria l'alguazil, je puis le dire; je le certifie à tous cenx qu'il appartiendra, je vous connois : vous vous appelez Pedro, et vous étes fils unique de Juan Velez de la Membrilla ; quiconque ose sontenir le contraire est un imposteur. Je vous crois, monsieur l'alguazil, dit alors le bonhomme Jérôme de Moyadas. Votre témojange est sacré pour moi, aussi bien que celui des seigneurs marclands qui sont avec vous. Je suis pleinement convaineu que le jeune cavalier qui vous a conduit ici est le fils unique du correspondant de mon frère. Mais que m'importe? Je ne suis plus dans la résolution de lui donner ma fille; j'ai changé de sentiment.

Oh! c'est une autre affaire, dit l'alguazil. Je ne viens dans votre maison que pour vous assurer que ee jeune homme m'est eonnu. Vous êtes certainement maître de votre fille, et l'on ue sauroit vous contraindre à la marier malgré vous. Je ne prétends pas non plus, interrompit don Pedro, faire violence aux volontés du seigneur de Moyadas, qui peut disposer de sa fille comme bon lui semblera; mais il me permettra de lui demander pourquoi il a changé de sentiment. A-t-il quelque sujet de se plaindre de moi? Ah! du moins qu'en perdant la douce espérance d'être son gendre, j'apprenne que je ne l'ai point perdue par ma faute. Je ne me plains de vous, répondit le bon vieillard ; je vous le dirai même, c'est à regret que je me vois dans la nécessité de vous manquer de parole, et je vous conjure de me le pardonner. Je suis persuadé que vous êtes trop généreux pour me savoir mauvais gré de vous préférer un rival qui m'a sauvé la vie. Vous le voyez, poursuivit-il en me montrant, c'est ce seigneur qui m'a tiré d'un grand péril; et, pour m'excuser encore mieux auprès de vous, je vous apprends que c'est un prince italien qui, malgré l'inégalité de nos conditions, veut bien épouser Florentine, dont il est devenu amoureux.

A ces dernières paroles, Pedro demeura muet et confus. Les enter marchauls ouvrirent de grands yenx, et parurent fort surpris. Mais l'alguazil, accoutume à regarder les choses dumauvais côté, soupçonna cette merveilleuse aventure d'être une fourberie où il y avoit à gagner pour lui. Il m'envisages fort attentivement; et eomme mes traits, qui lui étoient inconnus, mettoient en défaut sa bonne volonté, il examina mon camarade avec la même attention. Malheureusement pour mon altesse, il reconnut Moralès, et, se resouvenant de l'avoir vu dans les prisons de Ciudad-Réa! al les s'écria-t-il, voiei une de mes pratiques.

Je remets ce gentilhomme, et je vous le donne pour un des plus parfaits fripons qui soient dans les royaumes et principautés d'Espagne. Allons, bride en main, monsieur l'alguazil, dit Jérôme de Moyadas; ce garçon, dont vous nous faites un si mauvais portrait, est un domestique du prince. Fort bien, repartit l'alguazil : je n'en veux pas davantage pour savoir à quoi m'en tenir. Je juge du maître par le valet. Je ne donte pas que ces galants ne soient deux fourbes qui s'accordent pour vous tromper. Je me connois en pareil gibier; et, pour vous faire voir que ces drôles sont des aventuriers, je vais les mener en prison toutà-l'heure. Je prétends leur ménager un tête-à-tête avec monsieur le corrégidor; après quoi ils sentiront que tous les coups de fouet n'ont point eucore été dounés. Halte-là, monsieur l'officier , reprit le vieillard, ne poussous pas l'affaire si loin. Vous ne craignez pas, vous autres messieurs, de faire de la peine à un honnéte homme. Ce valet ne sauroit-il être un fourbe, saus que son maître le soit? Est-il nouvean de voir des fripons au service des princes? Vous moquez-vous, avec vos princes? interrompit l'alguazil. Ce jeune homme est un intrigant, sur ma parole, et ie l'arrête de par le roi, de même que son camarade. J'ai vingt archers à la porte, qui les traineront à la prison s'ils ne s'y laissent pas conduire de bonne grace. Allons, mon prince, me ditil ensuite, marchons t

Je fus étourdi de ces paroles, ainsi que Moralès; et notre trouble nous rendit suspects à Jérôme de Moyadas, ou plutôt nous perdit dans son esprit. Il jugea bien que nous l'avions voulu tromper. Il prit pourtant dans cette occasion le parti que devoit prendre un galaut homme, Monsieur l'officier, dit-il à l'alguazil. vos soupcons peuvent être faux ; peut-être aussi ne sont-ils que trop véritables. Quoi qu'il en soit, n'approfondissons point cela. Que ces deux jeunes cavaliers sortent, et se retirent où ils vondrout. Ne vous opposez point, je vous prie, à leur retraite : c'est une grace que je vons demande, pour m'acquitter envers eux de l'obligation que je leur ai. Si je faisois ce que je dois, répondit l'alguazil, j'emprisonnerois ces messieurs, sans avoir égard à vos prières; mais je veux bien relacher de mon devoir pour l'amour de vous, à condition que des ce moment ils sortiront de cette ville; car si je les rencontre demain, vive Dieu! ils verrout ce qui leur arrivera.

Lorsque nous entendimes dire, Moralès et moi, qu'on nous laissoit libres, nous nous remimes un peu. Nous voulumes parler avec fermeté, et soutenir que nous étions des personnes d'hou-

neur; mais l'alguazil nous regarda de travers, et nous imposasilence. Je ne sais pourquoi ees gens-là ont un ascendant sur nous. Il fallut done abandonner Florentine et la dot à Pedro de la Membrilla, qui sans doute devint gendre de Jérôme de Moyadas. Je me retirai avee mon eamarade. Nons primes le ehemin de Truxillo, avec la consolation d'avoir du moins gagué cent pistoles à cette aventure. Une heure avant la unit nous passames par un petit village, résolns d'aller coucher plus loin. Nous apercumes une hôtellerie d'assez belle apparence pour ee lieu-là. L'hôte et l'hôtesse étoient à la porte, assis sur de longues pierres. L'hôte, grand homme see et deja suranné, raeloit une manyaise guitare pour divertir sa femme qui paroissoit l'écouter avec plaisir. Messieurs, nous cria l'hôte, lorsqu'il vit que nous ne nous arretions point, je vons conseille de faire halte en eet endroit. Il y a trois mortelles lieues d'iei au premier village que vons trouverez, et vons n'y serez pas si bien que dans eclui-ci, je vous en avertis. Croyez-moi, entrez dans ma maison; je vous y ferai bonne chère, et à juste prix. Nons nous laissames persnader. Nons nous approchames de l'hôte et de l'hôtesse; nous les saluâmes; et, nous étant assis auprès d'eux, nous commencames à nous entretenir tous quatre de choses indifférentes. L'hôte se disoit officier de la sainte Hermandad, et l'hôtesse étoit une grosse réjouie qui avoit l'air de savoir bien vendre ses deurées.

Notre conversation fut interrompue par l'arrivée de douze à quinze cavaliers montés les uns sur des mules, les autres sur des ehevaux, et suivis d'une trentaine de mulets chargés de bailots. Ah, que de princes! s'écria l'hôte à la vue de taut de moude; où pourrai-je les loger tous? Dans un instant le village se trouva rempli d'hommes et d'auimaux. Il y avoit par bouheur auprès de l'hôtellerie une vaste grauge où l'on mit les mulets et les ballots; les mules et les élevaux des cavaliers furent placés dans d'autres endroits. Pour les hommes, ils songérent moins à chercher des lits qu'à se faire appréter un bon repas. L'hôte, l'hôtesse, et une jeune servante qu'ils avoient, ne s'y épargnéent point. Ils firent main-basse sur toute la volaille de leur basse-cour. Cela, joint à quelques eivets de lapins et de matoux, et à une copieuse soupe aux chonx faite avec du mouton, il y en eut pour tout l'équipage.

Nous regardions, Moralès et moi, ees eavaliers, qui de temps en temps nous envisageoient aussi. Enfin nous liames conversation, et nous leur dimes que, s'ils le vouloient bieu, nous

souperions avec eux. Ils nous témoignérent que eela leur feroit plaisir. Nous voilà donc tous à table ensemble. Il y en avoit un parmi eux qui ordonnoit, et pour qui les autres, quoique d'ailleurs il en usassent assez familièrement avec lui, ne laissoient pas de marquer des déférences. Il est vrai que celui-là tenoit le haut bout : il parloit d'un tou de voix élevé ; il contredisoit même quel quefois d'un air cavalier les autres, qui, bien loin de lui rendre la pareille, sembloient respecter ses opinions. L'entretien tomba par hasard sur l'Andalousie; et, comme Moralès s'avisa de louer Séville, l'homme dont je viens de parler lui dit : Seigneur eavalier, vous faites l'éloge de la ville où j'ai pris naissance, ou du moins je suis né aux environs, puisque le bourg de Mayrena m'a vu naître. Je vous dirai la même chose, lui répondit mon compagnon. Je suis aussi de Mayrena, et il n'est pas possible que je ne connoisse point vos parents, moi qui connois depuis l'aleade jusqu'aux dernières personnes du bourg. De qui êtes-vous fils? D'un honnête notaire, repartit le cavalier, de Martin Moralès. De Martin Moralès! s'écria mou camarade avec autant de joie que de surprise; par ma foi, l'aventure est fort singulière! vous étes done mon frère ainé Manuel Moralès? Justement, dit l'autre; et vous êtes apparemment, vous, mon petit frère Luis, que je laissai au berceau quand j'abandonnai la maison paternelle? Vous m'avez nominé, répondit mon camarade. A ces mots, ils se levèrent de table tous deux, et s'embrassèrent à plusieurs reprises. Ensuite le seigneur Mannel dit à la compagnie : Messieurs, cet événement est tout-à-fait merveilleux. Le hasard veut que je reneontre et reconnoisse un frère que je n'ai point vu depuis plus de vingt années pour le moins : permettez que je vous le présente. Alors tous les cavaliers, qui par bienséance se tenoient debout, saluèrent le cadet Moralès, et l'aceablèrent d'embrassades. Après cela, on se remit à table, et l'on y demeura tonte la nuit. On ne se coucha point. Les deux frères s'assirent l'un auprès de l'antre, et s'entretinrent tout bas de leur famille, pendant que les autres convives buvoient et se réjonissoient.

Luis eut une longue coiversation avec Manuel; et une prenant ensuite en partieulier, il me dit : Tous ees cavalières sout des domestiques du comte de Montanos, que le roi a nommé depuis peu à la vice-royanté de Mayorque. Us conditiseut l'équipage du vice-roi, à Alicaute, où ils doivent s'embarquer. Mon frère, qui est devenu intendant de ce seigneur, m'a proposé de m'emmeure avec hi, ct sur la répugnance que je hui ai témoignée que j'àvois à vons quitter, il m'a dit que si voûs voulez étre du voyage, il vous fera donner un bon emploi. Cher ami, poursuivit-il, jet econseille de ne pas décâigence eparti. Allons eusemble à l'île de Mayorque. Si nous y avons de l'agrément, nous y resterons; et si nous ne nous y plaisons point, nous revieudrous en Esuague.

J'acceptai volontiers la proposition. Nons nous joignimes, le jeune Moralès et moi, aux officiers du comte, et nous partimes avec enx de l'hôtelleric avant le lever de l'aurorc. Nous nous rendimes à grandes journées à la ville d'Alicante, où j'achetai une guitare et me fis faire un habit fort propre avant l'embarquement. Je ne pensois plus à rien qu'à l'île de Mayorque, et Luis Moralès étoit dans la même disposition. Il sembloit que nous cussions renoncé aux friponneries. Il faut dire la vérité : nous voulions passer pour honnètes gens parmi les cavaliers avec qui nous étions, et cela tenoit nos génies en respect. Enfin nous nous embarquames gaiement, et nons nous flattions d'être bientôt à Mayorque; mais à peine fûmes-nous hors du golfe d'Alicante, qu'il survint une bourrasque effroyable. J'aurois, dans ect endroit de mon récit, une occasion de vous faire une belle description de tempête, de peindre l'air tout en feu, de faire gronder la foudre, siffler les vents, soulever les flots, et catera; mais, laissant à part toutes ces fleurs de rhétorique, je vous dirai que l'orage fut violent, et nous obligea de relacher à la pointe de l'île de Cabrera \*. C'est une île déserte, où il y a un petit fort qui étoit alors gardé par cinq ou six soldats, et par un officier qui nous recut fort honnétement.

Comme il nons falloit passer là plusieurs jours à raccommoder nos voiles et nos cordages, nous cherchames diverses sorte d'anusements pour éviter l'ennui. Chacun suivoit ses inclinations: les uns jouoient à la prime, les autres s'anusoient autrement; et moi, '¡allois me promener daus l'île avec ceux de nos cavalicrs qui aimoient la promenada : c'étoit là mon plaisir. Nous sautious de rocher en rocher; car le terrain est inégal, plein de pierres par-tout, et l'on y voit fort peu de terre. Un jour, tandis que nous considérions ces lieux sees et arides, et que nous admirious le caprice de la nature qui se montre féconde et stérile où il lui platt, notre odorat fut saisi tout-à-coup d'une senteur agréable. Nous nous tournàmes aussitôt du côté de l'orient, d'où venoit cette odeur; et nous aperçumes avec

\* Cabrera ou Capraria, ile des chèvres, petite lle de l'Espagne dans la Méditerranée.

étonnement entre des rochers un grand rond de verdure de chèvre-feuilles plus beaux et plus odorants que ceux mêmes qui croissent dans l'Andalousie. Nous nous approchames volontiers de ces arbrisseaux charmants qui parfumoient l'air aux environs. et il se trouva qu'ils bordoient l'entrée d'une caverne très profonde. Cette caverne étoit large et peu sombre; nous descendimes au fond en tournant, par des degrés de pierres dont les extrémités étoient parées de fleurs, et qui formoient naturellement un escalier en limaçon. Lorsque nous fûmes en bas, nous vimes serpenter, sur un sable plus jaune que l'or, plusieurs petits ruisseaux qui tiroient leurs sources des gouttes d'eau que les rochers distilloient sans cesse en dedans, et qui se perdoient sous la terre. L'eau nous parut si belle, que nous en voulûmes boire; et nous la trouvâmes si fraîche, que nous résolumes de revenir le jour suivant dans cet endroit, et d'y apporter quelques bouteilles de vin , persuadés qu'on ne les boiroit point là sans plaisir#

Nous ne quittâmes qu'à regret un lieu si agréable; et, lorsque nous fûmes de retour au fort, nous ne manquames pas de vanter à nos camarades une si belle découverte : mais le commandant de la forteresse nous dit qu'il nous avertissoit en ami de ne plus aller à la caverne dont nous étions si charmés. En pourquoi cela? lui dis-je; v a-t-il quelque chose à craindre? Sans doute. me répondit-il. Les corsaires d'Alger et de Tripoli descendent quelquefois dans cette île, et viennent faire provision d'eau à cette fontaine; ils y surprirent un jour deux soldats de ma garnison, qu'ils firent esclaves. L'officier cut beau parler d'un air très sérieux, il ne put nous persuader. Nous crûmes qu'il plaisantoit, et dès le lendemain je retournai à la caverne avec trois cavaliers de l'équipage. Nous y allames même sans armes à feu. pour faire voir que nous n'appréhendions rien. Le jeune Moralès ne voulut point être de la partie; il aima mieux, aussi bien que son frère, demeurer à jouer dans le fort.

Nous descendimes au fond. de l'antre comme le jour précèdent, et nous fimes rafraichir dans les ruisseaux quelques bouteilles de vin que nous avions apportées. Peudaut que nous les buvions délicieusement, en jouant de la guitare et en nous entretenant aves gaieté, nous vimes parolire au haut de la caverne plusieurs hommes qui avoient des mousaches épaisses, des turbans et des habits à la turque. Nous nous imagnâmes que c'étoit une partie de l'équipage et le commandant du fort, qui s'étoient aiusi déguisés pour nous faire peur. Prévenus de cette

pensec, nous nous mimes à rire, et nous en laissames descedate usqu'à dix sans songer à notre défense. Nous fùnès bientôt tristement désabuses, et nous connûmes que cétoit...m corsaire qui venoit avec ses gens nous enlever. Rendez-nous, chiens, nous cria-tien langue castillane, on tien vous alles tous mou-rir! En même temps les hommes qui l'accompagnoient nous concherent en jone avec des carabines qu'ils portoient; et nous concherent en jone avec des carabines qu'ils portoient; et nous concherent en jone xoc des carabines qu'ils portoient; et nous faire aucune. Nous préféraines l'esclavage à la mort; nous donnames nos épées au pirate. Il nous fit charger de chaînes, et conduire à son vaissean, qui n'étoit pas loin de là; puis, mettant à la voile, il cingla vers Miger.

C'est de cette manière que nous fûmes justement punis d'avoir négligé l'avertissement de l'officier de la garnison. La première chose que fit le corsaire fut de nous fouiller et de prendre ce que nons avions d'argent. La bonne eapture pour lui ! Les deux cents pistoles des bourgeois de Plasencia, les cent que Moralès avoit reçues de Jérôme de Moyadas, et dont par malheur j'étois chargé, tout cela me fut raflé saus miséricorde. Mes compaguons avoient anssi la bourse bien garnie; enfin c'étoit un excellent coup de filet. Le pirate en paroissoit tout réjoui ; et le bourreau ne se contentoit pas de nous enlever nos espèces, il nous insultoit par des railleries que nous sentions beancoup moins que la nécessité de les sonffrir. Après mille plaisanteries, et pour se moquer de nous d'une autre façon, il se fit apporter les bouteilles de vin que nous avions fait rafraichir à la fontaine, et que ses gens avoient eu soin d'emporter. Il se mit à les vider avec eux, et à boire à notre santé par dérision.

Péndant ce temps-là, més camarades avoient une contenance qui rendoit témoignage de ce qui se passoit en eux. Ils étoient d'autant plus mortifiés de leur esclavage, qu'ils s'étoient fait une idée plus douce d'aller dans J'île de Mayorque, où ils avoient complé qu'ils méncroient une vie délicieuse. Pour moi, j'eus la fermeté de prendre mon parti, et, moins consterné que les autres, je liai conversation avec le railleur; j'entrai même de bonne grace dans ses plaisanteries : ce qui lui plut. Jeune homme, me dit-il, j'aime le caractère de ton esprit; et dans le fond, au lieu de gémir et de soupirer, il vant mieux s'armer de patience et s'accommoder au temps. Joue-nous un petit air, continuail, en voyant que je portois une guitare : voyons ce que tu sais faire. Je lui obsis des qu'il m'eut fait délèr les bras, et je commencai à jouer de la guitare d'une manière qui m'attira ses anplaudissements. Il est vrai que je jouois assez bien de cet instrument. Je chantai aussi, et l'on ne fut pas moins satisfait de ma voix. Tous les Tures qui étoient dans le vaisseau témoignérent par des gestes admiratifs le plaisir qu'ils avoient eu à m'entendre; ce qui me fit juger qu'en matière de musique, ils n'étoient pas sans gout. Le pirate me dit à l'oreille que je ne serois pas un esclave malheurcux, et qu'avec mes talents je pouvois compter sur un emploi qui rendroit ma captivité très supportable.

Je sentis quelque joie à ces paroles; mais, toutes flatteuses qu'elles étoient, je ne laissois pas d'avoir des inquietudes sur l'occupation dont le corsaire me faisoit fête : j'appréhendois qu'elle ne fût pas de mon goût. Quand nous arrivames au port d'Alger, nous vimes un grand nombre de personnes assemblées pour nous voir ; et nous n'avions pas encore debarqué, qu'elles poussèrent mille cris de joie. Ajontez à cela que l'air retentissoit du son confus des trompettes, des flûtes morcsques et d'autres justruments dont on se sert en ce pays-là; ee qui formoit une symphonic plus bruyante qu'agréable. La eause de ces réjouissances étoit un faux bruit qu'on avoit répandu dans la ville. On avoit oui dire que le renégat Méhémet (ainsi se nommoit notre pirate) avoit péri en attaquant un gros vaisseau génois; de sorte que tous ses parents et ses amis , informes de son retour , s'empressoient de lui en témoigner leur joie.

Nous n'eûmes pas mis pied à terre, qu'on me conduisit avec tous mes compagnous au palais du bacha Soliman, où un écrivain chrétien, nous interrogeant chaeun en particulier, nous demanda nos noms, nos áges, notre patrie, notre religion et nos talents. Alors Meliemet, me montrant au bacha, lui vauta ma voix, et lui dit qu'avec cela je jouois de la guitare à ravir. Il n'en fallut pas davantage pour déterminer Soliman à me choisir pour son service. Je fus donc réservé pour son sérail, où l'on me conduisit pour m'installer dans l'emploi qui m'étoit destiné. Les autres captifs furent menés dans une place publique, et vendus suivant la coutume. Ce que Méhémet m'avoit prédit dans le vaisseau m'arriva; j'éprouvai un heureux sort. Je ne fus point livré aux gardes des prisons, ni employé aux ouvrages pénibles. Soliman bacha, par distinction, me fit mettre dans un lieu particulier, avec cinq ou six esclaves de qualité qui devoient incessamment être rachetés, et à qui l'on ne donnoit que de légers travaux. On me chargea du soin d'arroser dans les jardins les orangers et les fleurs. Je ne pouvois avoir une plus douce occupation: aussi j'en rendis grace à mon étoile, et je pressentis, sans savoir pourquoi, que je ne serois pas malheureux chez Soliman.

Ce bacha (il faut que j'en fasse le portrait) étoit un homme de quarante ans, bien fait de sa personne, fort poli et fort galant pour un Turc. Il avoit pour favorite une Cachemiricane qui, par son esprit et par sa beauté, s'étoit acquis un empire absolu sur lui. Il l'aimoit jusqu'à l'idolatrie. Il la régaloit tous les jours de quelque fête nouvelle, tantôt d'un concert de voix et d'instruments, et tantôt d'une comédie à la manière des Tures; ce qui suppose des poêmes dramatiques où la pudeur et la bienséance n'étoient pas plus respectées que les règles d'Aristote. La favorite, qui s'appeloit Farrukhnaz \*, aimoit passionément ces spectacles; elle faisoit même quelquefois représenter par ses femmes des pièces arabes devant le bacha. Elle y jouoit des rôles ellemême, et charmoit tous les spectateurs par la grace et la vivacité qu'il y avoit dans son action. Un jour que j'étois parmi les musiciens à une de ces représentations, Soliman m'ordonna de jouer de la guitare, et de chanter tout seul dans un entr'acte. J'eus le bouheur de plaire à Soliman; il m'applaudit non seulement par des battements de mains, mais même de vive voix ; et la favorite, à ce qu'il me parut, me regarda d'un œil favorable.

Le lendemain de ce jour-la, comme j'arrosois des orangers dans les jardins, il passe près de moi un eumque qui, sans me rien dire, jeta un hillet à mes pieds. Je le ramassai avec un trouble mélé de plaisir et de crainte. Je me couchai par terre, de peur d'être aperçu des fenétres du sérail; et, me cachant derrière des caisses d'orangers, j'ouvris ce billet. J'y trouvai un diamant d'un assez grand prix, et ces paroles en bon castillan: Jeune chrétien, rends graces au Ciel de ta captivité. L'amour et la fortune la rendront heuveuse: l'amour, si u es sensible aux charmes d'une belle personne; et la fortune, si tu as le courage de mépriser toutes sortes de périls.

Je ne doutai pas un moment que la lettre ne fût de la sultane favorite; le style et le diamant me le persuadèrent. Outre que je ne suis pas naturellement timide, la vanité d'être bien avec la maîtresse d'un grand seigneur, et, plus encore, l'espérance de tiere d'elle quatre fois plus d'argent qu'il ne m'en falloit pour ma rançon, tout cela me fit former le dessein d'éprouver, cette aven-

\* Farrukhnaz; lisez Ferrouknaz. Ce mot est composé de deux mots persans adoptés par les Turcs, et qu'on peut traduire par aimable coquetterie, charmante coquette. ture, quelque danger qu'il y eut à courir. Je continuai mon travail en révant aux moyens d'entrer dans l'appartement de Farrukhnaz, ou plutôt en attendant qu'elle m'en ouvrit les chemins; car je jugeois bien qu'elle u'en demeureroit point là ; et qu'elle feroit plus de la moitié des frais. Je ne me trompois pas. Le même eunuque qui avoit passé près de moi repassa une heure après, et me dit : Chrétien, as-tu fait tes réflexions, et auras-tu la hardiesse de me suivre ? Je répondis qu'oni. Eh bien! repritil, le Ciel te conserve! tu me reverras demain dans la matinée : tiens-toi prêt à te laisser conduire. En parlant de cette sorte il se retira. Le jour suivant, je le vis en effet reparoître sur les huit heures du matin. Il me fit signe d'aller à lui ; je le joignis , et il me mena dans une salle où il y avoit un grand rouleau de toile qu'un autre eunuque et lui venoient d'apporter là, et qu'ils devoient porter chez la sultane, pour servir à la décoration d'une pièce arabe qu'elle préparoit pour le bacha.

Les deux eunuques, me voyant disposé à faire tout ce qu'on voudroit, ne perdirent point de temps : ils déroulèrent la toile, me firent mettre dedans tout de mon long; puis, au hasard de m'étouffer; ils la roulèrent de nouveau, et m'enveloppèrent dedans. Ensuite, la prenant chaeun par un bout, ils me porterent ainsi impunément jusque dans la chambre où couchoit la belle Cachemirienne. Elle étoit seule avec une vieille csclave dévouée à ses volontés. Elles déroulèrent toutes deux la toile ; et Farrukhnaz, à ma vue, fit éclater des transports de joic qui découvroient bien le génic des femmes de son pays. Tout hardi que j'étois naturellement, je ne pus me voir tout-à-coup transporté dans l'appartement secret des femmes sans sentir un peude frayeur. La dame s'en apercut bien; et, pour dissiper ma crainte : Jeune homme, me dit-elle, n'appréhende rien. Soliman vient de partir pour sa maison de eampagne ; il y sera toutc la journée : nous pouvons nous entretenir iei librement.

Ĉes paroles me rassuréreut, et me firent prendre une contenance qui redoubla la joie de la favorite. Vous m'avez plu, poursuivit-elle, et je prétends adoucir la rigueur de votre esclavage. Je vous crois digne des sentiments que j'ai conçus pour vous. Quoique sous les habits d'un esclave, vous avez un air noble et galant, qui fait counoître que vous n'êtes point une personne du commun. Parlez-moi confiderment; dites-moi qui vous êtes. Je sais bien que les captifs qui out de la uaissance deguisent leur condition pour étre achetés à meilleur marché; mais vous étes dispensés d'en user de la sorte avez moi, et même ce seroit une precaution qui m'offenseroit, puisque je vous promets votre liberté. Sovez donc sincère, et m'avouez que vous étes un jeune homme de bonne maison. Effectivement, madame, lui répoudis-je, il me seroit mal de payer vos bontés de dissimulation. Vous voulez absolument que je vous découvre ma qualité : il faut vons satisfaire. Je suis fils d'un grand d'Espagne. Je disois pent-être la vérité, du moins la sultane le crut; et, s'applaudissant d'avoir jeté les yeux sur un cavalier d'importance, elle m'assura qu'il ne tiendroit pas à elle que nous ne nous vissions souvent en particulier. Nous edunes gusemble un fort long entretien. Je n'ai jamais vu de femme plus amusante. Elle savoit plusieurs langues, et surtout la castillane, qu'elle parloit assez bien. Lorsqu'elle jugea qu'il étoit temps de nous séparer, je me mis, par son ordre, dans une grandé corbeille d'osier, couverte d'un ouvrage de soie fait de sa main; puis les deux esclaves qui m'avoient apporté furent appelés, et ils me remportèrent comme un présent que la favorite envoyait au bacha : ce qui est sacré pour tous les hommes commis à la garde des femmes.

Nous trouvâmes, Farrukhuaz et moi, d'autres moyens encore de nous parler; et cette ainable captive m'inspira peu à peu autant d'amour qu'elle en avoit pour moi. Notre intelligence fut secrète pendant deux mois, quoiquir il soit fort difficile que dans un serail les mystères amoureux échappent long-temps aux argus. Mais un contre-temps dérangea nos petites affaires, et ma fortune changea de face entiférement. Un jour que, daus le corps d'un dragon artificiel qu'on avoit fait pour un spectacle, j'avois été introduit chez la sultane, et que je m'entretenois avec elle, Soliman, que je croyois occupé hors de la ville, survint. Il entra si brisquement dans l'appartement de sa favorite, que la vielle caclave eut à peine le temps de nons avertir de son artivée. J'ens encore moins le loisir de me cacher. Ainsi je fus le premier qui svofirit à la vue du bacha.

Il parit fort étomé de me voir, et ses yenx (uut-à-coup s'allumèrent de fuveur. Je me regardai comne un homme qui touchoit à son dernier moment, et je m'imaginois étre déjà dans les supplices. Pour Farrukhnaz, je m'aperçus à la vérité qu'elle étoit elffrayée; mais, an lieu d'avouer son crime et d'en demander pardon, elle dit à Soliman: S'eigneur, avant que vous proncicz mou arrêt, daiguez m'écouter. Les apparences sans doute me condamment, et je semble vous faire une trahison digne des plus horribles chatiments. J'a fait venir ici ce jeume capifi, et ; pour l'introduire dans mon appartement, j'ai employé les meunes artifices dont je me serois servie si j'enase eu pour lui un amour bien violent. Cependant, et j'en atteste notre grand prophète, malgré ces démarches, je ne vous suis point infidèle. J'ai voulu entretenir et esclave chretien pour le détacher de sa secte, et l'engager à suivre celle des croyants. J'ai trouvé en lui une résistance à laquelle je m'étois bien aftendue. J'ai toutefois vainen ses préjugés; et il vieut de me promettre qu'il embrassera le maliométisme.

Je conviens que je devois démentir la favorite, sans avoir égard à la conjoncture dangereuse où je me trouvois ; mais dans l'accablement où j'avois l'esprit, touché du péril où le voyois une femme que j'aimois, et tremblant encore plus pour moimême, je demeurai interdit et confus. Je ne pus proferer une parole; et le bacha, persuadé par mou silence que sa maîtresse ne disoit rien qui ne fut véritable, se laissa désarmer. Madame, répondit-il, je veux croire que vous ne m'avez point offensé, et que l'envie de faire une chose agréable au prophète a pu vous engager à hasarder une action si délicate. L'excuse donc votre imprudence, pourvu que ce captif preune tout-à-l'henre le turban. Aussitôt il fit venir un marabout. On me revetit d'un habit à la turque. Je fis tout ce qu'ou voulut, sans que i'eusse la force de m'eu défendre ; ou, pour mieux dire, je ne savois ce que je faisois, dans le désordre où étoient mes sens. Que de chrétiens auroient été aussi laches que moi dans cette occasion !

Après la cérémonie je sortis du sérail pour aller, sous le nom de Sidy Hally, exercer un petit emploi que Soliman me donna. Je ne revis plus la sultane; mais un de ses eunuques vint un jour me trouver. Il m'apporta de sa part des pierreires pour deur mille sultantins d'or, avec un billet par lequel la dame m'assuroir qu'elle n'oublieroit jamais la généreuse complaisance que j'avois une de me faire mahonettan pour lui sauver la vic. Véritablement, outre les présents que j'avois reçus de Farrukhnaz, j'obtins par son canal un emploi plus considérable que le premier, et je devius en moins de six à sept aumées un des plus riches renégats de la ville d'Alger.

Vous vous imaginez bien que si j'assistois aux prières que les musulmans font dans leurs mosquiese, et remplissois les autres devoirs de leur religion, ce n'étoit que par pure grimace. Je conservois une volonté déterminée de rentrer dans le sein de l'Église; et, pour cet effet, je me proposois de me retirer un jour en Espagne ou en Italie, avec les richesses que j'aurois

amassées. En attendant, je vivois fort agréablement. J'étois logé dans une belle maison, j'avois des jardins superbes, un grand nombre d'esclaves, et de fort jolies femmes dans mon sérail. Quoique l'usage du vin soit défendu en ce pays-là aux mahométants, ils ne laissent pas pour la plupart d'en boire en secret. Pour moi, j'en buvois sans façon, comme font tous les renégats. Je me souviens que j'avois deux compagnons de débanche, avec qui je passois souvent la nuit à table. L'un étoit juif, et l'autre arabe. Je les crovois honnêtes gens; et, dans cette opinion, je vivois avec eux sans contrainte. Un soir je les invitai à souper chez moi. Il m'étoit mort ce jour-là un chien que j'aimois passionnément; nous lavàmes son corps, et l'enterrames avec toute la cérémonie qui s'observe aux funérailles des mahométans. Ce que nous en faisions n'étoit pas pour tourner en ridicule la religion musulmane; c'étoit seulement pour nous réjouir, et satisfaire une folle envie qui nous prit, dans la débauche, de rendre les derniers devoirs à mon chien.

Cette action pourtant me pensa perdre, comme vous l'allez voir. Le lendemain, il vint chez moi un homme qui me dit : Seigneur Sidy Hally, une affaire importante m'amène chez vous. Monsieur le cadi veut vous parler; prencz, s'il vous plat, la peine de venir chez lui tout-a-l'heure. Apprenez-moi de grace ce qu'il me veut, lui répondis-je. Il vous l'apprendra lui-même, reprit-il; tout ce que je puis vous dire, c'est qu'un marchand arabe qui soupa hier avec vous lui a donné avis de certaine impiété par vous commise à l'occasion d'un chien que vous avez enterré; vous savez bien de quoi il s'agit; c'est pour cela que je vous somme de comparoître aujourd'hui devant ce juge, faute de quoi je vous avertis qu'il sera procédé criminellement contre vous. Il sortit en achevant ces paroles, et me laissa fort étourdi de sa sommation. L'Arabe n'avoit aucun sujet de se plaindre de moi, et je ne pouvois comprendre pourquoi ce traftre m'avoit ioué ce tour-là. La chose néanmoins méritoit quelque attention. Je connoissois le cadi pour un homme séverc en apparence, mais au fond peu scrupuleux ct de plus avare. Je mis deux cents sultanins d'or dans ma bourse, et j'allai trouver ce juge. Il me fit entrer dans son cabinet, et me dit d'un air rébarbatif : Vous étes un impie, un sacrilège, un homme abominable! Vous avez enterré un chien comme un musulman! quelle profanation! Estce donc ainsi que vous respectez nos cérémonics les plus saintes? et ne vous êtes-vous fait mahométan que pour vous moquer de nos pratiques de devotion? Monsieur le cadi, lui répondis-ie, l'Arabe qui vous a fait un si mauvais rapport, ce faux ami, est compliee de mon crime, si c'en est un d'accorder les honneure de la sépulture à un fidéle domestique, à un animal qui possédoit mille bonnes quahtés. Il aimoit taut les personnes gle mérite et de distinction, qu'en nouvant méme il a voulu leur donner des marques de son amitié. Il leur laisse tous ses biens par un testameut qu'il a fait, et dont je suis l'exécuteur. Il fègue à l'un viigt éeus, trente à l'autre; et il ne vous a point oublié, mon-seigneur, poursuivis-je en tirant ma bourse : voilà deux cents sultanins d'or qu'il m'a chargé de vous remettre. Le cadi, à ce dissours, perdit sa gravité; il ne put s'empécher de rire; et, comme nous étions seuls, il prit sans façon la bourse, et me dit en me renvoyant : Allez, seigneur Sidy llally, vous avez fort bien fait d'inhumer avec pompe et avec honneur un chien qui avoit tant de considération pour les honnétes gens.

Je me tirai d'affaire par ce moyen; et si cela ne me rendit pas plus sage, j'en devins du moins plus eirconspect. Je ne fis plus de débauche avec l'Arabe ni même avec le Juif. Je choisis pour boire avec moi un jeune gentilhomme de Livourne, qui céton on esclave. Il s'appeloit Azarini. Je ne ressemblois point aux autres renégats, qui font plus souffrir de maux aux esclaves chrétiens que les Tures mêmes: tous mes capitis attendoient assez patienment qu'on les rachetat. Je les traitois, à la vérité, si doucement, que quelquefois ils me disoient qu'ils appréhendoient plus de changer de patron, qu'ils ne soupiriornit aprés la liberté, quelques charmes qu'elle ait pour les personnes qui sont dans l'esclavace.

Un jour, les vaisseaux du baeha revinrent avec des prises considérables. Ils amenoient plus de ceut esclaves de l'un et de l'autre sexe, qu'ils avoieut enlevés sur les côtes d'Espagne. Soliman n'en garda qu'un très petit nombre, et tout le reste fut vendu. J'arrivai dans la place où la vente s'en faisoit, et j'achetai une fille espagnole de dix à douze ans. Elle pleuroit à chaudes larmes et se désespéroit. J'étois surpris de la voir, à sonage, si sensible à sa captivité. Je lui dis en castillau de modèrer sou affliction, et je l'assurai qu'elle étoit tombée entre les mains d'un maître qui ne manquoit pas d'humanité, quojqu'il ett un turbau. La petite personne, toujours occupée du sujet de sa douleur, ne m'écontoit pas; elle ne faisoit que gémir, que se plaindre du sort, et de temps en temps elle s'écrioit d'un air attendri: O ma mère! pourquoi sommes-nous séparces? Je preudrois patience, si nous étions toutes deux eusemble. En

pronouçant ces mots, elle tournoit sa vue vers une femme de quarante-eing à cinquaute ans, que l'on voyoit à quelques pas d'elle, et qui, les yeux baissés, attendoit dans un morne silence que quelqu'un l'achetat. Je demandai à la jenue fille si la personne qu'elle regardoit étoit sa mère. Ilélas ! oui , seigneur , me répondit-elle ; au nom de Dien, faites que je ne la quitte point! Eh bien! mon enfant, hui dis-je, si, pour vous consoler, il ne fant que vous rénnir l'une et l'antre, vous serez bientôt satisfaite. En même temps je m'approchai de la mère pour la marchander; mais je ne l'eus pas sitôt envisagée, que je reconnus, avec toute l'émotion que vous pouvez penser, les traits, les propres traits de Lucinde. Juste Ciel! dis-je en moi-même, c'est ma mère, je n'en saurois douter. Pour elle, soit qu'un vif ressentiment de ses malheurs ne lui fit voir que des eunemis dans les objets qui l'environnoient, soit que mon habit me déguisat, ou bien que ie fusse change depuis douze années que je ne l'avois vue, elle ne me remit point. Après l'avoir aussi achetée, je la menai avec sa fille à ma maison.

Là ie voulus leur donner le plaisir d'apprendre qui j'étois. Madame, dis-je à Lucinde, est-il possible que mon visage ne vous frappe point? Ma monstache et mon turban vous font-ils méeonnoitre Raphaël votre fils? Ma mère tressaillit à ees paroles, me considéra, me reconnut, et nous nous embrassames tendrement. J'embrassai ensuite sa fille, qui ne savoit peut-être pas plus qu'elle cut un frère, que je savois que j'avois une sœur. Avouez, dis-je à ma mère, que dans toutes vos pièces de théâtre vous n'avez pas une reconnoissance aussi parfaite que celle-ci. Mon fils, me répondit-elle en soupirant, j'ai d'abord eu de la joie de vous revoir; mais ma joie se convertit en douleur. Dans quel état, hélas, vous retrouvé-je! Mon esclavage me fait mille fois moins de peine que l'habillement odieux.... Ah! parbleu, madame, interrompis-je en riant, j'admire votre délieatesse : j'aime eela dans une comédienne. Eh! bon Dieu, ma mère, vons êtes donc bien changée, si ma métamorphose vous blesse si fort la vne. Au lien de vons révolter contre mon turban, regardez-moi plutôt comme un acteur qui représente sur la scène un rôle de ·Ture. Quoique renégat, je ne suis pas plus musulman que je l'étois en Espagne; et dans le fond je me sens tonjours attaché à ma religion. Onand vous saurez toutes les aventures qui me sont arrivées en ce pays-ci, vous m'excuserez. L'amour a fait mon erime; je sacrifie à ee dien. Je tiens un pen de vous, je vons en avertis. Une autre raison encore, ajoutai-je, doit mode-



rer en vous le deplaisir de me voir dans la situation où je suis. Vous vous attendiez à n'éprouver dans Alger qu'une captivité rigoureuse, et vous trouvez dans votre patron un fils tendre, respectueux, et assez riche pour vous faire vivre jei dans l'abondance, jusqu'à ce que nous saisissions l'occasion de retourner strement en Espagne. Demeurez d'accord de la vérité du proverbe qui dit, qu'à quelque chose le malleur est bon

Mon fils, me dit Lucinde, puisque vous avez dessein de repasser un jour dans votre pays et d'y abjurer le mahométisme, je suis toute consolée. Grace au Ciel, continua-t-elle, je pourrai ramener saine et sauve en Castille votre sœur Béatrix! Oui, madame, m'écriai-je, vous le pourrez. Nous irons tous trois, le plus tôt qu'il nous sera possible, rejoindre le reste de notre famille; car vous avez apparemment encore en Espagne d'autres marques de votre fécondité? Non, dit ma mère, je n'ai que vous deux d'enfants, et vous saurez que Béatrix est le fruit d'un mariage des plus légitimes. Et pourquoi, repris-je, avez-vous donné à ma petite sœur cet avantage-là sur moi? Comment avez-vous pu vous résoudre à vous marier? Je vous ai cent fois entendue dire, dans mon enfance, que vous ne pardonniez point à une jolie femme de prendre un mari. D'autres temps, d'autres soins, mon fils, repartit-elle; les hommes les plus fermes dans leurs résolutions sont sujets à changer, et vous voulez qu'une femme soit inébranlable dans les siennes! Je vais, poursuivit-elle, vous conter mon histoire depuis votre sortie de Madrid. Alors elle me fit le récit suivant, que je n'oublierai jamais. Je ne veux pas yous priver d'une narration si curieuse.

II y a, dit ma mère, s'il vous en souvient, près de treize aux que vous quittàtes le jeune Légamez. Dans ce temps-là, le duc de Médina Céli me dit qu'il vonloit un soir-souper en particulier avec moi. Il me marqua le jour. J'attendis ce seigneur: il vint, et je lui plus, li me demanda le sacrifice de tous les rivaux qu'il pouvoit avoir. Je le lui accordai daus l'espérance qu'il me le paieroit bien. Il n'y manqua pas. Dès le lendemain, je reçus de lui des prèsents, qui furent suivis de plusieurs autres qu'il me fit dans la suite. Je craignois de ne pouvoir reteuir long-temps daus mes chânes un homme d'un si laut rang; et j'apprehendois cela d'autant plus, que je n'ignorois pas qu'il étoit cehappé à des beautés fameuses, dont il avoit aussitó rompu que porté les fers. Cependant, loin de prendre de jour en jour moins de goût à mes complaissuces, il sembloit plutôt y trouver un plaisir nouveau. Enlin j'avois fart de l'amuser, et d'empecher son œur,

naturellement volage, de se laisser aller à son penchant. Il y avoit déjà trois mois qu'il m'aimoit, et j'avois lieu de me flatter que son amour seroit de longue durée, lorsqu'une femme de mes amies et moi nous nous rendimes à une assemblée où il étoit avec la duchesse son épouse. Nous y allions pour entendre un eoneert de voix et d'instruments qu'on y faisoit. Nous nous placames par hasard assez près de la duchesse, qui s'avisa de trouver mauvais que j'osasse paroître dans un lieu où elle étoit. Elle m'envoya dire par une de ses femmes qu'elle me prioit de sortir promptement. Je fis une réponse brutale à la messagère. La duchesse irritée s'en plaiguit à son époux, qui viut à moi luimeme, et me dit : Sortez, Lueinde : quand de grands seigneurs s'attachent à de petites créatures comme vous, elles ne doivent pas pour cela s'oublier : si nous vous aimons plus que nos femmes, nons honorons nos femmes plus que vous; et toutes les fois que vous serez assez insolentes pour vouloir vous mettre en comparaison avec elles, vous aurez toujours la honte d'être traitées avec indignité.

lleureusement le duc me tint ce eruel discours d'un ton de voix si bas, qu'il ne fut point entendu des personnes qui étoient autour de nous. Je me retirai toute honteuse, et je pleurai de dépit d'avoir essuyé cet affront. Pour surcroit de chagrin, les comédiens et les comédiennes apprirent cette aventure dès le soir même. On diroit qu'il y a chez ces gens-là un démon qui se plait à rapporter aux uns tont ce qui arrive aux autres. Un comédien, par exemple, a-t-il fait dans une débauche quelque action extravagante; une comédienne vient-elle de passer bail avee un riche galant; la troupe en est aussitôt informée. Tous mes camarades surent done ee qui s'étoit passé au concert, et Dieu sait s'ils se réjouirent bien à mes dépens. Il règne parmi eux un esprit de charité qui se manifeste dans ces sortes d'oceasious. Je me mis pourtant au-dessus de leurs eaquets, et je me consolai de la perte du duc de Médina Céli : car je ne le revis plus chez moi, et j'appris même peu de jours après qu'une chanteuse en avoit fait la conquête.

Lorsqu'une dame de théatre a le bonheur d'être en vogue, les amants ne sauroient lui manquer; et l'amour d'un graud seigneur, ne durat-il que trois jours, lui donne un nouveau prix. d'un present present de la dadrateurs, sito qu'il flut notoire à Madrid que le due avoit cessé deme voir. Les rivaux que je lui avois sa-crifiés, plus épris de mes charmes qu'auparavant, revinrent en fonle sur les rangs, je regues, encore l'hommage de mille autres

cœurs. Je n'avois jamais été tant à la mode. De tous les hommes qui briguoient mes bonnes graces, un gros Allemand, gentilhomme du duc d'Ossune, me parut un des plus empressés. Ce n'étoit pas une figure fort aimable; mais il s'attira mon attention par un millier de pistoles qu'il avoit amassées au service de son maître, et qu'il prodigua pour mériter d'être sur la liste de mes amants fortunés. Ce bon sujet se nominoit Brutandorf. Taut qu'il fit de la dépense, je le reçus favorablement; des qu'il fut ruine. il trouva ma porte fermée. Mon procédé lui déplut. Il vint me chercher à la comédie pendant le spectacle. J'étois derrière le théâtre. Il voulut me faire des reproches ; je lui ris au nez. Il se mit en colère, et me donna un soufflet en franc Allemand. Je poussai un grand cri : j'interrompis l'action. Je parus sur le théàtre; et, m'adressant au due d'Ossune, qui ce jour-là étoit à la comédie avec la duchesse sa femme, je lui demandai justice des manières germaniques de son gentilhomme. Le due ordonna de continuer la comédie, et dit qu'il entendroit les parties quand on auroit achevé la pièce. D'abord qu'elle fut finic, je me représentai fort èmue devant le duc, et j'exposai vivement mes griefs. Pour l'Allemand, il n'employa que deux mots pour sa défeuse ; il dit qu'au lieu de se repentir de ce qu'il avoit fait, il étoit homme à recommencer. Parties ouïes, le due d'Ossune dit au Germain : Brutandorf, je vous chasse de chez moi et vous defends de paroître à mes yeux, non pour avoir donné un soufflet à une comédienne, mais pour avoir manqué de respect à votre maître et à votre maîtresse, et avoir osé troubler le spectacle en leur présence.

Ce jugement me demeura sur le cœur. Je couçus un dépit mortel de ce qu'on ne chassoit pas l'Allemand pour m'avoir insultée. Je m'imaginois qu'une pareille offense faite à une conédieune devoit être aussi sévèrement punie qu'un erine de lèse majesté, et l'avois compté que le gentillomme subiroit une peine afflietive. Ce désagréable évènement me détrompa, et me fit comnottre que le monde ne confond pas les acteurs a vec les rôles qu'ils représentent. Cela me dégoûta du théâtre; je résolus de l'abandonner, et d'aller vivre loin de Madrid. Je choisis la ville de valence pour le lieu de ma retraite, et je m'y rendis incognito, avec la valeur de mille ducats que j'avois tant en argent qu'en pierreries; e equi me paru plus que suffisant pour m'entretenir le reste de mes jours, puisque j'avois dessein de mener une vie retirée. Je louai à Valence une petite maison, pris pour mes domestiques une fenance et un page à qu'i je n'étois

pas moins incomme qu'à toute la ville. Je me donnai pour veuve d'un officier de chez le roi, et je dis que je venois m'établir à Valence, sur la réputation que ce séjour avoit d'être un des plus agréables d'Espagne. Je ne voyois que très pen de monde, et je tenois une conduite si régulière, qu'on ne me soupçouna point d'avoir été comédienne. Malgré pourtant le soin que je prenois de me cacher, je m'attirai les regards d'un gentilhomme qui avoit un château prés de Paterna. C'etait un cavalier assez bien fait, de trente-cinq à quarante aus, mais un noble fort endetté; ce qui n'est pas plus rare dans le royaume de Valence que dans beaucoup d'autres pays.

Ce seigneur Hidalgo, trouvant ma personne à son gré, vount savoir si d'aillenrs j'étois son fait. Il découpla des grisons pour conrir aux enquêtes, et il eut le plaisir d'apprendre, par leur rapport, qu'avec un minois peu dégodtant, j'étois une douairière assez opulente. Là-dessus jugeant que je lui convenois, il envoya bientôt chez moi une bonne vieille qui me dit de a part, que, charné de ma vertu autant que de ma beanté, il m'offroit sa foi, et qu'il étoit pret à me conduire à l'autel, si je vonlois bien devenir sa femme. Je demandai trois jours pour me consulter là-dessus. Je m'informai du gentilhoume; et le bien qu'on me dit de lui, quoiqu'on ne me celat point l'état de sea affaires, me détermina sans peine à l'épouser peu de temps après.

Don Mannel de Xerica (c'est ainsi que mon époux s'appeloit) me mena d'abord à son château, qui avoit un air antique dont il étoit fort vain. Il prétendoit qu'un de ses ancêtres l'avoit autrefois fait bâtir, et il concluoit de là qu'il n'v avoit point de maison plus ancienne en Espagne que celle de Xerica. Mais un si beau titre de noblesse alloit être détruit par le temps; le château, étayé en plusieurs endroits, menaçoit ruine : quel bonheur pour don Manuel de m'avoir épousée ! La moitié de mon argent « fut employée aux réparations, et le reste servit à nous mettre en état de faire une brillante figure dans le pays. Me voilà donc, pour ainsi dire, dans un nouveau monde, changée en nymphe de château, en dame de paroisse : quelle métamorphose! J'étois trop bonne actrice pour ne pas bien soutenir la splendeur que mon rang répandoit sur moi. Je prenois de grands airs, des airs de théâtre, qui faisoient concevoir dans le village une haute opinion de ma naissance. Qu'on se seroit égayé à mes dépens, si l'on eût été au fait sur mon compte! la noblesse des environs m'auroit donné mille brocards, et les paysans auroient bien ràbattu du respect qu'ils me rendoient.

Il y avoit déjà près de six années que je vivois fort henreuse avec don Manuel, lorsqu'il mourut. Il me laissa des affaires à débrouiller, et votre sœur Béatrix, qui avait quatre ans passès. Le châtean, qui étoit notre unique bien, se tronva par malheur engagé à plusieurs créanciers, dont le principal se nommoit Bernard Astuto \*. Qu'il soutenoit bien son nom! Il exerçoit à Valence une charge de procureur, qu'il remplissoit en homme eonsommé dans la procédure, et qui même avoit étudié en droit pour apprendre à mieux faire des injustices. Le terrible creaucier! Un château sous la griffe d'un semblable procureur est comme une colombe dans les serres d'un milan : aussi le seigneur Astuto, dès qu'il sut la mort de mon mari, ne manqua pas de former le siège du château. Il l'auroit indubitablement fait sauter par les mines que la chicane commençoit à faire, si mon étoile ne s'en fût mélée; mais mon bonheur voulut que l'assiègeant devint mon esclave. Je le charmai dans une entrevue que j'eus avec lui au sujet de ses poursuites. Je n'épargnai rien, je l'avoue, pour lui donner de l'amour; et l'envie de sauver ma terre me fit essaver sur lui tous les airs de visage qui m'avoient tant de fois si bien rénssi. Avec tout mon savoir, je craignois de rater le procureur. Il étoit si enfoncé dans son métier, qu'il ne paroissoit pas susceptible d'une amoureuse impression. Cependant ce sournois, ce grinaud, ce grate-papier, prenoit plus de plaisir que je ne pensois à me regarder. Madame, me dit-il, je ne sais point faire l'amour. Je me suis tonjours tellement appliqué à ma profession, que cela m'a fait négliger d'apprendre les us et contumes de la galanterie. Je n'ignore pourtant pas l'essentiel; et, pour venir au fait, je vous dirai que si vous voulez m'épouser, nous brûlerons toute la procédure ; j'écarterai les créanciers qui se sont joints à moi pour faire vendre votre terre. Vous en aurez le revenu, et votre fille la propriété. L'intérêt de Béatrix et le mien ne me permirent pas de balancer; j'acceptai la proposition. Le procureur tint sa promesse; il tourna ses armes coutre les autres créanciers, et m'assura la possession de mon chateau. C'étoit peut-être la première fois de sa vie qu'il eût bien servi la veuve et l'orphelin.

Je devins done procureuse, sans toutefois cesser d'être dame de paroisse. Mais ce nouveau marige me perdit dans l'esprit de la noblesse de Valence. Les femmes de qualité me regardèrent comme une personne qui avoit dérogé, et ne voulurent plus me ovir. Il fallut m'en tenir au comnerce des bourgeoises; ee qui

<sup>.</sup> Astuto, fin, rusé, subtil.

ne laissa pas d'abord de me faire un peu de peiue, parecque jétois accontumée, depuis six ans, à ne fréquenter que des dames de distinction. Je m'en consolai pourtant bientôt. Je fis comnoissance avec une greffière et deux procurses dont les caractères étoient fort plaisants. Il y avoit dans leurs manières un ridieule qui me réjouissoit. Ces petites demoiselles se croyoient des femmes hors du commun. Hélas I disois-je quelquefois en moi-même quand je les voyois s'oublier, voilà le moude! el nacur vimagine être au-dessus de son voisin. Je pensois qu'il n'y avoit que les comédiennes qui se mécomussent; les bourgeoi-ses, à ce que je vois, ne sout pas plus raisonnables. Je von-toris, pour les punir, qu'on les obligetà à garder dans leurs maisons les portraits de leurs afeux. Mort de ma vie! elles ne les placeroient pas dans leurafunir pas dans l'enforti e louis éclairé.

Après quatre années de mariage, le seigneur Bernard Astuto tomba malade, et mourut sans enfants. Avec le bien dont il m'avoit avantagée en m'épousant, et celui que je possédois dejà, je me vis unc riche douairière. Aussi j'en avois la réputation; ct sur ce bruit un gentilhomme sicilien, nommé Colifichini, résolut de s'attacher à moi pour me ruiner ou pour m'épouser. Il me laissa la préférence. Il étoit venu de Palerme pour voir l'Espagne : et, après avoir satisfait sa curiosité, il attendoit, disoit-il, à Valence l'occasion de repasser en Sicile. Le cavalier n'avoit pas vingt-cinq ans; il étoit bien fait, quoigne petit, et sa figure enflu me revenoit. Il trouva moyen de me parler en particulier; et, je vous l'avouerai franchement, j'en devins folle dès le premicr entretien que j'eus avec lui. De son côté, le petit fripon se moutra fort épris de mcs charmes. Je crois . Dieu me pardonne . que nous nous scrions mariés sur-le-champ, si la mort du procureur, encore toute récente, m'eût permis de contracter si tôt un nouvel engagement. Mais, depuis que je m'étois mis dans le goût des hyménécs, je gardois des mesures avec tout le mondc.

Nous convinmes donc de differer notre mariage de quelque temps par bienséauce. Cependant Collichair me rendeit des soins; et son aniour, loin de se ralentir, sembloit devenir plus vif de jour en jour. Le pauvre gargon n'étoit pas trop bien en argent comptant. Je m'en aperqus, et il ne manqua plus d'especes. Outre que j'avois presque deux fois son âge, je me souvenois d'avoir fait contribure les hommes dans ma jeunesse; et je regardois ce que je donnois, comme une façon de restitution qui acquitiot una conscience. Nous attendimes, le plus patieur-

ment qu'il nous fut possible, le temps que le respect humain prescrit aux veuves pour se remarier. Lorsqu'il fut arrivé, nons allames à l'autel, où nous nous liames l'un à l'autre par des uœuds éternels. Nous nous retirames ensuite dans mon château, et je puis dire que nous y véclimes pendant deux années, moius eu époux qu'ien tendres anauts.

J'interrompis en cet endroit ma mère. En quoi ! madame, lui dis-je, votre troisième époux mourut encore? Il faut que vous soyez une place bien meurtrière. Que voulez-vous, mon fils? me répondit-elle ; puis-je prolonger des jours que le Ciel a comptés? Si j'ai perdu trois maris, je n'y saurois que faire. J'en ai fort regretté deux. Celui que j'ai le moins pleuré, c'est le procureur. Comme je ne l'avois épousé que par intérêt, je me consolai facilement de sa perte. Mais, continua-t-clle, pour revenir à Colifichini, je vous dirai que, quelques mois après sa mort, je voulus aller voir par moi-même, auprès de Palerme, une maison de campagne qu'il m'avoit assignée pour douaire dans notre contrat de mariage. Je m'embarquai avec ma fille pour passer en Sicile : mais nous avous été prises sur la route par les faisseaux du pacha d'Alger. On nous a conduites dans cette ville. Heureusement pour nous, vous vous êtes trouvé dans la place où l'on vouloit nous vendre. Sans cela nous serions tombées entre les mains de quelque patron barbare qui nous auroit maltraitées, et chez qui peut-être nous aurions été toute notre vie en esclavage, sans que vous eussiez entendu parler de nous.

Tel fut le récit que fit ma mère; après quoi, messieurs, je lui domai le plus bel appartement de ma maison, avec la liberté de vivre comme il lui plairoit; ce qui se trouva fort de son gout. Elle avoit une habitude d'aimer formée par tant d'actes réitérés, qu'il lui falloit absolument un amant ou un mari. Elle jeta d'abord les veux sur quelques uns de mes esclaves ; mais Hally Pégelin, renegat grec, qui venoit quelquefois au logis, attira bientot toute son attention. Elle concut pour lui plus d'amour qu'elle n'en avoit jamais eu pour Colifichini, et elle étoit si stylée à plaire aux hommes, qu'elle trouva le secret de charmer encore celui-là. Je ne fis pas semblant de m'apercevoir de leur intelligence ; je ne songeois alors qu'à m'en retourner en Espagne. Le bacha m'avoit déjà permis d'armer un vaisseau pour aller en course et faire le pirate. Cet armement m'occupoit; et, huit jours devant qu'il fût achevé, je dis à Lucinde : Madame, nons partirons d'Alger incessamment ; nous allons perdre de vue ce séjour que vous détestez.

Ma mère pálit à ces paroles, et garda un silence glacé. J'én fus étrangement surpris. Que vois-je ? lui dis-je ; d'où vient que vous m'offrez un visage épouvanté? Il semble que je vous afflige, au lieu de vous causer de la joie. Je crovois vous annoncer une nouvelle agréable, en vous apprenant que j'ai tout dispose pour netre départ. Est-ce que vous ne souhaiteriez pas de repasser en Espague? Non, mon fils, je ne le souhaite plus, répondit ma mère. J'y ai en tant de chagrin, que j'y renonce pour jamais. Ou'entends-je? m'écriai-je avec douleur ; ah! dites plutôt que c'est l'amour qui vous en détache. Quel changement, ò Ciel! Quand yous arrivates dans cette ville, tout ce qui se présentoit à vos regards vous étoit odieux; mais llally Pégelin vous a mise dans une autre disposition. Je ne m'en défends pas, repartit Lucinde; j'aime ce renégat, et j'en yeux faire mon quatrième époux. Quel projet! interrompis-je avec horrenr! vous, épouser un musulman! Vous oubliez que vous êtes chrétienne, ou plutôt vous ne l'avez été jusqu'ici que de nom, Ah! ma mère, que me faites-vons envisager? Vous avez résolu votre perte. Vous allez faire volontairement ce que je n'ai fait que par nécessité.

Je lui tins bien d'autres discours encore pour la détourner de son dessein; mais je la haranguai fort inutilement : elle avait pris son parti. Elle ne se contenta pas même de suivre son mauvais penchant, et de me quitter pour aller vivre avec ce renégat, elle voulut emmener avec elle Béatrix. Je m'y opposai. Alt! malheureuse Lucinde, lui dis-je, si rien n'est capable de vous retenir, abandonnez-vous du moins toute seule à la fureur qui vous possède; n'entrainez point une jeune innocente dans le précipice où vous courez vous jeter. Lucinde s'en alla sans répliquer. Je crus qu'un reste de raison l'éclairoit et l'empéchoit de s'obstiner à demander sa fille. Que je connoissois mal ma mère ! Un de mes esclaves me dit deux jours après : Seigneur, prenez gardez à vous. Un captif de Pégelin vient de me faire une confidence dont vous ne sauriez trop tôt profiter. Votre mère a changé de religion; et, pour vous punir de lui avoir refusé Béatrix, elle a forme la résolution d'avertir le bacha de votre fuite. Je ne doutai pas un moment que Lucinde ne fût femme à faire ce que mon esclave me disoit. J'avois eu le temps d'étudier la dame, et je m'étois apercu qu'à force de jouer des rôles sanguinaires dans les tragédies, elle s'étoit familiarisée avec le crime. Elle m'auroit fort bien fait brûler tout vif; et je ne crois pas



qu'elle cut été plus sensible à ma mort qu'à la catastrophe d'une pièce de théâtre.

Je ne voulus donc pas négliger l'avis que me donnoit mon esclave. Je pressai mon embarquement. Je pris des Turcs, selon la contume des corsaires d'Alger qui vont en course; mais je n'en pris sculement que ce qu'il m'en falloit pour ne me pas rendre suspect, et je sortis du port le plus tôt qu'il me fut possible avec tous mes esclaves et ma sœur Béatrix. Vous jugez bien que je n'onbliai pas d'emporter en même temps ce que j'avois d'argent et de pierreries; ce qui pouvoit monter à la valeur de six mille ducats. Lorsque nous fûmes en pleine mer, nous commençàmes par nous assurer des Tures. Nous les enchafnames facilement, parceque mes esclaves étoient en plus grand nombre. Nous eumes un vent si favorable, que nous gagnames en peu de temps les côtes d'Italie; nous arrivames le plus henreusement du monde au port de Livonrne, où je crois que toute la ville accourut pour nous voir débarquer. Le père de mon esclave Azarini se trouva, par hasard ou par euriosité, parmi les spectateurs. Il considéroit attentivement tous mes captifs à mesure qu'ils mettoient pied à terre; mais, quoiqu'il cherchat en eux les traits de son fils, il ne s'attendoit pas à le revoir. Que de transports! que d'embrassements sujvirent leur recounoissance quand ils vinrent tous deux à se reconnoître!

Sitôt qu'Azatini eut appris à son père qui j'étois et ce qui m'amenoit à Livourne, le vieillard m'obligea, de même que Béatrix, à prendre un logement cliez lui. Je passerai sous silence le detail de mille choses qu'il me fallut faire pour rentrer dans le sein de l'Église; je dirai seulement que j'alpiurai le mahométisme demeilleure foi que je ne l'avois embrasée. Après m'etre entièrement purgé de ma gale d'Alger, je vendis mon vaisseau et donnai la liberté à tous mes esclaves. Pour les Tures, on les retiut dans les prisons de Livourue, pour les échanger contre des chrétiens. Je regus de l'un et de l'autre Azariui toutes sortes de bons traitements; le filis épousa même ma sœur Béatrix, qui n'étoit pas à la vérité un mauvais garit pour lui, puisqu'elle étoit fille d'un gentilhomme, et qu'elle avoit le château de Xerica, que ma mère avoit pris soin de donner à bail à un riche laboureur de Paterna, lorsqu'elle volut passer en Sicile.

De Livourne, après y avoir demeuré quelque temps, je partis pour Florence, que j'avois envie de voir. Je n'y allai pas sans lettres de recommandation. Azarini le père avoit des amis à la cour du grand-duc, et il me recommandoit à eux comme un gentilhomme espagnol qui étoit son allié. J'ajoutai le don à mon nom, imitant en eela bien des Espagnols roturiers qui prennent sans façon ee titre d'honneur hors de leurs pays. Je me faisois donc effrontément appeler don Raphaël, et, comme j'avois apporté d'Alger de quoi soutenir diguement ma noblesse, je parus à la cour avec éclat. Les cavaliers à qui le vieil Azarini avoit écrit en ma faveur y publièrent que l'étois une personne de qualité : si bien que leur témoignage et les airs que je me donnois me firent passer sans peine pour un homme d'importance. Je me faufilai bientôt avec les principanx seigneurs, qui me présentèrent au grand-due. J'eus le bonheur de lui plaire. Je m'attachai à faire ma cour à ce prince et à l'étudier. J'écoutois attentivement ee que les plus vieux courtisans lui disoient, et par leurs diseours je démélai ses inclinations. Je remarquai, entre autre choses, qu'il aimoit les plaisanteries, les bons coutes, et les bons mots. Je me réglai là-dessus. J'écrivois tous les matins, sur mes tablettes, les histoires que je voulois lui conter dans la journée. J'en savois une graude quantité; j'en avois, pour ainsi dire, un sae tout plein. J'eus beau toutefois les ménager, mon sac se vida peu à peu ; de sorte que j'aurois été obligé de me répéter, ou de faire voir que j'étois au bout de mes apophthegmes, si mon génie, fertile en fictions, ne m'en cut pas aboudamment fourni : mais je composai des contes galants et comiques qui divertirent fort le grand-due; et, ce qui arrive souvent aux beaux esprits de profession, je mettois le matin sur mon agenda des bons mots, que je donnois l'après-dinée pour des impromptus.

Je m'erigeai même en poête, et je consacrai ma 'muse' aux ouanges du prince. Je demeure d'aecord de bonne foi que mes vers n'étoient pas bous; aussi ne furent-ils pas critiqués : mais, quand ils auroient été meilleurs, je doute qu'ils eussent été meilleurs que de la contre qu'ils eussent été meilleurs que peut-être l'empéchoit de les trouver mauvais. Quoi qu'il en soit, ee prince prit insensiblement tant de goût pour moi, que cela donna de l'ombrage aux courtisans. Ils voulurent découvrir qui j'étois. Ils n'y réussirent point. Ils apprirent seulement que j'avois été renégat. Ils ne manquérent pas de le dire au prince, dans l'espérance de me nuire. Ils n'en vinrent pourtant pas à bout; au contraire, le grand-due un jour m'obligea de lui faire une relation fidèle de mon voyage d'Alger. Je lui obéis; et mes aventures, que je ne lui déguisai point, le réjouirent infiniment.

Don Raphaël, me dit-il après que j'en eus achevé le récit, j'ai

de l'amitié pour vous, et je veux vous en donner une marque qui ne vous permettra pas d'en douter. Je vous fais dépositaire de mes secrets; et, pour commencer à vous mettre dans ma con fidence, je vous dirai que j'aime la femme d'un de mes ministres. C'est la dame de ma cour la plus aimable, mais en même temps la plus vertueuse. Renfermée dans son domestique, uniquement attachée à un époux qui l'idolatre, elle semble ignorer le bruit que ses charmes font dans Florence. Jugez si cette conquête est difficile! Cependant cette beauté, tout inaccessible qu'elle est aux amants , a quelquefois entendu mes soupirs. J'ai trouvé moven de lui parler sans témoins. Elle connoît mes sentiments. Je ne me flatte point de lui avoir inspiré de l'amour; elle ne m'a point donné sujet de former une si agréable pensée. Je ne désespère pas toutefois de lui plaire par-ma coustance, et par la conduite mystérieuse que je preuds soin de tenir.

La passion que j'ai pour cette dame, continua-t-il, n'est connue que d'elle seule. Au lieu de suivre mon penchant sans contrainte, et d'agir en souverain, je dérobe à tout le monde la connoissance de mon amour. Je crois devoir ce ménagement à Mascarini : c'est l'époux de la personne que j'aime. Le zèle et l'attachement qu'il a pour moi, ses services et sa probité, m'obligent à me conduire avec beaucoup de secret et de circonspection. Je ne veux pas enfoncer un poignard dans le sein de ce mari malheureux, en me déclarant amant de sa femme. Je voudrois qu'il ignorat toujours, s'il est possible, l'ardeur dont je me sens brûler; car je suis persuadé qu'il mourroit de douleur s'il savoit la confidence que je vous fais en ce moment. Je cache donc mes démarches, et j'ai résolu de me servir de vous pour exprimer à Lucrèce tous les maux que me fait souffrir la contrainte que je m'impose. Vous serez l'interprète de mes sentiments. Je ne doute point que vous ne vous acquittiez à merveille de cette commission. Liez commerce avec Mascarini; attachezvous à gagner son amitié; introduisez-vous chez lui, et vous ménagez la liberté de parler à sa femme. Voilà ce que j'attends de vous, et ce que je suis assuré que vous ferez avec toute l'adresse et la discrétion que demande un emploi si délicat.

Je promis au grand-duc de faire tout mon possible pour repondre à a conflance et contribuer au bonheur de ses feux. Je lui tins bientôt parole. Je n'épargnai rien pour plaire à Mascarini, et J'en vins à bout sans peine. Charmé de voir son amitié recherchée par un homme aimé du prince, il fit la moitié du

chemin. Sa maison me fut ouverte; j'ens un libre accès auprès de son éponse; et j'ose dire que je me composai si bien , qu'il n'eut pas le moindre soupcon de la négociation dont j'étois chargé. Il est vrai qu'il étoit peu jaloux pour un Italien : il se reposoit sur la vertu de sa Lucrèce ; et, s'eufermant dans son cabinet , il me laissoit souvent seul avec elle. Je fis d'abord les choses rondement. J'entretius la dame de l'amour du grand-duc, et lui dis que je ne venois chez elle que pour lui parler de ce prince. Elle ne me parut pas éprise de lui, et je m'apercus néanmoins que la vanité l'empêchoit de rejeter ses soupirs. Elle prenoit plaisir à les entendre, sans vouloir y répondre. Elle avoit de la sagesse, mais elle étoit femme ; et je remarquois que sa vertu cédoit insensiblement à l'image superbe de voir un souverain dans ses fers. Enfin le prince pouvoit justement se flatter que , sans employer la violence de Tarquin, il verroit Lucrèce rendue à son amour. Un incident toutefois, auquel il se seroit le moins attendu, détruisit ses espérances, comme vous l'allez apprendre.

Je suis naturellement hardi avec les femmes, j'ai contracté cette habitude, bonne ou manvaise, chez les Turcs. Lucrèce étoit belle. J'oubliai que je ne devois faire que le personnage d'aunhassadeur. Je parlai pour mon compte. J'offris mes services à la dame le plus galamment qu'il me fut possible. Au lieu de paroitre choquée de mon audace et de me répondre avec colère, elle me dit en souriant : Avouez, don Raphaël, que le grand-duc a fait choix d'un agent fort fidèle et fort zélé! Vous le servez avec une intégrité qu'on ne peut assez louer. Madame, dis-je sur le même ton, n'examinous point les choses scrupuleusement. Laissons, je vous prie, les réflexions; je sais bien qu'elles ne me sont pas favorables : mais ic m'abaudonne au sentiment. Je ue crois pas, après tout, être le premier confident de prince qui ait trahi son maître en matière de galanterie. Les grands seigneurs ont souvent dans leurs Mercures des rivaux dangereux. Cela se peut, reprit Lucrèce: pour moi, je suis fière, et tout autre qu'un prince ne sauroit me toucher. Réglez-vous là-dessus , poursuivit-elle en prenant son sérieux, et changeons d'entretien. Je veux bien oublier ce que vous venez de me dire, à condition qu'il ne yous arrivera plus de me tenir de pareils propos; autrement vous nourrez vous en repentir.

Quoique cela fut un avis au lecteur, et que je dusse en profiter, je ne cessai point d'entretenir de ma passion la femme de Mascarini. Je la pressai même avec plus d'ardeur qu'auparavant de répondre à ma tendresse, et je lus assez teméraire pour vou-

loir prendre des libertés. La dame alors, s'offensant de mes discours et de mes manières musulmanes, me rompit en visière, Elle me menaça de faire savoir au grand-duc mon insolence, en m'assurant qu'elle le prieroit de me punir comme je le méritois. Je fus piqué de ces menaces à mon tour. Mon amour se changea en haine ; je résolus de me venger du mépris que Lucrèce m'avoit témoigné. J'allai trouver son mari; et après l'avoir obligé de jurer qu'il ne me commettroit point, je l'informai de l'intelligence que sa femme avoit avec le prince, dont je ne manquai pas de la peindre fort amoureuse, pour rendre la scène plus intéressante. Le ministre, pour prévenir tout accident, renferma, sans autre forme de procès, son épouse dans un appartement secret, où il la fit étroitement garder par des personnes affidées. Taudis qu'elle étoit environnée d'argus qui l'observoient et l'empéchoient de donner de ses nouvelles au grand-duc, j'annouçai d'un air triste à ce prince qu'il ne devoit plus penser à Lucrèce : je lui dis que Mascarini avoit sans doute découvert tout, puisqu'il s'avisoit de veiller sur sa femme; que je ne savois pas ce qui pouvoit lui avoir donné lieu de me soupçonner, attendu que je crovois m'être toniours conduit avec beaucoup d'adresse; que la dame peut-être avoit elle-même avoué tout à son époux, et que, de concert avec lui, elle s'étoit laissé renfermer pour se dérober à des poursuites qui alarmoient sa vertu. Le prince parut fort affligé de mon rapport. Je fus touché de sa douleur, et je me repentis plus d'une fois de ce que j'avois fait; mais il n'étoit plus temps. D'ailleurs, je le confesse, je sentois une maligne joie, quand je me représentois la situation où j'avois réduit l'orgueilleuse qui avoit dédaigné mes vœux.

Je goùtois impunément le plaisir de la vengeance, qui est si doux à tout le monde, et principalement aux Espagnois, Jorsqu'un jour le grand-duc, étant avec cinq ou six seigneurs de sa cour et moi, nous dit: be quelle manière jingcriez-vous à propos qu'on puntt un homme qui auroit abuse de la conifience de son prince et voulu lui ravir sa mattresse? Il faudroit, dit un de ses contrisans, le faire tiere à quatre chevaux. Un autre fut d'avis qu'on l'assommât et le fit mourir sous le bâton. Le moins cruel de ces Italiens, et celni qui opina le plus favorablement pour le compable, dit qu'il se contenteroit de le faire précipiter du haut d'une tour en bas. Et don Raphaël, reprit alors le grand-duc, de quelle opinion est-li? Je suis persuade que les Espagnols ne sont pas moins sévères que les Italiens dans de semblables conjonctures.

Je compris bieu, comme vous pouvez penser, que Mascarini n'avoit pas gardé son serment, ou que sa femme avoit trouvé moven d'instruire le prince de ce qui s'étoit passé entre elle et moi. On remarquoit sur mon visage le trouble qui m'agitoit. Cependant, tout troublé que l'étois, je répondis d'un ton ferme au grand-due : Seigneur, les Espagnols sont plus généreux ; ils pardonneroient en cette occasion au confident, et feroient naître, par cette bonté, dans son ame un regret éternel de les avoir trahis. Eh bien ! me dit le prince, je me sens capable de cette générosité ; je pardonne au traître : aussi-bien je ne dois m'en prendre qu'à moi-même d'avoir donné ma confiance à un homme que je ne connoissois point, et dont j'avois sujet de me défier, après tout ee qu'on m'en avoit dit. Don Raphaël, ajouta-t-il, voici de quelle manière je veux me venger de vous. Sortez încessamment de mes états, et ne paroissez plus devant moi ? Je me retirai sur-le-châmp, moins affligé de ma disgrace que ravi d'en être quitte à si bon marché. Je m'embarquai dès le lendemain dans un vaisseau de Barcclone, qui sortit du port de Livourne pour s'en retourner.

J'interrompis don Raphaël dans cet endroit de son histoire. Pour un homme d'esprit, lui dis-je, vous fites, ce nie semble, une grande faute de ne pas quitter Florence immédiatement après avoir découvert à Mascarini l'amour du prince pour Lucrèce. Vous deviez bien vous inaginer que le grand-due uc tarderoit pas à savoir votre trahison. J'en demeure d'accord, répondit le fils de Lucinde: aussi, malgré l'assurance que le ministre me douma de ne me point exposer au ressentiment du prince, je me

proposois de disparoître au plus tôt.

J'arrivai à Barcelone, continua-tit, avec le reste des richesses que l'avois apportées d'Alger, et dont J'avois dissipé la meilleure partie à l'Derence en faisant le gentilhomme espagnol. Je nedemeurai pas long-temps en Catalogne. Je mourois d'envie derevoir Madrid, le lieu charmant de ma naissance; et je satisfis les plus tot qu'il me fitt possible le desir qui me pressoit. En arrivant dans cette ville, j'allai loger par hasard dans un hotel garni où demeuroit une dame qu'on appeloit Camille. Quoiqu'elle fox hors de minorité, c'étoit une eréature fort piquante; j'en atteste le seigneur Gil Blas, qui l'a vue à Valladolid presque dans le même temps. Elle avoit encore plus d'esprit que de beauté, et jamais accuturière n'a eu plus de taleut pour amorcer jles dupes. Mais elle ne ressembloit point à ces coquettes qui mettent à profit la recomoissance de leurs anants. Venoi-relle de dépouiller un

nomme d'affaires, elle en partageoit les déponilles avec le premier chevalier de tripot qu'elle trouvait à son gré.

Nous nous aimames l'un l'autre des que nous nous vimes, et la conformité de nos inclinations nous lia si étroitement, que nous fûmes bientôt en communauté de biens. Nous n'en avions pas, à la vérité, de considérables, et nous les mangeames en peu de temps. Nous ne songions par malheur tons deux qu'à nous plaire, sans faire le moindre usage des dispositions que nous avious à vivre aux dépens d'autrui. La misère cufin réveilla nosgénies, que le plaisir avoit engourdis. Mon cher Raphaël, me dit Camille, faisons diversion, mon ami ; cessous de garder une fidélité qui nous ruine. Vous pouvez entêter une riche veuve, je puis charmer quelque vieux seigneur : si nous continuons à nous être fidèles, voilà deux fortunes manquées ! Belle Camille, lui répondis-je, vous me prévenez; j'allois vous faire la même proposition. J'y consens, ma reine. Oni, pour mieux entretenir notre mutuelle ardeur, tentons d'utiles conquêtes. Les infidélités que nous nous ferous deviendront des triomphes pour nous.

Cette convention faite, nous nous mimes en campagne. Nous nous donuâmes d'abord de grands mouvements sans pouvoir rencontrer ce que nous cherchions. Camille ne trouvoit que des petits-maîtres, ce qui suppose des amants qui n'avoient pas le sou ; et moi, que des femmes qui aimoient mieux lever des contributions que d'en paver. Comme l'amour se refusoit à nos besoins, nous eumes recours aux fourberies. Nous en fimes tant et tant, que le corrégidor en entendit parler ; et ce juge, sévère en diable, chargea un de ses alguazils de nous arrêter : mais l'alguazil, aussi bon que le corrégidor étoit mauvais, nous laissa le loisir de sortir de Madrid pour une petite somme que nous lui donnames. Nons primes la route de Valladolid, et nons allames nous établir dans cette ville. J'y louai une maison où je logeai avec Camille, que je sis passer pour ma sœur, de peur de scandale. Nous tiumes d'abord notre industrie en bride, et nous commençàmes d'étudier le terrain avant que de former aucune, entreprise.

Un journan homme m'aborda dans la rue, me salua très civilement, et me dit : Seigueur don Raphaël, me reconnoissezvous? Je lui répondis que non. Et moi, reprit-il, je vous rèmets parfaitement. Je vous si vu à la cour de Toscaue, et j'étois alors garde du grand duc. Il y a quelques mois, ajoutat-il, que j'ai quitte le service de ce prince. Je suis venu en Espagne avec un talient des plus subtlis; nous sommes à Valladoild depuis trois semaines. Nous demeurons avec un Castillan et un Galicien qui sont, sans contredit, deux honnétes gargons. Nous vivons ensemble du travail de nos mains. Nous faisons bonne chère, et nous nous divertisons comme des princes. Si vous voulez vous joindre à nous, vous serez agréablement reçu de unes confrères; car vous m'avez toujours paru un galant homme, peu serupuleux de votre naturel, et profes dans notre ordre.

La franchise de ce fripon excita la mienne. Puisque vous me parlez à cœur ouvert, lui dis-je, vous méritez que je m'explique de même avec vous. Véritablement je ne suis pas novice dans votre profession ; et si ma modestie me permettoit de conter mes exploits, vous verriez que vous n'avez pas jugé trop avantageusement de moi; mais je laisse là les louanges, et je me contenterai de vous dire, en acceptant la place que vous m'offrez dans votre compagnie, que je ne négligerai rien pour vons prouver que je n'en suis pas indigne. Je n'eus pas si tôt dit à cet ambidextre que je consentois d'augmenter le nombre de ses camarades, qu'il me conduisit où ils étoient, et là je fis connoissance avee eux. C'est dans cet endroit que je vis pour la première fois l'illustre Ambroise de Lamela. Ces messieurs m'interrogèrent sur l'art de s'approprier finement le bien du prochain. Ils voulnrent savoir si j'avois des principes; mais je leur montrai bien des tours qu'ils ignoroient, et qu'ils admirérent. Ils furent encore plus étonnés, lorsque, méprisant la subtilité de ma main, comme une chose trop ordinaire, je leur dis que j'excellois dans les fourberies qui demandent de l'esprit. Pour le leur persuader, je leur racontai l'aventure de Jerôme de Moyadas; et sur le simple récit que j'en fis ils me trouvèrent un génie si supérieur, qu'ils me choisirent d'une commune voix pour leur chef. Je justifiai bien leur choix par une infinité de friponneries que nous fines, et dont je fus, pour ainsi parler, la cheville ouvrière. Quand nous avions besoin d'une aetrice pour nous seconder, nous nous servions de Camille, qui jouoit à ravir tous les rôles qu'on lui donnoit.

Dans ee temps-la, notre confrère Ambroise fut tenté de revoir sa patrie. Il partit pour la Galice, en nous assurant que nous pouvions compter sur son retour. Il contenta son envie; et comme il s'en revenoit, étant allé à Burgos pour y faire quelque coup, un hôtelier de a connoissance le mit au service du seigneur Gil Blas de Santillane, dont il n'oublia pas de lui apprendre les affaires. Seigneur Gil Blas, poursuivit don Raphafel un adressant la parole, yous savez de quelle manière nous

vons devalisâmes daus un hôtel garui de Valladolid; je ne doute pas que vous n'ayez somponne Ambroise d'avoir été le principal instrument de ce vol, et vous avez eu raison. Il vint nous trouver en arrivant; il nous exposa l'état où vous étiez, et messieurs les entrepreneurs se reglerent ll-dessus. Mais vous ignorez les suites de cette aventure; je vais vons en instruire. Nous enlevames, Ambroise et moi, votre valise; et, tous deux montés sur vos mules, nous primes le chemin de Madrid, sans nous embarrasser de Camille ni de nos camarades, qui furênt sans doute aussi surpris que vous de ne nous pas revoir le lendemain.

Nous changeames de dessein la seconde journée, Au lieu d'aller à Madrid, d'où je n'étois pas sorti sans raison, nous passames par Zebreros, et continuames notre route jusqu'à Tolède. Notre premier soin, dans eette ville, fut de nous habiller fort proprement; puis, nous donnant pour deux frères Galiciens qui voyageoient par curiosite, nous connûmes bientôt de fort hounétes gens. J'étois si accoutumé à faire l'homme de qualité, qu'on s'y méprit aisément; et, comme on éblouit d'ordinaire par la dépense, nous jetames de la poudre aux yeux de tout le monde par les fêtes galantes que nous commencames à donner aux dames. Parmi les femmes que je voyois, il y en eut une qui me toucha. Je la trouvai plus belle que Camille, et beaucoup plus plus jeune. Je voulus savoir qui elle étoit ; j'appris qu'elle se nommoit Violante, et qu'elle avoit épousé un cavalier qui, deia las de ses earesses, couroit après celles d'une courtisance qu'il aimoit. Je n'eus pas besoin qu'on m'en dit davantage pour me déterminer à établir Violante dame souveraine de mes pensées.

Elle ne tarda guère à s'apercevoir de sa conquête. Je commença à suire par-tout ses pas, et à faire cent folies pour lui persuader que je ne demandois pas mieux que de la consoler des infidêlités de son époux. La belle fit là-dessus ses reflexions, qui furent telles que j'eus enfin le plaisir de counoitre que mes intentions étoient approuvées. Je reçus d'elle un billet en réponse de plusieurs que je lui avois fait tenir par une de ces vieilles qui sont d'une si grande commodité en Espagne et en Italie. La dame me mandoit que son mari soupoit tous les soirs chez sa maîtresse, et ne revenoit au logis que fort tard. Je compris bien ce que cela signifioit. Des la meme nuit j'allai sous les fenefres de Violante, et je lai avec elle une conversation des plus tendres. Avant que de nous séparer, nous convínmes que toutes les muits, à pareille heure, nous pontrions nous entretenir de la même manière, sans préjudice de tous les autres actes de galanterie qu'il nous seroit permis d'exercer le jour.

Jusque-là don Baltazar (ainsi se nommoit l'époux de Violante) en avoit été quitte à bon marché; mais je voulois aimer physiquement, et je me rendis un soir sous les fenètres de la dame, dans le dessein de lui dire que je ne pouvois plus vivre si je n'avois un tête-à-tête avec elle dans un lieu plus convenable à l'excès de mon amour; ce que je n'avois pu encore obtenir d'elle. Mais comme j'arrivois, je vis venir dans la rue un homme qui sembloit m'observer. En effet, c'étoit le mari, qui revenoit de chez sa courtisane de meilleure heure qu'à l'ordinaire, et qui, remarquant un cavalier près de sa maison, au lieu d'y entrer, se promenoit dans la rue. J'y demeurai quelque temps, incertain de ce que je devois faire. Eufin, je pris le parti d'aborderdon Baltazar, que je ne connoissois point et dont je n'étois pas connu. Seigneur cavalier, lui dis-je, laissez-moi, je vous prie, la rue libre pour cette nuit; j'aurai une autre fois la même complaisance pour vous. Seigneur, me répondit-il, j'allois vous faire la même prière. Je suis amoureux d'une fille que son frère fait soigneusement garder, et qui demeure à vingt pasd'ici. Je souhaiterois qu'il n'y eut personne dans la rue. Il y a. repris-je, moyen de nous satisfaire tous deux sans nous incommoder; car, ajoutai-je en lui montrant sa propre maison, la dame que je sers loge là. Il faut même que nous nous secourious, si l'un ou l'autre vient à être attaqué. J'y consens, repartit-il; je vais à mon rendez-vous, et nous nous épaulerons s'il en est besoin. A ces mots, il me quitta, mais c'étoit pour mieux m'observer ; ce que l'obscurité de la nuit lui permettoit de faire impunément.

Pour moi, je m'approchai de bonne foi du baleon de Violante. Elle parut bientôt, et nous commençàmes à nous entretenir. Je ne manquai pas de presser ma reine de m'accorder un entretien secret dans quelque endroit particulier. Elle résista un peu à mes instances, pour augmenter le prix de la grace que je demandois; puis me jetaut un billet qu'elle tira de sa poche : Tenez, me dit-elle, vous trouverez dans cette lettre la promesse d'une chose dont vous m'importunez taut. Ensuite elle se retira, parceque l'heure à laquelle son mari revenoit ordinairement approchoit. Je serrai le billet, et je m'avarqui vers le lieu où don Baltazar m'avoit dit qu'il avoit affaire. Mais cet époux, qui s'étoit for bien aperqu que j'en voulois à sa femme, vunt au-devant de moi, et me dit ; lié bien, seigneur cavalier, ctes-tous content de votre bonne fortune? J'ai sujet de l'être, lui répondis-je. Et vous, qu'avez-vois fait? l'amour vous a-tril'avoirsé? Bélas! non, reparti-ti-l : le mandit frère, de la beauté que j'aime est de retour d'une maison de campagne, d'où nous avions cru qu'il ne reviendroit que demain. Ce contre-temps m'a seyré du plaisir dout i en 'étois flatté.

Nous nous fimes, don Baltazar et moi, des protestations d'amitié; et nous nous donnames rendez-vous le lendemain matin dans la grande place. Ce cavalier, après que nous nous fûmes séparés, entra chez lui, et ne fit nullement connoître à Violante qu'il sût de ses nouvelles. Il se trouva le jour suivant dans la grande place; j'y arrivai un moment après lui. Nous nous saluames avec des démonstrations d'amitié, aussi perfides d'un côté que sincères de l'autre. Ensuite l'artificienx don Baltazar me fit une fausse confidence de son intrigue avec la dame dont il m'avoit parlé la muit précédente. Il me raconta là-dessus une longue fable qu'il avoit composée, et tout cela pour m'engager à lui dire à mon tour de quelle facon j'avois fait connoissance avec Violante. Je ne manquai pas de donner dans le piége; j'avouai tont avec la plus grande franchise du monde. Je montrai même le billet que j'avois reen d'elle, et je lus ces paroles qu'il contenoit : J'irai demain diner chez dona Inès. Vous savez où elle demeure. C'est dans la maison de cette fidèle amie que je prétends avoir un tête-à-tête avec vous. Je ne puis vous refuser plus long-temps cette faveur, que vous me paroissez mériter.

Voilà, dit don Baltazar, un billet qui vous promet le prix de vos feux. Je vous félicite par avance du bonheur qui vous attend. Il ne laissoit pas, en parlant de la sorte, d'être un peu déconcerté; mais il déroba facilement à mes yeux son trouble et son embarras. J'étois si plein de mes espérances, que je ne me mettois guère en peine d'observer mon confident, qui fut obligé toutcfois de me quitter, de peur que je ne m'apercusse enfin de son agitation. Il courut avertir son beau-frère de cette aventure. Jignore ce qui se passa entre eux; je sais seulement que don Baltazar vint frapper à la porte de dona Inès dans le temps que j'étois chez cette dame avec Violante. Nous sumes que c'étoit lui, et je me sauvai par une porte de derrière avant qu'il fût entré. D'abord que j'eus disparu, les femmes, que l'arrivée imprévue de ce mari avoit un peu troublées, se rassurèrent, et le recurent avec tant d'effronterie, qu'il se douta bien qu'on m'avoit caché ou fait évader. Je ne vous dirai point ce qu'il dit

à dona Inès et à sa femme ; c'est une chose qui u'est pas venue à ma connoissance.

Cependant, saus soupconner encore que je fusse la dupe de don Baltazar, je sortis en le maudissant, et je retournai à la grande place, où j'avois donné rendez-vous à Lamela. Je ne l'v trouvai point. Il avoit aussi ses petites affaires, et le fripon étoit plus heureux que moi. Comme je l'attendois, je vis arriver mou perfide confident, qui avoit un air gai. Il me joignit, et me demanda en riant des nouvelles de mon tête-à-tête avec ma nymphe chez dona Inès. Je ne sais, lui dis-je, quel démon jaloux de mes plaisirs se plait à les traverser; mais tandis que, seul avec ma dame, je la pressois de faire mon bonheur, son mari, que le Ciel confonde, est venu frapper à la porte de la maison. Il a fallu promptement songer à me retirer. Je suis sorti par une porte de derrière, en donnant à tous les diables le fâcheux qui rompoit toutes mes mesures. J'en ai un véritable chagrin, s'écria don Baltazar, qui sentoit une secrète joie de voir ma peine. Voilà un impertinent mari : je vous conseille de ne lui point faire de quartier. Oh! je suivrai vos conseils, lui répliquai-je, et je puis vous assurer que son honneur passera le pas cette nuit. Sa femme, quand je l'ai quittée, m'a dit de nc me pas rebuter pour si peu de chose; que je ne manque pas de me rendre sous ses fenetres de meilleure heure qu'à l'ordinaire; qu'elle est résolue à me faire entrer chez elle; mais qu'à tout hasard j'aie la précaution de me faire escorter par deux ou trois amis, de crainte de surprise. Que cette dame est prudente! dit-il. Je m'offre à vous accompagner. Ah! mon cher ami, m'écriai-je tout transporté de joie, et jetant mes bras au cou de don Baltazar, que je vous ai d'obligation! Je ferai plus, reprit-il; je connois un jeune homme qui est un César : il sera de la partie, et vous pourrez alors vous reposer hardiment sur une pareille escorte.

Je ne savois que dire à ce nouvel ami pour le remercier, tant j'étois charmé de son zele. Entin j'acceptai les secours qu'il m'of-froit; et, nous donnant rendez-vous sous le balcon de Violante, à l'entrée de la unit, nous nous séparâmes. Il alla trouver sou beau-frère, qui étoit le César en question; et moi je me promenai jusqu'au soir avec Lamela, qui, bien qu'étonné de l'ardeur avec laquelle don Baltazar entroit dans mes intérêts, nc a'en défia pas plus que moi. Nous domnions tête baissée dans le panueau. Je conviens que cela richtit guére pardonnable à des geus comme nous. Quand je jugeai qu'il étoit temps de me pré-

senter devant les feuètres de Violante, Ambroise et moi nous y parûmes, armés de bonnes rapières. Nous y trouvâmes le mari de ma dame avec un autre homme; ils nous attendoient de pied ferme. Don Baltazar m'aborda, et, me montrant son beau-frère, el me dit : Seigneur, voici le cavalier dont je vous ai tantôt vanté la bravoure. Introduisez-vous chez votre maîtresse, et qu'aucune inquiétude ne vous empéche de jouir d'une parfaite félicité.

Après quelques compliments de part et d'autre, je frappai à la porte de Violante. Une espèce de duègne vint onvrir. J'entrai; et, sans prendre garde à ce qui se passoit derrière moi, je m'avançai dans une salle où étoit cette dame. Pendant que je la saluois, les deux trattres qui m'avoient suivi dans la maison, et qui en avoient fermé la porte si brusquement après eux, qu'Ambroise étoit resté dans la rue, se découvrirent. Vous vous imaginez bien qu'il en fallut alors découdre. Ils me chargérent tous deux en même temps; mais je leur fis voir du pays. Je les occupai l'un et l'autre de manière qu'ils se repentirent peut-étre de n'avoir pas pris une voie plus sûre pour se venger. Je perçai l'époux. Son beau-frère, le voyant hors de combat, gagna la porte, que la duègne et Violante avoient ouverte pour se sauver tandis que nous nous battions. Je le poursuivis jusque dans la rue, où je rejoignis Lamela, qui, n'ayant pu tirer un scul mot des femmes qu'il avoit vues fuir, ne savoit précisément ce qu'il devoit juger du bruit qu'il venoit d'entendre. Nous retournames à notre auberge. Nous primes ce que nous avions de meilleur ; et, montant sur nos niules, nous sortimes de la ville sans attendre le jour.

Nous comprimes bien que cette affaire pourroit avoir des suites, et qu'on feroit dans Toléde des perquisitions que nous n'avions pas tort de prévenir. Nous allames coucher à Villaria. Nous logeames daus une hôtellerie où, quelque temps après nous, il arriva un marchand de Toléde qui alloit à Ségorbe. Nous soupaimes avec lui. Il nous conta l'aventure tragique du mari de Violante; et il étoit si cloigné de nous soupponner d'y avoir part, que nous lui fimes hardiment toutes sortes de questions. Messieurs, nous dit-il, comme je partois ce matin, j'ai appris ce triste événement. On cherchoit par-tout Violante; et l'on m'a dit que le orrégidor, qui est parent de don Baltazar, a résolu de ne rien épargner pour découvrir les auteurs de ce meurtre. Voilà tout ce que le saix.

Je ne fus guère alarmé des recherches du corrégidor de To-

lède. Cependant je formai la résolution de sortir promptement de la Castille nouvelle. Je fiis reflexion que Violante retrouvéa avoueroit tout, et que, sur le portrait qu'elle feroit de ma personne à la justice, on mettroit des gens à mes trousses. Cela fut cause que dès le jour suivant nous évitâmes le grand chemin par précaution. Ileureusement Lamela comnoissoit les trois quarts de l'Espagne, et savoit par quels détours nous pouvions sûrement nous rendre en Aragon. Au lieu d'aller tout droit à Cuença, nons nous engageames dans les montagnes qui sont devant eute ville; et, par des sentiers qui n'étoient pas inconnus à mon guide, nous arrivames devant une grotte qui me parut avoir tout l'air d'un ermitage. Effectivement, c'étoit celui où vous êtes vemss hier au soir me demander un asile.

Pendant que j'en considérois les environs, qui offroient à ma vue un paysage des plus charmants, mon compagnon me dit : Il y a six ans que je passai par iei. Dans ce temps-là, cette grotte servoit de retraite à un vieil ermite qui me reçut charitablement. Il me fit part de ses provisions. Je me souviens que c'étoit un saint homme, et qu'il me tint des discours qui pensèrent me détacher du monde. Il vit pent-être encore ; je vais m'en éclaireir. En achevant ces mots, le curieux Ambroise descendit de dessus sa mule, et entra dans l'ermitage. Il y demeura quelques moments; puis il revint, et m'appelant : Venez, me dit-il, don Raphaël, venez voir une chose très touchante. Je mis aussitôt pied à terre. Nons attachames nos mules à des arbres, et je suivis Lamela dans la grotte, où j'apercus sur un grabat un vieil anachorète tout étendu, pale, et mourant. Une barbe blanche et fort épaisse lui couvroit l'estomae, et l'on voyoit dans ses mains jointes un grand rosaire entrelacé. Au bruit que nous fimes en nous approchant de lui, il ouvrit des yeux que la mort déjà commencoit à fermer; et, après nous avoir envisagés un instant : Qui que vous soyez, nous dit-il, mes frères, profitez du spectacle qui se présente à vos regards. J'ai passé quarante années dans le monde, et soixante dans cette solitude. Ah! qu'en ce moment le temps que j'ai donné à mes plaisirs me paroit long. et qu'au contraire celui que j'ai consacré à la pénitence me semble court! Hélas! je crains que les austérités de frère Juan n'aient pas assez expié les péchés du licencié don Juan de Solis.

Il n'eut pas achevé ees mots, qu'il expira. Nous fûmes frappés de cette mort. Ces sortes d'objets font tonjours quelque impression sur les plus grands libertins mêmes; mais nous n'en fûmes

pas long-temps tonchés. Nous oubliàmes bientôt ce qu'il venoit de nous dire, et nous commençames à faire un inventaire de tout ce qui étoit dans l'ermitage, ce qui ne nous occupa pas infiniment, tous les meubles consistant dans ceux que vous avez pu remarquer dans la grotte. Le frère Juan n'étoit pas seulement mal meublé, il avoit encore une très mauvaise cuisine. Nous ne trouvaines chez lui, pour toutes provisions, que des noisettes et quelques griguons de pain d'orge fort durs, que les gencives du saint homme n'avoient apparemment pu brover. Je dis ses gencives, car nous remarquames que toutes les dents lui étoient tombées. Tout ee que cette demeure solitaire contenoit, tout ce que nous eousidérions, nous faisoit regarder ce bon anachorète comme un saint. Une chose seule nous choqua : nous ouvrimes un papier plié en forme de lettre qu'il avoit mis sur une table, et par lequel il prioit la personne qui liroit ce billet de porter son rosaire et ses sandales à l'évêque de Cuenca. Nous ne savious dans quel esprit ce nouveau père du désert pouvoit avoir envie de faire un pareil présent à son évêque : cela nous sembloit blesser l'humilité, et nous paroissoit d'un homme qui vouloit trancher du bienheureux. Peut-être aussi n'y avoit-il là-dedans que de la simplicité; c'est ce que je ne déciderai point.

En nous entretenant là-dessus, il vint une idée assez plaisante à Lamela. Demeurous, me dit-il, dans eet ermitage. Déguisousnons en ermites. Enterrous le frère Juan. Vous passerez pour lui ; et moi, sous le nom de frere Antoine, j'irai queter dans les villes et les bourgs voisins. Outre que nous serons à couvert des perquisitions du corrégidor, ear je ne pense pas qu'on s'avise de nous venir chercher iei , j'ai à Cuenca de bonnes connoissances que nous pourrons entretenir. J'approuvai cette bizarre imagination, moins pour les raisons qu'Ambroise me disoit, que par fantaisie, et comme pour jouer nu rôle dans une pièce de théatre. Nous fimes une fosse à trente ou quarante pas de la grotte, et nous enterrames modestement le vieil anachorète. après l'avoir dépouillé de ses habits, c'est-à-dire d'une simple robe que nouoit par le milieu une ceinture de cuir. Nous lui coupames aussi la barbe pour m'en faire une postiche; et enfin. après ses funérailles, nous primes possession de l'ermitage,

Nous fimes fort manvaise chère le premier jour, il nous fallut vivre des provisions du défunt; mais le leudemain, avant le lever de l'aurore, Lamela se mit en campagne avec les deux mules qu'il alla vendre à Toralva, et le soir il revint chargé de vivres et d'autres choese qu'il avoit achetés. Il en apporta tout ce qui etot nécessire pour nous travestir. Il so fit lui-même une robe de bure et une petite barbe rousse de crin de cheval, qu'il s'attacha si avitskement aux orelles, qu'on et di juré qu'elle étoit naturelle. Il n'y a point de garçon au monde plus adroit que hni. Il tressa aussi la harbe du frère Juan; il me l'appliqua, et moumet de laine brune achevoit de couvrir l'artifice. On peut dire que rien ne manquoit à notre déguisement. Nous nous trouvions l'un et l'autre si plaisamment équipés, que nous ne pouvions fun et l'autre si plaisamment équipés, que nous ne pouvions saus rire nous regarder sous ces habits, qui véritablement ne nous conveniont guère. Avec la robe du frère Juan, j'avois son rosaire et ses sandales, dont je ne me fis pas un scrupulc de priver l'évèque de Cuenca.

Il y avoit déjà trois jours que nous étions dans l'ermitage, sans y avoir vu paroître personne; mais le quatrième il entra dans la grotte deux paysans. Ils apportoient du pain, du fromage et des ognons au défunt, qu'ils croyoient encore vivant. Je me jetai sur notre grabat dès que je les aperçus, et il ne me fut pas difficile de les tromper. Outre qu'on ne voyoit point assez clair pour pouvoir bien distinguer mes traits, j'imitai le mieux que je pus le son de la voix du frère Juan, dont f'avois entendu les dernières paroles. Ils n'eurent aucun soupcon de cette supercherie. Ils parurent seulement étonnés de rencontrer là un autre ermite; mais Lamela, remarquant leur surprise, leur dit d'un air hypocrite : Mes frères, ne soyez pas surpris de me voir dans cette solitude. J'ai quitté un ermitage que j'avais en Aragon, pour venir ici tenir compagnie au vénérable et discret frère Juan, qui, dans l'extrème vieillesse où il est, a besoin d'un camarade qui puisse pourvoir à ses besoins. Les paysans donnèrent à la charité d'Ambroise des louanges infinies, et témoignèrent qu'ils étoient bien aises de pouvoir se vanter d'avoir deux saints personnages dans leur contrée.

Lamela, chargé d'une grande besace qu'il n'avoit pas oublié d'acheter, alla pour la première fois quéter dans la ville de Cuença, qui n'est éloignée de l'ermitage que d'une petite lieue. Avec l'extérieur pieux qu'il a reçu de la nature, et l'art de le faire valoir, qu'il possède au supréme degré, il ne manqua pas d'exciter les personnes charitables à lui faire l'aumône. Il remplit sa besace de leurs libéralités. Monsieur Ambroise, lui dis-je à son retour, je vous félicite de l'heureux talent que vous avez pour attendrir les ames chrétiennes. Vive Dieu l' lon diroit que vous avez de frère quéteur chez les capucins. J'ai fait bien au-

tre chose que remplir mon bissac, me répondit-il. Vous saurez que j'ai déterré certaine nymphe appelée Barbe, que j'aimois autrefois. Je l'ai trouvée bien changée : elle s'est mise comme nous dans la dévotion. Elle demeure avec deux ou trois autres béates qui édifient le monde en public, et mènent une vie scandaleuse en particulier. Elle ne me reconnoissoit pas d'abord. Comment done! lui ai-je dit, madame Barbe, est-il possible que vous ne remettiez point un de vos ancieus amis, votre serviteur Ambroise? Par ma foi! seigneur de Lamela, s'est-elle écriée, je ne me serois jamais attendue à vons revoir sons les habits que vous portez. Par quelle aventure étes-vous devenu ermite ? C'est ce que je ne puis vous raconter présentement, lui ai-je reparti. Le détail est un peu long, mais je viendrai demain au soir satisfaire votre curiosité. De plus, je vous amènerai le frère Juan, mon compagnon. Le frère Juan, a-t-elle interrompu, ee bon ermite qui a un ermitage auprès de cette ville? Vous n'y pensez pas; on dit qu'il a plus de cent ans. Il est vrai, lui ai-je dit, qu'il a eu cet âge-là! mais il est bien rajeuni depuis quelques jours. Il n'est pas plus vieux que moi. Eh bien! qu'il vienne avec vous, a répliqué Barbe. Je vois bien qu'il y a du mystère lá-dessous.

Nous ne manquames pas le lendemain, des qu'il fut nuit, d'aller chez ces bigotes, qui, pour nous mieux recevoir, avoient préparé un grand repas. Nous ôtames d'abord nos barbes et nos habits d'anachorètes, et sans façons nous fimes connoître à ces princesses qui nous étions. De leur côté, de peur de demeurer en reste de franchise avec nous, elles nous montrèrent de quoi sont capables de fausses dévotes quand elles bannissent la grimace. Nous passames presque toute la nuit à table, et nous ne nous retirames à notre grotte qu'un moment avant le jour. Nous y retournames bientôt apriss ou, pour mieux dire, nous fimes la même chose pendant trois mois, et nous mangeames avec ces créatures plus des deux tiers de nos espèces. Mais un jaloux qui a tout découvert en a informé la justice, qui doit aujourd'hui se transporter à l'ermitage pour se saisir de nos personnes. Ilier Ambroise, en quétant à Cuença, rencontra une de nos béates, qui lui donna un billet, et lui dit : Une femme de mes amies m'éerit cette lettre, que j'allois vous envoyer par un homme exprès. Montrez-là au frère Juan, et prenez vos mesures là-dessus. C'est ce billet, messieurs, que Lamela m'a mis entre les mains devant vous, et qui nous a si brusquement fait quitter notre demeure solitaire.

CHAP. II.—Du conseil que don Raphaël et ses auditeurs tinrent ensemble, et de l'aventure qui leur arriva lorsqu'ils voulurent sortir du bois.

Quand don Raphaël eut achevé de conter son histoire, dont le récit me parut un peu long , don Alphonse, par politesse, lui témoigna qu'elle l'avoit fort diverti. Après cela le seigneur Ambroise prit la parole, et l'adressant au compagnon de ses exploits : Don Raphaël, lui dit-il, songez que le soleil se couche. Il seroit à propos, ce me semble, de delibérer sur ee que nous avons à faire. Vous avez raison, lui répondit son camarade; il faut déterminer l'endroit où nous voulons aller. Pour moi, reprit Lamela, je suis d'avis que nous nous remettions en chemin sans perdre de temps, que nous gagnions Requena cette nuit, et que demain nous entrions dans le royanme de Valence, où nous donnerous l'essor à notre industrie. Je presseus que nous y ferons de bons coups. Son confrère, qui crovoit là-dessus ses pressentiments infaillibles, se rangea de son opinion. Pour don Alphonse et moi, comme nous nous laissions conduire par ces deux honnètes gens, nous attendimes sans rien dire le résultat de la conférence.

Il fut done résolu que nous prendrions la route de Requena, et nous commençames à nous y disposer. Nous fimes un repas semblable à celui du matiu; puis nous chargeames le cheval de l'outre et du reste de nos provisions. Ensuite, la muit qui survint nous prétant l'obscurité dont nous avions besoin pour marcher surement, nous voulumes sortir du bois; mais nous n'eumes pas fait cent pas, que nous découvrimes entre les arbres une lumière qui nous donna beaucoup à penser. Oue signifie cela? dit don Raphaël; ne seroient-ce point les furets de la justiee de Cuença qu'on auroit mis sur nos traces, et qui, nous sentant dans cette foret, nous y viendroient chercher? Je ne le crois pas, dit Ambroise; ee sont plutôt des voyageurs. La nuit les aura surpris, et ils seront entrés dans ce bois pour y attendre le jour. Mais, ajouta-t-il, je puis me tromper; je vais reconnoître ee que e'est. Demeurez ici tous trois ; je serai de retour dans un moment. A ees mots il s'avanee vers la lumière, qui n'étoit pas. fort éloignée; il s'en approche à pas de loup. Il écarte doucement les feuilles et les branches qui s'opposent à son passage, et regarde avec toute l'attention que la chose lui paroit mériter. Il vit sur l'herbe, autour d'une chandelle qui brûloit dans une motte de terre, quatre hommes assis qui achevoient de manger un paté et de vider une assez grosse outre qu'ils baisoient à la

ronde. Il aperçut encore à quelques pas d'eux une femme et mi cavalier attachés à des arbres, et un peu plus loin une claisse roulante, a vec. deux mules richement caparaçonnées. Il jugea d'abord que les hommes assis devoient être des voleurs; et les discours qu'il leur entendit tenir lui firent counoftre qu'il ne se trompoit pas dans sa conjecture. Les quatre brigands faisoient voir une égale envie de possèder la dane qui étoit tombée entre leurs mains, et ils parloient de la tirer an sort. Lamela, instruit de ce que c'étoit, vint nous rejoindre, et nous fit un fidèle rapport de tout ce qu'il avoit vu et entendu.

Messieurs, dit alors don Alphonse, cette dame et ce cavalier que les voleurs ont attachés à des arbres sont peut-être des personnes de la première qualité. Souffrirons-nous que des brigands les fassent servir de victimes à leur barbarie et à leur brutalité? Croyez-moi, chargeons ces bandits; qu'ils tombent sous nos coups. J'y consens, dit don Raphaël. Je ne suis pas moins prét à faire une bonne action qu'une mauvaise. Ambroise, de son côté, témoigna qu'il ne demandoit pas mieux que de préter la main à une entreprise si louable, et dont il prévoyoit, disoit-il, que nons serions bien payés. J'ose dire aussi qu'en cette occasion le péril ne m'épouvanta point, et que jamais aucun chevalier errant ne se montra plus prompt au service des demoiselles. Mais, pour dire les choses sans trahir la vérité, le danger n'étoit pas grand ; car Lamela nous ayant rapporté que les armes des voleurs étoient toutes en un monceau à dix ou douze pas d'eux, il ne nous fut pas fort difficile d'exécuter notre dessein. Nous liames notre cheval à un arbre, et nous nous approchames à petit bruit de l'endroit où étoient les brigands. Ils s'entretenoient avec beaucoup de chaleur, et faisoient un bruit qui nous aidoit à les surprendre. Nous nous rendimes maîtres de leurs armes avant qu'ils nous découvrissent; puis, tirant sur eux à bout portant, nous les étendimes tous sur la place.

Pendant cette expédition la chandelle s'éteignit, de sorte que nous demeuraines dans l'obscurité. Nous ne laissaimes pas toutefois de délier l'homme et la femme, que la crainte tenoit saisis à un point qu'ils n'avoient pas la force de nous remercier de ce que nous venions de faire pour eux. Il est vrai qu'ils ignorcient encore s'ils devoient nous regarder comme leurs libérateurs, ou comme de nouveaux bandits qui ne les enlevoient point aux autres pour les mieux traiter. Mais nous les rassuraimes en leur disant que nous allions les conduire jusqu'à une hôtel-

lerie qu'Ambroise soutenoit être à une demi-lieue de-la, et qu'ils pourroient en cet endroit prendre toutes les précautions nécessaires pour se rendre sûrement où ils avoient affaire. Après cette assurance, dont ils parurent très satisfairs, nous les remines dans leur chaise, et les tirames hors du bois en tenant la bride de leurs unules. Nos analoreites visitérent ensuite les poches des vaineus. Puis nous allames reprendre le cheval de don Alphonse. Nous primes aussi ceux des voleurs, que nous trouvames attachés à des arbres aupres du champ de bataille. Puis, emmentant avec nous tous ces chevanx, nous suivimes le frère Antoine, qui monta sur une des mules pour mener la chaise à l'hôtellerie, où nous n'arrivâmes pourtant que deux heures après, quoiqu'il ett assuré qu'elle n'étoi pas fort éloirnée du bois.

Nous frappames rudement à la porte. Tout le monde étoit déja couché dans la maison. L'hôte et l'hôtesse se levèrent à la hâte, et ne furent nullement fâchés de voir troubler leur repos par l'arrivée d'un équipage qui paroissoit devoir faire chez eux beaucoup plus de dépense qu'il n'en fit. Toute l'hôtellerie fut éclairée dans un moment. Don Alphonse et l'illustre fils de Lucinde donnèrent la main au cavalier et à la dame, pour les aider à descendre de la chaise; ils leur servirent même d'écuyers jusqu'à la chambre où l'hôte les conduisit. Il se fit bien des compliments, et nous ne fûmes pas peu étonnés quand nous apprimes que c'étoit le comte de Polan lui-même et sa fille Séraphine que nous veuions de délivrer. On ne sauroit dire quelle fut la surprise de cette dame, non plus que celle de don Alphonse, lorsqu'ils se reconnurent tous deux. Le comte n'y prit pas garde, tant il étoit occupé d'autres choses. Il se mit à nous raconter de quelle manière les voleurs l'avoient attaqué, et comment ils s'étoient saisis de sa fille et de lui, après avoir tué son postillon, un page, et un valet de chambre. Il finit en nous disant qu'il sentoit vivement l'obligation qu'il nous avoit, et que si nous voulions l'aller trouver à Tolède, où il seroit dans un mois, nous éprouverions s'il étoit ingrat ou reconnoissant.

La fille de ce seigneur n'oublia pas de nous remercier aussi de son heureuse delivrance; et comme nous jugeàmes, Raphaël et moi, que nous ferions plaisir à don Alphonse si nous lui donnions le moyen de parler un moment en particulier à cetu jeune veuve, nous y réussimes en amusant le comte de Polan. Belle Séraphine, dit tout bas don Alphonse à la dame, je cesse de me plaindre du sort qui m'oblige à vivre comme un homme bammi de la société civile, ruissue i'à que le bonheur de contribuer au service important qui vous a été rendu. Eh quoi! hui répondit-elle en soupirant, c'est vous qui m'avez sauvé la vie et l'honneur! c'est à vous que nous sommes, mon père et moi, si redevables! Ah! don Alphonse, pourquoi avez-vous tué mon frère! Elle ne lui en dit pas davantage; mais il comprit assez, par ces paroles et par le tou dont elles furent prononcées, que, s'il aimoit éperdument Séraphine, il n'en étoit guère moins aimé.

## LIVRE VI.

CHAP. I. — De ce que Gil Blas et ses compagnons firent après avoir quitté le comte de Polan; du projet important qu'Ambroise forma et de quelle manière il fut exécuté.

Le comte de Polan, après avoir passé la moitié de la nuit à nous remercier et à nous assurer que nous pouvions compter sur sa reconnoissance, appela l'hôte pour le consulter sur les moyens de se rendre sòrement à Turis, où il avoit dessein d'aller. Nous lassames ce seigneur prendre ses mesures là-dessus. Nous sortimes ensuite de l'hôtellerie, et suivimes la route qu'il plut à Lamela de choisir.

Après deux heures de chemin, le jour nous surprit auprès de Campillo. Nous gagnames promptement les montagnes qui sont entre ce bourg et Reguena. Nous y passames la journée à nous reposer et à compter nos finances, que l'argent des voleurs avoit fort augmentées : car on avoit trouvé dans leurs poches plus de trois cents pistoles en toutes sortes d'espèces. Nous nous remimes en marche au commencement de la nuit, et le lendemain matin nous entrâmes dans le royaume de Valence. Nous nous retirâmes dans le premier bois qui s'offrit à nos yeux. Nous nous v enfoncâmes, et nous arrivames à un endroit où couloit un ruisseau d'une onde cristalline qui alloit joindre lentement les eaux du Guadalaviar. L'ombre que les arbres nous prétoient, et l'herbe que le lieu fournissoit abondamment à nos chevaux, nous auroient déterminés à nous y arrêter, quand nous n'aurions pas été dans cette résolution. Nous n'eumes donc garde de passer outre.

Nous mimes là pied à terre, et nous nous disposames à passer la journée fort agréablement; mais , lorsque nous voulumes déjenner, nous nous aperçûmes qu'il nous restoit très peu de vivres. Le pain commençoit à nous manquer, et notre outre étoit devenue un corps saus ame. Messieurs, nous dit Ambroise, lesplus charmantes retraites ne plaisent guére saus Bacchus et sans Cerès. Je suis d'avis que nous renouvelions aujourd'hui nos provisions. Je vais pour eet effet à Xelva. C'est une assez belle ville, qui n'est qu'à deux petites lieues d'iei. J'aurai bientôt fait ce voyage. En parlant de cette sorte il chargea un cheval de l'outre ct de la besace, monta dessus, et sortit du bois avec une vitesse qui promettoit un prompt retour.

Nous avions tout lieu de l'espérer, et nous attendions de moment en moment Lamela : eependant il ne revint pas si tôt. Plus de la moitié du jour s'écoula : la nuit même déja s'apprétoit à couvrir les arbres de ses ailes noires, quand nous revimes notre pourvoyeur, dont le retardement commençoit à nous donner de l'inquiétude. Il trompa notre attente par la quantité de choses dont il revint chargé. Il apportoit non seulement l'outre pleine d'un vin excellent, et la besace remplie de pain et de toutes sortes de gibier rôti; il y avoit encore sur son cheval un gros paquet de hardes que hous regardaines avec beaucoup d'attention. Il s'en apercut, et nous dit en souriant : Messieurs, vous considérez ces hardes avec surprise, et je vous le pardonne ; vons ne savez pas pourquoi je viens de les acheter à Xelva. Je le donuerois à deviner à don Raphaël et à toute la terre ensemble. En disant ces paroles, il défit le paquet pour nous montrer en détail ce que nous considérions en gros. Il nous fit voir un manteau et une robe noire fort longue, deux pourpoints avec leurs hauts-de-chausses; une de ces écritoires composées de deux pièces liées par un cordon, et dont le cornet est séparé de l'étui, où l'on met les plumes; une main de beau papier blane; un cadenas avec un gros cachet de la cire verte; et, lorsqu'il nous eut enfin exhibé toutes ses emplettes, don Raphacel lui dit en plaisantant : Vive Dieu! monsieur Ambroise, il faut avouer que vous avez fait là un bon achat. Quel usage, s'il vous plait, en prétendez-vous faire ? Un admirable, répondit Lamela. Toutes ces choses ne m'ont coûté que dix doublons \*, et je suis persuadé que nous en retirerous plus de einq cents; comptez là-dessus. Je ne suis pas homme à me charger de nippes inutiles; et pour prouver que je u'ai point acheté tout cela comme un sot, je vais vous communiquer un projet que j'ai formé, un projet qui sans contredit est un des plus ingénieux que

<sup>\*</sup> Doublon, monnoic d'Espagne, double pistole.

puisse concevoir l'esprit humain. Vous en allez juger; je suis sûr que je vais vous ravir en vous l'apprenant. Ecoutez-moi.

Après avoir fait ma provision de pain, poursuivit-il, je suis entre chez um ròtisseur, où j'ai ordonné qu'on mit à la broche six perdrix, autaut de ponlets et de lapereaux. Tandis que ces viandes cuisent, il arrive un homme en colère, et qui, so plaigant hautement des manières d'un marchaud de la ville à son egard, dit au rôtisseur : Par saint Jacques I Samuel Simon est le marchand de Xelva le plus ridicule. Il vient de me faire un affront en pleine boutique. Le ladre n'a pas voulu me faire crédit de six auues de drap; cependant il sait bien que je suis un artisan solvable, et qu'il n'y a rien à perdre avee noi. N'admirezvous pas cet animal? Il vend voloutiers à crédit aux hommes de qualité. Il aime mieux hasarder avee cux que d'obliger un honutele bourgeois sans rien risquer. Quelle manite le maudit Juif puisset-il y être attrapé! Mes southaits seront accomplis quelque jour; il y a bien des marchauds qui m'en répondroient.

En entendant parler aiusi cet artisan, qui a dit beaucoup d'autres choses encore, il me prit fantaisie de le venger et de jouer un tour à Samuel Simon. Mon ami, dis-je à l'homme.qui se plaiguoit de ce marchand, de quel caractère est e personnage dout vous parlez? D'un très mauvais caractère, répondit-il brusquement. Je vous le donne pour un usurier des plus vifs, quoiqui il affecte le maintien d'un homme d'houneur. C'est un Jini qui s'est fait catholique: mais, dans le fond de l'ame, il est encore Juif comme l'Blate, car on dit qu'il à fait abjuration par interet.

J'ai prêté une oreille attentive à tous les discours de l'artisan, et je ne manquai pas, au sortir de chez le rotisseur, de m'informer de la demeure de Samuel Simon. Une personne me l'enseigne, ou me la montre. Je parcours des yeux sa boutique, j'examine tout; et mon imagination, prompte à m'obéir, enfante une fourberie que je digére, et qui me paroit digne du valet du seigneur Gil Blas. Je vais à la friperie, où J'achète ces habits que J'apporte, Pun pour joure le role d'inquisiteur, l'autre pour représenter un greffler, et le troisième en 'in pour faire le personnage d'un alguazil. Voilà ce que J'ai fait, messieurs, ajouta-t-il, et ce qui a un peu retardé mon arrivée.

Ah! mon cher Ambroise, interrompit en eet endroit don Raplade fout trausporté de joie, la merceilleuse idée! le beau plan! Je suis jaloux de l'invention; je donnerois volontiers les plus grands traits de ma vie pour un effort d'esprit si heureux. Oul Lamcla, poursuivile-il, je vois, mon ami, toute la richesse de ton dessein, et l'exécution ne doit pas t'inquiéter. Tu as besoin de deux bons acteurs qui te secondent; ils sont tout trouvés. Tu as un air de béat, tu feras fort bien l'inquisiteur; moi, je représenterai le greffier; et le seigneur Gil Blas; s'il lui platt, jouera le role de l'alguazil. Voilà, continua-t-il, les personnages distribnés; demain nous jouerons la pièce, et je réponds du succès, à moins qu'il n'arrive quelqu'un de ces contre-temps qui confondre lt es desseins les mieux concertés.

Je ne concevois encore que très confusément le projet que don Raphaël trouvoit si beau; mais on me mit au fait en soupant, et le tour me parut ingénieux. Après avoir expédié une partie du gibier et fait à notre outre de copieuses saignées, nous nous étentimes sur l'herbe, et nous firmes bientôt endormis. Mais notre sommeil ne fut pas de longue durée, et l'impitoyable Ambroise l'interrompit une heure après. Debout! debout! s'écria-t-il avant le jour; des gens qui ont une grande entreprise à exécuter ne doivent pas être paresseux. Malpeste, monsieur l'inquisiteur, lui dit don Raphaël en se réveillant en sursaut, que vous êtes alerte! Cela ne vaut pas le diable pour M. Samuel Simon. J'en demeure d'accord, reprit Lamela. Je vous dirai de plus, ajouta-t-il en riant, que j'ai rèvé cette nuit que je lui arrachois des poils de la barbe. N'est-ce pas là un vilain songe pour lui, monsieur le greffier? Ces plaisanteries furent suivies de mille autres, qui nous mirent tous de belle humeur. Nous déjeunames gaiement, et nous nous disposames ensuite à faire nos personnages. Ambroise se revêtit de la longue robe et du manteau, en sorte qu'il avoit tout l'air d'un commissaire du saint-office. Nous nous habillames aussi, don Raphaël et moi; de façon que nous ne ressemblions point mal aux greffiers et aux alguazils. Nous employames bien du temps à nous déguiser; et il étoit plus de deux heures après midi lorsque nous sortimes du bois pour nous rendre à Xelva. Il est vrai que rien ne nous pressoit, et que nous ne devions commencer la comédie qu'à l'entrée de la nuit. Aussi nous n'allames qu'au petit pas, et nous nous arrétames même aux portes de la ville pour y attendre la fin du

Dès qu'elle fit arrivée, nous laissames nos chevaux dans cet endroit sous la garde de don Alphonse, qui se sut bon gré de n'avoir point d'autre role à faire. Don Raphaël, Ambroise et moi, nous allames d'abord, non chez Samuel Simon, mais chez un cabretier qui demeroit à deux pas de sa maison. M. l'inquisiteur marchoit le premier. Il eutre, et dit gravement à l'hôte:

Mattre, je voudrois vons parler en particulier, j'ai à vous communiquer une affaire qui regarde le service de l'inquisition, et qui par conséquent est très importante. L'hôte nous mena dans une salle, où Lamela, le voyant seul avec nous, lui dit : Je suis commissaire du saint-office. A ees paroles le eabaretier pâlit, et répondit d'une voix tremblante qu'il ne erovoit pas avoir donné sujet à la sainte inquisition de se plaindre de lui. Aussi, reprit Ambroise d'un air doux, ne songe-t-elle point à vous faire de la peine. A Dieu ne plaise que, trop prompte à punir, elle confonde le crime avec l'innocence! Elle est sévère, mais toujours juste ; en un mot, pour éprouver ses châtiments, il faut les avoir mérités. Ce n'est done pas vous qui m'amenez Xelva, c'est un certain marchand qu'on appelle Samuel Simon. Il nous a été fait de lui et de sa conduite un très mauvais rapport. Il est, dit-on, toujours Juif, et il n'a embrassé le christianisme que par des motifs purement humains. Je vous ordonne, de la part du saintoffice, de me dire ce que vous savez de cet homme-là. Gardezvous, comme son voisin, et peut-être son ami, de vouloir l'excuser; ear, je vous le déclare, si j'aperçois dans votre témoignage le moindre ménagement pour lui, vous êtes perdu vousmême. Allons, greffier, poursuivit-il en se tournant vers Raphaël, faites votre devoir.

M. le greffier, qui déja tenoit à la main son papier et son écritoire, s'assit à une table, et se prépara de l'air du monde le plus sérieux à écrire la déposition de l'hôte, qui de son côté protesta qu'il ne trahiroit point la vérité. Cela étant, lui dit le commissaire inquisiteur, nous n'avons qu'à commencer. Répondez seulement à mes questions; je ne vous en demande pas davantage. Vovez-vous Samuel Simon fréquenter les églises? C'est à quoi je n'ai pas pris garde, répondit le cabaretier; je ne me souviens pas de l'avoir vn à l'église. Bon, s'écria l'inquisiteur, écrivez qu'on ne le voit jamais dans les églises. Je ne dis pas cela, monsieur, répliqua l'hôte; je dis seulement que je ne l'y ai point vu. Il peut être dans une église où je serai, sans que je l'aperçoive. Mon ami, reprit Lamela, vous oubliez qu'il ne faut point dans votre interrogatoire excuser Samuel Simon; je vous en ai dit les conséquences. Vous ne devez dire que des choses qui soient contre lui, et pas un mot en sa faveur. Sur ce pied-là, seigneur licencié, repartit l'hôte, vous ne tirerez pas grand fruit de ma déposition. Je ne connois point le marchand dont il s'agit, je n'en puis dire ni bien ni mal; mais, si vous voulez savoir comment il vit dans son domestique, je vais faire veniriei Gaspard, son garçon, que vous interrogerez. Ce garçon vient iei quelquefois boire avec ses amis : je puis vous assurer qu'il a nue boune langue; il babillera tant que vous voudrez, il vous dira toute la vie de son mattre, et donnera, sur ma parole, de l'occupation à votre greffier.

J'aime votre franchise, dit alors Ambroise; et c'est témoigner du zèle pour le saint-office que de m'enseigner un homme instruit des mœurs de Simon. J'en rendrai compte à l'inquisition. llatez-vous donc, continua-t-il, d'aller chercher ce Gaspard dont vous parlez : mais faites les choses discrètement ; que sou maître ne se doute point de ce qui se passe. Le cabaretier s'acquitta de sa commission avec beancoup de secret et de diligence. il amena le garçon marchand. C'étoit effectivement un jeune homme des plus babillards, et tel qu'il nous le falloit. Sovez le bienvenu, mon enfant, lui dit Lamela. Vous voyez en moi un inquisiteur nommé par le saint-office pour informer contre Samuel Simon, que l'on accuse de ju 'aïser. Vous demeurez chez lui; par consequent vous êtes témoin de la plupart de ses aetions. Je ne erois pas qu'il soit nécessaire de vous avertir que vous êtes obligé de déclarer ce que vous savez de lui, quand je vous l'ordonnerai de la part de la sainte inquisition. Seigneur licencié, répondit le garçon marchand, vous ne pouviez vous adresser à un homme plus disposé à vous instruire de ce que vous voulez savoir; je suis tout prêt à vous contenter là-dessus, sans que vous me l'ordonniez de la part du saint-office. Si l'on mettoit mon maitre sur mon chapitre, je suis persuadé qu'il ne m'épargneroit point; aiusi je ne le ménagerai pas non plus, et ie vous dirai premièrement que c'est un sournois dont il est impossible de démèler les secrets sentiments; un homme qui affeete tous les dehors d'un saint personnage, et qui dans le fond n'est millement vertueux. Il va tous les soirs chez une petite grisette... Je suis bien aise d'apprendre cela, interrompit Ambroise; et je vois, par ee que vous me dites, que c'est un homme de mauvaises mœurs : mais répondez précisément aux questions que je vais vons faire. C'est particulièrement sur la religion que ie suis chargé de savoir quels sont ses sentiments. Dites-moi. mangez-vous du porc dans votre maison? Je ne pense pas, répondit Gaspard, que nous en ayons mangé deux fois depuis une année que j'y demeure. Fort bien, reprit M. l'inquisiteur; écrivez, greffier, qu'on ne mange jamais de porc chez Samuel Simon. En récompense, continua-t-il, ou y mange sans doute quelquefois de l'agneau? Oui, quelquefois, repartit le garcon;

nous en avons, par exemple, mangé un aux dernières fêtes de Paques. L'époque est heureuse, s'écria le commissaire; écrivez, gerffler, que Simon fait la Paque. Cela va le mieux du monde, et il me paroit que nous avons recu de bons mémoires.

Apprenez-moi encore, mon ami, poursuivit Lamela, si vous n'avez jamais vu votre mattre caresser de petits enfants. Mille fois, répondit Gaspard. Lorsqu'il voit passer de petits garçons devant notre boutique, pour peu qu'ils soient jolis, il les arrête et les flatte. Écrivez, greffier, interrompit l'inquisiteur, que Samuel Simon est violemment soupconné d'attirer chez lui les enfants des chrétiens pour les égorger, L'aimable prosélyte ! Oh ! oh! monsieur Simon, vous aurez affaire au saint-office, sur ma parole! Ne vous imaginez pas qu'il vous laisse faire impunément vos barbares saerifices. Courage, zélé Gaspard, dit-il au garçon marchand, déclarez tout; achevez de faire connoître que ce faux catholique est attaché plus que jamais aux contumes et aux cérémonies des Juifs. N'est-il pas vrai que dans la semaine yous le vovez un jour dans une inaction totale? Non, répondit Gaspard, je n'ai point remarqué celui-là. Je m'aperçois senlement qu'il y a des jours où il s'enferme dans son cabinet, et qu'il v demeure très long-temps. Eh! nous v voilà, s'écria le commissaire; il fait le sabbat, ou je ne suis pas inquisiteur. Marquez, greffier, marquez qu'il observe religiensement le jeune du sabbat. Ah! l'abominable homme! Il ne me reste plus qu'une chose à demander. Ne parle-t-il pas aussi de Jérusalem? Fort sonvent, repartit le garcon. Il nous conte l'histoire des Juifs, et de quelle manière fut détruit le temple de Jérusalem. Justement, reprit Ambroise; ne laissez pas échapper ce trait-là, greffier : éerivez, en gros caractères, que Samuel Simon ne respire que la restauration du temple, et qu'il médite jour et nuit le rétablissement de la nation. Je n'en veux pas savoir davantage, et il est inutile de faire d'autres questions. Ce que vient de déposer le véridique Gaspard suffiroit pour faire brûler toute une iuiverie.

Après que M. le commissaire du saint-office eut interrogé de cette sorte le garçon marchaud, il lui dit qu'il pouvoit se retirer; mais il lui ordonna, de la part de la sainte inquisition, de ne point parler à son mattre de ce qui venoit de se passer. Gaspard promit d'obeir et s'en alla. Nous ne tardames guiere à le suivre; nous sortimes de l'hôtellerie aussi gravement que nous y étions entrés, et nous allames frapper à la porte de Samuel Simon. Il viui tui-même outvir; et, s'il fut étonné de voir clez consideration. bui trois figures comme les notres, il le fut bien davantage quand Lamela, qui portoit la parole, lui dit d'un ton imperatif : Mattre Samuel, je vous ordonne, de la part de la sainte inquisition, dont j'ai l'honneur d'être commissaire, de me donner tout-à-l'heure la elef de votre cabinet. Je veux voir si je ne trouverai point de quoi justifier les mémoires qui nous ont été présentés contre vous.

Le marchand, que ce discours déconcerta, fit deux pas en arrière, comme si on lui eût donné une bourrade dans l'estomac. Bien loin de se douter de quelque supercherie de notre part, il s'imagina de bonne foi qu'un ennemi secret l'avoit voulu rendre suspect au saint-office; peut-être aussi que, ne se sentant pas trop bon catholique, il avoit sujet d'appréhender une information. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais vu d'homme plus troublé. Il obéit sans résistance, et avec le respect que peut avoir un homme qui eraint l'inquisition. Il nous ouvrit son eabinet. Du moins, lui dit Ambroise en y entrant, du moins recevez-vons sans rebellion les ordres du saint-office. Mais, ajouta-t-il, retirez-vous dans une autre chambre, et me laissez librement remplir mon emploi. Samuel ne se révolta pas plus contre eet ordre que contre le premier; il se tint dans sa boutique, et nous entrames tous trois dans son eabinet, où, sans perdre de temps, nous nous mimes à chercher ses espèces. Nous les trouvames sans peine; elles étoient dans un coffre ouvert, et il v en avoit beaucoup plus que nous n'en pouvions emporter. Elles consistoient en un grand nombre de saes amoncelés, mais le tout en argent. Nous aurions mieux aimé de l'or ; eepeudant, les choses ne pouvant être autrement, il fallut s'accommoder à la nécessité; nous remplimes nos poches de ducats; nous en mimes dans nos chausses, et dans tous les autres endroits que nous jugeames propres à les receler; enfin nous en étions pesamment chargés sans qu'il y parût, et cela par l'adresse d'Ambroise et par celle de don Raphaël, qui me firent voir par-là qu'il n'est rien tel que de savoir son métier.

Nous sorttmes du cabinet, après y avoir si bien fait notre main; et alors, pour une raison que le lecteur devinera fort aisément, M. l'inquisiteur tira son cadenas, qu'il voulut attacher lui-même à la porte: ensuite il y mit le seellé; puis il dit à 5i-mon: Mattre Samuel, je vous défends, de la part de la sainte inquisition, de toucher à ce cadenas, de même qu'à ce sceau que vous devez respecter, puisque c'est le sceau du saint-offec. Je reviendrai demain ici à la même heure pour le lever,

et vous apporter des ordres. A ces mots il se fit ouvrir la porte de la rue, que nous enfilàmes joyeusement l'un après l'autre. Des que nous etimes fait une cinquantaine de pas, nous commencames à marcher avec tant de vitesse et de l'égèreté, qu'à peine touchions-nous la terre, malgré le fardeau que nous portions. Nous fûmes bientôt hors de la ville; et, remontant sur nos chevaux, nous les poussames vers Ségorbe, en rendant graces au dieu Mercure d'un si heureux événement.

CHAP. II. — De la résolution que don Alphonse et Gil Blas prirent

Nous allames toute la nuit, selon notre louable coutume; et nous nous trouvames, au lever de l'aurore auprès d'un petit village à deux lieues de Ségorbe. Comme nous étions tous fatigués, nous quittames volontiers le grand chemin pour gagner des saules que nous apercumes au pied d'une colline à dix ou douze cents pas du village, où nous ne jugeames pas à propos de nous arrêter. Nous trouvâmes que ces saules faisoient un agréable ombrage, et qu'un ruisseau lavoit le pied de ces arbres. L'endroit nous plut, et nous résolumes d'y passer la journée. Nous mimes donc pied à terre. Nous débridames nos chevaux pour les laisser pattre, et nous nous couchâmes sur l'herbe. Nous nous y reposames un peu; ensuite nous achevames de vider notre besace et notre outre. Après un ample déjeuner, nous nous amusames à compter tout l'argent que nous avions pris à Samuel Simon; ce qui se montoit à trois mille ducats : de sorte qu'avec cette somme, et celle que nous avions déia, nous pouvions nous vanter de n'être point mal en fonds.

Comme il falloit aller à la provision, Ambroise et don Raphaël, après avoir quitté leurs habits d'inquisiteur et de greffler, dirent qu'ils vouloient se charger de ce soin-là tons deux; que l'aventure de Xelva ne faisoit que les mettre en goût, et qu'ils avoient envie de se rendre à Ségorbe, pour voir s'il ne se présenteroit pas quelque occasion de faire un nouveau coup. Vous n'avez, ajouta le fils de Lucinde, qu'à nous attendre sous ces saules; nous ne tarderons pas à vous venir rejoindre. A d'autres, seigneur don Raphaël I m'écriai-je en riant; dites-nous plutôt de vous attendre sous l'orme. Si vous nous quittez, nous avons bien la mine de ne vous revoir de long-temps. Ce soupçon nous offense, repliqua le seigneur Ambroise; mais nous méritons que vous nous fassiez cet outrage. Yous étes excusable de vous dére de nous, arrèse eu mous avons fait à Valladolid, et de vous

imaginer que nous ne nous ferious pas plus de serupule de vous abandouner que les cannardes que nous avons laisses daus cette ville. Vous vous trompez pourtant. Les confrères à qui nous avons faussé compagnie étoient des personnes d'un fort mauvais caractère, et dont la sociéte commençoit à nous devenir insupportable. Il faut rendre cette justice aux gens de notre profession, qu'il u'y a point d'associés daus la vie civile que l'intérêt divise moins; mais, quand il n'y a pos entre nous de confornité inclinations, notre bonne intelligence peut s'altérer comme celle du reste des hommes. Ainsi, seigneur Gil Blas, poursuivit Lamela, je vous prie, vous et le seigneur don Alphonse, d'avoir un peu plus de confiance en nous, et de vous mettre l'esprit en repos sur l'envie que nous avons, don Raphaël et moi, d'aller à Ségorbe.

Il est bien aisé, dit alors le fils de Lucinde, de leur ôter là-dessus tout sujet d'inquiétude : ils n'ont qu'à demeurer maîtres de la caisse, ils auront entre leurs mains une bonne caution de notre retour. Vous voyez, seigneur Gil Blas, ajouta-t-il, que nous allons d'abord au fait. Vous serez tous deux nautis ; et je puis vous assurer que nons partirons, Ambroise et moi, sans appréhender que vous ne vous souffliez ce précieux nantissement. Après une marque si certaine de notre boune foi, ne vous fierezvous pas entièrement à nous? Oui, messieurs, leur dis-je, et vous pouvez présentement faire tout ce qu'il vous plaira. Ils partirent sur-le-champ, chargés de l'outre et de la besace, et melaissèrent sous les saules avec don Alphonse , qui me dit après leur départ : Il faut , seigneur Gil Blas, il faut que je vous ouvre mon cœur. Je me reproche d'avoir eu la complaisance de venirjusqu'ici avec ces deux fripous. Vous ne sauriez croire combien de fois je m'en suis déja repenti. Hier au soir, pendant que je gardois les chevaux, j'ai fait mille réflexions mortifiantes. J'aipense qu'il ne convenoit point à un jeune homme qui à des principes d'honneur de vivre avec des gens anssi vicieux que Raphaël et Lamela : que si par malheur un jour (et cela peut fort bien arriver) le succès d'une fourberie est tel que nous tombious entre les mains de la justice, j'aurai la honte d'etre puni avec eux comme un voleur, et d'éprouver un chatiment infame. Ces images s'offrent sans cesse à mon esprit; et je vous avouerai que j'ai résolu, pour n'etre plus complice des mauvaises actions qu'ils feront, de me separer d'eux pour jamais. Je ne crois pas, contima-t-il, que vous désapprouviez mon dessein. Non, je vous assure, lui répondis-je; quoique vous m'ayez vu faire le personnage

d'alguazil dans la cométile de Samuel Simon, ne vous imaginez pas que ces sortes de pièces soient de mon goût. Je prends le ciel à témoin qu'en jouant un si bean role, je me suis dit à moineme: Ma foi, monsieur Gil Blas, si la justice venoit à vous saisra au collet présentement, vous mériteriez bien le salaire qui vous en revientroit? Je ne me-sens donc pas plus disposé que vous, seigneur don Alphones, à d'emeurer en si mauvaise compagnie; et, si vous le trouvez bon, je vous accompagnerai. Quand ces messieurs seront de retour, nous leur demanderons à partager nos finances; et demain matin, ou cette muit même, nous prendrons consé d'eux.

L'amant de la belle Séraphine approuva ce que je proposois. Gagnons, me dit-il, Valence, et nous nous embarquerons pour l'Italie, où nous pourrons nous engager au service de a république de Venise. Ne vaut-il pas mieux embrasser le parti des armes, que de mener la vie lache et eoupable que nous menons? Nous serons même en état de faire un assez bonne figure avec l'argent que nous aurons. Ce n'est pas, ajonta-t-il, que je me serve sans remords d'un bien si mal acquis ; mais outre que la nécessité m'y oblige, si jamais je fais la moindre fortune dans la guerre, je jure que je dédommagerai Samuel Simon. J'assurai don Alphouse que j'étois dans les mêmes sentiments, et nous résolumes enfin de quitter nos eamarades des le lendemain avant le jour. Nous ne frimes point tentés de profiter de leur absence. c'est-à-dire de déménager sur-le-champ avec la caisse : la confiance qu'ils nous avoient marquée en nons laissant maîtres des espèces ne nous permit pas seulement d'en avoir la pensée, quoique le tour de l'hôtel garni eut en quelque manière rendu ce volexcusable.

Ambroise et don Raphaël revinrent de Ségorbe sur la fin dujour. La première chose qu'ils nous dirent fut que leur voyageavoit été très heureux q qu'ils venoient de jeter les fondements d'une fourberie qui, selon toutes les apparences, nous seroit encore plus utile que celle du soir précédent. Et là-dessus le filsde Lueinde voulut nous mettre au fait; mais don Alphonse prit alors la parole, et leur déclara poliment que, ne se sentant pas né pour vivre comme ils faisoient, il étoit dans la résolution de se séparer d'eux. Je leur appris de mon côté que j'avois le même dessein. Ils firent vraiment tout leur possible pour nous engager à les accompagner dans leurs expéditious; nous primes congéd'eux le lendemain matin, aprés avoir fait un partage égal denos services, et nous tirfaure vers Valence. CHAP. III. — Après quel désagréable incident don Alphonse se trouva au comble de la joie et par quelle aventure Gil Blas se vit tout-à-coup dans une heureuse situation.

Nous poussaimes gaiement jusqu'à Bunol, où par malheur il fallut nous arrêter. Don Alphones tomba malade. Il lui prit une grosse fièvre avec des redoublementsqui me firent craindre pour sa vie. Ileureusement il n'y avoit point la de médècins, et J'en fus quitte pour la peur. Il se trouva hors de danger au bout de trois jours, et mes soins achevèrent de le rétablir. Il se montra très sensible à tout eq que J'avois fait pour lui; et, comme nous nous sentions véritablement de l'inclination l'un pour l'autre, uous nous juriames une éternelle amitié.

Nois nous remines en chemin, toujours résolus, quand nous serious à Valence, de profiter de la première occasion qui s'of-fairoit de passer en Italie. Mais le Ciel, qui nous préparoit une heureuse destinée, disposa de nous autrement. Nous vimes à la porte d'un bean château des paysans de l'un et de l'autre sexe qui dausoient en rond et se réjouissoient. Nous nous approchames d'eux pour voir leur fête; et don Alphonse ne s'âttendoit à rien moins qu'à la surprise dont il fut tout-à-coup saisi. Il aperquit le baron de Steinbach, qui, de son côté l'ayant reconny vint à lui les bras ouverts, et lui dit avec transport: Ah! don Alphonse, c'est vous! l'agréable reucontre! Pendant qu'on vous cherche par-tout, le hasard vous présente à mes veux.

Mon compagnon descendit de cheval aussitôt, et courut cmbrasser le baron, dont la joie me parut immodérée. Venez, mon fils, lui dit ensuite ce bon vieillard, vous allez apprendre qui vous êtes, et jouir du plus heureux sort. En achevant ces paroles, il l'emmena dans le château. J'y entrai avec eux, car j'avois mis pied à terre et attaché nos chevaux à un arbre. Le maître du château fut la première personne que nous rencontrâmes. C'étoit un homme de cinquante ans et de très bonne mine. Seigneur, lui dit le baron de Steinbach en lui présentant don Alphonse. vous voyez votre fils. A ccs mots, don César de Leyva (ainsi se nommoit le maître du château) jeta ses bras au cou de don Alphonse, et, pleurant de joic : Mon cher fils, lui dit-il, reconnoissez l'auteur de vos jours ! Si je vous ai laissé ignorer si long-temps votre condition, crovez que je me suis fait en cela une cruelle violence. J'en ai mille fois soupiré de douleur, mais je n'ai pu faire autrement. J'avois épousé votre mère par inclination; elle ctoit d'une naissance fort inférieure à la mienne. Je vivois sous

l'autorité d'un père dur, qui me réduisoit à la nécessité de tenir secret un mariage contracté sans son aveu. Le baron de Steinbach seul étoit dans ma confidence, et c'est de concert avec moi qu'il vous a élevé. Enfin mon père n'est plus, et je puis déclarer que vous êtes mon unique héritier. Ce n'est pas tout, ajouta-t-il, je vous marie avec une jeune dame dont la noblesse égale la mienne. Seigneur, interrompit don Alphonse, ne me faites point paver trop cher le bonheur que vous m'annoncez. Ne puis-je savoir que j'ai l'honueur d'être votre fils, sans apprendre en même temps que vous voulez me rendre malheureux? Ah! seigneur, ne sovez pas plus cruel que votre père. S'il n'a point approuvé vos amours, du moins il ne vous a point forcé de prendre une femme. Mon fils, répliqua don César, je ne préteuds pas non plus tyranniser vos desirs. Mais avez la complaisance de voir la dame que je vous destine; c'est tout ce que j'exige de votre obéissance. Quoique ce soit une personne charmante et un parti fort avantageux pour vous, je promets de ne pas vous contraindre à l'épouser. Elle est dans ce château, Suivez-moi; vous allez convenir qu'il n'y a point d'objet plus aimable. En disant cela, il conduisit don Alphonse dans un appartement où je m'introduisis après eux avec le baron de Steinbach.

Là étoit le comte de Polan avec ses deux filles Séraphine et Julie, et don Fernand de Levva son gendre, qui étoit neveu de don César. Il y avoit encore d'autres dames et d'autres cavaliers. Don Fernand, comme on l'a dit, avoit enlevé Julie, et c'étoit à l'occasion du mariage de ces deux amants que les paysans des envirous s'étoient assemblés ce jour-là pour se réjouir. Sitôt que don Alphonse parut, et que son père l'eut présenté à la compagnic, le comte de Polan se leva, et courut l'embrasser, en disaut : Que mou libérateur soit le bienvenu! Don Alphonse, poursuivitil en lui adressant la parole, connoissez le pouvoir que la vertu a sur les ames généreuses! Si vous avez tué mon fils , vous m'avez sauvé la vie. Je vous sacrifie mon ressentiment, et vous donne cette même Séraphine à qui vous avez sauvé l'honneur. Par-là je m'acquitte envers vous. Le fils de don César ne manqua pas de témoigner au comte de Polan combien il étoit pénétré de ses bontés; ct je ne sais s'il eut plus de joie d'avoir découvert sa naissance, que d'apprendre qu'il alloit devenir l'époux de Séraphine. Effectivement ce mariage se fit quelques jours après, au graud contentement des parties les plus intéressées.

Comme j'étois aussi un des libérateurs du comte de Polan, ce seigneur, qui me reconnut, me dit qu'il se chargeoit du soin de faire ma fortune; mais je le remerciai de sa generosité; et je nevoulus point quiter don Alphouse, qui me fit intendant de sa maisonet m'honora de sa confiance. A peine fut-il marié, qu'ayant sur le cœur le tour qui avoit été fait à Samuel Simon, il m'envoya porter à ce marchaul tout l'argent qui lui avoit été volé. J'aliai donc faire une restitution: c'étoit commencer le métier d'intendant per où l'on devroit le fluir.

## LIVRE VII.

CHAP. I. - Des amours de Gil Blas et de la dame Lorença Séphora.

J'aliai donc à Xelva porter au bon Sanuel Simon les trois mille ducats que nous hia vions colés. J'avouerai frauchement que je fus tenté sur la route de m'approprier cet argent, pour commencer mon intendance sous d'heureux auspires. Je pouvois fairece coup impunément; je n'avois qu'à voyager cinq ou six jours, et m'en retourner ensuite comme si je me fusse acquitit de ma commission. Don Alphonse et sou père étoient trop prévenus en ma faveur pour soupçonuer ma fidelité. Tout me favorisoit. Je ne succombai pourtant point à la tentation; je puis même dire que je la surmontai en garçon d'honneur: ce qui n'écit pas peu louable dans un jeune homme qui avoit fréquenté de grauds fripons. Bien des personnes qui ne voient que d'hométes gens ne sont pas si scrupuleuses; celles sur-tout à qui l'on a confié des dépôts qu'elles peuvent retenir saus intéresser leur réputation pourroient en dire des nouvelles.

Après avoir fait la restitution au marchand, qui ne s'y étoit nullement attendu, je revins au château de Leyva. Le conte de Polan n'y étoit plus; il avoit repris le chemin de Toléde avec Julie et don Fernand. Je trouvai mon nouveau mattre plus épris que jamais de sa Sérapline, sa Sérapline euchantée de lui, et don César charmé de les posséder tous deux. Je m'attachai à gaguer l'amitié de ce tendre père, et j'y réussis. Je devins l'intendant de la maison : c'étoit moi qui réglois tout; je recevois l'argent des fermiers; je faisois la dépense, et j'avois sur les valets un empire despotique: mais, contre l'ordinaire de mes pareils, je n'abusois point de mon pouvoir. Je ne chassois pas les domestiques qui me déplaisoient, nn n'exigeois pas des autres qu'il me fussent entièrement dévoués. S'ils s'adressoient directement

à don César ou à son fils pour leur demander des graces, bien loin de les traverser, je partois en leur faveur. D'ailleurs le sma ques d'aiffection que mes deux mattres me donnoient à toute heure m'inspiroient un zèle pur pour leur service. Je n'avois en vue que leur intérét : aucun tour de passe-passe dans mon administration; j'étois un intendant comme on n'en voit point.

Pendant que je m'applaudissois du bonheur de ma conditien, l'Amour, comme s'il et iét jaloux de ce que la fortune faisoit pour moi, voulnt aussi que j'ensse quelques graces à lui rendre : il fit natire dans le ceur de la dame Lorença Séphora , première femme de Séraphine, une inclination violente pour M. l'intendant. Ma conquête, pour dire les choses en fidele historien, frisoit la einquantaine. Cependant im air de fratcheur, un visage agréable, et deux beaux yeux dont elle savoit habilement se servir, pouvoient la faire encore passer pour une espèce de bonne fortune. Je hui aurois soulhaite seulement un teint plus vermeil, car elle étoit fort pale; ce que je ne manquai pas d'attribuer à l'austérité du célibat.

La dame m'agaça long-temps par des regards où son amour étoit peint ; mais au lieu de répondre à ses œillades, je fis d'abord semblant de ne pas m'apercevoir de son dessein. Par-là je lui parus un galant tout neuf : ce qui ne lui déplut point. S'imaginant done ne devoir pas s'en tenir au langage des yeux avec un ieune homme qu'elle erovoit moins éclairé qu'il ne l'étoit, dès le premier entretien que nous etimes ensemble, elle me déclara ses sentiments en termes formels, afin que je n'en ignorasse. Elle s'v prit en femme qui avoit de l'école : elle feignit d'être déconcertée en me parlant ; et, après m'avoir dit à bon compte tout ee qu'elle voulait me dire, elle se cacha le visage pour me faire eroire qu'elle avoit houte de me laisser voir sa foiblesse. Il fallut bien me rendre; et, quoique la vanité me déterminat plus que le sentiment, je me montrai fort seusible à ses marques d'affection. J'affeetai même d'étre pressant, et je fis si bien le passionné, que je m'attirai des reproches. Lorença me reprit avec tant de douceur, qu'en me recommandant d'avoir de la retenue, elle ue paroissoit pas fachée que j'en eusse manqué. J'aurois poussé les choses encore plus loin, si l'objet aimé n'ent pas eraint de me donner mauvaise opinion de sa vertu en m'accordant une victoire trop faeile. Ainsi nous nous séparâmes jusqu'à une nouvelle entrevue. Séphora persuadée que sa fansse résistance la faisoit passer pour une vestale dans mon esprit, et moi plein de la douce espérance de mettre bientôt cette aventure à fin.

Mes affaires étoient dans cette heurense disposition, lorsqu'un laquais de don César m'apprit une nouvelle qui modéra ma joie. Ce garçon étoit un de ees domestiques eurieux qui s'appliquent à découvrir ce qui se passe dans un maison. Comme il me faisoit assiduement sa eour, et qu'il me régaloit de quelque nouveauté tons les jours, il vint me dire un matin qu'il avoit fait une plaisante déconverte; qu'il vouloit m'en faire part, à condition que je garderois le seeret, attendu que cela regardoit la dame Lorença Séphora, dont il eraignoit, disoit-il, de s'attirer le ressentiment. J'avois trop envie d'apprendre ee qu'il avoit à me dire. pour ne lui pas promettre d'étre discret; mais, sans paroître v prendre le moindre intérêt, je lui demandai le plus froidement qu'il me fut possible ee que c'étoit que la découverte dont il me faisoit fête. Lorença, me dit-il, fait seerêtement entrer tous les soirs dans son appartement le chirurgien du village, qui est un jeune homme des mieux bâtis; et le drôle y demeure assez longtemps. Je veux croire, ajouta-t-il d'un air malin, que eela peut fort bien être innoeent; mais vous conviendrez qu'un garcon qui se glisse mystérieusement dans la chambre d'une fille dispose à mal juger d'elle.

Ouoigne ce rapport me fit autant de peine que si j'eusse été véritablement amoureux, je me gardaj bien de le faire connoître; je me contraignis jusqu'à rire de cette nouvelle, qui me percoit l'ame. Mais je me dédommageai de cette contrainte des que je me vis sans témoin. Je pestai, je jurai; je revai au parti que je prendrois. Tantôt, méprisant Lorenca, je me proposois de l'abandonner sans daigner seulement m'éclaireir avec la coquette ; et tantôt, m'imaginant qu'il y alloit de mon honneur de donner la chasse au chirurgien, je formois le dessein de l'appeler en duel. Cette dernière résolution prévalut. Je me mis en embuseade sur le soir, et je vis effectivement mon homme entrer d'un air mystérieux dans l'appartement de ma duègne. Il falloit cela pour entretenir ma fureur, qui se seroit pent-être ralentie. Je sortis du château, et m'allai poster sur le chemin par où le galant devoit s'en retourner. Je l'attendois de pied ferme, et ehaque moment irritoit l'envie que j'avois de me battre. Enfin mon ennemi parut. Je fis quelques pas en matamore pour l'aller joindre; mais je ne sais comment diable cela se fit, je me sentis toutà-coup saisir, comme un héros d'Homère, d'un mouvement de crainte qui m'arrêta. Je demeurai aussi troublé que Paris quand il se présenta pour combattre Ménélas. Je me mis à considérer mon homme, qui me sembla fort et vigoureux, et je trouvai son



epée d'une lorgueur excessive. Tout cela faisoit sur moi son eftet; néanmoins, par point d'honneur on autrement, quoique je visse le peril avec des yeux qui le grossissoient encore, et malgré la nature qui s'opiniatroit à m'en détourner, j'eus l'assurance de m'avancer vers le chirurgien et de nettre flamberge au vent.

Mon action le surprit. Qu'y a-t-il donc, seigneur Gil Blas, s'écria-t-il. Pourquoi ces démonstrations de chevalier errant? Vous voulez rire apparemment. Nou, monsieur le barbier, lui répondis-je, non : rien n'est plus sérieux. Je veux savoir si vous étes aussi brave que galant. N'espérez pas que je vous laisse posséder tranquillement les bonnes graces de la dame que vous venez de voir en secret au château. Par saint Côme, reprit le chirurgien en faisant un éclat de rire, voici une plaisante aventure ! Vive Dieu! les apparences sont bien trompeuses. A ces mots, m'imaginant qu'il n'avoit pas plus d'envie que moi de se battre. j'en devius plus insolent. A d'autres, interrompis-je, mon ami, à d'autres! Ne pensez pas que je me paie d'une simple négative. Je vois bien, répliqua-t-il, que je serai obligé de parler, pour prévenir le malheur qui arriveroit à vous ou à moi. Je vais douc vous révéler un secret, quoique les hommes de notre profession ne puissent pas être trop discrets. Si la dame Lorença me fait entrer à la sourdine dans son appartement, c'est pour cacher aux domestiques la connoissance de son mal. Elle a au dos un cancer invétére que je vais panser tous les soirs. Voilà le sujet de ces visites qui vous alarment. Avez donc désormais l'esprit en repos là-dessus. Mais, poursuivit-il, si vous n'étes pas satisfait de cet éclaircissement, et que vous vouliez que nous en venions absolument aux mains, vous n'avez qu'à parler; je ne suis pas homme à refuser le collet. En disant ces paroles il tira sa longue rapière, qui me fit frémir, et se mit en garde d'un air qui ne me promettoit rien de bon. C'est assez, lui dis-je en rengainant mon épée; je ne suis pas un brutal à n'écouter aucune raison : après ce que vous venez de m'apprendre, vous n'êtes plus mon ennemi. Embrassons-nous! A ce discours, qui lui fit assez connoitre que je n'étois pas si méchant que j'avois paru d'abord, il remit en riant sa flamberge, me tendit les bras, et ensuite nous nous séparàmes les meilleurs amis du monde.

Depuis ce moment-la Séphora ne s'offrit plus que désagréablement à ma pensée. J'éludai toutes les occasions qu'elle me donna de l'entretenir en particulier; ce que je fis avec tant de soin et d'affectation, qu'elle s'en aperçut. Étonnée d'un si grand changement, elle en voulut savoir la cause; et, trouvant enfin le moyen de me parler à l'écart : Monsieur l'intendant, me dit-effe, apprenez-moi, de grace, pourquoi vous fuvez jusqu'à mes regards. Au lieu de cherch er comme auparavant l'occasion de m'entretenir, vous prenez soin de m'éviter. Il est vrai que j'ai fait les avances; mais vous y avez répondu. Rappelez-vous, s'il vous plait, la conversation particulière que nous avons eue ensemble : vous y étiez tout de fcu ; vous êtes à présent tout de glace. Qu'estce que cela signifie? La question n'étoit pas peu délicate pour un homme naturel. Aussi je fus fort embarrassé. Je ne me souviens plus de la réponse que je fis à la dame; je me souviens seulement qu'elle lui dérlut infiniment. Séphora, quoique à son air doux et modeste on l'cût prise pour un agneau, étoit un tigre quand la colère la dominoit. Je croyois, me dit-elle en me lancant un regard plein de dépit et de rage, je croyois faire beaucoup d'honneur à un petit homme comme vous, en lui découvrant des sentiments que de nobles cavaliers feroient gloire d'exciter. Je suis bien punie de m'être indignement abaissée jusqu'à un malheureux aventurieux.

Élle n'en demeura pas là ; j'en aurois étéquitte à trop bon marché. Sa langue, cédant à la fureur, me donna cent épithètes qui enchérissoient les unes sur les autres. Je sais bien que j'aurois dù les recevoir de sang-froid, et faire réflexion qu'en dédaignant le triomphe d'une vertu que j'avois tentée, je commettois un crime que les femmes ne pardonnent point. Mais j'étois trop vif pour souffir des injures dont un homme sensé n'auroit fait que rire à ma place, et la patience m'échappa. Madame, lui dis-je, ne méprisons personne! Si ces nobles cavaliers dont vous parlez vous avoient vu le dos, je suis sûr qu'ils borneroient la leur curiosité. Je n'eus pas si tôt lancé ce trait, que la furieuse duégne m'appliqua le plus rude soufflet qu'ait jamais donné femme outragée. Je n'en attendis pas un second, et j'évitai par une prompte fuite une grête de cours qui seroient tombés sur moi.

Je rendois graces au ciel de me voir hors de ce mauvais pas, et je m'imaginois n'avoir plus rien à craindre, puisque la dame s'étoit vengée. Il me sembloit que, pour son honneur, elle devoit taire l'aventure: effectivement quinze jours s'écoulèrent saus que j'en entendisse parler. Je commençois moi-même à l'oublier, quand j'appris que Séphora étoit malade. Je fus assez bon pour m'affliger de cette nouvelle. J'eus pitié de la dame. Je pensai que, ne pouvant vaincre un amour si mal payé, cette malheureuse amagint y avoit succombé. Je me représentois avec douleur que j'étois la cause de sa maladie, et le n'aignois du

moins la duèguc, si je ne pouvois l'aimer. Que je jugeois mal d'elle! Sa tendresse, changée en haine, ne songeoit alors qu'à me nuire.

Un matin que l'étois avec don Alphonse, je trouvai ce jenne cavalier triste et réveur. Je lui demandai respectueusement ce qu'il avoit. Je suis chagrin, mc dit-il, de voir Séraphine foible, injuste, ingrate. Cela vous étonne, ajouta-t-il en remarquant que je l'écoutois avec surprise; cependant rien n'est plus véritable. J'ignore quel sujet vous avez pu donner à la dame Lorenca de vous haïr; mais je puis vous assurer que vous lui étes devenu odieux à un point que, si vous ne sortez au plus vite de ce chàteau, sa mort, dit-elle, est certaine. Vous ne devez pas douter que Séraphine, à qui vous étes cher, ne se soit d'abord révoltée contre une haine qu'elle ne peut servir sans injustice et sans ingratitude. Mais enfin c'est une femme. Elle aime tendrement Séphora, qui l'a élevée. C'est pour elle une mère que cette gouvernaute, dont elle croiroit avoir le trépas à se reprocher si elle n'avoit la foiblesse de la satisfaire. Pour moi, quelque amour qui m'attache à Séraphine, je n'aurai jamais la làche complaisance d'adhérer à ses sentiments là-dessus. Périssent toutes les duégnes d'Espagne avant que je consente à l'éloignement d'un garconque je regarde plutôt comme un frère que comme un domestique!

Lorsque don Alphonse ent ainsi parlé, je lui dis: Seigneur, je suis ne pour être le jouet de la fortune. Javois comple qu'elle cesseroit de me persécuter chez vous, où tout me prometioit des jours leureux et tranquilles. Il faut pourtant me résoudre à m'en hamiir, quelque agreinent que j'y tronve. Non, non, s'écria le généreux fils de don César; laissez-moi faire entendre raison à Séraphine. Il ne sera pas dit que vous aurrez été sacrifié anx caprices d'unc duegne, pour qui d'ailleurs on n'a que trop de considération. Vous ne fercz, lui répiquai-je, seigneur, qu'aigrir Séraphine en résistant à ses volontés. J'aime mieux me retirer que de m'exposer, par un plus long séjour ici, à nettre la division entre deux époux si parfaits. Ce seroit un malheur dont je ne me consolerois de ma vie.

Don Alphonse me défendit de prendre ce parti; et je le vis si ferme dans le dessein de me soutenir, qu'indubitablement Lorença en auroit en le démenti si j'eusse vouln tenir bon: ce que j'aurois fait si je n'eusse écoulé que mon ressentiment. Il yavides moments où, piqué contre la duègne, j'étois tenté de ne la point ménager; mais, quand je venois à considèrer qu'en révelant sa honte ce servit poiguarder une pauvre créature dont ie

causois tout le malheur, et que deux maux sans remède conduisoient visiblement au tombeau, je ne me sentois plus que de la compassion pour elle. Je jugeai, puisque j'étois un mortel si dangereux, que je devois en conscience rétablir par ma retraite la tranquillité dans le château; ce que J'exécutai dès le lendemain avant le jour, sans dire adieu à mes deux maîtres, de peur qu'ils ne s'oppossasent à mon départ par amitie pour moi. Je me contentai de laisser dans me chambre un écrit qui contenoit mi compte exact que je leur rendois de mon administration.

Chap. II.—Ce que devint Gil Blas après sa sortie du château de Leyva, et des heureuses suites qu'eut le mauvais succès de ses amours.

J'étois monté sur un bon cheval qui m'appartenoit, et je portois dans ma valise deux eents pistoles, dont la meilleure partie me venoit des bandits tués et des trois mille ducats volés à Samuel Simon; car don Alphonse, saus me faire rendre ce que j'avois touché, avoit restitué cette somme entière de ses propres deniers. Ainsi, regardant mes effets comme un bien devenu legitime par cette restitution, j'en jouissois sans scrupule. Je possédois donc un fonds qui ne me permettoit pas de m'embarrasser de l'avenir, outre la confiance qu'on a toujours en son mérite à l'age que j'avois. D'ailleurs, Tolède m'offroit un asyle agréable. Je ne doutois point que le comte de Polan ne se fit un plaisir de bien recevoir un de ses libérateurs, et de lui donner un logement dans sa maison. Mais j'envisageois ce scigneur comme mon pis-aller; et je résolns, avant que d'avoir recours à lui, de dépenser une partie de mon argent à voyager dans les royaumes de Murcie et de Grenade, que j'avois particulièrement envie de voir. Dans ce dessein je pris le chemiu d'Almansa, d'où, poursuivant ma route, j'allaj de ville en ville jusqu'à celle de Grenade, sans qu'il m'arrivat aucune mauvaise aventure. Il sembloit que la Fortune, satisfaite de tant de tours qu'elle m'avoit joués, voulût enfin me laisser en repos. Mais la traftresse m'en préparoit bien d'autres, comme on le verra dans la suite.

Une des preunières personnes que je reucontrai dans les rues de Grenade fut le seigneur don Fernand de Leyva, gendre, aiusi que don Alphonse, du comte de Polan. Nous fitmes également surpris l'un et l'autre de nous trouver là. Comment donc, Gill Blas, s'écrà-til, vous dans cette ville! qui vous amène cie? Seigueur, lui dis-je, si vous étes étonné de me voir en ce pays-ci, vous le serez bien davantage quand vous saurez pourquoi j'ai quitté le service du seigneur don César et de son fils. Alors je lui contai tout ce qui s'étoit passé entre Séphora et moi, sans lui rien déguiser. Il en rit de bon cœur : puis , reprenant son serieux : Mon ami, me dit-il, je vous offre ma médiation dans cette affaire. Je vais écrire à ma belle-sœur... Non, non, seigneur, interrompis-je, ne lui écrivez point, je vous prie! Je ne suis pas sorti du château de Leyva pour y retourner. Faites, s'il vous plait, un autre usage de la bonté que vous avez pour moi. Si quelqu'un de vos amis a besoin d'un secretaire ou d'un intendant, je vous conjure de lui parler en ma faveur. J'ose vous assurer qu'il ne vous reprochera pas de lui avoir donné un mauvais sujet. Très volontiers, répondit-il; je ferai ce que vous souhaitez. Je suis veuu à Greuade pour une vieille tante malade : j'y serai encore trois semaines, après quoi je partirai pour me rendre à mon château de Lorqui, où j'ai laissé Julie. Je demeure dans cètte maison, poursuivit-il en me montrant un hôtel qui étoit à cent pas de nous. Venez me trouver dans quelques jours; je vous aurai peut-être déjà déterré un poste convenable.

Effectivement, des la première fois que nous nous revimes, il me dit: Monsieur Parchvèque de Grenade, unon parent et unon ami, voudroit avoir près de lui un homme qui eût de la littérature, et une bonne main pour mettre au net ses écrits; ear c'est il en fait encore tous les jours qu'il prononce avec applaudissement. Comme je vous crois son fait, je vous ai proposé, et il m'a promis de vous prendre. Allez vous présenter à lui de ma part; vous jugerez, par la réception qu'il vous fera, si je lui ai parle de vous avantageusement.

La condition me parut telle que je la potvois désirer. Aliusi, métant préparé de nom nieux à parotire devant le prélat, je me rendis un matin à l'archevèché. Si j'imitois les faiseurs de romans, je ferois une pompeuse description du palais épiscopal de Grenade, je m'étendrois sur la structure du batiment; je vanterois la richesse des meubles, je parlerois des statues et des tabeanx qui y étoient; je ne ferois pas grace au lecteur de la moindre des histoires qu'ils représentoient; mais je me contenterai de dire-qu'il égaloit en magnificence le palais de nos rois.

Je trouvai dans les appartements un peuple d'ecclésiastiques et de gens d'épée, dont la plupart étoient des officiers de monseigneur, ses aumòniers, ses gentilshommes, ses écuyers on ses valets de chambre. Les laiques avoient tous des habits superbes/ on les auroit plutôt prisponr des seigneurs que paur des domesques. Ils étoient fiers, et faisoient les homnies de conséquence. Je ne pus m'empêcher de rire en les considérant, et de m'en moquer en moi-meme. Parbleu! disois-je, ees gens-ci sont bien heureux de porter le joug de la servitude sans le sentir ; car enfin s'ils le sentoient, il me semble qu'ils auroient des manières moins orgneilleuses. Je m'adressai à un grave et gros personnage qui se tenoit à la porte du cabinet de l'archevêque, pour l'ouvrir et la fermer quand il le falloit. Je lui demandai civilement s'il n'y avoit pas moyen de parler à monseigneur. Attendez, me dit-il, d'un air see; sa grandeur va sortir pour aller entendre la messe; elle vous donnera en passant un moment d'audience. Je ne répondis pas un mot. Je m'armai de patience, et je m'avisai de vouloir lier conversation avec quelques uns des officiers; mais ils commencerent à m'examiner depuis les pieds jusqu'à la tête, sans daigner me répondre une syllabe; après quoi ils se regardèrent les uns les autres, en souriant avec orgueil de la liberté que j'avois prise de me méler à leur entretien.

Je demeurai, je l'avoue, tout déconcerté de me voir traiter ainsi par des valets. Je n'etois pas encore bien remis de ma confusion, quand la porte du cabinet s'ouvrit. L'archevêque parut. Il se fit aussitôt un profond silence parmi ses officiers, qui quittèrent tout-à-coup leur maintien insolent, pour en prendre un respectueux devant leur maître. Ce prélat étoit dans sa soixanteneuvième année, fait à-peu-près comme mon onele le chanoine Gil Perez, c'est-à-dire gros et court. Il avoit par-dessus le marché les jambes fort tournées en dedans, et il étoit si chauve, qu'il ne lui restoit qu'un toupet de cheveux par-derrière ; ce qui l'obligeoit d'emboîter sa tête dans un bonnet de laine fine à longues oreilles. Malgré tout cela, je lui trouvois l'air d'un homme de qualité, sans doute parceque je savois qu'il en étoit un. Nous autres personnes du commun, nous regardons les grands seigueurs avec une prévention qui leur prête souvent un air de grandeur que la nature leur a refusé.

L'archevèque s'avança vers moi d'abord, et me demanda d'un ton de voix plein de donceur ee que je souhaitois. Je lui dis que j'étois le jenne homme dont le seigneur don Fernand de Leyva lui avoit parlé. Il ne me donna pas le temps de lui en dire da vantage. All: d'est vous, s'écria-t-il, c'est vous dont il m'a fait un si bel éloge! Je vous retiens à mon service; vouş étes une bonne acquisition pour moi. Yous n'avez qu'à demeurer ici. A ees mots il s'appuya sur deux écuyers, et sorittaprés avoir écouté des celesiastiques qui avoient quelque chose à lui communiquer. A peine fut-il hors de la chambre où nous étions, que les mémes

officiers qui avoient dédaigné ma conversation viurent la rechecher. Les voilà qui m'environnent, qui me gracicusent, et me témoignent de la joie de me voir devenir commensal de l'archevéché. Ils avoient entendu les paroles que leur mattre m'avoi dites, et ils mouroient d'envie de savoir sur quel pied j'allois étre auprès de lui; mais j'ens la malice de ne pas contenter leur curiosité, pour me venger de leurs mépris.

Monseigneur ne tarda guêre à reveuir. Il me fit eutrer dans actinet pour mi entreteuir en particulier. Je jugeaî bien qu'il avoit dessein de tater mon esprit, Je me tins sur mes gardes, et me preparai à mesurer tous mes mots. Il m'interrogea d'abord sur les humanités. Je ne répoudis pas mal à ses questions; il vit que je comoissois assez les auteurs grecs et latius. Il me mit ensuite sur la dialectique, e'est on je l'attendois. Il me trouva là-dessus ferré à glace. Votre éducation , me dit-il avec quelque sorte de surprise, n'a point été négligée. Voyons présentement votre écriture. J'en tirai de ma poche une feuille que j'avois apportée exprés. Mon prelat n'en fut pas mal satisfait. Je suis content de votre main, s'écria-t-il, et plus encore de votre esprit. Je remercierai mon neveu don Fernand de m'avoir donné un si joil garqon; e'est un vrai présent qu'il m'a fait.

Nons finnes interrompus par l'arrivée de quelques seigneurs greuadins qui venoient diner avec l'archevêque. Le les laissai eusemble, et me retirai parmi les officiers, qui me prodiguérent alors les bonnetétés. J'alai manger avec eux quand il en fut temps, et s'ils m'observèrent pendant le repas, je les examinai bien aussi. Quelle sagesse il y avoit dans l'extérieur des occlésfastiques! Ils me parurent de saints personnages, tant le lien où j'étois tenoit mon esprit en respect! Il ne me vint pas seulement en pensée que c'étoit de la fausse monnoie, comme si l'on n'en

pouvoit pas voir chez les princes de l'Église!

J'étois assis aiprès d'un vieux valet de chambre, nommé Melchior de la Ronda. Il prenoît soin de me servir de hons moc ceaux. L'attention qu'il avoit pour moi m'en donna pour lui, et ma politesse le charma. Seigneur eavalier, me dit-il tout bas après le diner, je vondrois bien avoir une conversation particulière avec vous. En même temps il me mena dans un endroit du palais où persoune ne pouvoit nous entendre; et là il me tint ce discours: Mon fils, dès le premier instant que je vous ai vu, je me suis senti, pour vous de l'inclination. Je veux vous en donner une mêrque certaine, en vous faisant une confidence qui vous sera d'une grande milité. Vous étes ici dans une maison où les vrais et les faux dévôts vivent pele-méle. Il vous fauthoit un temps iufini pour connoître le terrain. Je vais vous épargner une si lougue et si désagréable étude, en vous découvrant les caractères des uns et des autres. Après cela vous pourrez facilement vous conduire.

Je commencerai, poursuivit-il, par monseigueur. C'est un prélat fort pieux qui s'occupe sans cesse à édifier le peuple, à le porter à la vertu par des sermons pleins d'une morale excellente, qu'il compose hii-même. Il a depuis vingt années quitté la cour, pour s'abandonner entièrement au zèle qu'il a pour son troupeau. C'est un savant personnage, un grand orateur: il met tout son plaisir à précher, et ses auditeurs sont ravis de l'enteudre. Peut-être v a-t-il un peu de vanité dans son fait; mais, outre que ee n'est point aux hommes à pénétrer les cœnrs, il me siéroit mal d'éplucher les défauts d'une personne dont je mange le pain. S'il m'étoit permis de reprendre quelque chose dans mon maître, je blamerois sa sévérité. Au lieu d'avoir de l'indulgence pour les foibles ecclésiastiques, il les punit avec trop de rigueur. Il persécute sur-tout saus miséricorde ceux qui, comptant sur leur iunocence, entreprennent de se justifier juridiquement, au mépris de son antorité. Je lui trouve encore un autre défaut qui lui est commun avec bien des personnes de qualité : quoiqu'il aime ses domestiques, il ne fait aucune attention à leurs services, et il les laissera vieillir dans sa maison sans songer à leur proeurer quelque établissement. Si quelquefois il leur fait des gratifications, ils ne les doivent qu'à la bonté de quelqu'un qui aura parlé pour eux: il ne s'aviseroit jamais de lui-même de leur faire le moindre bien.

Voids ee que le vieux valet de chambre me dit de son mattre. Il me dit après cela ce qu'il pensoit des ceelésiastiques avec qui nous avious diné. Il n'en fit des portrails qui ne s'accordoient guère avec leur maintien. Il ne me les donna pas à la vérité pour de malbonnettes gens, mais seulement pour d'assez mauvais pretres. Il en excepta pourtant quelques uns, dont il me vanta fort la vertu. Je ne fus plus embarrassé de ma contenance avec est messieurs. Bes le soir même, en soupant, je me parai comme eux d'un deltors sage. Cela ne coûte rien. Il ne faut pas s'etonners'il y a taut d'hyrocrites.

y a talk d hypoernes

CHAP. III. — Gil Blas devient le favori de l'archevêque de Grenade, et le canal de ses grâces.

J'avois été dans l'après-dinée chercher mes hardes et mon cheval à l'hôtellerie où l'étois logé, après quoi l'étois revenu souper

à l'archeveché, où l'on m'avoit préparé une chambre fort propre et un lit de duvet. Le jour suivant, monseigneur me fit appeler de bou matin. C'étoit pour me donner une homélie à transcrire. Mais il me recommanda de la copier avec toute l'exactitude possible. Je n'y manquai pas ; je n'oubliai ni accent , ni point , ni virgule. Aussi la joie qu'il en témoigna fut mélée de surprise. Père éternel! s'écria-t il avectransport lorsqu'il cut parconru des veux tous les feuillets de ma copie, vit-on jamais rien de plus correct? Yous êtes trop bon copiste pour n'être pas grammairien. Parlez-moi confidenment, mon ami : n'avez-vous rien trouvé en écrivant qui vous ait choqué? quelque négligence dans le style, ou quelque terme impropre? Ccla peut fort bien m'être échappé dans le feu de la composition. Oh! monseigneur, lui répondisje d'un air modeste, je ne suis point assez éclairé pour faire des observations critiques; et quand je le serois, je suis persuadé que les ouvrages de votre grandeur braveroient ma censure. Le prélat sourit de ma réponse. Il ne répliqua point, mais il me laissa voir, au travers de toute sa piété, qu'il n'étoit pas auteur impunément.

J'achevai de gagner ses bonnes graces par cette flatterie. Je lui devins plus cher de jour en jour, et j'appris enfin de don Fernand, qui le venoit voir très souvent, que j'en étois aimé de manière que je pouvois compter ma fortune faite. Cela me fut confirmé peu de temps après par mon maître meme; et voici à quelle occasion. Un soir il répéta devant moi avec enthousiasme, dans son cabinet, une homélie qu'il devoit prononcer le lendemain dans la cathédrale. Il ne se contenta pas de me demauder ce que j'en pensois en général, il m'obligea de lui dire les endroits qui m'avoient le plus frappé. J'eus le bonheur de lui citer ceux qu'il estimoit davantage, ses morceaux favoris. Par-là je passai dans son esprit pour un homme qui avoit une connoissance délicate des vraies beautés d'un ouvrage. Voilá, s'écria-t-il, ce qu'on appelle avoir du goût et du sentiment ! Va , mon ami , tu n'as pas, je t'assure, l'oreille béotienne. En un mot, il fut si content de moi, qu'il me dit avec vivacité: Sois, Gil Blas, sois désormais sans inquiétude sur ton sort ; je me charge de t'en faire un des plus agréables. Je t'aime ; et pour te le prouver , je te fais mon confident.

Je n'eus passi tôt entendu ces paroles, que je tombai aux pieds de sa grandeur, tout pénétré de reconnoissance. J'embrassai de bon cœur ses jambes cagneuses, et je me regardai comme un un homme qui étoit en train de s'enrichir. Oui, mon enfant, reprit l'archeveque, dont mon action avoit interrompu le discours, je veux te rendre dépositaire de mes plus secrètes pensées. Éconte avec attention ce que je vais te dire. Je me plais à précher. Le Seigneur bénit mes homélies; elles touchent les pécheurs, les font rentrer en eux-mêmes, et recourir à la pénitence. J'ai la satisfaction de voir un avare, effrayé des images que je présente à sa cupidité, ouvrir ses trésors et les répandre d'une prodigue main; d'arracher un voluptueux aux plaisirs, de remplir d'ambitieux les ermitages, et d'affermir dans son devoir une épouse ébranlée par un amant séducteur. Ces conversions, qui sont fréquentes, devroient toutes seules m'exciter au travail. Néamnoins, je t'avouerai ma foiblesse, je me propose encore un antre prix , un prix que la délicatesse de ma vertu me reproche inutilement; c'est l'estime que le monde a pour les écrits fins et limés. L'honneur de passer pour un parfait orateur a des charmes pour moi. On trouve mes ouvrages également forts et délicats; mais je voudrois bien éviter le défaut des bons auteurs qui écrivent trop long-temps, et me sauver avec toute ma réputation.

Ainsi, mon cher Gil Blas, continua le prélat, j'exige une chose de ton zèle: quand tu t'apercevras que ma plume sentira la vieillesse, lorsque tu me verras baisser, ne manque pas de m'en avertir. Je ne me fie point à moi là-dessus ; mon amour-propre pourroit me séduire. Cette remarque demande un esprit désintéressé. Je fais choix du tien, que je connois bon ; je m'en rapporterai à ton jugement. Grace au Ciel, lui dis-je, monseigneur, vous étes encore fort éloigné de ce temps-là. De plus , un esprit de la trempe de celui de votre grandeur se conservéra beaucoup mieux qu'un autre, ou, pour parler plus juste, vous serez toujours le même. Je vous regarde comme un autre cardinal Ximenés, dont le génie supérieur, au lieu de s'affoiblir par les années, sembloit en recevoir de nouvelles forces. Point de flatterie, interrompit-il, mon ami! Je sais que je puis tomber tout d'un coup. A mon age, on commence à sentir les infirmités, et les infirmités du corps altèrent l'esprit. Je te le répète, Gil Blas, dés que tu jugeras que ma tête s'affoiblira, donne-m'en aussitôt avis. Ne crains pas d'être franc et sincère; je recevrai cet avertissement eoinme une marque d'affection pour moi. D'ailleurs, il y va de ton intérêt: si par malheur pour toi il me revenoit qu'on dit dans la ville que mes discours n'ont plus leur force ordinaire, et que je devrois me reposer, je te le déclare tout net, tu perdrois avec mon amitié la fortune que je t'ai promise. Tel seroit le fruit de ta sotte discrétion.

Le patron cessa de parler en cet endroit pour entendre ma réponse, qui fut une promesse de faire ee qu'il souhaitoit. Depuis ce moment-là il n'eut plus rien de caché pour moi; je devins son favori. Tous les domestiques, excepté Melchior de la Ronda, ne s'en apercurent pas sans envie. C'étoit une chose à voir que la manière dont les geutilshommes et les écuyers vivoient alors avec le confident de monseigneur : ils n'avoient pas honte de faire des bassesses pour captiver ma bienveillance; je ne pouvois eroire qu'ils fussent Espagnols. Je ne laissai pas de leur rendre service. sans être la dupe de leurs politesses intéressées. Monsieur l'archeveque, à ma prière, s'employa pour enx. Il fit donner à l'un une compagnie, et le mit en état de faire figure dans les troupes. Il en envoya un autre au Mexique remplir un emploi considérable qu'il lui fit avoir, et j'obtins pour mon ami Melchior une bonne gratification. J'épronvai par-là que, si le prélat ne prévenoit pas, du moins il refusoit rarement ee qu'on lui demaudoit.

Mais ee que je fis pour un prêtre me paroit mériter un détail. Un jour certain lieencié appelé Louis Gareias, homme jeune encore et de très bonne mine, me fut présenté par notre mattred'hotel, qui me dit : Seigneur Gil Blas, vous voyez un de mes meilleurs amis dans cet honnéte ecelésiastique. Il a été aumônier chez des religieuses. La médisance n'a point épargné sa vertue no l'a noirei dans l'esprit de monseigneur, qui l'a interdit, et qui par malheur est si prévenu contre lui, qu'il ne vent écouter aucune sollicitation eu sa faveur. Nous avons inutilement employé les premières personnes de Grenade pour le faire réhabiliter : notre maître est infectible.

Messieurs, leur dis-je, voilà une affaire bien gâtée. Il vaudroit mieux qu'on n'eût point sollieité pour le seigneur licencié. On lui a rendu un mauvais office en voulant le servir. Je connois monseigneur: les prières et les recommandations ne font qu'a graver dans son esprit la faute d'un eccleisastique; il n'y a pas long-temps que je le lui ai oui dire à lui-même. Plus , disoit-il, un prêtre qui est tombé dans l'irrégularité engage de personnes à me parler pour lui, plus il augmente le seandale, et plus j'ai de sévérité. Cela est facheux , reprit le mattre-d'hôtel, et mon ami seroit bien embarrassé s'il n'avoit pas une bonne main. Heureu-sement il écrit à ravir, et il se tire d'intrigue par ce talent. Je us eurieux de voir si l'écriture qu'on me vantoit valoit mieux que la mienne. Le licencié, qui en avoit sur lui, n'en montra une page, que j'admirai : il sembloit que ce fût une exemple de mai-tre écrivain. En considérant une si belle écriture, il me vint une

idée. Je priai Garcias de me laisser ce papier, en hi disard que j'en pourrois faire quelque clusse qui hi seroit utile; que je ne m'expliquois pas dans ce moment, mais que le lendemain je lui en dirois davantage. Le licencié, à qui le maitre-d'hôtel avoit apparennment fait l'éloge de mon esprit, se retira aussi content que s'il eut déja été remis dans ses fonctions.

J'avois véritablement envie qu'il le fût; et, dès le jour même, j'y travaillai de la manière que je vais le dire. J'étois seul avec l'archevéque; je lui fis voir l'eeriture de Gareias. Mon patron en parut charmé. Alors, profitant de l'oecasion: Monseigneur, lui dis-je, puisque vous ne voulez pas faire imprimer vos homélies, je souhaiterois du moins qu'elles fussent cerites eonnue cela.

Je suis satisfait de ton 'écriture, me répondit le prélat; mais p'avoue que je ue serois pas faché d'avoir de cette main-laune copie de mes ouvrages. Votre grandeur, lui répliquai-je, n'a qu'à parler. L'homme qui peint si bien est un licencié de me acounoissance. Il sera d'autant plus ravi de vons faire ce plaisir, qu'il pourra par ce moyen intéresser votre clemence à le tirer de la triste situation où il a le malleur de se trouver présentement.

Le prélat ne manqua pas de demauder comment se nommoit ce licencie. Il s'appelle, lui dis-je, Louis Garcias. Il est au dèsespoir de s'être attiré votre disgrace. Ce Garcias, interrompit-il, a, si je ne me trompe, été aumônier dans un couvent de filles. Il a encouru les censures ceclésiastiques. Je me souviens encore des mémoires qui m'ont été donnés contre hú. Ses mœurs ne sont pas fort bounes. Monseigneur, interrompis-je à mon tour, je n'entreprendrai point de les justifier; mais je sais qu'il a des ennemis. Il prétend que les anteurs des mémoires que vous avez vas se sont plus attaclées à lui rendre de manvais offies qu'à dire la vérité. Cela pent être, reprit l'archevêque; il y a dans le monde des esprits bien dangeroux. D'ailleurs je veux que saconduite n'ait pas toujours été irréprochable : il peut s'en être repeuti; enfin à tout péché miséricorde. Amène-moi ee licencie; je lève l'interdiction.

C'est ainsi que les hommes les plus sévères rabattent de leur accorda sans peine au vain plaisir d'avoir ses œuvres bien éœrites ce qu'il avoit refusé aux plus puissantes sollicitations. De portai promptenent eette nouvelle au mattre-d'hôtel, qui la fit savoir à son ami Garcias. Ce lieuneié, des le jour suivant, vint me faire des remereiements proportionnés à la grace obtenue. Je le presentai à mon mattre, qui se contenta de lui faire une légére réprimande, et lui donna des homélies à mettre au net. Garcias s'en aequitta si bien, qu'il fut rétabli dans son ministère. Il obtint même la cure de Gabie, gros bourg aux environs de Grenade; ce qui prouve bien que les bénéfices ne se donnent pastonjours à la vertu.

CHAP. IV. — L'archevêque tombe en apoplexie. De l'embarras où se trouve Gil Blas, et de quelle façon il en sort.

Tandis que je rendois ainsi service aux uns et aux antres. don Fernand de Levva se disposoit à quitter Grenade. J'allai voir ce seigneur avant son départ, pour le remereier de nouveau de l'excellent poste qu'il m'avoit procuré. Je lui en parus si satisfait, qu'il me dit : Mon cher Gil Blas, je suis ravi que vous sovez content de mon onele l'archevêque. Je suis charmé de ce grand prélat, lui répondis-je, et je dois l'être. Outre que c'est un seigneur fort aimable, il a pour moi des bontés que je ne puis assez reconnoître. Il ne m'en falloit pas moins pour me consoler de n'être plus auprès du seigneur don Cesar et de son fils. Je suis persuadé, reprit-il, qu'ils sont aussi tons deux mortifiés de vous avoir perdu. Mais vous n'êtes peut-être pas séparés pour jamais; la fortune pourra quelque jour vous rassembler. Je n'entendis pas ees paroles sans m'attendrir. J'en sonpirai; et je sentis dans ce moment-là que j'aimois tant don Alphonse, que i'aurois volontiers abandouné l'archeveque et les belles espérances qu'il m'avoit données pour retourner au château de Levva, si l'on eût levé l'obstaele qui m'en avoit éloigué. Don Fernand s'apercut des mouvements qui m'agitoient, et m'en sut si bon gré, qu'il m'embrassa en me disant que toute sa famille preudroit toujours part à ma destinée.

Deux mois après que ce éavalier fut parti, dans le temps de ma plus grande faveur, nous eùmes une chaude alarme au palais épiscopal; l'archevéque tomba en apoplexie. On le secourut si prouptement, et on lui donna de si bous remédes, que quelques jours après il n'y paroissoit plus. Mais son esprit en recut une rude atteinte. Je le remarquai bien dès la première homelie qu'il composa. De ne trouvai pas toutefois la différence qu'il ty avoit de celle-là aux autres assez sensible pour conchure que l'orateur commençoit à baisser. J'attendis encore une homéle, pour mieux avoir à quoi n'eu tenir. Olt pour celle-là, elle fut décisive. Tantôt le bon prélat se rebattoit, tantôt il s'élevoit trop haut ou descendoit trop bas. C'étot un discours diffus, une rhétorique de régent usé, une eapucinade.

Je ne fus pas le seul qui y prit garde. La plupart des auditeurs, comme s'ils eussent été aussi gagés pour l'examiner, se disoient tout has les uns aux autres : Voilà un sermon qui sent l'apoplexie. Allons, monsieur l'arbitre des homèlies, me dis-je alors à moi-même, préparez-vous à faire voire office. Vous voyez que monseigneur tombe; vous devez l'en avertir, non seulement comme dépositaire de ses pensées, mais encore de peur que quelqu'un de ses amis ne foit assez franc pour vous prévenir. En ce cas-là, vous savez ce qu'll en arriveroit; vous seriez biffe de son testament, où 11 y aura saus doute pour vous un meilleur legs que la bibliothèque du licencié Sédillo.

Après ces réflexious, j'en faisois d'autres toutes contraires; l'avertissement dont il s'agissoit me paroissoit délicat à douner. Je jugeois qu'un auteur entété de ses ouvrages pourroit le recevoir mal; mais, rejetant cette pensée, je me représentois qu'il étoit impossible qu'il le prit en mauvaise part, après l'avoir exigé de moi d'une manière si pressante. Ajoutons à cela que je comptois bien de lui parler avec adresse, et de lui faire avaler la pilule tout doucement. Enfin, trouvant que je risquois davantage à gardez les illence qu'à le roupre, je me déterminai à parler.

Je n'étois plus embarrassé que d'une chose; je ne savois de quelle façon entamer la parole. Houreusement l'orateur lui-même me tira de cet embarras en me demandant ce qu'on disoit de lui dans le monde, et si l'on étoit satisfait de son dernier discours. Je répondis qu'on admiroit toujours ses homélies, mais qu'il me sembloit que la dernière n'avoit pas si bien que les autres affecté l'auditoire. Comment donc, mon ami, répliqua-t-il avec étonnement, auroit-elle trouvé quelque Aristarque? Non, monseigneur, hui repartis-je, non. Ce ne sont pas des ouvrages tels que les vôtres que l'on ose critiquer: il n'y a personne qui n'en soit charmé. Néanmoins, puisque vous m'avez recommande d'être franc et sincére, je prendrai la liberté de vous dire que votre dernier discours ne me paroit pas tout-à-fait de la force des précédents. Ne pensez-vous pas cela comme moi?

Les paroles firent pálir mon maitre, qui me dit avec un souris forcé: Monsieur Gil Blas, cette pièce n'est donc pas de votre goût? Je ne dis pas cela "monseigneur, interrompis-je tont deconcerté. Je la trouve excellente, quoique un peu au-dessous de vos autres ouvrages. Je vous entends, repliqua-cil. Je vous parois baisser, n'est-ce pas? Tranchez le mot. Vous croyez qu'il est temps que je songe à la retraite? Je n'aurois pas été assez hardi, hii dis-je, pour vous parler si librement, si votre gran-

deur ne me l'eût ordonné. Je ne fais donc que lui obéir, et je la supplie très humblement de ne me point savoir mauvais gré de ma hardiesse. A Dieu ne plaise, interrompit-il avec précipitation, à Dieu ne plaise que je vous la reproche! Il faudroit que je fusse bien injuste. Je ne trouve point du tout mauvais que vous me disiez votre sentiment. C'est votre sentiment seul que je trouve mauvais. J'ai été furieusement la dupe de votre intelligence bornée.

Quoque démonté, je voulus chercher quelque modification pour rajuster les choses; mais le moyen d'apaiser un auteur irrité, et de plus un auteur accoutumé à s'entendre louer? N'en parlons plus, dit-il, mon enfant. Vous étes encore trop jeune pour démelre le vrai du faux. Apprence que je n'ai jamais composé de meilleure homélie que celle qui a le malheur de n'avoir pas votre approbation. Mon'esprit, grace au Cicl, n'a rieu encore perdu de sa vigueur. Désormais je choisirai mieux mes confidents; j'en veux de plus capables que vous de décider. Allez, poursuivit-il en me poussant par les épaules hors de son cabinet, allez dire à mon trésorier qu'il vous compte cent ducats, et que le Ciel vous conduise avec cette somme ! Addien, monsieur Gil Blas; je vous souhaite toutes sortes de prospérités, avec un peu plus de goût.

CHAP. V. — Du parti que prit Gil Blas après que l'archevêque lui eut donné son congé. Par quel hasard il rencontra le licencié qui lui avoit tant d'obligation, et quelles marques de reconnoissance il en reçut.

Je sortis du cabinet en maudissant le caprice, ou, pour mieux dire, la foiblesse de l'archevêque, et plus en colère contre lui qu'affligé d'avoir perdu ses bounes graces. Je doutai même quelque temps si l'irois toucher mes cent ducats; mais, après y avoir bien réflechi, je ne fus pas assez sot pour n'en rien faire. Je jugeai que cet argent ne m'ôteroit pas le droit de donner un ridicale à mon prelat; à quoi je me promettois bien de ne pas manquer toutes les fois qu'on mettroit devant moi ses homélies sur le tapis.

J'àliai donc demander cent ducats au trésorier, sans lui dire un scul mot de ce qui venoit de se passer entre son mattre et moi. Je cherchai ensuite Melchior de la Ronda, pour lui dire un éternel adieu. Il m'aimoit trop pour n'être pas sensible à mon malheur. Pendant que je hi en faisois le récit, je renarquois que la douleur s'imprinoit sur son visage. Malgré tout le repet qu'il devoit à l'archevêque, il ne put s'empécher de le blà-

mer; mais comme dans la colère où j'étois je junai que le prévat me le paicovit, et que je répointois tont le a ville à ese dépens, lo sage Melelior me dit: Croyez-moi, mon cher Gil Blas, devorez plutôt votre clagrin. Les hommes du commun doivent toujonrs respecter les personnes de qualité, quelque sujet qu'il sa ient de s'en plaindre. Je conviens qu'il y a de fort plats seigneurs qui ue méritent guère qu'on ait de la considération pour eux; mais

ils peuvent nuire, il faut les craindre. Je remerciai le vieux valet de chambre du bon conseil qu'il me donnoit, et je lui promis d'en profiter. Après cela il me dit : Si vous allez à Madrid, voyez-y Joseph Navarro, mon neven. Il est chef d'office chez le seigneur don Baltazar de Zuniga, et j'ose vous dire que c'est un garçon digne de votre amitié, ll'est frane, vif, officieux; prévenant; je souhaite que vons fassiez connoissance ensemble. Je lui répondis que je ne manquerois pas d'aller voir ce Joseph Navarro sitôt que je serois à Madrid, où je comptois bien de retourner. Ensuite je sortis du palais épiseopal pour n'y remettre jamais le pied. Si j'eusse eneore en mon eleval, je serois peut-être parti sur-le-champ pour Tolède; mais je l'avois vendu dans le temps de ma favenr, eroyant que je n'en aurois plus besoin. Je pris le parti de loner une chambre garnie, faisant mon plan de demeurer eneore un mois à Grenade, et de me rendre après cela auprès du comte de Polan.

Comme l'heure du diner approchoit, je demandai à mon hôtesse s'il n'y avoit pas quelque auberge dans le voisinage. Elle me répondit qu'il y en avoit une excellente à deux pas de sa maison, que l'on y étoit bien servi, et qu'il y alloit quantité d'honnêtes gens. Je me la fis enseigner, et je m'y rendis bientôt. J'entrai dans une grande salle qui ressembloit assez à un réfectoire. Dix à donze hommes, assis à une longue table couverte d'une nappe malpropre, s'y entretenoient en mangeant ehacun sa petite portion. L'on m'apporta la mienne, qui dans un antre temps sans donte m'auroit fait regretter la table que je venois de perdre. Mais j'étois alors si piqué contre l'archeveque, que la frugalité de mon auberge me paroissoit préférable à la bonne chère qu'on faisoit chez Ini. Je blamois l'abondance des mets dans les repas; et, raisonnant en doeteur de Valladolid : Malheur, disois-je, à ceux qui fréquentent ees tables pernieieuses où il faut sans eesse être en garde contre sa sensualité, de peur de trop charger son estomac! Pour peu que l'on mange, ne mange-t-on pas toujours assez? Je lonois dans ma mauvaise humeur des aphorismes que j'avois jusqu'alors fort negliges.

Dans le temps que j'expédiois mou ordinaire, sans craindre de passer les bornes de la tempérance, le licencié Louis Garcias, devenu curé de Gabie de la manière que je l'ai dit ci-ilevant, arriva dans la salle. Du moment qu'il m'aperçut il vint me saluer d'un air empressé, ou plutôt en faisant toutes les démonstrations d'un homme qui sent une joie excessive. Il me serra entre ses bras, et je fus obligé d'essuyer un très long compliment sur le service que je lui avois rendu. Il me fatiguoit à force de se montrer reconnoissant. Il se plaça prés de moi en me disant : Oh, vive Dieu! mon cher patron, puisque ma bonne fortune veut que je vous rencontre, nous ne nous séparerons pas sans boire. Mais, comme il n'y a pas de bon vin dans cette anberge, je vous mènerai, s'il vous plait, après notre petit diner, dans un endroit ou je vous régalerai d'une bouteille de Lucène des plus secs, et d'un muscat de Foncaral exquis. Il faut que nous fassions cette débauche : ne me refusez pas, je vous prie, cette satisfaction. Que n'ai-je le bonheur de vous posseder quelques jours seulement dans mon presbytère de Gabie! vous y seriez reçu comme un généreux Mécèue à qui je dois la vie aisée et tranquille que j'y mène.

Pendant qu'il me tenoit ce discours, on lui apporta sa portion. Il se mit à manger, sans pourtant cesser de me dire par intervalles quelque chose de flatteur. Je saisis ce temps-la pour parler à mon tour; et comme il n'oublia pas de me demander des nouvelles de son ami le maître-d'hôtel, je ne lui fis pas un mystère de ma sortie de l'archeveché. Je lui contai meme jusqu'aux moindres circonstances de ma disgrace, qu'il écouta fort attentivement. Après tont ce qu'il venoit de me dire, qui ne se seroit pas attendu à l'entendre, pénétré d'une douleur reconnoissante, déclamer contre l'archeveque? Mais c'est à quoi il ne peusoit nullement; an contraire, il devint froid et reveur, acheva de diner sans me dire une parole; puis, se levant de table brusquement, il me salua d'un air glace et disparut. L'ingrat, ne me voyant plus en état de lui être utile, s'épargnoit jusqu'à la peine de me cacher ses sentiments. Je ne fis que rire de sou ingrafitude, et, le regardant avec tout le mepris qu'il méritoit, je lui criai d'un ton assez haut pour en être entendu : Ilola ho! sage aumônier de religieuses, allez faire rafratchir ce délicieux vin de Lucène dont vous m'avez fait fête!

CHAP. VI.—Gil Blas va voir jouer les comédiens de Grenade. De l'étonnement où le jeta la vue d'une actrice, et de ce qu'il en arriva.

Garcias n'étoit pas hors de la salle, qu'il y entra deux carliers fort proprement vétus, qui vinrent s'asseoir auprès de moi. Ils commencerent à s'entreteuir des comédiens de la troupe de Grenade, et d'une comedie nouvelle qu'on jonoit alors. Cette pièce, suivant leur discours, faisoit grand bruit dans la ville. Il me prit envie de l'aller voir représenter dés ce jour-là. Je n'avois point été à la comédie depuis que j'étois à Grenade, Comme j'avois presque toujours demeuré à l'archevéché, où ce spectacle étoit frappé d'anathème, je n'avois eu garde de me donner ce plaist-là. Les homélies avoient fait tout uno amusement.

Je me rendis done dans la salle des comédiens lorsqu'îl en fut temps, et j'y trouvai une nombreuse assemblée. J'euteudis faire autour de moi des dissertations sur la pièce avant qu'elle commençat, et je remarquai que tout le monde se méloit d'en jusque. Uun se déclaroit pour, l'autre contre. A-t-on jamais vu un ouvrage mieux écrit? disoit-on à ma droite. Le pitoyable style l'séroit-ot-on à ma gauche. En vérité, s'il y a bien de mauvais anteurs, il faut convenir qu'il y a encore plus de mauvais critiques. Et quand je peuse au dégoût que les poètes dramatiques ont à essuyer, je m'étonne qu'il y en ait d'assez hardis pour braver l'ignorance de la multitude, et la censure daugereuse des demisvants, qui corrompeut quelquefois le jugement du public.

Enfin le Gracioso se présenta pour ouvrir la scène. Dès qu'il parnt, il excita un battement de mains général; ce qui une fit connoître que c'étoit un de ces acteurs gâtés à qui le parterre pardonne tout. Effectivement ce comédien ne disoit pas un mou ne faisoit pas un geste sans s'attirer des applaudissements. On lui marquoit trop le plaisir qu'on prenoît à le voir : aussi en abusoit-il. Je m'aperçus qu'il s'oublioit quelquefois sur la scène, et metioit à une trop forte épreuve la prévention où l'on étoit en sa faveur. Si on l'eût siffié au lieu de l'applaudir, on lui auroit souvent rendu justice.

On battif aussi des mains à la vue de quelques autres acteurs, te particulièrement d'une actrice qui faisoit un rôle de suivante. Je m'attachai à la cousidèrer; et il n'y a point de termes qui puissent exprimer quelle fut ma surprise quand je reconnus en elle Laure, ma chère Laure, que je croyois encore à Madrid auprès d'Arschie. Je ne pouvois douter que ce ne fût elle. Sa taille, ses traits, le son de sa voix, tout m'assuroit que je ne me trompois point. Cerendaut, comme si ie me fusse délié du rapport de mes yeux et de mes oreilles, je demandai son nom à un cavalier qui étoit à côté de moi. Hé! de quel pays venezvous? me dit-il. Vous êtes apparenment un nouveau débarque,

puisque vous ne connoissez pas la belle Estelle.

La ressemblance étoit trop parfaite pour prendre le change. Je compris bien que Laure, en changeant d'état, avoit aussi changé de nom; et curieux de savoir ses affaires, car le public n'ignore guère celles des personnes de théatre, je m'informai du même homme si cette Estelle avoit quelque amant d'importance. Il me répondit que depuis deux mois il y avoit à Grenade un grand seigneur portugais, nommé le marquis de Marialya. qui faisoit beaucoup de dépense pour elle. Il m'en auroit dit davantage, si je n'eusse pas eraint de le fatiguer de mes questions. J'étois plus occupé de la nouvelle que ce cavalier venoit de m'apprendre, que de la comédie; et qui m'eût demande le sujet de la pièce quand je sortis m'auroit fort embarrasse. Je ne faisois que réver à Laure, à Estelle, et je me promettois bien d'aller chez cette actrice le jour suivant. Je n'étois pas sans inquiétude sur la réception qu'elle me feroit : j'avois lieu de penser que ma vue ne lui feroit pas grand plaisir dans la situation brillante où étoient ses affaires; je jugeois même qu'une si bonne comédienne, pour se venger d'un homme dont certainement elle avoit sujet d'être mécontente, pourroit bien faire semblant de ne le pas connoître. Tont cela ne me rebuta point. Après un léger repas (car on n'en faisoit pas d'autres dans mon auberge). je me retirai dans ma chambre, très impatient d'être au lendemain.

Je dormis peu cette muit, et je me levai à la pointe du jourmais, comme il me sembla que la maltresse d'un grand seigneur ne devoit pas étre visible de si bon matin, avant que d'aller chez elle je passai trois ou quatre lieures à me parer, à me faireraser, poudrer et parfumer. Je voulois me presenter devant elle dans un état qui ne lui donnat pas lieu de rougir en me revoyant. Je sortis sur les dix heures, et me reudis ehez elle, après avoir été demander sa demeure à l'hôtel des comédiens. Elle logeoit dans une grande maison où elle occupoit le premier appartement. Je dis à une femme de chambre qui vint m'ouvrir la porte, qu'un jeune hounne souhaitoit de parler à la danne Estelle. La femme de clambre rentra pour m'anuoncer, et j'entendis anssitôt sa mattresse qui lui dit d'un tou de voix fort élevé: Qui est ce jeune homme? que me veut-il? Qu'on le fasse entrer. . Je jugeai par-là que j'avois mal pris mon temps; que son amant portugais étoit à sa toilette, et qu'elle ne parloit si haut, que pour lui persuader qu'elle n'étoit pas fille à recevoir des messages suspects. Ce que je pensois étoit véritable ; le marquis de Marialya passoit avec elle presque toutes les matinées. Ainsi je m'attendois à un manvais compliment, lorsque cette originale actrice, me voyant paroître, accourut à moi les bras ouverts, en s'écriant, comme par enthousiasme : Ah! mon frère, est-ce vous que je vois? A ees mots elle m'embrassa à plusieurs reprises ; puis, se tournaut vers le Portugais : Seigneur, lui dit-elle, pardonnez si en votre présence je cède à la force du sang. Après trois ans d'absence, je ne puis revoir un frère que j'aime tendrement, sans lui donner des marques de mon amitié. Ilé bien! mon cher Gil Blas, continua-t-elle en m'apostrophant de nonvean, dites-moi des nouvelles de la famille : dans quel état l'avez laissée?

Ce discours m'embarrassa d'abord; mais j'y démélai bientôt les intentions de Laure; et, secondant son artifice, je lui répondis, d'un air accommodé à la scène que nous allions jouer tous deux : Graee au Ciel, ma sœur, nos parents sont en bonne santé. Je ne donte pas, reprit-elle, que vous ne soyez étonné de mevoir comédienne à Grenade ; mais ne me condamnez sans m'entendre. Il y a trois années, comme vous savez, que mon père crut m'établir avantagensement en me donnant an eapitaine don Antonio Cœllo, qui m'amena des Asturies à Madrid, où il avoit pris naissance. Six mois après que nous y fûmes arrivés, il ent une affaire d'honneur qu'il s'attira par son humeur violente. Il tua un cavalier qui s'étoit avisé de faire quelque attention à moi. Le eavalier appartenoit à des personnes de qualité qui avoient beaucoup de crédit. Mon mari, qui n'en avoient guêre, se sauva en Catalogue avec tout ee qui se trouva au logis de pierreries et d'argent comptant. Il s'embarque à Bareelone, passe en Italie, se met au service des Vénitiens, et perd enfin la vie dans la Morée en combattant contre les Turcs. Pendant ee temps-là, une terre que nous avions pour tout bien fut confisquée, et je devins une douairière des plus minees. A quoi me résoudre dans une si facheuse extrémité? Une jeune veuve qui a de l'honneur se trouve bien embarrassée. Il n'y avoit pas moyen de m'en retourner dans les Asturies. Qu'y aurois-je fait? Je n'aurois reçu de ma famille que des eondoléanees pour toute consolation. D'un autre eôté, j'avois été trop bien élevée pour être capable de me laisser tomber dans le libertinage. A quoi donc me déterminer? Je me suis faite comédienne pour conserver ma réputation.

Il me prit une si forte envie de rire lorsque j'entendis Laure fuit raiusi son roman, que je n'ens pas pen de peine à m'en empécher. J'en vins pourtant à bout, et meme je lui dis d'un air grave: Ma sœnr, j'approuve votre conduite, et je suis bien aise de vous retrouver à Grenade si hounétement établie.

Le marquis de Marialva, qui n'avoit pas perdu un mot de tous ces discours, pet au pied de la lettre ce qu'il plut à la veuve de don Autonio de débier. Il se mela meme à l'eutretien : il me demanda si j'avois quelque emploi à Grenade ou ailleurs. Je doutai un moment si je meutirois; mais, ne jugeant pas cela nécessaire, je dis la vérité. Je contai de point en point comment j'étois entré à l'archevéché, et de quelle façon j'en étois sorti; ce qu'il divertit infiniment le seigneur portugais. Il est vrai que, malgré la promesse faite à Melchior, je m'égayai un pen aux dépens de l'archevéque. Ce qu'ill y a de plaisant, c'est que Laure, qui s'imaginoit que je composois nue fable à son exemple, faisoit des éclats de rire qu'elle n'auroit pas faits si elle eût su que je ne mentois point.

"Après avoir achevé mon récit, que je finis par la chambre que l'avois lonée, on vint avertir quo navoit servi. Le voulus aussitot me retirer, pour aller diner à mon auberge; mais Laure m'arrêta. Quel est votre dessein, mon frère? me dit-elle. Vous dinereza vace moi. Je ne souffrirai pas même que vons soyez plus long-temps dans une chambre garnie. Je prétends que vous mangiez dans ma maison, et que vous y logiez. Faites apporter vos hardes es oir; il y cit un fit pour vous.

Le seigneur portugais, à qui ineut-être cette lospitalité ne faisoit pas plaisir, prit alors la parole, et dit à Laure: Non, Estelle, vous u'êtes pas logée ici assez commodément pour recevoir quelqu'un chez vous. Votre frère, ajouta-t-il, me parolt ui poli garçon; et l'avantage qu'il a de vous toucher de si près m'intéresse pour lui. Je veux le prendre à mon service. Ce sera celui de mes secrétaires que je chérirai le plus; j'en ferai mon homue de conflance. Qu'il me mauque pas de venir dès cette muit coucher moi : j'ordonnerai qu'on lui prépare un logement. Je lui donne quatre ceuts dieast a'dappointements; et si dans la suite j'ai sujet, comme je l'espère, d'être content de lui, je le mettrai en état de se consoler d'avoir été trop sincère avec son archevêque.

Les remerciements que je fis la-dessus au marquis furent suivis de ecux de Laure, qui enchérirent sur les miens. Ne parlons plus de cela, interrompit-il, c'est une affaire finie. En achevant ces paroles, il salna sa princesse de théatre, et sortit. Elle me fit aussitôt passer dans un eabinet, où se voyant seule avec moi : J'étoufferois, s'écria-t-elle, si je resistois plus long-temps à l'envie que i ai de rire. Alors elle se renversa dans un fautenil; et se tenant les côtés, elle s'abandonna comme une folle à des ris inmodérés. Il me fut impossible de ne pas suivre son exemple ; et, quand nons nons en filmes bien donnés : Avoue, Gil Blas, me dit-elle, que nous venons de jouer une plaisante comédie! Mais je ne m'attendois pas au dénonement. J'avois dessein seulement de te ménager une table et un logement; et pour te les offrir avec bienséance, je t'ai fait passer pour mou frère. Je suis ravie que le hasard t'ai présenté un si bon poste. Le marquis de Marialva est un seigueur généreux, qui fera plus eucore pour toi qu'il n'a promis de faire. Une autre que moi, poursuivit-elle, n'anrait peutétre pas reçu si gracieusement un homme qui quitte ses amis sans leur dire adieu. Mais je suis de ces bounes pâtes de filles qui revoient toujours avec plaisir un fripon qu'elles ont aimé.

Je demeurai d'accord de boune foi de mon impolitesse, et je hi en denandai pardout. Après quoi elle me corduisit daus une salle à manger très propre. Nous nous mines à table; et, comme nous avions pour témoius une femme de chambre et un laquais, nous nous traitaines de frère et de sœur. Lorsque nous edimes dlué, nous repassàmes dans le même cabinet on nous nous écions entretemns. Là, mon incomparable Laure, se livrant à toute sa gaiette naturelle, me demanda compte de tout ce qui m'étoit arrivé depuis notre séparation, de lui en fis un fidele rapport; et, quand j'ens satisfait sa curiosité, elle contenta la mienne, en me faisant le récti de son histoire dans ese termes.

## CHAP. VII. - Histoire de Laure.

Je vais te conter le plus suceinctement qu'il me sera possible, par quel hasard j'ai embrasse la profession comique.

Après que tu m'eus si hounétement quittée, il arriva de grands événements. Arsénie, ma maîtresse, plus fatiguée que dégoûtée du monde, abjura le théatre, et m'emmena avec elle à une belle terre qu'elle venoit d'acheter auprès de Zamona en monnoies étrangères. Yous elunes bientof fait des connoissances dans cette ville-là. Nous y allions assez sonvent; nous y passions un jour ou deux. Nous venions eusuite nous renfermer dans notre châtean.

Dans un de ces petits voyages, don Félix Maldonado, fils uni-

and the Control

que du corrégidor, me vit par hasard, et je lui plus. Il chercha l'occasion de me parler saus témoins; et, pour ne te rien céler, je contribuai un pen à la lui faire trouver. Le cavalier n'avoit pas vingt ans; il étoit bean comme l'Amour même, fait à peindre, et plus sédiusant encore par ses manières galautes et génèreuses que par sa figure. Il m'offrit de si bonne grace et avec tant d'instances un gros brillant qu'il avoit an doigt, que je ne pus me défendre de l'accepter. Le ne me seutois pas d'aise d'avoir un galaut si aimable. Mais quelle imprudeuce aux grisettes de s'attacher aux enfants de famille dont les peres ont de l'autorité! Le corrégidor, le plus sevère de ses pareils, averti de notre intelligence, se hata d'en prevenir les suites. Il me fit enlever par une troupe d'alguaziis qui me menéreut, malgré mes cris, à l'hopital de la l'tité.

Là, sans autre forme de procès, la supérieure me fit ôter ma bague et mes habits, et revêtir d'une lougue robe de serge grise, ceinte par le milieu d'une large courroie de cuir noir, d'où pendoit un rosaire à gros grains qui inne descendoit jusqu'aux talons. On me conduisit après cela daus une salle, on je trouvai un vieux moine de je ne sais quel ordre, qui se mit à me précher la penitience, à pen-près comme la dame Léonarde Cexhorta, dans le souterrain, à la patience. Il me dit que j'avois bien de l'obligation aux personues qui me faisoient enfermer, qu'elles m'avoient rendu un grand service en me retirant des filets du démon, dans lesquels j'etois malheureusement eugagée. J'avouerai franchement mon ingratitude : bien loin de me sentir redevable à ceux qui m'avoient fait ce plaisir-là, je les chargeois d'imprécations.

Je passai huit jours à me désoler; mais le neuvième (car je comptois jusqu'aux minutes), mon sort parut vouloir clanager de face. En traversaut mue petite cour, je rencoutrai l'économe de la maison, personnage à qui tout étoit soumis; la supérieure même lui obéssoit. Il ne renoloit compte de son économa qu'au corregidor, de qui seul il dépendoit, et qui avoit une entière confiance en lui. Il se nomunoit Pedro Zeudono; et le bourg de Salsedon, en Biscaye, l'avoit vu nattre. Représente-toi un grand homme pâle et décharné, une figure à servir de modèle pour peindre le bou larron. A peinc paroissoit-il regarder les sœurs. Tu n'as jamais vu de face si hypocrite, quoique tu aies demeuré à l'arphevéché.

Je rencontrai donc, poursuivit-elle, le seigneur Zendono, qui m'arrêta en me disant : Consolez-vons, ma fille, je snis tonché de vos malheurs. Il n'en dit pas davantage, et il continua son chemin, me laissant faire les commentaires qu'il me plairoit sur un texte si laconique. Comme je le eroyois un homme de bien, je m'imaginai bonnement qu'il s'étoit donné la peine d'examiner pourquoi j'avois été enfermée; et que, ne me trouvant pas assez coupable pour mériter d'être traitée avec tant d'indiguité, il vouloit me servir auprès du corrégidor. Je ne connoissois pas le Biscayen; il avoit bien d'autres intentions. Il ronloit dans son esprit un projet de voyage, dont il me fit eonfidence quelques jours après. Ma chère Laure, me dit-il, je suis si sensible à vos peines, que j'ai résolu de les finir. Je n'ignore pas que c'est vonloir me perdre; mais je ne suis plus à moi, et je ne veux vivre que pour vous. La situation où je vous vois me perce l'ame. Je prétends des demain vons tirer de votre prison, et vous conduire moi-même à Madrid. Je veux tout sacrifier au plaisir d'être votre libérateur.

Je pensai m'évanouir de joie à ces paroles de Zeudono, qui, jugeant par mes remerciements que je une demandois pas mieux que de me sauver, ent l'audace, le jour suivant, de m'eulever devant tout le monde, ainsi que je vais le rapporter. Il dit à la superieure qu'il avoit ordre de me mener au corrégidor, qui étoit à une maison de plaisance à deux lieues de la ville; et il me fit effrontément monter avec lui dans une chaise de poste tirée par deux honnes mules qu'il avoit achetées exprés. Nous n'avions pour tout domestique qu'un valet qui conduisoit la chaise, et qui étoit entièrement dévoné à l'économe. Nous commençames à rouler, non du côté de Madrid, comme je me l'imaginois, nais vers les frontières de l'ortugal, oin nous arrivames en moins de temps qu'il n'en falloit au corrégidor de Zamora pour apprendre notre fuite et mettre ses l'évriers su roos traces.

Avant que d'entrer dans Bragance, le Biscayen me fit prendre un habit de cavalier, dont il avait en la précaution de se pourvoir; et, me comptant embarquée avec lui, il me dit, dans mue hôtellerie où nous allàmes loger : Belle Laure, ne me sachez pas mauvais gré de vous avoir amenée en Portugal. Le corrègidor de Zamora nous fera chercher dans notre patrie, comme deux crimitels à qui l'Espagne ne doit point accorder d'asyle. Mais, ajouta-t-il, nous pouvons nous mettre à couvert de son ressentiment dans ce royaume étranger, quoiqu'il soit maintenant sounis à la domination espagnole. Nous y serons du moins plus en sûreté que dans notre pays. L'aissez-vous persuader, mon ange; suivez un homme qui vous adore. Allons nous etablir à

Coïmbre. Là, je me ferai espion du saint-office; et, à l'ombre de ce tribunal redoutable, nous verrous impunément couler nos jours dans de tranquilles plaisirs.

Une proposition si vive me fit connoître que j'avois affaire à un chevalier qui n'aimoit pas à servir de conducteur aux infantes pour la gloire de la chevalerie. Je compris qu'il comptoit beaucoup sur ma reconnoissance, et plus encore sur ma misère, Cependant, quoique ces deux choses me parlassent en sa faveur. je rejetaj fièrement ce qu'il me proposoit. Il est vrai que, de mon côté, l'avois deux fortes raisons pour me montrer si réservée : je ne me sentois point de goût pour lui, et je ne le crovois pas riche. Mais lorsque, revenant à la charge, il s'offrit de m'épouser au préalable, et qu'il me fit voir réellement que son économat l'avoit mis en fonds pour long-temps, je ne le cèle pas, je commençai à l'éconter. Je fus éblouie de l'or et des pierreries qu'il étala devant moi , et j'éprouvai que l'intérêt sait faire des métamorphoses aussi bien que l'amour. Mon Biscaven devint peu à peu un autre homme à mes yeux. Son grand corps sec prit la forme d'une taille fine; son teint pale me parut d'un beau blane; je donnai un nom favorable jusqu'à son air hypocrite. Alors l'acceptai sans répuguance sa main devant le Ciel, qu'il prit à témoin de notre engagement. Après cela, il n'ent plus de contradiction à essuyer de ma part. Nous nous remimes à voyager; et Counbre vit bientôt dans ses murs un nouveau mé-

Mon marf m'acheta des habits de femme assez propres, et me fit présent de plusieurs diamants, parmi lesquels je recomus celoi de don Félix Maldonado. Il ne m'en fallut pas davantage pour deviner d'où venoient toutes les pierres précieuses que j'avois vues, et pour être persaudée que je n'avois pas épousé un rigide observateur du septième article du Décalogue. Mais, me considérant comme la cause première de ses tours de maius, je les lui pardonnois. Une femme excuse jusqu'aux mauvaises actions que sa beauté fait commettre. Sans cela, qu'il m'eût paru un méchatu homme!

Je fus assez contente de lui pendant deux ou trois mois. Il avoit toujours des manières galantes, et sembloit ur'aimer tendrement. Néanmoins les marques d'amitié qu'il ne trompoit, et me préparoit le traitement que toute fille séduite par un malhonnéte homme doit attendre de lui. Un matin, à mon retour de la messe, je ne trouvai plus au logis que les murailles; les meubles, et jusques à mes hardes, tout avoit été emporté. Zendono et son fidèle valet avoient si bien pris leurs mésurés, qu'en moins d'une heure le dépouillement entier de la maison avoit été fait et parfait ; de manière qu'avee le seul habit dont j'étois vêtue, et la bague de don Félix qu'heureusement j'avois au doigt, je me vis, comme une autre Ariane, abandonnée par un ingrat. Mais je t'assure que je ne m'amusai point à faire des élégies sur mon infortune. Je bénis plutôt le Ciel de m'avoir délivrée d'un seélérat qui ne pouvoit manquer de tomber tôt ou tard entre les mains de la justice. Je regardai le temps que nous avions passé ensemble comme un temps perdu, que je ue tarderois guère à réparer. Si j'eusse voulu demeurer en Portugal et m'attacher à quelque femme de condition, j'en aurois trouvé de reste; mais soit que j'aimasse mon pays, soit que je fusse entraînée par la force de mon étoile qui m'y préparoit une meilleure fortune, je ne songeai plus qu'à revoir l'Espagne. Je m'adressai à un joaillier, qui me compta la valeur de mon brillant en espèces d'or, et je partis avec une vieille dame espagnole qui alloit à Séville dans une chaise roulante.

Cette dame, qui s'appeloit Dorothée, revenoit de voir une de ses parentes établie à Coimbre, et s'eu retournoit à Séville, on elle faisoit sa résidence. Il se trouva tant de sympathie entre elle et moi, que nous nous attachâmes l'une à l'autre des la première et moit, que nous nous attachâmes l'une à l'autre des la première journée; et notre liaison se fortilia si bien sur la route, que la dame ne voulut point, à notre arrivé, que je logeasse ailleurs que dans sa maison. Je n'eue pas snjet de me repentir d'avoir fait une pareille connoissance. Je n'ai jamais vu de fenme d'un meilleur caractère. On jugeoit encore, à ses traits et à la vivacité de ses yeux, qu'elle devoit avoit fait racler bien des guitares. Aussi étoit-elle veuve de plusieurs maris de noble

race, et vivoit honorablement de ses douaires.

Entre autres excellentes qualités, elle avoit celle d'étre tres compatissantes aux malheurs des filles. Quand je lui fis confidence des miens, elle entra si chaudement dans mes intérêts, qu'elle donna mille malédictions à Zendono. Les chiens d'homes! dit-elle d'un ton à faire juger qu'elle avoit renoentré eu son chemin quelque économe; les miserables i li y a comme cela dans le monde des fripons qui se fout un jeu de tromper les femmes. Ce qui me console, ma chère enfant, continua-t-elle, c'est que, suivant voter reétit, vous n'êtes nullement liée au parjure Biscayen. Si votre mariage avec lui est assez bon pour vous servir d'excuse, en récompense il est assez mauvais pour vous servir d'excuse, en récompense il est assez mauvais pour vous

The Control Control

permettre d'en contracter un meilleur quand vous en trouverez l'occasion.

Je sortois tous les jours avec Dorothée pour aller à l'église, où bien en visites d'amis; c'étoit le moyen d'avoir bientôt quelque aventure. Je m'attirai les regards de plusieurs cavaliers. Il y en ent qui voulurent sonder le gué. Ils firent parler à ma vieille hôteses; mais les uns n'avoient pas de quoi fournir aux frais d'un établissement, et les autres n'avoient pas encore pris la robe virile; ce qui suffisoit pour m'ûter toute envié et les écouter. J'en savois les conséquences. Un jour il nous vint en fantaisie, à Dorothée et à moi, d'aller voir jouer les comédiens de Seville. Ils avoient affiché qu'ils représenteroient ta famosa Comedia, et Embaxador de si-mismo, composée par Lope de Vega Carpio.

Parmi les actrices qui parurent sur la scène, je démélai une de mes anciennes amies. Je reconus Phénice, cette grosse re jouie que tu as vue femme de chambre de Florimonde, et avec qui tu as quelquefois soupé chez Arsénie. Je savois bien que l'hénice étoit hors de Madrid depuis plus de deux ans, mais j'i-gnorois qu'elle fitt comédienne. J'avois une impatience de l'embrasser qui me fit trouver la pièce fort longue. C'étoit peut-être aussi la faute de ceux qui la représentoient, et qui ne jouoient pas assez bien ou assez mal pour m'amuser. Car pour moi qui suis une rieuse, je l'avouerai qu'un acteur parfaitement ridicule ne me divertit pas moins qu'un excellent.

Enfin, le moment que j'attendois étant arrivé, c'est-à-dire la inde la famosa Comedia, nous allaines, ma veuve et moi, derrière le théatre, où nous aperçuimes Phénice qui faisoit la tout aimable, et écoutoit en minaudant le doux ramage d'un jeus ciseau qui s'étoit apparemment laissé prendre à la glu de sue clamation. Sitôt qu'elle m'ent remarquée, elle le quitta d'un air gracieux, vint à moi les bras ouverts, et me fit toutes les amitiés imaginables: de mon côté, je l'embrassai de tout mon cœur. Nous nous témoignames mutuellement la joie que nous avions de nous revoir : mais le temps et le fleu ne nous permettant pas de nous répandre en de longs discours, nous remimes au lendemain à nous entretiuri clez elle plus amplement.

Le plaisir de parler est une des plus vives passions des femmes, et particulièrement la mienne. Je ne pus fermer l'œid de toute la muit, tant j'avois d'envie d'être aux prises avec Phénice, et de lui faire questions sur questions. Dieu sait si je fus paresseuse à me lever pour me rendre où elle mi'avoit enseigné qu'elle demennoit Elle étoit logée avec toute la troupe dans un hôtel garni. Une servante que je reiar de me entrant, et que je priar de me conduire à l'appartement de Phénice, me fit monter à un corridor, le long duquel régnoient dix à douze petites chambres separées seulement par des eloisons de sapin, et occupées par la bande joyeuse. Ma conductrice frappa à une porte que Phénice, à qui la langue dénangeoit autant qu'à moi, vint ouvrir. A peine nous domames-nous le temps de nous asseoir pour caqueter. Nous voilà en train d'en découdre. Mou avious à nous interroger sur tant de choses, que les demandes et les réponses se succédoient avec une volubilité surprenante.

Après avoir raconté nos aventures de part et d'autre, et nons être instruites de l'état présent de nos affaires , Phénice me demanda quel parti je voulois prendre; car enfin, me dit-elle, il faut bien faire quelque chose : il n'est pas permis à une personne de ton age d'être inutile dans la société. Je lui répondis que j'avois résolu, en attendant mieux, de me placer amprès de quelque fille de qualité. Fi doue, s'éeria mon amie, tu n'y peuses pas. Est-il possible, ma mignonne, que tu ne sois pas eneore dégontée de la servitude? n'es-tu pas lasse de te voir sonmise aux volontés des autres, de respecter leurs capriees, de t'entendre gronder, en un mot d'être esclave? Que n'embrasses-tu plutôt, à mon exemple, la vie comique? Rien n'est plus convenable aux personnes d'esprit qui manquent de bien et de naissance. C'est un état qui tient un milien entre la noblesse et la bourgeoisie. une condition libre, et affranchie des bienseanees les plus ineommodes de la vie civile. Nos revenus nous sont pavés en espèces par le publie, qui en possède le fonds. Nous vivons toujours dans la joie, et dépensons notre argent comme nous le gagnons.

Le théatre, poursuivit-elle, est favorable sur-tout aux femmes. Dans le temps que je demeurois ehez Florimonde (j'eu rougis quand j'y pense), j'étois réduite écouter les gagistes de la troupe du prince; pas un honnete homme ne faisoit, attention à ma figure. Poù vient cela j'ects que je n'étois point en vue. Le plus heau tableau qui n'est pas dans son jour ne frappe point. Mais depuis que je suis sur mon piédestal, c'est-à-dire sur la seène, quel changement! Je vois à mes trousses la plus brillante jennesse des villes par où nous passons. Une connédienne a donc beaucoup d'agrement dans son métier. Si elle est sage, je veux dire que si elle ne favorise qu'un amant à-la-fois, ceel lu lifa tout l'honneur du monde. On loue sa retenue; et, lorsqu'elle

change de galant, on la regarde comme une véritable veuve qui se remarie. Encore voit-on celle-ci avec mépris, quand elle convole en troisièmes noces; on diroit qu'elle blesse la délicatesse des hommes: au lieu que l'antre semble devenir plus précieuse à mesure qu'elle grossit le nombre de ses favoris. A près cent galanteries, c'est un ragoût de seigneur.

A qui dites-vous cela? interrompis-je en cet endroit. Pensezvous que j'ignoré ces avantages? Je me les suis souvent représentés, et, je ne t'en fais pas mystère, ils ne flattent que trop une fille de mon caractère. Je me sens même de l'inclination pour la comédie ; mais cela ne suffit pas. Il faut du talent , et je n'en ai point. J'ai quelquefois voulu réciter des tirades de pièces devant Arsénie ; elle n'a pas été contente de moi ; cela m'a dégoûtée du métier. Tu n'es pas difficile à rebuter, reprit Phénice. Ne sais-tu pas que ces grandes actrices-là sont ordinairement jalouses ? Elles craignent, malgré toute leur vanité, qu'il ne vienne des sujets qui les effacent. Enfin je ne m'en rapporterai pas làdessus à Arsénie; elle n'a pas été sincère. Je te dirai, moi, sans flatterie, que tu es née pour le théatre. Tu as du naturel, l'action libre et pleine de graces, le son de la voix doux, une bonne poitrine, et avec cela un minois! Ah! friponne, que tu charmeras de cavaliers si tu te fais comédienne !

Elle me tint encore d'antres discours séduisants, et me fit déclamer quelques vers, seulement pour me faire juger moi-même de la belle disposition que j'avois à débiter du comique. Lorsqu'elle m'eut entendue, ce fut bien autre chose. Elle me donna de grands applaudissements, et me mit au-dessus de toutes les actrices de Madrid. Après cela, je n'aurois pas été excusable de douter de mon mérite. Arsénie demeura atteinte et convaincue de jalousie et de manyaise foi. Il me fallut convenir que j'étois un suiet tout admirable. Deux comédiens qui arrivèrent dans le moment, et devant qui Phénice m'obligea de répéter les vers que j'avois déja récités, tombèrent dans une espèce d'extase, d'où ils ne sortirent que pour me combler de louanges. Sérieusement, quand ils se seroient défiés tous trois à qui me loueroit davantage, ils n'auroient pas employé d'expressions plus hyperboliques. Ma modestie ne fut point à l'épreuve de tant d'éloges. Je commençai à croire que je valois quelque chose, et voilà mon esprit tourné du côté de la comédie.

Oli çà, ma chère, dis-je à Phénice, c'en est fait; je veux suivre ton conseil et entrer dans la troupe, si elle l'a pour agréable. A ces paroles, mon amie, transportée de joie, m'embrassa, et ses deux eamarades ne me parurent pas moins ravis qu'elle de me voir ces sentiments. Nous convinmes que le jour suivant je me rendrois au théâtre dans la matinée, et ferois voir à la troupe assemblée le même échautillon que je venois de montrer de mou talent. Si j'avois fait eonecvoir une opiuion avantageuse de moi chez Phénice, tous les eomédiens en jugèrent encore plus favorablement lorsque j'eus dit en leur présence une vingtaine et vers seulement. Ils me requrent voloniters dans leur compagnie; après quoi je ne fus plus occupée que de mon début. Pour le rendre plus brillaut, j'employai tout ee qui me restoit d'argent de ma bague, et, si je n'en eus pas assez pour me mettre superbement, du moins je trouvai l'art de suppleer à la magnifieence par un goût tout galant.

Je parus enfin sur la seène pour la première fois. Quels battements de mains! quels éloges! Il y a de la modération, mon ami, à te dire simplement que je ravis les spectateurs. Il faudroit avoir été témoin du bruit que je fis dans Séville, pour y aiouter foi. Je devins l'entretien de toute la ville, qui pendant trois semaines entières vint en foule à la comédie; de sorte que la troupe rappela par cette nouveauté le public, qui commençoit à l'abandonner. Je débutai donc d'une manière qui charma tout le monde. Or, débuter ainsi, c'étoit comme si j'ensse fait afficher que j'étois à donner au plus offrant et dernier enchérisseur. Vingt cavaliers de toutes sortes d'àges et de conditions s'offrirent à l'envi de prendre soin de moi. Si j'ensse suivi mon inelination, l'aurois choisi le plus jeune et le plus joli : mais nous ne devons nous autres consulter que l'intérêt et l'ambition lorsqu'il s'agit de nous établir : c'est une règle de théâtre. C'est pourquoi don Ambrosio de Nisana, homme déja vieux et mal fait, mais riche, généreux, et l'un des plus puissants seigneurs d'Audalousie, eut la préférence. Il est vrai que je la lui fis bien aeheter. Il me loua une belle maison, la meubla très magnifiquement, me douna un bon euisinier, deux laquais, une feinme de chambre, et mille dueats par mois à dépenser. Il faut ajouter à cela de riches habits, avec une assez grande quantité de pierreries. Jamais Arsénie n'avoit été dans un état plus brillant. Ouel changement dans ma fortune! Mon esprit ne put le soutenir. Je me parus tout-à-eoup à moi-même une autre personne. Je ne m'étonne plus s'il y a des filles qui oublient en peu de temps le néant et la misère d'où un caprice de seigneur les a tirées. Je t'en fais un aveu sincère : les applaudissements du public, les discours flatteurs que j'entendois de toutes parts, et

----

la passion de don Ambrosio, m'inspirèrent une vanité qui alla jusqu'à l'extravagance. Je regardai mon talent comme un tite de noblesse. Je pris les airs d'une femme de qualité; et, devenant aussi avare de regards agaçants que j'en avois jusqu'alors été prodigue, je résolus de n'arrêter ma vue que sur des dues, des comtes et des marquis.

Le seigneur de Nisana venoit souper chez moi tous les soirs avec quelques uns de ses amis. De mon côté, j'avois soin d'assembler les plus amusantes de nos comédiennes, et nous passions une bonne partie de la nuit à rire et à boire. Je m'accommodois fort d'une vie si agréable; mais elle ne dura que six mois. Les seigneurs sont sujets à changer; sans cela, ils seroient troy aimables. Don Ambrosio me quitta pour une jeune coquette grenadine qui venoit d'arriver à Séville avec des graces, et le talent de les mettre à profit. Je n'en fus pourtant affligée que vingt-quarte heures. Je choisis pour rempir a place un cavalier de vingt-deux ans, don Louis d'Aleacer\*, à qui peu d'Espagnols pouvoient étre comparés pour la borne mine.

Tu me demanderss sans doute, et tu auras raison, pourquoi je pris pour amant un si jeune seigneur, moi qui savois que le commerce de cette sorte de galant est dangereux. Mais, outre que don Louis n'avoit plus ni père ni mère, et qu'il jouissoit deja de son bien, je te dirai que ces commerces ne sont à craîndre que pour les filles d'une coudition servile, ou pour de maleureuses aventurières. Les femmes de notre profession sont des personnes titrées: nous ne sommes point responsables des effets que prodnisent nos charmes; tant pis pour les familles dont nous plumons les héritiers.

Nous nous attachames si fortement l'un à l'autre , d'Aleacer et moi , que januais aucun amour n'a , je crois, égalé celui dont nous nous laisscunes enflammer tous deux. Nous nous aimious avec tant de fureur, qu'il sembloit qu'ou ett jeté un sort sur nous. Ceux qui savoient noter intelligence nous croyoient les plus halueureux. Si dou Louis avoit une figure tout aimable, il étoit en même temps si jaloux , qu'il me désoloit à chaque instant par d'injustes souppons. Il ne me servoit de rieu, pour m'accommoder à sa foiblesse, de me contraindre jusqu'à n'oser envisager un homme; sa defiance, ingénieuse à me trouver des crimes, rendoit ma contrainte inntille. Si j'étois sur la seêne, je

\* Aleacer, moisson de grains en herbe, orge coupée en vert, dragée pour les bêtes.

Inisemblois, en jouant, lancer des ceillades agagantes sur quelques jeunes cavaliers, et il m'accabloit de reproches; en un mot,
nos plus tendres entretiens étoient toujours méles de querelles.
Il n'y ent pas moyen d'y résister; la patience nous échappa de
part et d'autre, et nous rompines à l'amiable. Croiras-tu bien
que le dérnier jour de notre commerce en fut le plus charmant
pour nous? Tous deux également fatigués des maux que nous
avions sonfierts, nous ne finnes éclater que de la joie dans nos
adieux. Nous étions comme deux misérables captifs qui recourvent leur liberté aprés un rude esclaves.

Depuis cette aventure je suis bien en garde-contre l'amour. Je ne veux plus d'attachement qui trouble mon repos. Il ne nous sied point à nous de soupirer comme les autres. Nous ne devons pas sentir en particulier une passion dont nous faisons voir en

public le ridicule.

Je donnois pendant ce temps-là de l'occupation à la renommèe; elle répandoit par-tont que j'étois une actrice inimitable. Sur la foi de cette déesse, les comediens de Grenade m'écrivirent pour me proposer d'eutrer dans leur troupe; et, pour me faire connoitre que la proposition n'étoit pas à rejeter, ils m'envoyèrent un état de leurs frais journaliers et de leurs abonnements, par lequel il me parut que c'étoit un parti avantageux pour moi. Aussi je l'acceptai, quoique dans le fond je fusse fachée de quitter l'hénice et Dorotice, que j'aimois autant qu'une remme est capable d'en aimer d'autres. Le laissai la première à Séville, occupée à foudre la vaisselle d'un petit marchaud orfèvre qui vouloit par vanité avoir une comédieune pour maîtresse. J'ai oublié de te dire qu'en m'attachaut au théatre, je chaugeai par fantaisie le nom de Laure en celui d'Estelle; et c'est sous ce dernier nom que je partis pour veuir à Grenade.

Je n'y debutai pas moius heureusement qu'à Seville, et je me vis bientot environneé de soupirants. Mais, n'en voulant favoriser aucun qu'à bonnes enseignes, je gardai avec eux une retenne qui leur jeta de la poudre aux yeux. Néaumoins, de peur d'être la dupe d'une conduite qui ne meuoit à rieu, et qui ne m'étoit pas naturelle, j'allois me déterminer à écouter un jeune Oydor' de race bourgeoise, qui fait le seigneur en vertu de sa chiage, d'une bonne table et d'un équipage, quand je vis pour la première fois le marquis de Marialva. Ce seigneur portugais, qui voyage en Espague par curiosité, passant par Grenade, s'y arrêta. Il vint à la comédie. Je ne jouois ponit ce jour-là. Il re-

<sup>\*</sup> Oydir, auditeur des comptes, conseiller des fina .ces.

gavda fort atteutivement les actrices qui s'offirient à ses yeux. Il en trouva une à son gré. Il fit counoissance avec elle dès le lendemain; et il étoit près de passer bait, lorsque je parus sur le théatre. Ma vue et mes minauderies firent tout-à-coup tourner la gironette; unon Portugais ne s'attacha plus qu'à moi. Il faut dire la vérité: comme je n'ignorois pas que ma camarade cit plu à ce seigneur, je n'epargnai rien pour le lui souffler, et j'eus le bonheur d'en venir à hout. Je sais bien qu'elle m'en vent du mal; mais je n'y saurois que faire. Elle devroit songer que c'est une close si naturelle aux femmes, que les meilleures amies ne s'en font pas le moindre serupule.

CHAP. VIII. — De l'accueil que les cemédiens de Grenade firent à Gil Blas et d'une nouvelle reconnoissance qui se fit dans les foyers de la comédie.

Dans le moment que Laure achevoit de racouter son histoire, il arriva une viville conédieune de ses voisines, qui veuoit la prendre en passant pour aller à la comédie. Cette vénérable héroine de théâtre ceit été propre à joure le persourage de la déesse Cotys. Ma sœur ne manqua pas de présenter son fére à cette figure surannée, et là-dessus grands compliments de part et d'autre.

Je les laissai toutes deux, en disant à la veuve de l'économe que je la rejoindrois au théâtre, aussitôt que j'aurois fait porter mes hardes chez le marquis de Marialva, dout elle m'enseigna la demeure. J'allai d'abord à la chambre que j'avois louée, d'où, après avoir satisfait mon hôtesse, je me rendis avec un homme chargé de ma valise à un grand hôtel garni où mou nouveau maître étoit logé. Je reneontrai à la porte son intendant, qui me demanda si je n'étois point le frére de la dame Estelle. Je répondis qu'oui. Soyez done le bien venu, reprit-il, seigneur eavalier. Le marquis de Marialva, dont j'ai l'honneur d'être intendant, m'a ordonné de vons bien recevoir. On vous a préparé une chambre; je vais, s'il vous plait, vous y conduire pour vous en apprendre le chemin. Il me fit monter tout au haut de la maison, et entrer dans une chambre si petite, qu'un lit assez étroit, une armoire et deux chaises la remplissoient. C'étoit là mon appartement. Yous ne serez pas ici fort au large, me dit mon conducteur; mais en récompense je vous promets qu'à Lisbonne fous serez superbement logé. J'enfermai ma valise dans l'armoire dont j'emportai la clef, et je demandai à quelle heure on soppoit. Il me fut répendu à cela que le seigneur portugais ne fasoit pas d'ordinaire chez lui, et qu'il donnoit à chaque domestique une certaine somme par mois pour se nourrir. Je fis encore d'autres questions, et j'appris que les gens du marquis étoient d'houreux fainéants. Après un entretien assez court, je quitai l'intendant pour aller trouver Laure, en m'occupant agréablement du présage que je concevois de ma nouvelle condition.

Sitôt que j'arrivai à la porte de la comédie, et que je me dis frère d'Estelle, tout me fut ouvert. Vous enssiez vu les gardes s'empresser à me faire un passage, comme si j'ensse été un des plus considérables seigneurs de Grenade. Tous les gagistes, receveurs de marques et de contre-marques que je rencontrai sur mon ehemin, me firent de profondes révérences. Mais ce que je voudrois pouvoir bien peindre au lecteur, e'est la réception sérieuse que l'on me fit comiquement dans les foyers, on je trouvai la troupe tout habillée, et prête à commencer. Les comédiens et les comédiennes, à qui Laure me présenta, viurent fondre sur moi. Les hommes m'accablèrent d'embrassades; et les femmes à leur tour, appliquant leurs visages euluminés sur le mieu, le eouvrirent de rouge et de blane. Aucun ne voulant être le dernier à me faire compliment, ils se mirent tous ensemble à me parler. Je ne pouvois suffire à leur répondre; mais ma sœur vint à mon secours, et sa langue exercée ne me laissa en reste avec personne.

Je n'en fus pas quitte pour les aecolades des acteurs et des actrices. Il me fallut essuyer les eivilités du décorateur, des violous, du sonffleur, du moucheur et du sous-moucheur de chandelles, enfin de tous les valets de théatre, qui, sur le bruit de mon arrivée, accourrent pour me considerer. Il sembloit que tous ees gens-là fussént des enfants tronvés qui n'avoient jamais vu de frère.

Cependant on commença la pièce. Alors quelques gentifihommes qui étoient dans les foyers courrent se placer pour l'entendre; et moi, en enfant de la balle, je continual de m'entretenir avec eeux des acteurs qui n'étoient pas sur la scène. Il y en avoit un parmi ces derniers qu'on appela devant moi Melchior. Ce nom me frappa. Je considerai avec attention le personnage qui le portoit, et il me sembla que je l'avois vu quelque part. Je me le remis enfin, et le reconnus pour ce Melchior Zapata, ce pauvre comédien de campague qui, comme je l'ai dit dans le premier volume de mon histoire\*, trempoit des erontes de paiu dans une fontaine.

<sup>.</sup> Voyez livre II, chap. viu.

Je le pris aussitôt en particulier, et je lui dis : Je suis bien trompé, si vous n'étes pas ee seigneur Melehior avec qui j'ai en l'honneur de déjeuner un jour au bord d'une claire fontaine, entre Valladolid et Ségovie. J'étois avec un garçon barbier. Nous portions quelques provisions que nous joignimes aux vôtres, et nous fimes tous trois un petit repas qui fut assaisonné de mille agréables discours. Zapata se mit à rèver quelques moments, ensuite il me répondit : Vous me parlez d'une chose que i'ai peu de peine à me rappeler. Je revenois alors de débuter à Madrid, et je retournois à Zamora. Je me souviens même que i'étois fort mal dans mes affaires. Je m'en souviens bien aussi, lui répliquai-je ; à telles enseignes que vous portiez un pourpoint doublé d'affiches de comédie. Je n'ai pas oublié non plus que vous vous plaigniez dans ce temps-là d'avoir une femme trop sage. Oh! je ne m'en plains plus à présent, dit avec précipitation Zapata. Vive Dieu ! la commère s'est bien corrigée de cela : aussi en ai-je le pourpoint mieux doublé.

J'allois le féliciter sur ee que sa femme étoit devenue raisonnable, lorsqu'il fut obligé de me quitter pour paroftre sur la scène. Curieux de connoître sa femme, je m'approchai d'un comédien pour le prier de me la montrer; ce qu'il fit en me disant : Vous la voyez , c'est Narcissa, la plus jolie de nos dames après votre sœur. Je jugeai que cette actrice devoit être celle en faveur de qui le marquis de Marialya s'étoit déclaré avant que d'avoir vu son Estelle, et ma conjecture ne fut que trop vraie. A la fin de la pièce je conduisis Laure à son domicile, où l'apercus en arrivant plusieurs enisiniers qui préparoient un grand repas. Tu peux souper ici, me dit-elle. Je n'en ferai rieu, lui répondis-ie ; le marquis sera peut-être bien aise d'être seul avec vous. Oh que non, reprit-elle; il va venir avec deux de ses amis et un de nos messieurs; il ne tiendra qu'à toi de faire le sixième. Tu sais bien que chez les comédiennes les secrétaires ont le privilège de manger avec leurs mattres. Il est vrai, lui dis-je; mais ce seroit de trop bonne heure me mettre sur le pied de ces secrétaires favoris. Il faut auparavant que je fasse quelque commission de confident pour mériter ce droit honorifique. En parlant ainsi je sortis de chez Laure, et gagnai mon auberge, où je comptois d'aller tous les jours, puisque mon maître n'avoit point de ménage.

CHAP. IX. — Avec quel homme extraordinaire il soupa ce soir-là, et de ce qui se passa entre cux.

Je remarquai dans la salle une espèce de vienx moine vêtu de

mélaux en or.

bure grise, qui soupoit tout seul dans un coin. J'allai par circoité m'asseoir vis-à-vis de lui; je le saluai fort civilement, et il ne se montra pas moins poli que moi. On m'apporta ma pitance, que je commençai à expedier avec beaucoup d'appétit. Pendant que je mangeois sans dire mot, je regardois souvent ce personnage, dont je trouvois toujours les yeux attachés sur moi. Fatigué es on attention opiniatre à me regarder, je lui adressai ainsi la parole : Père, nous serious-nous vus par hasard ailleurs qu'iei? Vous m'observez comme un homme qui ne vous seroit pas entirement incomm.

Il me répondit gravement: Si l'arrête sur vous mes regards, ce n'est que pour admirer la prodigieuse variété d'aventures qui sont marquées dans les traits de votre visage. A ce que je vois, hui dis-je d'un air railleur, votre révérence donne dans la métopa-copie? Je pourrois me vanter de la posséeler, répondit le moine, et d'avoir fait des prédictions que la suite n'a pas dementies. Je me sais pas moins la chiromaneie, et l'ose dire que mes oracles sont infaillibles quand j'ai confronté l'inspection de la main avec celle du visace.

Quoique és vicillard eût toute l'apparence d'un homme sage, je le trouvai si fou, que je ne pus n'empécher de lui rire au nez. Au lieu de s'offenser de mon impolitesse, il en sourit, et continua de parler dans ces termes , après avoir. promené sa vue dans la salle, et s'étre assuré que personne ne nous écoutoit. Je ne m'és tonne pas de vous voir si prévenn contre deux sciences qui passett aujourd'uni pour frivoles; l'étude longue et pénible qu'elles demandent décourage tous les savants , qui y renoncent, et qui les décrient, de dépit de n'avoir pu les acquérir. Pour moi , je ne me suis point rebuté de l'obseurité qui les euveloppe, non plus que des difficultés qui se suecèdent sans cesse dans la recherche des seerets chimiques, et dans l'ar mervelleux de transmer les

Mais, je ne pense pas, poursuivit-il, en se reprenant, que je parle à un jeune cavalier à qui mes discours doivent en effet paroitre des réveries. Un échantillon de mon savoir-faire vous disposera mieux-que tout ce que je pourrois dire à juger de moi plus favorablement. A ces mois il tira de sa poche une fiole remplie d'une liqueur vermeille. Ensuite il me dit · Voiei un élixir que j'ai composé ce matin des sues de certaines plantes distillées à l'alambie; car j'ai employé presque toute ma vie, comme Démocrite, à trouver les propriétés des simples et des minéraux. Vous allez éprouver sa vertu. Le vin que nous bluvons à notre

souper est très mauvais ; il va devenir excellent. En même temps il mit deux gouttes de son élixir dans ma bouteille, qui rendirent mon vin plus délicieux que les meilleurs qui se boivent en Espagne.

Le merveilleux frappe l'imagination; et, quand une fois elle est gagnée, on ne se sert plus de son jugement. Charmé d'un si beau secret, et persuadé qu'il falloit être un peu plus que diable pour l'avoir trouvé, je m'écriai plein d'admiration : O mon père! pardonnez-moi, de grace, si je vous ai pris d'abord pour un vieux fou. Je vous rends justice présentement. Je n'ai pas besoin d'en voir davantage pour être assuré que vous feriez, si vous vouliez, tout-à-l'heure un lingot d'or d'une barre de fer. Que je serois heureux si je possédois cette admirable science! Le Ciel vous préserve de l'avoir jamais! interrompit le vieillard en poussant un profond soupir. Vous ne savez pas, mon fils, ee que vous souhaitez. Au lieu de me porter envie, plaiguez-moi plutôt de m'être donné tant de peine pour me rendre malheureux. Je suis toujours dans l'inquiétude; je erains d'être découvert, et qu'une prison perpétuelle ne devienne le salaire de tous mes travaux. Dans cette appréhension, le mène une vie errante, dégnisé tautôt en prêtre ou en moine, et tantôt en eavalier ou en paysan. Est-ce done un avantage de savoir faire de l'or à ce prix-là? et les richesses ne sont-elles pas un vrai supplice pour les personnes qui n'en jouissent pas tranquillement?

Ce' discours' me paroit fort seusé, dis-je alors au philosophe. Bien n'est tel que de vivre en repos. Vous me dégoûtez de la pierre philosophale. Je me contenterai d'apprendre de vous ce qui doit m'arriver. Très volontiers, me répondit-il, mou enfaut. J'ai déjà fait des observations sur vos traits; voyons à présent votre main. Je la hij présentai avec une confiance qui ne me fera guère d'honneur daus l'esprit de quelques lecteurs, qui peut-etre à ma place en auroient fait autant. Il l'examina fort attenti-vement, et dit ensuite avec enthousiasme: Ah I que de passages de la douleur à la joie, et le la joie à la douleur! Quelle succession bizarre de disgraces et de prospérités I Mais yous avez déjà épronvé une grande partie de ces alternatives de fortune. Il ne vous reste plus guère de malheurs à essuyer, et un seigneur vous fera une agréable destinée qui ne sera point sujette au changement.

Après m'avoir assuré que je pouvois compter sur cette prédiction, il me dit adien, et sortit de l'auberge, où il me laissa fort occupé des choses que je venois d'entendre. Je ne dontois point que le marquis de Marialva ne fût le seigneur en question; et, par consequent, rien ne me paroissoit plus possible que l'accomplissement de la prédiction. Mais, quand je n'y aurois pas vu la moindre apparence, cela ne m'eût point empéché de donner au faux moine une entière créauce, tant il s'étoit acquis, par son élixir, d'autorité sur mon esprit. De mon côté, pour avancer le bonheur qui m'étoit prédit, je résolus de m'attacher au marquis plus que je n'avois fait à aucun de mes mattres. Ayant pris cette résolution, je me retirai à notre hôtel avec une gaieté que je ne puis exprimer: jamais femme n'est sortie si contente de chez une devineresse.

CHAP. X. — De la commission que le marquis de Marialva donna à Gil Blas, et comment ce fidèle secrétaire s'en acquitta.

Le marquis n'étoit pas encore revenu de chez sa comédienne, et je trouvai dans son appartement ses valets de chambre qui jouoient à la prime 'en attendant son retour. Je fis connoissance avec eux; et nous nous amusémes à rire jusqu'à deux heures après minuit que notre maître arriva. Il fut un pen surpris de me voir, et me dit d'un air de bonté qui me fit juger qu'il revenoit très satisfait de sa soirée: Comment donc, Gil Blas, vous n'étes pas encore couché? Je répondis que j'avois voulu savoir auparavant s'il n'avoit rien à m'ordonner. J'aurai peut-être, repri-li, ne commission à vous donner demain matin; mais il sera temps alors de vous apprendre mes volontés. Allez vous reposer, et souvenez-vous que je vous dispense de m'attendre le soir; je n'ai besoin que de mes valets de chambre.

Après cet avertissement, qui dans le fond me faisoit plaisir, puisqu'il m'épargnoit la sujétion que j'aurois quelquefois désagreablement sentie, je laissai le marquis dans son appartement, et me retirai à mon galetas. Je me mis au lit. Mais, ne pouvant dormir, je m'avisai de suivre le conseil que nous donne Pythagore de rappeler le soir ce que nous avons fait dans la journée, pour nous applaudir de nos bonnes actions ou pour nous blamer de nos mauvaises.

Je ne me seritois pas la conscience assez nette pour être content de moi ; aussi je me reprochai d'avoir appuyé l'imposture de Laure. J'avois beau me dire, pour m'excuser, que je n'avois pu hounétement douner un démenti à une fille qui n'avoit en vue que de me faire plaisir, et qu'en quelque façon je m'étois trouvé

La prime étoit un jeu de cartes qui a cu une grande vogue, mais abandonné aujourd'hui.

dans la nécessité de me rendre compliee de la supercherie, peu satisfait de cette excuse, je répondois que je ne devois donc pas pousser les choses plus loin, et qu'il falloit que je fusse bien etfronté pour vouloir demeurer auprès d'un seigneur dont je payois si mal la confiance. Enfin, après un sévère examen, je tombai d'accord avec moi-même que si je n'étois pas un fripon, il ne s'en falloit guère.

De la passant aux conséquences, je me représentai que je jouois gros jeu en troupaut un homme de condition qui, pour mes péchés peut-étre, ne tarderoit guére à découvrir la fourberie. Une si judicieuse réflexion jeta quelque terreur dans mon esprit; mais des idées de plaisir et d'intérêt l'eurent bientôt dissipée. D'ailleurs la prophétie de l'homme à l'élixir auroit suffi pour me mis à faire des règles d'arithmétique, à compter moi-même la somme que feroient mes gages au bout de dix années de serviee. J'ajoutois à cela les gratifications que je recevrois de mon mattre; et, les mesurant à son humeur libérale, ou plutôt à mes desirs, qui ne mettoit point de bornes à ma fortune. Tant de bien peu à peu m'assoupit, et je m'eudormis en bâtissant des châteaux en Esnagne.

Je me levai le lendemain sur les huit heures, pour aller recevoir les ordres de mon patron; mais comme l'ouvrois ma porte pour sortir, je fus tout étonné de le voir paroître devant moi en robe de chambre et en bonnet de muit. Il étoit tout scul. Gil Blas, me dit-il, hier au soir, en quittant votre sœur, je lui promis de passer ehez elle ce matin; mais une affaire de couséquence ne me permet pas de lui teuir parole. Allez lui témoigner de ma part que je suis bien mortifié de ee contretemps, et assurez-la que je souperaj eneore aujourd'hui avec elle. Ce n'est pas tout, ajouta-t-il, en me mettant entre les mains une bourse, avec une petite boîte de chagrin enrichie de pierreries, portez-lui mon portrait, et gardez eette bourse, où il y a einquante pistoles que je vous donne pour marque de l'amitié que j'ai déja pour vous. Je pris d'une main le portrait, et de l'antre la bourse que je méritois si peu. Je courus sur-le-champehez Laure, en disant, dans l'excès de la joie qui me transportoit : « Bon, la prediction s'ac-« eomplit à vue d'œil. Quel bouheur d'être frère d'une fille belle

Laure, contre l'ordinaire des personnes de sa profession, avoit

<sup>«</sup> et galante! C'est dommage qu'il n'y ait pas autant d'honneur

<sup>«</sup> à cela que de profit et d'agrément. »

continue de se lever matin. Je la surpris à sa toilette, où, en attendant son Portugais, elle joignoit à sa heauté naturelle tous les charmes auxiliaires que l'art des coquettes pouvoit lui preter. Aimable Estelle, lui dis-je en entrant, l'aimant des étrangers, je puis, à l'heure qu'il est, mauger avec mon maître, puisqu'il n'a honoré d'une commission qui me donne cette prérogative, et dont je viens m'acquitter. Il n'aura pas le plaisir de vons entreteuire e matin, comme il se l'étoit proposé; mais pour vous en consoler, il soupera ce soir avec vous; et il vous euvoie son portrait, qui me paroft avoir quelque chose encore de plus consolant.

Je lui remis aussitot la hotte, qui, par le vif édat des brillants dont elle étoit garnie, lui réjouit influiment la vue. Elle l'ouvrit; et l'ayant fermée, après avoir considéré la peinture par manière d'acquit, elle revint aux pierreries. Elle en vanta la beauté, et me dit en souriant: Voilé des copies que les femmes de théâtre

aiment mieux que les originaux.

Je lui appris ensuite que le généreux Portugais, en me chargeant du portrait, m'avoit gratifié d'une bourse de cinquante pistoles. Je t'en fais mon compliment, me dit-elle; ce seigneur commence par où même il est rare que les autres fluissent. C'est à vous, mon adorable, lui répondis-je, que je dois ce présent; le marquis ne me l'a pas fait qu'à cause de la fraternité. Je voudrois, répliqua-t-elle, qu'il t'en fit de semblables chaque jour. Je ne puis te dire jusqu'à quel point tu m'es cher. Dès le premier instant que je t'ai vu, je me suis attachée à toi par un lien si fort. que le temps u'a pu le rompre. Lorsque je te perdis à Madrid , je ne désespérai pas de te retrouver; et hier en te revoyant je te reçus comme un homine qui revenoit à moi nécessairement. En un mot, mon ami, le Ciel nous a destinés l'un pour l'autre. Tu seras mon mari, mais il fant nous enrichir auparavant. La prudence demande que nous commencions par-là. Je veux avoir encore trois on quatre galanteries pour te mettre à tou aise.

Je la remerciai poliment de la peine qu'elle vouloit bien prendre pour moi, et nous nous engageanes insensiblement dans un entreten qui dura jusqu'à midi. Alors je me retirai, pour aller rendre compte à mon maître de la manière dont on avoit reçu son présent. Quoique laure ne m'ent point donné d'instruction là-dessus, je ne laissai pas de composer en chemin un beau compliment que je me proposois de fuire de sà part; mais es fut autant de bien perdu; car, Jorsque j'arrivai à l'hôtel, on me dit que le marquis venoit de sortir; et il étoit décide que je ne le reverrois plus, ainsi qi'ou le peut lire daus le claspitre suivant. CHAP. XI. — De la nouvelle que Gil Blas apprit, et qui fut un coup de foudre pour lui.

Je me rendis à mon auberge, où, rencontrant deux hommes d'une agréable conversation, je dinai et demeura à table avec enx jusqu'à l'heure de la comedie. Alors nous nous séparames. Ils allerent à leurs affaires, et moi je pris le chemin du théâtre. Il faut remarquer en passant que j'avois tout sujet d'être de belle humeur: la joic avoit régné dans l'entretien que je venois d'avoir avec ces cavaliers: la face de ma fortune etoit des plus riantes; et pountant je me laissois aller à la tristesse, sans pouvoir m'en défendre. Qu'on disc après cela qu'on ne pressent point les malbeurs qui nous menacent!

Comme j'entrois dans les foyers, Mclchior Zapata vint à moi, et me dit tout bas de le suivre. Il mc mena dans un endroit partieulier de l'hôtel, et me tint ce discours : Seigneur cavalier, je me fais un devoir de vous donner un avis très important. Vous savez que le marquis de Marialva s'étoit d'abord senti du goût pour Narcissa mon épouse; il avoit même déjà pris jour pour venir manger de mon aloyau, lorsque l'artificieusc Estelle trouva moyen de rompre la partie et d'attirer chez elle ce seigneur portugais. Vous jugez bien qu'une comédienne ne perd pas une si bonne profe sans dépit. Ma femme a cela sur le cœur, et il n'y a rien qu'elle ne fût capable de faire pour se venger; ét, par malheur pour vous, elle en a une belle oecasion. Ilier, si vous vous en souvenez, tous nos gagistes aecoururent pour vous voir. Le sous-moucheur de chandelles dit à quelques personnes de la troupe qu'il vous reconnoissoit, et que vous n'éticz rien moins que le frère d'Estelle.

Ce bruit, ajouta Melchior, est venu aujourd'hui aux oreilles de Narcissa, qui u'a pas mauqué d'en interroger l'auteur, et ce gagiste le lui a confirmé. Il vous a , dit-il , comu valet d'Arsenie dans le temps qu'Estelle, sous le nom de Laure, la servoit à Madrid. Mon éponse, charmée de cette découverte, en fera part au marquis de Marialva, qui doit venir ce soir à la comédie; réglez-vous la-dessus. Si vous n'étes pas effectivement frère d'Estelle, je vous conseille en ami, et à cause de notre ancienne comoissance, de pourvoir à votre streté. Narcissa, qui ne demande qu'une victime, m'a permis de vous avertir de prévenir par une prompte fuite quelque sinistre accident.

Il y auroit eu du superflu à m'en dire davantage. Je rendis grace de cet avertissement à l'histrion, qui vit bien, à mon air effrayé, que je n'étois pas homme à donner un démenti au sousmoncheur de chandelles; comme, en effet, je ne me sentois nullement d'humeur à porter jusque-là l'effronterie. Je ne fus pas même tenté d'aller dire adieu à Laure, de peur qu'elle ne voulut m'engager à paver d'audace. Je concevois bien qu'elle étoit assez bonne comédienne pour se tirer d'un si mauvais pas; mais je ne vovois qu'un châtiment infaillible pour moi, et je n'étois pas assez amoureux pour le braver. Je ne songeai qu'à me sauver avec mes dieux pénates, je veux dire avec mes hardes. Je disparus de l'hôtel en un clin d'œil, et je fis en moins de rien enlever et transporter ma valise chez un muletier qui devoit le jour suivant partir à trois heures du matin pour Tolède. J'aurois souhaité d'être déja chez le comte de Polan, dont la maison me paraissoit le seul asyle qui fût sûr pour moi. Mais je n'y étois pas encore; et je ne pouvois sans inquiétude penser au temps qui me restoit à passer dans une ville où j'appréhendois qu'on ne me cherchat dès la nuit même.

Jene laissai pas d'aller souper à mon anberge, quoique je fusse aussi troublé qu'un débiteur qui sait qu'il y a des alguazits à ses trousses. Ce que je mangeai ce soir-la ne fit pas, je crois, un excelleut chyle dans mon estomac. Misérable jouet de la crainte, jexaminois toutes les personnes qui entroient dans la salle; et quand par malheur il y venoit des gens de mauvaise mine (ce qui n'est pas rare dans ces endroits-là), je frissounois de peur. Après avoir soupé dans de continuelles alarnues, je me levai de table, et m'en retournai chez mon muletier, où je me jetai sur de la paille fraiche jusqu'à l'huere du départ.

On peut dire que ma patience fut bien exercée pendant ce temps-là; mille désagréables pensées vinrent m'assaillir. Si quelquefois je m'assoupissois, je voyois le marquis furieux quimeurtrissoit de coups le bean visage de Laure, et brisoit tout chez elle; ou bien je l'entendois ordonner à ses domestiques de me faire mourir sous le bâton. Je me réveillois là-dessus en sursant; et le réveil, qui est ordinairement si doux après un songe affreux, me devenoit plus cruel encore que mon songe.

Heureusement le muletier me retira d'une si grande peine, en pied, et grace au Ciel je partis radicalement guéri de Laure et de la chiromancie. A mesure que nous nous éloignions de Grenade, mon esprit reprenoti sa tranquillité. Je commençai à n'entretenir avec le muletier; je ris de quelques plaisantes histoires qu'il me raconta, et je perdis insensiblement toute ma fraveur. Je dormis d'un sommel pásible à Ubeda, on nous allames concher la première journée, et la quatrième nous arrivàmes à Tolède. Mon premier soin fut de m'informer de la demeure du comte de Polan, et je in'y readis, bien persuadé qu'il ne souffriroit pas que fusse logé ailleurs que chez lui. Mais je comptois saus mon hôte. De ne trouvai au logis que le coucierge, qui me dit que son maitre étoit parti la reille pour le château de Leyva, d'où on lui avoit mandé que Séraphine étoit dangereusement malade.

"Je ue m'étois point attendu à l'absence du comte : elle dimimua la joie que j'avois d'être à Tolède , et fut causse que je pris un autre dessein. Me voyant si près de Matrid , je résolus d'y aller. Je fis reflexion que je pourrois me pousser à la cour, où un genie superieur, à ce que j'avois out dire, n'étoit pas absolument nécessaire pour s'avancer. Dès le lendemain je me servis de la commodite d'un cheval de retour, pour me conduire à cette capitale de l'Espague. La fortune m'y conduisoit, pour me faire jouer de plus grands rôles que eux qu'elle m'avoit déjârfait faire.

CHAP. XII. — Gii Blas va loger dans un hôtel garni. Il y fait connaisrance avec le capitaine Chinchilla. Quel homme c'étoit que cet officier, et quelle affaire l'avoit amené à Madrid.

D'abord que je fus à Madrid , j'établis mon domicile dans un hofel garni où demeuroit eutre autres personnes un vieux capitaine qui des extrémités de la Castille nouvelle étoit venu solliciter à la cour une peusion, qu'il croyoit n'avoir que trop méritée. I s'appeloit don Aunibal de Chinchilla\*. Ce ne fut pas sans étonnement que je le vis pour la première foi. C'étoit un homme de soisante ans, d'une taille gigantesque, et d'une maigreur extraordinaire. Il portait une épaisse moustache qui s'étevoit en serpentant des deux côtés jusqu'aux tempes. Outre qu'il hi manquoit un bras et une jambe, il avoit la place d'un eil couverte d'un large emplatre de taffetas vert, et son visage en plusieurs endroits paroissoit balafré. A cela près, il foit fait comme un autre. De plus, il ne manquoit pas d'esprit, et moins encore de gravité. Il poussoit la morale jusqu'au scrupule, et se piquoit sur-tout d'être délicita sur le point d'honneur.

Après avoir eu avec lui deux ou trois conversations, il un'honora de sa confiance. Je sus bientôt toutes ses affaires. Il me conta dans quelles occasions il avoit laissé un œil à Naples, un bras eu Lombardie, et une jambe dans les Pays-Bas. Ce que j'admirai dans les relations de batailles et de siéges qu'il me fit,

· Chinchilla est le nom d'une petite ville.

c'est qu'il ne lui échappa aucun trait de fanfaron, pas uu unot à sa louange; quoique je lui eusse volontiers pardonné de vanter la moitié qui lui restoit de lui-même, pour se dédommager de la perte de l'autre. Les officiers qui revienuent de la guerre sains et saufs us sont pas fons si modestes.

Mais il me dit que ce qui lui tenoit le plus au cœur, c'étoit d'avoir dissipé des bieus considérables dans ses campagnes, de sorte qu'il n'avoit plus que cent ducats de rente; ce qui suffisoit à peine pour entretenir sa moustable, payer son logement et faire, écrire ses placets. Car enfin, s'eigneur cavalier, ajouta-t-il en haussant les épaules, j'en présente, dieu merci, tous les jours, sans qu'on y fasse la moindre attention. Vous diriez qu'il y a une gageure entre le premier ministre et moi; et que c'est à qui de nous deux se lassera, moi d'en donner, on hui d'en recevoir. J'ai aussi l'honneur d'en présenter souvent au roi; mais le curé ne chante pas mieux que sou vicaire; et pendant ce temps-là mon chateau de la Chinchilla tombe en ruine, faute de rénarations.

Il ne faut désespérer de rien, dis-je alors au capitaine; vous n'ignorez pas que les graces de la conr se font ordinairement un peu attendre ; vous êtes peut-être à la veille de voir payer avec usure vos peines et vos travaux. Je ne dois pas me flatter de cette espérance, répondit don Annibal. Il n'y a pas trois jours que j'ai parlé à un des secrétaires du ministre ; et, si j'en crois ses discours, je n'ai qu'à me tenir gaillard. Et que vons a-t-il donc dit, repris-je, seigneur officier? Est-ce que l'état où vous êtes ne lui a pas paru digne d'une récompense? Vous allez en juger, repartit Chinchilla. Ce secrétaire m'a dit tout net : Seigneur gentilhomme, ne vantez pas tant votre zèle et votre fidélité; vous n'avez fait que votre devoir en vous exposant aux périls pour votre patrie. La seule gloire qui est attachée aux belles actions les paie assez, et doit suffire principalement à un Espagnol. Il faut donc vous détromper, si vous regardez comme une dette la gratification que vous sollicitez. Si on vous l'accorde, vous devrez uniquement cette grace à la bonté du roi , qui veut bien se croire redevable à ceux de ses sujets qui ont bien servi l'état. Vous voyez par-là, poursuivit le capitaine, que j'en dois encore de reste, et que j'ai bien la mine de m'en retourner comme jesuis venu.

On s'intéresse pour un brave homme qu'on voit souffrir. Je Pexhortai à tenir hon; je m'offris à lui mettre au net gratuitement ses placets. J'allai même jusqu'à lui ouvrir ma bourse, et à le conjurer d'y prendre tout l'argent qu'il voudroit. Mais il u'êtoit pas de ces gens qui ne se le font pas dire deux fois dans une pareille occasion. Tout au contraire, se montrant très délicat ladessus, il me remercia fiérement de ma bonne volonté. Ensuiteil me dit que, pour n'être à charge à personne, il s'étoit accoutumé peu à peu à vivre avec tant de sobriété, que le moindre aliment suffisoit pour sa subsistance; ce qui n'étoit que trop véritable. Il ne vivoit que de ciboules et d'ognons. Aussi n'avoit-il que la peau et les os. Pour n'avoir aucun témoin de ses manyais repas, il s'enfermoit ordinairement dans sa chambre pour les faire. J'obtins pourtant de lui, à force de prières, que nous dinerions et souperions ensemble; et, trompant sa fierté par une ingénieuse compassion, je me fis apporter beaucoup plus de viande et de vin qu'il n'en falloit pour moi. Je l'excitai à boire et à manger. Il voulut d'abord faire des façons ; mais enfin il serendit à mes instances. Après quoi, devenant insensiblement plus hardi, il m'aida de lui-même à rendre mon plat net et à vider ma bouteille.

Lorsqu'il eut bu quatre ou cinq coups, et réconcilié son estomac avec une bonne nourriture : En vérité , me dit-il d'un air gai, vous êtes bien séduisant, seigneur Gil Blas; vous me faites faire tout ce qu'il vous plait. Vous avez des manières engageantes, et qui m'ôtent jusqu'à la crainte d'abuser de votre humeur bienfaisante. Mon capitaine me parut alors si défait de sa honte, que si l'eusse voulu saisir ce moment-là pour le presser encore d'accepter ma bourse, je crois qu'il ne l'auroit pas refusée. Je ne le remis point à cette épreuve; je me contentai de l'avoir fait mon commensal, et de prendre la peine non seulement d'écrireses placets, mais de les composer même avec lui. A force d'avoir mis des homélies au net , j'avois appris à tourner une phrase; j'étois devenu une espèce d'auteur. Le vieil officier, de son côté, se piquoit de savoir bien coucher par écrit. De sorte que, travaillant tous deux par émulation, nous faisions des morceaux d'éloquence dignes des plus célèbres régents de Salamanque. Mais nous avions beau l'un et l'autre épuiser notre esprit à semer des fleurs de rhétorique dans ces placets; c'étoit, comme on dit, semer le sable. Quelque tour que nous prissions pour faire valoir les services de don Annibal, la cour n'y avoit aucun égard ; ce qui n'engageoit pas ce vieil invalide à faire l'éloge des officiers qui se ruinent à la guerre. Dans sa manyaise humeur il maudissoit son étoile, et donnoit au diable Naples, la Lombardie et les Pays-Bas.

Pour sureroit de mortification, il arriva un jour qu'à sa barbe-

un poëte produit par le duc d'Albe, ayant récité devant le roi un sonnet sur la naissance d'une infante, fut gratifié d'une pension de cinq cents ducats. Je crois que le capitaine mutilé en seroit devenu fou, si je n'eusse pris soin de lui remettre l'esprit. Qu'avez-vous? lui dis-je en le voyant hors de lui-même. Il n'y arien là-dedans qui doive vous révolter. Depuis un temps immémorial les poëtes ne sont-ils pas en possession de rendre les princes tributaires de leurs muses? Il n'est point de tête couronnée qui n'ait quelques uns de ces messieurs pour pensionnaires. Et, entre nous, ces sortes de pensions, étant rarement ignorées de l'avenir, consaerent la libéralité des rois, au lieu que les autres qu'ils font sout souvent en pure perte pour leur renommée. Combien Auguste a-t-il a donné de récompenses, combien a-t-il fait de pensions dont nous n'avous aucune connoissance! Mais la postérité la plus reculée saura, comme nons, que Virgile a recu de cet empereur plus de deux cent mille écus de bienfaits.

Onelque chose que je pusse dire à don Annibal, le fruit du sonnet lui demeura sur l'estomac comme un plomb; et, ne pouvant le digérer, il se résolut à tout abandonner. Il voulut néanmoins auparavant, pour jouer de son reste, présenter encore un placet au duc de Lerme. Nous allàmes pour cet effet tous deux chez ce premier ministre. Nous y rencontrâmes un jeune homme qui, après avoir salué le capitaine, lui dit d'un air affectueux : Mou eher et ancien maître, est-ce vous que je vois? Quelle affaire vous amène chez monseigneur? Si vous avez besoin d'une personne qui ait du crédit, ne m'épargnez pas; je vous offre mes services. Comment done, Pédrille, lui répondit l'officier, à vous entendre il semble que vous occupiez quelque poste important dans cette maison? Du moins, répliqua le jeune homme, y ai-je assez de pouvoir pour faire plaisir à un honnête hidalgo comme vous. Cela étant, reprit le capitaine avec un souris, j'ai recours a votre protection. Je vous l'accorde, repartit Pédrille. Vous n'avez qu'à m'apprendre de quoi il est question, et je promets de vous faire tirer pied ou aile du premier ministre.

Nons n'ennes pas sitôt mis an fait ee garçon si plein de bounc volonté, qu'il demanda où demeuroit don Annibal; puis, nons ayant assuré que nous avons aurions de ses nouvelles le jour suivant, il disparut sans nous instruire de ce qu'il prétendoit faire, ui même nons dire s'il étoit domestique du duc de Lerme. Je fus curieux de savoir ce que c'étoit que ce Pédrille, qui me paroissoit si éveillé. C'est un garçon, me dit le eapliaine, qui me servoit il y a quelque, samées, et qui, me voyant dans l'indigeu-

ce, m'y laissa pour aller chercher une meilleure condition. Je ne lui sais pas mauvais gré de cela; il est fort naturel de changer pour être mieux. C'est un drôle qui ne manque pas d'esprit, et qui est intrigant comme tous les diables. Mais, malgré tout son savoir-faire, je ne compte pas heaucoup sur le zèle qu'il vient de témoigner pour moi. Peut-être, lui dis-je, ne vous sera-t-il pas inutile. S'il appartenoit, par exemple, à quelqu'un des principaux officiers du duc, il pourroit vous rendre service. Vous n'ignorez pas que tout se fait par brigue et par cabale chez les grands; qu'ils ont des domestiques favoris qui les gouvernent, et que ceux-ci à leur tour sont gouvernés par leurs valets.

Le lendemain, dans la matinée, nous vimes arriver Pédrille à notre hôtel. Messieurs, nous dit-il, si je ne m'expliquai pas hier sur les moyens que j'avois de servir le capitaine de Chinchilla , c'est que nous n'étions pas dans un endroit qui me permit de vous faire une pareille confidence. De plus, j'étois bieu aise de sonder le gué avant que de m'ouvrir à vous. Sachez donc que je suis le laquais de confiance du seigneur don Rodrigue de Calderone, premier secrétaire du duc de Lerme. Mon maître, qui est fort galant, va presque tous les soirs souper avec un rossignol d'Aragon, qu'il tient en cage dans le quartier de la cour. C'est une jeune fille d'Albarazin, des plus jolies. Elle a de l'esprit, et chante à ravir; aussi se nomme-t-elle la senora Sirena. Comme je lui porte tous les matins un billet doux, je viens de la voir. Je lui ai proposé de faire passer le seigneur don Annibal pour son oncle, et d'engager par cette supposition son galant à le protéger. Elle veut bien entreprendre cette affaire. Outre le petit profit qu'elle v envisage, elle sera charmée qu'on la croie nièce d'un brave gentilliomine.

Le seigneur de Chinchilla fit la grimace à ce discours. Il témoigna de la répugnance à se rendre complice d'une espiéglerie ,
et eucore plus à souffrir qu'une aventurière le déshonorât en se
disant de sa famille. Il n'en étoit pas seulement blessé pa rarport à lui; il voyoit pour ainsi dire la -dedans une ignominie
rétroactive pour ses aieux. Cette délicatesse parut hors de saison
à Pédrille, qui en fut choque. Vous moquez-vous , s'écria-t-il,
de le prendre sur ce ton-là? Voilà comme vous étes faits, vous
autres pobles à chaumière ! vous avez une vanité ridicule. Seigneur cavailer, poursuivit-il en m'adressant la parole, n'admirezvous pas les scrupules qu'il se fait ? Vive Dieu ! c'est bien à la
cour qu'il y faut regarder des j près! Sous quelque vialuine forme

que la fortune s'y présente, on ne la laisse point échapper. J'applaudis à ee que dit l'édrille; et nous haranguames si bien tous deux le eapitaine, que nous le fimes malgré lui devenir onele de Sirena. Quand nous cûmes gagné cela sur son orgueil (ce qui ne nons fut pas aisé), nous nous mimes tous trois à faire pour le ministre nu nouveau placet, qui fut revu, augmenté et corrigé. Je l'éerivis ensuite proprement, et Pédrille le porta à l'Aragonoise, qui des le soir meme en chargea le seigneur don Rodrigue, à qui elle parla de façon que ee secrétaire, la eroyant véritablement nièce du capitaine, promit de s'employer pour lui. Peu de jours après, nous vimes l'elfet de cette manœuvre. Pédrille revint à notre hôtel d'un air triomphant. Bonne nouvelle! dit-il à Chinehilla. Le roi fera une distribution de commanderies, de bénéfices et de pensions, où vous ne serez pas oublié; c'est de quoi je suis chargé de vous assurer. Mais j'ai ordre de vous demander en même temps quel présent vous prétendez faire à Sirena. Pour moi, je vous déelare que je ne veux rien; je préfère à tout l'or du monde le plaisir d'avoir contribué à améliorer la fortune de mon aneien maître. Il n'en est pas de même de notre nymphe d'Albarazin; elle est un peu juive lorsqu'il s'agit d'obliger le prochain; elle a ce petit défaut-là, elle prendroit l'argent de son propre père : jugez si elle refusera celui d'un onele supposé.

Elle n'a qu'à dire ce qu'elle exige de moi , répondit don Aunibal. Si elle veut tous les ans le tiers de la pension que j'obtiendrai, je le lui promets; et eela doit lui suffire, quand il s'agiroit de tous les reveuus de sa majesté eatholique. Je me fierois bien à votre parole , moi , répliqua le Mereure de don Rodrigue ; je sais bien qu'elle vaut le jeu : mais vous avez affaire à nue petite personne naturellement fort défiante. D'ailleurs elle aimera beaucoup mieux que vous lui donniez, une fois pour toutes, les deux tiers d'avance en argent comptant. Eh ! où diable veut-elle que je les preune? interrompit brusquement l'officier ; me croit-elle un contador-mayor \*? Il faut que vous ne l'ayez pas instruite de ma situation. Pardonnez-moi, repartit Pédrille : elle sait bien que vous étes plus gueux que Job ; après ce que je lui ai dit, elle ne sauroit l'ignorez. Mais ne vous mettez pas eu peine ; je suis un homme fertile en expédients. Je connois un vieux eoquin d'oydor qui se plait à prêter ses espèces à dix pour cent. Vous lui ferez par-devant notaire un transport, avec garantie de la première année de votre pension, pour pareille somme que vous

\* Contador-Mayor, grand trésorier.

reconnoîtrez avoir reçue de lui , et que vous toucherez en effet, à l'intérêt près. A l'égard de la garantie, le préteur se contentera de votre château de Chinchilla, tel qu'il est : vous n'aurez point de dispute là-dessus.

Le capitaine protesta qu'il accepteroit ces conditions s'il étoit assez heureux pour avoir quelque part aux graces qui seroient distribuées le lendemain. Ce qui ne manqua pas d'arriver. Il fut gratifié d'une pension de trois cents pistoles et d'une commaudere. Aussitot qu'il ent appris cette nouvelle, il donna toutes les séretés qu'on exigea de lui, fit ses petites affaires, et s'en retourna dans la Castille nouvelle avec quedeuse pistoles de reste.

CHAP. XIII. — Gil Blas rencontre à la cour son ami Fabrice. Grande joie de part et d'sutre. Où ils allèrent tous deux,et de la curieuse conversation qu'ils eurent ensemble

Je m'étois fait une habitude d'aller tous les matins chez le roi, où je passois deux ou trois heures eutières à voir eutrer et sortir les grands, qui me paroissoient là sans cet éclat dont ils sont ailleurs environnés.

Un jour que je me promenois et me carrois daus les appartements, y faisant, comme heaucoup d'autres, une assez sotte figure, j aperçus l'abrice que j'avois laissé à Valladolid, au service d'un administrateur d'hôpital. Ce qui m'étonua, c'est qu'il s'entretenoit familièrement avec le due de Medina Sidonia et le marquis de Sainte-Croix. Ces deux seigneurs, à ce qu'il me sembloit, prenoient plaisir à l'eutendre. Avec cela, il étoit vétu anssi proprement qu'un noble cavalier.

Ne me tromperois-je point? disois-je en moi-méme; est-ce bien là le fils du barbier Nunez? C'est peut-étre quelque jeune courtisan qui lui ressemble. Je ne demeurai pas long-temps dans le doute. Les seigneurs s'en allérent; j'abordai Fabrice. Il me reconnut dans le moment, me prit par la main; et, après m'avoir fait percer la fonle avec lui pour sortir des appartements: Mon cher Gil Blas, me dit-il en m'embrassant, je suis ravi de te revoir. Que fais-tu à Madrid? es-tu encore en condition? as-tu quelque charge à la cour? dans quel état sont les affaires? Rends-moi compte de tout ce qui fest arrivé depuis ton départ précipité de Valladolid. To me demandes bien des choses à-la-fois, lui répondis-je, et nous ne sommes pas daus un lieu propre à conter des aventures. Tu as raison, repri-il j nous serions bien mieux chez moi. Viens, je vais t'y mener. Ce n'est pas loiu d'ici, su sils libre, agrésiblement logé, parfatiement bien dans mes

meubles: je vis content et suis heureux, puisque je erois l'être. J'acceptai le parti, et me laissai entraîner par Fabrice, qui me fit arrêter devant une maison de belle apparence, où il me dit qu'il demeuroit. Nous traversames une eour, où il y avoit d'un côté un grand escalier qui conduisoit à des appartements superbes; et de l'autre, une petite montée aussi obscure qu'étroite, par où nous montâmes au logement qui m'avoit été vanté. Il consistoit en une seule chambre, de laquelle mon ingénieux ami s'en étoit fait quatre séparées par des eloisons de sapin. La première servoit d'antichambre à la seconde, où il eouchoit : il faisoit son eabinet de la troisième, et sa cuisine de la dernière. La chambre et l'autichambre étoient tapissées de cartes géographiques, de thèses de philosophie, et les meubles répondoient à la tapisserie. C'étoit un grand lit de broeard tout usé, de vieilles chaises de serge jaune, garnies d'une frange de soie de Grenade de la même couleur, une table à pieds dorés, couverte d'un euir qui paroissoit avoir été rouge, et bordée d'une crépine de faux or devenu noir par le laps de temps, avec une armoire d'ébène ornée de figures grossièrement sculptées. Il avoit pour bureau, dans son eabinet, une petite table ; et sa bibliothèque étoit composée de quelques livres, avec plusieurs liasses de papiers qu'on

ustensiles nécessaires.

Fabrice, après m'avoir donné le loisir de considerer son appartement, me dit: Que penses-tu de mon ménage et de mon logement? n'en es-tu pas enclanté? Oui, ma foi, lui répondis-je en
souriant. Il faut que tu ne fasses pas mai tes aflaires à Madrid,
pour y être si bien nippé. Tu as sans doutequelque commission?

Le Ciel m'en préserve l'répliqua-t-il. Le parti que j'ai pris est audessus de tous les emplois. Un homme de distinction , à qui cet
hôtel appartient, m'y a domné une clambre don j'ai fait quatre
pièces, que j'ai meublèes comme tu vois. Je ne m'occupe que de
choses qui me fout plaisir, et je ne seus pas la nécessité. Parlemoi plus clairement , interrompis-je : ui riries Peuvie que j'ai
d'apprendrace que tu fais. Eh bien! me dit-il, je vais te contenter. Je suis devenu auteur , je me suis jeté dans le bel esprit;
j'ééris en verset en prose; je suis au poil et à la plume.

voyoit sur des ais disposés par étage le long du mur. Sa euisine, qui ne déparoit pas le reste, contenoit de la poterie et d'autres

Toi, favori d'Apollon! m'écriai-je en riant; voilà ee que je n'aurois jamais devinie; je serois moins surpris de te voir tout autre chose. Quels charmes as-tu done pu trouver dans la condition des poètes? Il me semble que ces gens-là sont mèprisés dans

la vie civile, ct qu'ils n'ont pas un ordinaire réglé. Hé fi! s'écriat-il à son tour. Tu me parles de ces misérables auteurs dont les ouvrages sont le rebut des libraires et des comédiens. Faut-il s'étonner si l'on n'estime pas de semblables écrivains? Mais les bons, mon ami, sont sur un meilleur pied dans le monde; et je puis dire sans vanité que je suis du nombre de ceux-ci. Je n'en doute pas, lui dis-je : tu es un garçon plein d'esprit; ce que tu composes ne doit pas être mauvais. Je ne suis en peine que de savoir comment la rage d'écrire a pu te prendre; cela me paroft digue de ma curiosité.

Ton étonnement est juste, reprit Nuncz. J'étois si content de mon état chez le scigneur Manuel Ordonnez, que je n'en souhaitois pas d'autre. Mais mon génie s'élevant peu à peu, comme celui de Plaute, au-dessus de la servitude, je composai une comédic que je fis représenter par des comédiens qui jouoient à Valladolid. Quoiqu'elle ne valût pas le diable, elle eut un fort grand succès. Je jugcai par-là que le public étoit unc bonne vache à lait qui sc laissoit aisément traire. Cette réflexion et la fureur de faire de nouvelles pièces me détachèrent de l'hôpital. L'amour de la poésie m'ôta celui des richesses. Je résolus deme rendre à Madrid, comme au centre des beaux esprits, pour y former mon goût. Je demandai mon congé à l'administrateur, qui ne me 'le donna qu'à regret, tant il avoit d'affection pour moi. Fabrice, me dit-il, pourquoi veux-tu mc quitter? t'auroisje donné, sans y penser, quelque sujet de mécontentement? Non. lui répondis-je, seigneur; vous êtcs le meilleur de tous les mattres, et je suis pénétré de vos bontés; mais vous savez qu'il faut snivre son étoile. Je me sens né pour éterniser mon nom par des ouvrages d'esprit. Quelle folie! me répliqua ce bon bourgeois. Tu as déjà pris racine à l'hôpital; tu es du bois dont on fait les économes, et quelquefois même les administrateurs. Tu veux quitter le solide pour t'occuper de fadaises. Tant pis pour toi, mon enfant.

L'administrateur, voyant qu'il combattoit inutilement mon dessein, me paya mes gages, et me fit présent d'une cinquantaine de ducats pour reconnoître mes services. De manière qu'avec cela et ce que je pouvois avoir grapillé dans les petites commissions dont on avoit chargé mon intégrité, je fus en état, en arrivant à Madrid, de me mettre proprement ; ce que je ne manquai pas de faire, quojque les écrivains de notre nation ne se piquent guère de propreté. Je comms bientôt Lope de Vega Carpio, Miquel Cervantez de Saavedra, et les autres fameux

auteurs; mais, préférablement à ees grands hommes, je choisis pour mon précepteur un jeune bachelier cordonan, l'incomparable don Louis de Gongora, le plus bean génie que l'Espagne ait jamais prodnit. Il ue veut pas que ses ouvrages soient imprimés de son vivant; il se contente de les liré à ses amis. Ce qu'il a de particulier, c'est que la nature l'a doué du rare taleut de réussir dans tontes sortes de poésies. Il excelle principalement dans les pièces safiriques: voilà son fort. Ce n'est pas, comme Lucilius, un fleuve bourbeux qui entraine avec lui beaucoup de limou; c'est le Tage qui roule des eaux pures sur un sable d'or.

Tu me fais, dis-je à Fabrice, un beau portrait de ce bachelier, tu me fais, dis-je à Fabrice, un beau portrait de ce bachelier, des envieux. Tous les auteurs, répondit-il, tant bous que manvais, se déchafnent contre lui. Il aime l'enflure, dit l'un jes pointes, les métaphores, et les trauspositions. Ses vers, dit un autre, ont l'obscurité de ceux que les prêtres salieus chantoieut dans leurs processious, et que personne n'enteudoit. Il y en a même qui lui reprochent de faire tautôt des sounets ou des romances, tantôt des comédies, des dizaius, et des létrilles, comine s'il avoit follement entrepris d'effacer les meilleurs écrivains dans tous les genres. Mais tous ces traits de jalousie ne fout que s'émousser courte une muse chérie des grands et de la multitude.

C'est done sous un si habile maitre que j'ai fait mon apprentisage, et j'ose dire sans vanité qu'il y parott. J'ai si bien pris son esprit, que je compose dejà des morveaux abstraits qu'il avoneroit. Je vais, à son exemple, debiter ma marclandise dans les grandes maisons, où Ton me reçoit à merveille, et où j'ai affaire à des gens qui ne sont pas fort difficiles. Il est vrai que j'ai le debit sédnisant ; e qui ne muit pas à mes compositions. Eufin je suis aimé de plusieurs seigneurs, et je vis suriout avec le due de Medina Sidonia comme lloraee vivoit avec Mecenas. Voilà, poursaivit Fabrice, de quelle manière j'ai été metamorphosé en auteur. Je u'ai plus rien à te conter. C'est à toi, Gil Blas, à échanter tes exploits l

Alors je pris la parole, et , supprimant toute circonstance indifferente , je hui lis le détail qu'il demandoit. Après cela il fut question de duner, il tira de sou armoire d'ébène des serviettes, du pain, un reste d'épaule de mouton roit, une bouteille d'excellent viu , et nous nous numes à table avec toute la gaieté de deux amis qui se rencontrent après une longue séparation. Tu vois, me dit-il, ma vie libre et indépendante. Si je voulois suivre l'exemple de unes confréres , jirois tous les jours manger chez les personnes de qualité; mais, outre que l'amour du travail me retient souvent au logis, je suis un petit Aristippe. Je m'accomode également du grand monde et de la retraite, de l'abondance et de la frugalité.

Nous trouvaines le vin si bon, qu'ilfallut tirer de l'armoire une seconde bouteille. Entre la poire et le fromage, je lui témoignai que je serois bien aise de voir quelqu'une de ses productions. Aussitôt il chereha parmi ses papiers un sonnet, qu'il me lut d'un air emphatique. Néanmoins, malgré le charme de la leeture, je tronyai l'ouvrage si obseur, que je n'y compris rien du tout. Il s'en apercut. Ce sonnet, me dit-il, ne te paroit pas fort clair, n'est-ce pas ? Je lui avouai que j'y aurois voulu un peu plus de netteté. Il se mit à rire à mes dépens. Si ee sonnet, reprit-il, n'est guère intelligible, tant mieux , mon ami! Les sonnets , les odes, et les autres ouvrages qui veulent du sublime, ne s'accommodent pas du simple et du naturel; e'est l'obseurité qui en fait tout le mérite. Il suffit que le poëte eroie s'y entendre. Tu te moques de moi, interrompis-je. Il faut du bon sens et de la clarté dans toutes les poésies, de quelque nature qu'elles soient; et, si ton incomparable Gongora n'écrit pas plus elairement que toi, je t'avoue que j'en rabats bien. C'est un poëte qui ne peut tout au plus tromper que son siècle. Voyons présentement de ta prose.

Numez me fit voir une préface qu'il prétendoit, disoit-il, mettre à la tête d'un recueil de comédies qu'il avoit sous la presse. Ensuite il me demanda ce que j'en pensois. Je ne suis pas, lui dis-je, plus satisfait de ta prose que de tes vers. Ton sonnet n'est qu'un pompeux galimatias; et il y a dans ta préface des expressions trop recherchées, des mots qui ne sont point marqués au coin du public, des phrases entortillées , pour ainsi dire. En un mot, tou style est singulier. Les livres de nos bons et ancieus auteurs ne sont pas écrits comme cela. Pauvre ignorant! s'écria Fabrice, tu ne sais pas que tout prosateur qui aspire aujourd'hui à la réputation d'une plume délieate affecte cette singularité de style, ees expressions détournées qui te choquent. Nous sommes cinq ou six novateurs hardis qui avons entrepris de changer la langue du blanc au noir; et nous en viendrons à bout, s'il plait à Dieu, en dépit de Lope de Vega, de Cervantez, et de tous les autres beaux esprits qui nous chicanentsur nos nouvelles façons de parler. Nous sommes secondés par un nombre de partisaus de distinction; nous avons dans notre cabale jusqu'à des théologiens.

Après tout, continua-t-il, notre dessein est louable ; et, le préjugé à part, nous valons mieux que ces écrivains naturels qui parlent comme le commun des hommes. Je ne sais pas pourquoi il y a tant d'honnètes gens qui les estiment. Cela étoit fort bon à Athènes et à Rome, où tout le monde était confondu ; et c'est pourquoi Socrate dit à Alcibiade que le peuple est un excellent maître de langue. Mais à Madrid nous avons un bon et un mauvais usage, et nos courtisans s'expriment autrement que nos bourgeois. Tu peux m'en croire. Enfin notre style nouveau l'emporte sur celui de nos antagonistes. Je veux par un seul trait te faire sentir la différence qu'il y a de la gentillesse de notre diction à la platitude de la leur. Ils diroient, par exemple, tout uniment : Les intermèdes embellissent une comédie ; et nous, nous disons plus joliment: Les intermèdes fout beauté dans une comédie. Remarque bien ce font beauté. En sens-tu tout le brillant, toute la délicatesse, tout le mignon?

J'interrompis mon novateur par un éclat de rire. Va, Fabrice, lui dis-je, tu es un original avec lon langage précieux. Et oi, nerpondici-i, tu n'es qu'une bête avec ton style naturel. Allez, poursuivit-il en m'appliquant ces paroles de l'archevéque de Grande, alles trouver mon trésorier, qu'il vous comple cent ducats, et que le Ciel vous conduise avec cette somme. Adieu, monsieur foil Blas; je vous souhaite un peu plus de goit. Je renouvelai mes ris à cette saillie; et Fabrice, me pardonnant d'avoir parlé avec irrévérence de ses écrits, ne perdit rien de sa belle humeur. Nous achevames de boire notre seconde bouteille; après quoi nous nous levames de table tous deux assez bien conditionnés. Nous sortimes dans le dessein de nous aller promener au Prado; mais, en passant devant la porte d'un marchand de liqueurs, ji nous prit fantaisé d'entrer chezul en

Il yavoit ordinairement bonne compagnie dans cet eudroit-là. Le vis dans deux salles séparées des cavaliers qui s'amusoient différenment. Dans l'une qu jouoit à la prime et aux échees, et dans l'autre dix à douze personnes étoient fort attentives à écouter deux beaux seprits de profession qui disputoient. Nous n'eumes pas besoin de nous approcher d'eux pour eutendre qu'une proposition de métaphysique faisoit le sujet de leur disjute; car ils parloient avec tant de chaleur et d'emportement, qu'ils avoient l'air de deux possedés. Je m'imagine que si ou leur et mis sous le nez l'anneau d'Eléazar, on auroit vu sortir des demons par leurs narines. Ile 1 bon Dieu, dis-je à mon compagnon, quelle vi-actié 1 quels poumons l'Ec disputeurs étoient nés pour étre des

cricurs publics. La plupart des hommes sont déplacés. Qui vraiment, répondit-il : ces gens-ei sont apparemment de la race de Novius, ce banquier romain dont la voix s'élevoit au-dessus du bruit des charretiers. Mais, ajouta-t-il, ce qui me dégoûteroit le plus de leurs discours, c'est qu'on en a les oreilles infructueusement étourdies. Nous nous éloignames de ces métaphysiciens bruyants, et par-là je fis avorter une migraine qui commencoit à me prendre. Nous allames nous placer dans un coin de l'antre salle, d'où, en buyant des liqueurs rafraichissautes, nous nous mimes à examiner les eavaliers qui entroient et ceux qui sortoient. Nunez les connoissoit presque tous. Vive Dieu! s'écruat-il, la dispute de nos philosophes ne finira pas si tôt; voiei des troupes fraiches qui arrivent. Ces trois hommes qui entrent vont se mettre de la partie. Mais vois-tu ces deux originaux qui sortent? Ce petit personnage basané, sec, ct dont les cheveux plats et longs lui descendent par égale portion par-devant et par-derrière, s'appelle don Julien de Villanuno. C'est un jeune oydor qui tranche du petit-maître. Nous allames un de mes amis et moi diner chez lui l'autre jour. Nous le surprimes dans une occupation assez singulière. Il se divertissoit dans son cabinet à jeter et à se faire apporter par un grand lévrier les sacs d'un procès dont il est rapporteur, et que le chien déchiroit à belles dents. Ce licencié qui l'accompagne, cette face rubiconde, se nomme don Chérubin Tonto \*. C'est un chanoine de l'église de Tolède, le plus imbéeile mortel qu'il y ait au monde. Cependant, à son air riant et spirituel, vous lui donneriez beaucoup d'esprit. Il a des yeux brillants, avec un rire fin et malicieux. On diroit qu'il pense très finement. Lit-on devant lui un ouvrage délicat, il l'écoute avec une attention que vous crovez pleine d'intelligence, ct toutefois il n'y comprend rien. Il étoit du repas chez l'oydor. On y dit mille jolies choses, une infinité de bons mots. Don Chérubin ne parla pas; mais il applaudissoit avec des grimaces et des démonstrations qui paroissoient supérieures aux saillies mêmes qui nous échappoient.

Conuois-tu, dis-je à Nunez, ces deux malpieignés qui, les coupapuyés sur une table, s'entretiennent tout bas dansce coin, en se soufflant au nez leurs haleines? Non, me répoudit-il; ces visages-là me sont inconnus. Mais, selon tout les apparences, ce sont des politiques de cafe qui censurent le gouvernement. Considère ce gentil cavalier qui sille en se promenant dans ecto salle, et en se sontenant tant dis sur un pied et tantôt sur un au-

<sup>.</sup> Tonto, lourdaud, idiot, benêt-

tre. C'est don Augustin Moreto, un jeune poète qui n'est pas né sans talent, mais que les flatteurs et les ignorants ont rendu presque fou. L'homme que tu vois qu'il aborde est un de ses conféres qui fait de la prose rimée, et que Diane a anssi framé.

Encore des auteurs I s'écria-t-il en me montraut deux hommes d'épée qui entroient. Il semble qu'ils se soient tous donné le mot pour veuir ici passer en revue devant toi. Tu vois don Bernard beslenguado ' et don Sébastien de Villa Viciosa. Le premier est un esprit plein de fiel, un auteur mélaisant qui se platt à hair tout le monde, et qui n'est aimé de personne. Pour don Sébastien, c'est un garçon de bonne foi, um auteur malfaisant qui se vent ien avoir sur la couscience. Il a depuis peu mis au théâtre une pière qui a eu une réussite extraordinaire, et il la fit imprimer pour n'abuser pas plus long-temps de l'estime du public.

Le charitable élève de Gongora se préparoit à continuer de m'expliquer les figures du tableau changeant que nous avions devant les yeux, lorsqu'un geutilhomme du duc de Medina Sidonia vint l'interrompre en lui disant : Seigneur don Fabricio ; je vous cherchois pour vous avertir que monsieur le due voudroit bien vous parler. Il rous attend chez lui. Nunez, qui savoit qu'on ne peut satisfaire assez tôt un grand seigneur qui souhaite quelque chose, me quitad alons le moment même pour aller trouver son Mecenas , me laissant fort étonné de l'avoir entendu traiter de don, et de le voir ainsi devenu noble , en dépit de mattre Chrysostôme le barbier, son père.

CHAP. XIV. — Fabrico place Gil Blas auprès du comte Galiano, seigneur sicilien.

J'avois trop d'envie de revoir Fabrice, pour n'être pas chez lui le lendemain de grand matin. Je donne le bonjour, dis-je en entrant, au seigneur don Fabricio, la fleur ou plutôt le champignon de la noblesse asturienne. A ces paroles il se mit à rire. Tu as donc remarqué, s'écria-t-il, qu'on m'a traité de don? Oui, mon gentilhomme, lui répondis-je; et vous me permetrez de vous dire qu'hier, en me contaut votre métamorphose, vous oubliates le meilleur. D'accord, répliqua-t-il; mais en vérité si j'ai pris ce titre d'honneur, c'est moins pour contenter ma vanité que pour m'accommoder à celle des autres. Tu comios les Espagnols; il sue font aucun cas d'un hon-

\* Deslenguado, qui donne carrière à sa langue, médisant, mal embouché.

nête homme, s'il a le malheur de manquer de bien et de naissance. Je te dirai de plus que je vois taut de gens (et Dieu sait quelles sortes de gens) qui se font appeler don François, don Gabriel, don Pèdre, on don comme tu voudras, qu'il faut convenir que la noblesse est une chose bien commune, et qu'un roturier qui a du métrie lui fait homeur quand il veut bien s'y agréser.

Mais changeons de matière, ajouta-t il. Ilier au soir, au souper du due de Medina Sidouia, où, entre autres eonvives, étoit le comte Galiano, grand seigneur sicilien, la conversation tomba sur les effets ridicules de l'amour-propre. Charmé d'avoir de quoi réjouir la compagnie là-dessus, je la régalai de l'histoire des homélies. Tu t'imagines bien qu'on en a ri, et qu'on en a donné de toutes facons à tou archevêque; ce qui n'a pas produit un mauvais effet pour toi, ear on t'a plaint; et le comte Galiano, après m'avoir fait force questions sur ton chapitre, auxquelles tu peux croire que j'ai répondu comme il falloit, m'a chargé de te mener chez lui. J'allois te chereher tout-à-l'heure pour t'y conduire. Il veut apparemment te proposer d'être un de ses secrétaires. Je ne te conseille pas de rejeter ce parti : tu seras parfaitement bien chez ce seigneur; il est riche, et fait à Madrid une dépense d'ambassadeur. On dit qu'il est venu à la cour pour conférer avec le due de Lerme sur des biens royaux que ce ministre a dessein d'aliéner en Sicile. Enfin, le comte Galiano, quoique Sicilien, parott généreux, plein de droiture et de franchise. Tu ne saurois mieux faire que de t'attacher à ee seigneur-là. C'est lui probablement qui doit t'enrichir, suivant ce qu'on t'a prédit à Grenade.

J'avois résolu, dis-je à Nunez, de battre un peu le pavé et de me donner du bon temps avant de me remettre à servir; mais tu me parles du conte sicilien d'une manière qui me fait changer de résolution. Je voudrois déja être auprès de lui. Tu y seras bientôt, reprit-il, ou je suis fort trompé. Nous sortimes en même temps tous deux pour aller chez le comte, qui occupoit la maison de don Sanelne d'Avila son ami, qui étoit alors à la campagne.

Nous trouvâmes dans la cour je ne sais combien de pages et de laquais qui portoient une livrée aussi riche que galante, et dans l'autichambre plusieurs écuyers, gentilshonmes et autres officiers. Ils avoient tous des habits magnifiques, mais avec cela des faces si baroques, que je crus voir une troupe d'esinges vetus à l'espagnole. Il faut avouer qu'il y a des mines d'hommes et de femmes pour qui l'art ne pent rien.

On amonga don Fabricio, qui fut introduit un moment après dans la chambre, où je le suivis. Le comu en robe de chambre étoit assís sur un sopha, et prenoit son chocolat. Nous le saluámes avec toutes les démonstrations d'un profond respect; et il nous fit de son côté une inclination de tête, accompagnée de regards si gracieux, que je me sentis d'abord gagner l'ame. Ef eta dmirable, et pourtant ordinaire, que fait sur nous l'accueil favorable des grands! Il faut qu'ils nous reçoivent bien mal, quand ils nous déplaisent.

Après avoir pris son chocolat, il s'amusa quelque temps à badiner avec un gros singe qu'il avoit auprès de lui, et qu'il appeloit cupidon. Je ne sais pourquoi on avoit donné le nom de ce dieu à cet animal, si ce n'est à cause qu'il en avoit toute la malice; car il ne lui ressembloit nullement d'ailleurs. Il ne laissoit pas, tel qu'il étoit, de faire les délices de son maître, qui étoit si charmé de ses gentillesses, qu'il le tenoit sans cesse dans ses bras. Nunez et moi; quoique peu divertis des gambades du singe, nous fimes semblant d'en être enchantés. Cela plut fort au Sicilien, qui suspendit le plaisir qu'il prenoit à ce passe-temps, pour me dire: Mon ami, il ne tiendra qu'à vous d'être un de mes secrétaires. Si le parti vous convient, je vous donnerai deux cents pistoles tous les ans. Il suffit que don Fabricio vous présente et réponde de vous. Oui, seigneur, s'écria Nunez, je suis plus hardi que Platon, qui n'osoit répondre d'un de ses amis qu'il envoyoit à Denis-le-Tyran. Je ne crains pas de m'attirer des reproches.

Je remerciai par une révérence le poête des Asturies de shardieses obligeante. Puis m'adressant au patron, je l'assurai de mon zèle et de ma fidélité. Ce seigneur ne vit pas plus tôt que sa proposition m'étoit agréable, qu'il fla appeler son intendant, qu'il parla tout bas; ensuite il me dit: Gil Blas, je vous apprendrai tantôt à quoi je prétends vous employer. Vous n'avez en attendant qu'à suivre mon homme d'affaires; ji vieut de recevoir des ordres qui vous regardent. J'obéis, laissant Fabrice avec le comte et Cunidon.

poursuivit-il. Je répondis que non. Ab! pauvre garçon que vous étes, reprit-il, que ne parlez-vous? Vous étes ici dans une maison où il n'y a qu'à dire ce qu'on souhaite pour l'avoir. Venez, je vais vous mener dans un endroit où, graces au Ciel, rien ne manque.

A ees mots il me fit descendre à l'office, où nous trouvaines le maître-d'hôtel, qui étoit un Napolitain qui valoit bien un Messinois. On pouvoit dire de lui et de l'intendant: Jean danse mieux que Pierre, Pierre danse mieux que Jean. Cet honnète maîtred'hôtel étoit avec cinq ou six de ses amis qui s'empiffroient de jambons, de langues de bœuf, et d'autres viandes salées qui les obligeoient à boire coup sur coup. Nous nous joignimes à ces vivants, et les aidames à fesser les meilleurs vins de monsieur le comte. Pendant que ces choses se passoient à l'office, il s'en passoit d'autres à la cuisine. Le cuisinier régaloit aussi trois ou quatre bourgeois de sa connoissance qui n'épargnoient pas plus que nous le viu, et qui se remplissoient l'estomac de patés de lapins et de perdrix : il n'y avoit pas jusqu'aux marmitous qui ne se donnassent au cœur joie de tout ce qu'ils pouvoient escamoter. Je me crus dans une maison abandonnée au pillage; cependant ce n'étoit rien que cela. Je ne voyois que des bagatelles, en comparaison de ce que je ne voyois pas.

CHAP. XV. — Des emplois que le comte Galiano donna dans sa maison a Gil Blas.

Je sortis pour aller chercher mes hardes, et les faire apporter à ma nouvelle demeure. Quand je revins, le comte étoit à table avec plusieurs seigneurs et le poéte Nunez, lequel d'un air aisé se faisoit servir et se méloit à la conversation. Je remarquai même qu'il ne disoit pas un mot quin eft plaisir à la compagnie. Vive l'esprit! quand on en a, on fait bien tous les personnages qu'on veut.

\*Pour moi je dInai avee les officiers, qui Iurent traités, à peu de chose près, comme le patron. Après le repas, je me retirai dans ma chambre, où je me mis à réfléchir sur ma condition. Ilé bient me dis-je, Gil Blas, te voilà donc auprès d'un counte sicilien dout tu ne connois pas le caractère! A juger sur les apparences, tu seras dans sa maison comme le poisson dans l'eau. Mais il ne faut juger de rien, et tu dois te défier de ton étoile, dont tu n'as que trop souvent éprouvé la malignité. Outre cela, tu ignores à quoi il te destine. Il a des secrétaires et un intendant, quels services veut-il donc que tu lui rendes? Apparemant pur la comme de la comme de

ment qu'il a dessein de te faire porter le caducée. A la bônne heure : on ne sauroit être sur un meilleur pied chez un seigneur pour faire son elemin en poste. En rendant de plus honnétes serviers, on ne marche que pas à pas, et encore n'arrive-t-on pas toujours 4 son but.

Tandis que je faisois de si belles réflexions, un laquais vint me dire que tous les eavaliers qui avoient diné à l'hôtel venoient de sortir pour s'en retourner chez eux, et que monsieur le comte me demandoit. Je volai aussitôt à son appartement, où je le trouvai couché sur un sopha, et prét à faire la sieste avec son singe, qui étoit à côté de lui.

Approchez, Gil Blas, me dit-il, prenez un siège et m'écoutez. Je fis ce qu'il m'ordonnoit, et il me parla dans ees termes : Don Fabricio m'a dit qu'entre autres bonnes qualités vous aviez celle de vous attacher à vos maîtres, et que vous étiez un garçon plein d'intégrité. Ces deux choses m'ont déterminé à vous proposer d'être à moi. J'ai besoin d'un domestique affectionné qui épouse mes intérêts, et mette toute son attention à conserver mon bien. Je suis rielle, à la vérité : mais ma dépense va tous les ans fort au-delà de mes revenus. Et pourquoi? c'est qu'on me vole, c'est qu'on me pille. Je suis dans ma maison comme dans un bois rempli de voleurs. Je soupconne mon maître-d'hôtel et mon intendant de s'entendre ensemble; et si je ne me trompe point, en voilà plus qu'il n'en faut pour me ruiner de fond en comble. Vous me direz que, si je les crois fripons, je n'ai qu'à les chasser. Mais où en prendre d'autres qui soient pétris d'un meilleur limon? Il faut done que je me contente de les faire observer l'un et l'autre par un homme qui aura droit d'inspection sur leur conduite; et e'est vous que je choisis pour remplir cette commission. Si vous vous en aequittez bien, soyez sûr que vous no servirez pas un ingrat. J'aurai soin de vous établir en Sicile très avantageusement.

Après m'avoir tenu ce dissours, il me reuvoya; et dès le soir méme, devant tous les domestiques, je fus proelamé surintendant de la maison. Le Messinois et le Napolitain n'en furent pas d'abord fort mortifiés, parceque je leur paroissois un gaillard de bonne composition, et qu'ils comptoient qu'en partageant avec moi le gateau, ils iroient toujours leur train. Mais ils set trouve-ent bien sois le jour suivant, lorsque je leur déclarai que j'étois un homme eumemi de toute malversation. Je demandai au mattre-d'hôtel un état des provisions. Je visitai la cave. Je pris comoissance de tout ce qu'il y avoit dans l'office, je veux dire de

l'argenterie et du linge. Je les exhortai ensuite tous deux à ménager le bien du patron, à user d'épargne dans la dépense; et je finis mon exhortation en leur protestant que J'avertirois ce seigneur de toutes les mauvaises manœuvres que je verrois faire chez lui.

Je n'en demeurai pas là. Je voulus avoir un espion pour déconvrir s'il v avoit de l'intelligence entre eux. Je ietai les veux sur un marmiton qui, s'étant laisse gagner par mcs promesses, me dit que je ne pouvois mieux m'adresser qu'à lui pour être instruit de tout ce qui se passoit au logis ; que le maître-d'hôtel et l'intendant étoient d'accord ensemble, et brûloient la chaudelle par les deux bouts; qu'ils détournoient tous les jours la moitié des viandes qu'on achetoit pour la maison; que le Napolitain avoit soin d'une dame qui demeuroit vis-à-vis le collége de Saint-Thomas, et que le Messinois en entreteuoit une autre à la porte du Soleil; que ces deux messieurs faisoient porter tous les matins, chez leurs nymphes, toutes sortes de provisions; que le cuisinier, de son côté, envoyoit de bons plats à une veuve qu'il connoissoit dans le voisinage, et qu'en faveur des . services qu'il rendoit aux deux autres, à qui il étoit tout dévoué, il disposoit comme eux des vins de la cave; enfin, que ces trois domestiques étoient cause qu'il se faisoit une dépense horrible chez M. le comte. Si vous doutez de mon rapport, ajouta le marmiton, donnez-vous la peine de vous trouver demain matin sur les sept heures auprès du collège de Saint-Thomas, vous me verrez chargé d'une hotte qui changera votre doute en certitude. Tu es donc, lui dis-je, commissionnaire de ces galants pourvoyeurs? Je suis, répondit-il, employé par le maître-d'hôtel, et un de mes camarades fait les messages de l'intendant.

Ce rapport me parut valoir la peine d'être vérifié. J'eus la curiosité le lendenain de me rendre à l'heure marquée auprès du collège de Saint-Thomas. Je n'attendis pas long-temps mon espion. Je le vis bientot arriver avec une grande hotte toute piene de viande de boucherie, de volaille, et de gibier. Je fis l'inventaire des pièces, et J'en dressai sur mes tablettes un petir procès-verbal que j'allai montrer à mon maitre, après avoir dit an fouille-au-pot qu'il pouvoit, comme à son ordinaire, s'acquitter de sa commission."

Le seigneur sicilien, qui étoit fort vif de son naturel, voulut, dans son premier mouvement, chasser le Napolitain et le Messinois; mais, après y avoir fait réflexion, il se contenta de se defaire du dernier, dont il me donna la place. Ainsi ma charge de surintendant fut supprimée peu de temps après sa création , et franchement je n'y eus point de regret. Ce n'étoit, à proprement parler, qu'un emploi honorable d'espion, qu'un poste qui u'avoit rien de soilde; au lien qu'en devenant M. Fintendant, je me voyois maître du coffre-fort, et c'est fà le principal. C'est toujours ce domestique-là qui tient le premier raug dans une grande maison; et il y a tant de petits héuéfices attachés à son administration, qu'il s'enrichivoit infailliblement, quand même il seroit honnéte homme.

Mon Napolitain, qui n'étoit pas au bout de ses finesses, remarquant que j'avois un zèle brutal, et que je me mettois sur le pied de voir tous les matins les viandes qu'il achetoit et d'en tenir registre, cessa d'en détourner; mais le bourreau continua d'en prendre la même quantité chaque jour. Par cette ruse, augmentant le profit qu'il tiroit de la desserte de la table, qui lui appartenoit de droit, il se mit en état d'envoyer du moins de la viande cuite à sa mignonne, s'il ne pouvoit plus lui en fournir de crue. Le diable n'y perdoit rien, et le comte n'étoit guère plus avancé d'avoir le phénix des intendants. L'abondance excessive que je vis alors réguer dans les repas me fit deviner ce nouveau tour; et j'y mis bon ordre aussitôt en retranchant le superflu de chaque service : ce que je fis toutefois avec tant de prudence, qu'on n'y apercut point un air d'épargne. On eût dit que c'étoit toujours la même profusion; et néanmoins, par cette économie, je ne laissai pas de diminuer considérablement la dépense. Voilà ce que le patron demandoit; il vouloit ménager saus paroitre moins magnifique. Son avarice étoit subordonnée à son ostentation.

Je n'en demeurai point là; je réformai un autre abus: trouvant que le vin alloit bien vite, je soupçonnai qu'il y avoit encore de la tricherie de ce coté-là. Elicctivement, s'il y avoit, par exemple, douze cavaliers à la table du seigneur, il se buvoit cinquante et quelquefois jusqu'à soixante bouteilles. Cela m'étonnoit; je consultai là-dessus mon oracle, c'est-à-dire mon marniton, avec qui j'avois des entretiens secrets, et qui me rapportoit fidèlement tout ce qui se disoit et se faisoit dans la cuisine, oi il n'étoit suspect à personne. Il m'apprit que le dégat dout je me plaignois venot d'une nouvelle ligue faite entre le maître-d'hôtel, le cuisinier et les laquais qui versoient à boire; que ceux-ci remportoient les bouteilles à demi pleines, qui se partageoient ensuite entre les confédéres de demi pleines, qui se je les menaçai de les mettre à la porte s'ils s'avisoient de récidiver, et il n'en fallut pas davantage pour les faire rentrer dans leur devoir. Mon mattre, que j'avois grand soin d'informer des moindres choses que je faisois pour son bien, me combloit de louauges, et prenoit de jour en jour plus d'affection pour moi. De mon côté, pour récompenser le marmiton qui me rendoit de si bons offices, je le fis aide de cuisine. C'est ainsi que dans les bonnes maisons un fidèle domestique fait son chemin.

Le Napolitain eurageoit de me rencontrer par-tout; et ce qui le mortifioit cruellement, c'étoient les contradictions qu'il avoit à essuyer de ma part toutes les fois qu'il s'agissoit de me rendre ses comptes; car, pour mieux lui roguer les ongles, je me donnois la peine d'alter dans les marchés pour savoir le prix des denrées. De sorte que je le voyois veuir après cela; et, comme il ne manquoit pas de vouloir ferrer la multe, je le relançois vigoureusement. J'étois bine persuadé qu'il me maudissoit cent fois le jour; mais le sujet de ses maledictions m'empéchoit de craiudre qu'elles ne fussent exaucées. Je ne sais comment il pouvoit resister à mes persécutions, et ne pas quitter le service du seigneur sicilien. Saus doute que, malgré tout cela, il y trouvoit son compte.

Fabrice, que je voyois de temps en temps, et à qui je contois toutes mes prouesses d'intendant jusqu'alors inouïes, étoit plus disposé à blamer ma conduite qu'à l'approuver. Dieu veuille, me dit-il un jour, qu'après tout ceei ton désintéressement soit bien récompensé! Mais, entre nous, si tu n'étois pas si roide avec lemaître-d'hôtel, je erois que tu n'en ferois pas plus mal. Hé quoi! lui répondis-ie, ce voleur mettra effrontément, dans un état de dépense, à dix pistoles un poisson qui ne lui en aura coûté que quatre, et tu veux que je lui passe eet article? Pourquoi non? répliqua-t-il froidement : il n'a qu'à te donner la moitié du surplus, et il fera les choses dans les règles. Sur ma foi, notre ami, continua-t-il en braulant la tête, pour un homme d'esprit, vous vous y prenez bien mal; vous étes un vrai gâte-maison, et vous avez bien la mine de servir long-temps, puisque vous n'écorchez pas l'anguille pendant que vous la tenez. Apprenez que la fortune ressemble à ces coquettes vives et légères qui échappent aux galants qui ne les brusquent pas.

Je ne fis que rire des diseours de Nunez; il en rit lui-même à son tour, et voulut me persuader qu'il ne me les avoit pas tenus sérieusement. Il avoit honte de m'avoir donné inutilement un mauvais conseil. Je demeurai ferme dans la résolution d'être

toujours fidèle et zélé. Je ne me démentis point, et j'ose dire qu'en quatre mois, par mon épargne, je fis profit à mon maître de trois mille ducats pour le moins.

CHAP. XVI. — De l'accident qui arriva au singe du comte de Galiano; du chagrin qu'en eut ce seigneur. Comment Gil Blas tomba malade, et quelle fut la suite de sa maladie.

Au bout de ce temps-là, le repos qui régnoit à l'hôtel fut étrangement troublé par un accident qui ne paroîtra qu'une bagatelle au lectenr, et qui devint pourtant une chose fort sérieuse pour les domestiques, et sur-tout pour moi. Cupidon, ce singe dont j'ai parlé, cet animal si chéri du patron, en voulant un jour sauter d'une fenètre à une autre, s'en acquitta si mal, qu'il tomba dans la cour, et se démit une jambe. Le comte ne sut pas si tôt ce malheur, qu'il poussa des cris comme une femme; et dans l'excès de sa douleur, s'en prenant à tous ses gens sans exception, peu s'en fallut qu'il ne fit maison nette. Il borna toutefois sa fureur à maudire notre négligence, et à nous apostropher sans ménager les termes. Il envoya chercher sur-le-champ les chirurgiens de Madrid les plus habiles pour les fractures et dislocations des os. Ils visitèrent la jambe du blessé, la lui remirent et la bandèrent. Mais, quoiqu'ils assurassent tous que ce n'étoit rien , cela n'empécha pas que mon maitre ne retint un d'entre eux pour demeurer auprès de l'animal jusqu'à parfaite guérison.

J'aurois tort de passer sous silence les peines et les inquiétudes qu'eut le seigneur sicilien pendant tout ce temps-là. Croirat-on bien que le jour il ne quittoit point son cher Cupidon? il étoit présent quand on le pansoit, et la nuit il se levoit deux ou trois fois pour le voir. Ce qu'il y avoit de plus facheux, c'est qu'il falloit que tous les domestiques, et moi principalement, nous fussions toujours sur pied pour être prêts à courir où l'on jugeroit à propos de nous envoyer pour le service du singe. En un mot, nous n'eûmes aucun repos dans l'hôtel, jusqu'à ce que la . maudite bête, ne se ressentant plus de sa chute, se renut à faire ses bonds et ses culbutes ordinaires. Après cela refuserous-nous d'ajouter foi au rapport de Suétone, lorsqu'il dit que Caligula aimoit tant son cheval, qu'il lui donna une maison richement meublée avec des officiers pour le servir, et qu'il en vouloit même faire un consul? Mon patron n'étoit pas moins charmé de son singe; il en auroit volontiers fait un corrégidor.

Ce qu'il y ent de malheureux pour moi, c'est que j'avois enchéri sur tous les valets pour mieux faire ma cour au seigneur; et je m'étois donné de si grands mouvements pour son Cupidon, que j'en tombai malade. La fièvre me prit violemment, et mon al devint tel, que je perdit soule comoissance. J'ignore ce qu'on fit de moi pendant quinze jours que je fus entre la vie et la mort. Je sais seulement que ma jeunesse lutta si bien contre la fièvre, et peut-être contre les remèdes qu'on me donna, que je repris enfin mes sens. Le premier usage que j'en fis fut de m'aprecevoir que j'étois dans une autre chambre que la mienne. Je vonlus savoir pourquoi; je le demandai à une vieille femme qui me gardoit : mais elle me répondit qu'il ne faloit pas que je parlasse, que le médecin l'avoit expressément défendu. Quand on se porte bien, on se moque ordinairement de ces docteurs; set-on malade, on se soumet docilement à leurs ordonnances.

Je pris done le parti de me taire, quelque envie que l'eusse de m'entretenir avec ma garde. Je faisois des réflexions là-dessus, lorsqu'il entra deux manières de petits-mattres fort lestes. Ils avoient des habits de velours, avec de très beau linge garni de dentelles. Je m'imagiani que c'étoient des seigneurs amis de moit mattre, lesquels par considération pour lui me venoient voir. Dans cette pensée je fis un effort pour me mettre en mon séam, et j'ôtai par respect mon bonnet; mais ma garde me recoucha tout de mon long, en me disant que ces seigneurs étoient mon médecin et mon apolitieire.

Le docteur s'approcha de moi, me tata le pouls, observa mon visage; et, remarquant tous les signes d'une prochaine guérison, il prit un air de triomple, comme s'il y eût mis beaucoup du sien, et dit qu'il ne falloit plus qu'inne médecime pour achever son ouvrage; qu'après cela il pourroit se vanter d'avoir fait une helle cure. Quand il cut parlé de cette sorte, il fit écrire par l'apoliticaire une ordonnance qu'il lui dieta en se regardant dans un miroir, cu rajustant ses cheveux, et en faisant des grimaces dout je ne pouvois m'empéher de rire, malgre l'état où j'étois. Ensuite il me salua de la tête fort cavalièrement, et sortit plus occupé de sa figure que des forgues qu'il avoit ordonnées.

Après son départ, l'apothicaire, qui n'étoit pas venu chez moi pur rien, se prépara, on juge bien à quoi faire. Soit qu'il eraignit que la vieille ne s'en aequitat pas adroitement, soit pour mieux faire valoir la marehandise, il voulut opèrer lui-même; mais avee toute son adresse, je ne sais comment cela se fit, l'opération fut à peine achevée, que, rendant à l'opérant ce qu'il m'avoit donné, je mis son habit de velours dans un bel état. Il regarda cet à ccident comme un mallieur ataehé à la pharmacie.

rivera quelque graud malheur, dit un pape, examinez-vous bien, et vous verrez qu'il y aura toujours de votre faute. N'en déplaise à ee saint père, je ne vois pas comment dans cette oecasion je contribuai à mon infortune.

Lorsque je vis évanouir les flatteuses chimères dont je m'étois rempli la tete, la première chose dont je m'embarrassai l'esprit fut ma valise, que je fis apporter sur mon lit pour la visiter. Je soupirai en m'apercevant qu'elle étoit ouverte. Hélas! ma ehère valise, m'écriai-je, mon unique consolation! vous avez été, à ce que je vois, à la merci des mains étraugères. Non, non, seigneur Gil Blas, me dit alors la vieille, rassurez-vous; on nevons a rien volé. J'ai conservé votre malle comme mon honneur.

J'y trouvai l'habit que j'avois en entrant au serviee du comte; mais j'y eherehai vainement celui que le Messinois m'avoit fait faire. Mon maître n'avoit pas jugé à propos de me le laisser, on bien quelqu'un se l'étoit approprié. Toutes mes autres hardes v étoient, et même une grande bourse de cuir qui renfermoit mes espèces; je les comptai deux fois, ne pouvant croire la première qu'il n'y eût que einquante pistoles de reste de deux cent soixante qu'il y avoit dedans avant ma maladie. Que signifie ceei, ma bonne mère? dis-je à ma garde. Voilà mes finances bien diminuées. Personne pourtant n'y a touché que moi, répondit la vieille, et je les ai ménagées autant qu'il m'a été possible. Mais les maladies eoûtent beaucoup; il faut toujours avoir l'argent à la main. Voiei, ajouta eette bonne ménagère en tirant de sa poebe un paquet de papiers , voiei un état de dépense qui est juste comme l'or, et qui vons fera voir que je n'ai pas employé un deuier mal-à-propos.

Je parcourus des yeux le mémoire, qui eoutenoit bien quiuze ou singt pages. Misérieorle, que de volaille achetée pendant que j'avois été sans comoissance! Il falloit qu'en bouillous seulement il y eth pour le moins douze pistoles. Les autres articles répondoient à celui-la. On ne sauroit dire combien elle avoit dépensé en bois, en chandelle, en cau, en balais, et cutera. Cependant, quelque enflé que fût son mémoire, toute la somme alloit à peine à trente pistoles, et par conséquent il devoit y en avoir encore cent quatre-wings de reste. de lui représeutai écla; mais la vieille, d'un air ingénu, commença d'attester tous les saints qu'il n'y avoit dans la bourse que quatre-vings pistoles torsque le matre-d'hotel du comte lui avoit confle ma valise. Que dites-vous, ma boune? interrompis-je avec précipitation. C'est le mattre-d'hôtel qu'uous a remis mes hardes entre les

mains? Sans doute, répondit-elle, c'est lui; à telles euseignes qu'en me les donnant il me dit: Tenez, bonne mère, quand le seigneur Gil Blas sera frità l'huile, ne manquez pas de le régaler d'un bel enterrement; il y a dans cette valise de quoi en faire les frais.

Alt maudit Napolitain! m'écriai-je alors. Je ne suis plus en peine de savoir ce qu'est devenu l'argent qui me manque. Yous l'avez rafié pour récompenser une partie des vols que je vous ai empéché de faire. Après cette apostrophe, je rendis graces au Giel de ce que le fripon n'avoit pas tout emporté. Quelqué sujet pourtant que j'eusse d'accuser le maître-d'hôtel de m'avir volé, je ne laissai pas de penser que ma garde pouvoit fort bien être la voleuse. Mes soupçons tomboient tantôt sur l'un trantôt sur l'autre; mais c'étoit toujours la même chose pour moi. Je n'en témoignai rien à la vieille; je ne la chieanai pas même sur les articles de son beau mémoire. Je n'aurois rien agané à cela, et il faut bien que chacun fasse son métier. Je bornai mon ressentiment à la payer, et à la renvoyer trois jours après.

Je m'imagine qu'en sortant de chez moi elle alla donner avis à l'apothicaire qu'elle venoit de me quitter, et que je me portois assez bien pour prendre la clef des champs sans compter avec lui ; car un moment après je le vis arriver tout essoufflé. Il me présenta son mémoire, dans lequel, sous des noms qui m'étoient inconnus, quoique j'eusse été médecin, il avoit écrit tous les prétendus remèdes qu'il m'avoit fournis dans le temps que i'étois sans sentiment. On pouvoit appeler ce mémoirc-là de vraies parties d'apothicaire. Aussi nous eumes une dispute lorsqu'il fut question du paiement. Je prétendois qu'il rabattit la moitié de la somme qu'il demandoit. Il jura qu'il n'en rabattroit pas même une obole. Considérant toutefois qu'il avoit affaire à un jeune homme qui dès ce jour-là pouvoit s'éloigner de Madrid, il aima mieux se contenter de ce que je lui offrois, c'est-à-dire de trois fois au-delà de ce que valoient ses drogues, que de s'exposer à perdre tout. Je lui làchai des espèces à mon grand regret, et il se retira bien vengé du petit chagrin que je lui avois causé le jour du lavement.

Le médecin parut presque aussiúd; car ces animaux-là sont tonjours à la quene l'un de l'autre. J'escomptai ses visites qui avoient été très fréquentes, et je le renvoyai content. Mais avant que de me quitter, pour me prouver qu'il avoit bien gagné son argent, il me détailla les inconvénients unortels qu'il avoit prévenus daus ma maladie. Ce qu'il fi en fort beaux termes et d'un air agréable; mais je n'y compris rien du tout. Lorsque je me fus defait de lui, je me crus debarrassé de tous les ministres des Parques. Je me trompois; il entra un chirurgen que je n'avois un de ma vie. Il me salua fort civilement, et me témoigna de la joie de me voir échappé du danger que j'avois couru; ce qu'il attribuoti, disoit-il, à deux saignées aboudantes qu'il m'avoit faites, et aux ventouses qu'il avoit en l'honneur de m'appliquer. Autre plume qu'on me tira de l'aile. Il me fallut aussi craeher au bassin du chirurgien. Après tant d'évacuations, me bourse se troux si débile, qu'on pouvoit dire que c'étoit un corps confisqué, tant il y restoit peu d'humide radical.

Je commençai à perdre courage en me voyant retombé dans une situation misérable. De m'étois, chez mes derniers mattres, trop affectionné aux commodités de la vie; je ne pouvois plus, trop affectionné aux commodités de la vie; je ne pouvois plus, J'avouerai pourtant que j'avois tort de me laisser aller à la tristesse, après avoir tant de fois éprouvé que la fortune ne m'avoit pas plus tôt renversé qu'elle me relevoit; je n'avrois di regarder l'état facheux où j'étois que comme une occasion prochaine de prospérité.

## LIVRE VIII.

CHAP. I. — Gil Blas fait une bonne connaissance, et trouve un poste qui le console de l'ingratitude du comte de Galiano. Histoire de don Valério de Luna.

J'étois si surpris de n'avoir point entendu parler de Nunez pendant tout ee temps-là, que je jugeai qu'il devoit étre, à la campagne. Je sortis pour aller chez lui dés que je pus marcher,, et j'appris en effet qu'il étoit depuis trois semaiues en Anda-Jousie avec le duc de Mefinia Sidonia.

Un matin à mon réveil, Melchior de la Ronda me vint dans Pesprit; et me ressouvenant que je fui avois promis à Grenade d'aller voir son neveu, si jamais je retournois à Madrid, je m'avisai de vouloir tenir ma promesse ce jour-là même. Je m'informat de l'hotel de don Baltazar de Zuniga, et je m'y rendis. Je demandai le seigneur Joseph Navarro, qui parut nu moment après. Je le saluai, et il me reçut d'un air hounete, mais froid, quoique j'ensse décliné mon nom. Je ne pouvois concilier cet accueil glacé avec le portrait qu'on m'avoit fait de ce chef d'offlee. J'allois me retirer, dans la résolution de ne lui pas faire une seconde visite, lorsque, prenant tout-à-coup un air ouvert et riant, il me dit avec beaucoup de vivacité : Alt seigneur Gil Blas de Santillane, pardonnez-moi de grace la réception que je viens de vous faire. Ma mémoire a trahi la disposition où je suis à voire égard. J'avois oniblé votre nom, et je ne pensois plus à ce cavalier dont il est fait mention dans une lettre que j'ai reçue de Grenade il y a plus de quatre mois.

Que je vous embrasse l'ajouta-t-il en se jetant à mon cou avec transport. Mon oncle Melehior, que j'aime et que j'houore comme mon propre père, me mande que si par hasard j'ai l'houneur de vous voir, il me coujure de vous faire le même trailement que je froris à son fils, et d'employer, s'il le faut, pour vous, mon crédit et celui de mes amis. Il me fait l'eloge de votre œure et de votre espirit dans des termes qui m'intéresseroient à vous servir, quand sa recommandation ne m'y engageroit pas. Regardez-moi donc, je vous prie, comme un homat à qui mon oncle a communiqué par sa lettre tous les sentiments qu'il a pour vous. Je vous doune mon amitié; ue me refusez usa la vôtre.

Je répondis avec la reconnoissance que je devois à la politesse de Joseph; et tous deux, en gens vifs et sineères, nous formames à l'heure même une étroite liaison. Je n'hésitai point à lui découvrir la situation de mes affaires. Ce que je n'eus pas si tôt fait, qu'il me dit : Je me charge du soin de vons placer ; et en attendant, ne manquez pas de venir manger ici tous les jours. Vons y anrez un meilleur ordinaire qu'à votre auberge. L'offre flattoit trop un convalescent mal en espèces et accoutumé aux bons morecaux, pour être rejetée. Je l'acceptai, et je me refis si bien dans cette maison, qu'au bout de quinze jours j'avois déja une face de bernardin. Il me parut que le neveu de Melehior faisoit là ses orges à merveille. Mais comment ne les auroit-il pas faites? il avoit trois cordes à son arc, il étoit à-la-fois sommelier, chef d'office et maître-d'hôtel. De plus, notre amitié à part, je crois que l'intendant du logis et lui s'accordoient fort bien ensemble.

J'étois parfaitement rétabli, lorsque mon ami Joseph, me voyant un jour arriver à l'hôtel de Zuniga pour y diner, selon na contume, vint au-devant de moi, et me dit d'un air gai : Seigneur Gil Blas, j'ai une assez bonne condition à vous pro-



poser. Vous saurez que le duc de Lerme, premier ministre de la couronne d'Espagne, pour se douner entièrement à l'administration des affaires de l'état, se repose sur deux personnes de l'embarras des siennes. Il a chargé du soin de recueillir ses revenus don Diègue de Monteser, et il fait faire la dépense de sa maison par don Rodrigue de Calderone. Ces deux hommes de confiance exercent leur emploi avec une autorité absolue, et sans dépendre l'un de l'autre. Don Diègue a d'ordinaire sous lui deux intendants qui font la recette; et, comme j'ai appris ce matin qu'il en avoit chassé un, i'ai été demander sa place pour vous. Le seigneur de Monteser, qui me connoît, et dont je puis me vanter d'être aime, me l'a sans peine accordée, sur les bons témoignages que je lui ai rendus de vos mœurs et de votre capacité. Nous irous chez lui cette après-dinée.

Nous n'y manquames pas. Je fus reçu très gracieusement, et installé dans l'emploi de l'intendant qui avoit été congédié. Cet emploi consistoit à visiter nos fermes, à y faire faire les réparations, à toucher l'argent des fermiers; en un mot, je me mélois des biens de la campagne, et tous les mois je rendois mes comptes à dou Diègue, qui, malgré tout le bien que mon chef d'office lui avoit dit de moi , les épluchoit avec beaucoup d'attention. C'étoit ce que je demandois. Quoique ma droiture eût été si mal payée eliez mon dernier maître, j'avois résolu de la conserver toujours.

Un jour nous apprimes que le feu avoit pris an châtean de Lerme, et que plus de la moitié étoit réduite en cendres. Je me transportai aussitôt sur les lieux pour examiner le dommage. Là, m'étant informé avec exactitude des circonstances de l'incendie, j'en composai une ample relation, que Mouteser fit voir au duo de Lerme. Ce ministre, malgré le chagrin qu'il avoit d'apprendre une si mauvaise nouvelle, fut frappé de la relation, et ne put s'empécher de demander qui en étoit auteur. Don Diègue ne se contenta pas de le lui dire; il lui parla de moi si avantageusement, que son excellence s'en ressouvint six mois après, à l'oceasion d'une histoire que je vais raconter, et sans laquelle peut-être je n'aurois jamais été employé à la cour. La voici.

Il demeuroit alors dans la rue des Infantes une vieille dame appelée Inésile de Cantarilla. On ne savoit pas certainement de quelle naissance elle étoit. Les uns la disoient fille d'un faiseur de luths, et les autres d'un commandeur de l'ordre de Saint-Jacques. Quoi qu'il en soit, c'étoit une personne prodigieuse. La nature lui avoit donné le privilége singulier de charmer les

hammes peudant le cours de sa vie, qui duroit encore après quinze lustres accomplis. Elle avoit été l'idole des-seigneurs de la vieille cour, et elle se voyoit adorée de ceux de la nouvelle. Le temps, qui n'épargne pas la beauté, s'exerçoit en vain sur la sienne; il la fletrisoit sans lui ôter le pouvoir de plaire. Un air de noblesse, un esprit enchanteur et des graces naturelles lui faisoient faire des passions jusque dans a vieillesse.

Un cavalier de vingt-cinq ans, don Valerio de Luna, un des secrétaires du due de Lerme, voyoit luésile; il en devint amoureux. Il se déclara, fit le passionné, et poursuivit sa proje avec toute la fureur que l'amour et la jeunesse sont capables d'inspirer. La dame, qui avoit ses raisons pour ne vouloir pas se rendre à ses desirs, ne savoit que faire pour les modérer. Elle crut pourtant un jour en avoir trouvé le moven : elle fit passer le jeune homme dans son cabinet; et là, lui montrant une pendule qui étoit sur une table : Voyez, lui dit-elle, l'heure qu'il est! Il y a aujourd'hui soixante-quinze ans que je vins au monde à pareille heure. En bonue foi, me siéroit-il d'avoir des galanteries à mon âge? Rentrez en vous-même, mon enfant ; étouffez des sentiments qui ne couviennent ni à vous ni à moi. A ce discours sensé, le cavalier, qui ne reconnoissoit plus l'autorité de la raison, répondit à la dame avec toute l'impétuosité d'un homme possédé des mouvements qui l'agitoient : Cruelle Inésile, pourquoi avez-vous recours à ces frivoles adresses? pensezvous qu'elles puissent vous changer à mes yeux? Ne vous flattez pas d'une si fausse espérance. Que vons soyez telle que je vons vois, ou qu'un charme trompe ma vue, je ne cesserai point de vous aimer. Eh bien! reprit-elle, puisque vous êtes assez opiniâtre pour persister dans la résolution de me fatiguer de vos soins, ma maison desormais ne sera plus ouverte pour vous. Je vous l'interdis, et vous défends de paroître jamais devant moi.

Vous croyez peut-être, après cela, que don Valerio, déconcerté de ce qu'il venoit d'entendre, fit une honnéte retraite. Au contraire, il n'en devint que plus importun. L'amour fait dans les amauts le même effett que le vin dans les ivrognes. Le cavalier pria, gémit; et, passant tout-a-coup des pricres aux emportements, il voult avoir par la force ce qu'il ne pouvoit obteuir autrement. Mais la dame, le repoussant avec courage, lui dit. d'un air irrité: Arrêtez, téméraire; je vais mettre un frein à votre folle ardeur. Apprenez que vous étes mon fils.

Don Valerio fut étourdi de ces paroles; il suspendit sa violence, Mais, s'imaginaut qu'Inésile ne parloit aiusi que pour se

soustraire à ses sollicitations, il lui répondit : Vous inventez cette fable pour vous derober à mes desirs. Non, non, interrompitelle, je vous révèle un mystère que je vous aurois toujours eaché, si vous ne m'eussiez pas réduite à la nécessité de vous le découvrir. Il y a vingt-six ans que j'aimois don Pèdre de Luna, votre père, qui étoit alors gouverneur de Ségovie; vous devintes le fruit de nos amours : il vous reconnut, vous fit élever avec soin; et, outre qu'il n'avoit point d'autre enfant, vos bonnes qualités le déterminèrent à vous laisser du bien. De mon côté, je ne vous ai pas abandonné : sitôt que je vous ai vu entrer dans le monde, je vous ai attiré chez moi, pour vous inspirer ces manières polies qui sont si nécessaires à un galant homme. et que les fennmes seules peuvent donner aux jeunes cavaliers. J'ai plus fait : j'ai employé tout mon crédit pour vous mettre chez le premier ministre. Enfin je me suis intéressée pour vous comme je le devois pour un fils. Après cet aveu, prenez votre parti. Si vous pouvez épurer vos sentiments et ne regarder en moi qu'une mère, je ne vous bannis point de ma présence, et i'aurai pour vous toute la tendresse que j'ai eue jusqu'ici. Mais, si vous n'étes pas capable de cet effort que la nature et la raison exigent de vous, fuyez des ce moment, et me délivrez de l'horreur de vous voir.

Inesile parla de ectte sorte. Pendant ce temps-là don Valerio gardoit un morne silence: on cût dit qu'il rappeloit sa vertu, et qu'il alloit se vainere lui-même. C'est à quoi il ne pensoit nul-lement. Il méditoit un autre dessein, et préparoit à sa mère un spectacle bien différent. Ne pouvant se consoler de l'Obstacle qui s'opposoit à son bouheur, il céda lachement à sou désespoir. Il tira son épée, et se l'enfonça dans le sein. Il se paute comme un autre G'dipe, avec cette différence que le Thébain s'aveugla de regret d'avoir consomme le erime, et qu'au coutraire le Castillan se perçade douleur de ne le pouvoir commettre.

Le malheureux don Valerio ne mourut pas sur-le-champ du coup qu'il s'étoit porté. Il eut le temps de se reconnoître, et de demander pardon au Ciel de s'être lui-même ôté la vie. Comme il laissa par sa mort un poste de secretaire vacant chez le duc de Lerme, e e ministre, qui n'avoit pas oublié ma relation d'incendie, non plus que l'éloge qu'ou lui avoit fait de moi, me choisit pour remplaerc e je une homme.

CHAP. II. — Gil Blus est présenté au dus de Lerme, qui le reçoit au nombre de ses secrétaires; ce ministre le fait travailler et est content de son travail.

Ce fut Mouteser qui m'annonça cette agréable nouvelle, et me dit: Ami Gil Blas, quoique je ne vous perde pas sans regret, je vous aime trop pour n'être pas ravi que vous succèdiez à don Valerio. Vous ne manquerez pas de faire une belle fortune, pourvu que vous suiviez les deux conseils que j'ai à vous douner : le premier, c'est de parottre tellement attaché à son excellence, qu'elle ne doute pas que vous ne lui sovez entièrement devoué; et le second, c'est de bien faire votre cour au seigneur don Rodrigue de Calderone : car cet homme-la mauie comme me cire molle l'esprit de son mattre. Si vous avez le bonheur de vous aequérir la bienveillance de ce secrétaire favori, vous iezz loin en peu de temps; c'est une chose dout j'ose hardiment vous répondre.

Scigneur, dis-je à don Diègue après lui avoir rendu graces de ses bons avis, apprenez-moi, s'il vous platt, de quel caractère est don Rodrigue. J'en ai quelquefois entendu parler dans le monde. On me l'a peint comme un assez mauvais sujet; mais je me defic des portraits que le peuple fait des personues qui sont en place à la cour, quoiqu'il en juge sainement quelquefois. Dites-moi donc, je vous prie, ce que vous peusez du seigmeur calderone. Vons me demandez une chose délicate, répoudit le surintendant avec un souris mailu. Je dirois à un autre que vous, saus hésiter, que c'est un très hométe gentilhomme, et qu'on n'en sauroit dire que du bien; mais je veux avoir de la franchise avec vous. Outre que je vous crois un garçon fort discret, il me semble que je vous dois parler à cœur ouvert de don Rodrigue, puisque je vous ais ouseillé de le bien ménager; autrement ce ue seroit vous obliger qu'id demi.

Vons saurez done, poursuivit-il, que, de simple domestique qu'il étoit de son excelleuce lorsqu'elle ne portoit encore que le nom de don François de Sandoval, il est parvenu par degrés au poste de premier sécrétaire. On n'a jamais vu d'homme plus fier. Il ne répond guère aux politesses qu'on lui fait, à moins que de fortes raisons ne l'y obligent. En un mot, il se regarde comme un collègue du due de Lerme; et, dans le foud, on diroit qu'il partage avec lui l'autorité de premier ministre, puis-qu'il fait donner des charges et des gouvernements à qui bon lui semble. Le public en murmure souver! mais c'est de quoi il

ne se met guère en peine: pourvu qu'il tire des paraguantes d'une affaire, il se soucie fort peu des épilogueurs. Vous concevez bien, par ce que je viens de vous dire, ajouta don Diègue, quelle conduite vous avez à tenir avec um mortel si orgueilleux. Oh! qu'oui, lui dis-je; laissez-moi faire. Il y aura bien du malheur si je ne me fais pas aimer de lui. Quand on connoît le défaut d'un homme à qui l'on veut plaire, il faut étre hien maladroit pour n'y pas réussir. Cela étant, reprit Monteser, je vais vous présente tout-à-l'lleure au duc de Lerme.

Nous allames dans le moment chez ce ministre, que nous trouvames dans une grande salle, occupé à donner audience. Il y avoit là plus de monde que chez le roi. Je vis des commandeurs et des chevaliers de Saint-Jacques et de Calatrava qui sollictioient des gouvernements et des vice-royautés; des éveques qui, ne se portant pas bien dans leurs diocèses, vouloient, seulement pour changer d'air, devenir archeveques; et de bospères de Saint-Dominique et de Saint-François qui demandoient humblement des évéchés. Je remarquai aussi des officiers réformés qui faisoient le même role qu'y avoit fait ci-devatt le capitaine Chinchilla, c'est-à-dire qui se morfondoient dans l'attente d'une pension. Si le ducne satisfaisoit pas leurs desirs, il recevoit du moins leurs placets d'un air affalle : et je m'aperqua qu'il répondoit fort poliment aux personnes qui lui par-

Nous eûmes la patience d'attendre qu'il eût expédié tous ces suppliants. Alors don Diègue lui dit: Monseigneur, voici Gil Blas de Sautillane, ce jeune homme dont votre excellence a fait choix pour remplir la place de don Valerio. A ces mots le duc ieta les veux sur moi, en disant obligeamment que je l'avois déjà méritée par les services que je lui avois rendus. Il me fit ensuite entrer dans son cabinet pour m'entretenir en particulier. ou plutôt pour juger de mon esprit par ma conversation. D'abord il voulut savoir qui j'étois, et la vie que j'avois menée jusque-là. Il exigea même de moi là-dessus une narration sincère. Quel détail c'étoit me demander! De mentir devant un premier ministre d'Espague, il n'y avoit pas d'apparence. D'une autre part, j'avois tant de choses à dire aux dépens de ma vanité, que ie ne pouvois me résoudre à une confession générale. Comment sortir de cet embarras? Je pris le parti de farder la vérité dans les endroits où elle auroit fait peur toute nue. Mais il ne laissa pas de la démèler malgré tout mon art. Monsieur de Santillaue, me dit-il en souriant à la fin de mon récit, à ce que je vois,

vous avez été tant soit peu picaro \*. Monseigneur, lui répondisje en rougissant, votre excellence m'a ordonné d'avoir de la sincérité; je lui ai obéi. Je t'en sais bou gré, répliqua-t-il. Va, mon enfant, tu en es quitte à bon marché: je m'étonne que le mauvais exemple ne t'ait pas entièrement perdu. Combien y at-il d'honnétes gens qui deviendraient de grands fripons si la fortune les mettoit aux mêmes épreuves!

Ami Santillane, continua le ministre, ne te souviens plus du passé : songe que tu es présentement au roi, et que tu seras désormais occupé pour lui. Tu n'as qu'à me snivre; je vais t'apprendre en quoi consisteront tes occupations. A ces mots, le duc me mena dans un petit cabinet qui joignoit le sien, et où il y avoit sur des tablettes une vingtaine de registres in-folio fort épais. C'est ici, me dit-il, que tu travailleras. Tons ces registres que tu vois composent un dictionnaire de toutes les familles nobles qui sont dans les royaumes et principautés de la monarchie d'Espagne. Chaque livre contient, par lettre alphabétique, l'histoire abrégée de tous les gentilshommes d'un royaume, dans laquelle sont détaillés les services qu'eux et leurs ancêtres ont rendus à l'état, aussi bien que les affaires d'honneur qui peuvent leur être arrivées. On y fait encore mention de leurs biens. de leurs mœurs, en un mot, de toutes leurs bonnes et mauvaises qualités; en sorte que, lorsqu'ils viennent demander des graces à la cour, je vois d'un coup d'œil s'ils les méritent. Pour savoir exactement toutes ces choses, j'ai par-tout des pensionnaires qui ont soin de s'en informer, et de m'en instruire par des mémoires qu'ils m'envoient; mais, comme ces mémoires sont diffus et remplis de facons de parler provinciales, il faut les rédiger et en polir la diction, parce que le roi se fait lire quelques fois ces registres. C'est à ce travail, qui demande un style net et concis, que je veux t'employer des ce moment même.

En parlant aiusi, il tira d'un graud portefeuille plein de papiers un mémoire qu'il me mit entre les mains; puis il sortit de mon cabinet, pour m'y laisser faire mon coup d'essai en liberté. Je lus le mémoire, qu'ime parut non seulement farci de termes barbares, mais même trop passionné. Cétoit pourtant un moine de la ville de Solsonne qui l'avoit composé. Sa revérence, en affectant le style d'un homme de bien, y déchriori timpitoyablement une bonne famille catalane, et Dieu sait s'il disoit la vérité! Je crus lire un libelle diffamatoire, et je me fis d'abord un

\* Picaro, fripon, coquin, vaurien, Picarello, petit fripon, Picaron, Picaronazo (augmentatif), très dangereux.

Daniel Camin

scrupule de travailler sur cela; je craiguois de me rendre complice d'une calomie: néanmoins; tout neuf que j'étois à la cour, je passai outre, aux périls et fortune de l'ame du bon religieux; et, mettant sur son compte toute l'iniquité, s'il y en avoit, je commençai à déshonore en belles phraese castillanes deux ou trois générations d'honnétes gens peut-être.

J'avois déja fait quatre ou cinq pages, quand le due, impatient de savoir comment je m'y prenois, revint et me dit : Santillane, montre-moi ce que tu as fâit; je suis curieux de le voir. En même temps, jetant la vue sur mon ouvrage, il en lut le commencement avec beaucoup d'attention. Il en parut si content, que j'en fus surpris. Tout prévenu que j'étois en ta faveur, reprit-il, je t'avoue que tu as surpassé mon attente. Tu n'écris pas seulement avec toute la netteté et la précision que ie désirois, je trouve encore ton style léger et enjoué. Tu justifies bien le choix que j'ai fait de ta plume, et tu me consoles de la perte de ton prédécesseur. Le ministre n'auroit pas borné là mon éloge, si le cointe de Lemos, son neveu, ne fût venu l'interrompre en cet endroit. Son excellence l'embrassa plusieurs fois, et le reçut d'une manière qui me fit connoître qu'elle l'aimoit tendrement. Ils s'enfermèrent tous deux pour s'entretenir en secret d'une affaire de famille, dont je parlerai dans la suite, et dont le due étoit alors plus occupé que de celles du roi.

Pendant qu'ils étoient ensemble, j'entendis sonner midi. Comme je savois que les secrétaires et les commis quittoient à cette heure-là leurs bureaux pour aller d'îner où il leur plaisoit, je laissai là mon che-la ceure, et sortis pour me rendre, non chez Mouteser, parcequ'il m'avoit payé mes appointements, et que j'avois pris congé de lui, mais chez le plus fameux traiteur du quartier de la cour. Une auberge ordinaire ne me convenoir plus. Song que tu es prisentement au roi: ecs paroles que le due m'avoit dites s'offroient sans cesse à ma mémoire, et devenoient des seunences d'ambition qui germoient d'instant en instant dans mon cesprit.

CHAP, III. — Il apprend que son poste n'est pas saus désagrément. De l'inquiétude que lui canse cête nouvelle, et de la conduite qu'elle l'oblige à tenir.

J'eus grand soin, en entrant, d'apprendre au traiteur que j'étois un secrétaire du premier ministre; et, en cette qualité, je ne savois que lui ordonner de m'apprêter pour mon diner. J'avois peur de demander quelque chose qui seniti l'épargne, et je lui dis de me dounce re qu'il lui plairoit. Il me regala hien, et l'on me servit avec des marques de considération qui me faisoient eucore plus de plaisir que la bonne chère. Quand il fu question de payer, je jetai sur la table une pistole, dont j'àbandounai aux valets un quart pour le moins qu'il y avoit de reste à me rendre. Après quoi je sortis de chez. le traiteur en faisant des écarts de poitrine comme un jeune homme fort content de sa personne.

Il y avoit à vingt pas de là un grand hôtel garni, où logeoient d'ordinaire des seigneurs étrangers. J'y louai un appartement de ciuq ou six pièces bien meublées. Il sembloit que j'eusse déja deux ou trois mille ducats de rente. Je donnai même le premier mois d'avanne. Après cela je retournai au travail, et je m'oceupai toute l'après-dlinée à continuer ce que j'avois commencé le matin. Il y avoit dans un eabinet voisin du mien deux autres seerfeaire; mais ceux-ci ne faisoient que mettre au net ce que le due leur portoit lui-nême à copier. Je fis connoissance avec eux dès ce soir-la même en nous retirant; et, pour mieux gagner leur amitié, je les entralnai chez mon traiteur, où j'ordonnai les meilleures viandes pour la saison, avec les vins les plus délicats et les plus estimés en Espague.

Nous 1001s numes à table, et nous commençàmes à nous entretenir avec plus de gaieté que d'esprit; car, pour rendre justice à mes convives, je m'aperçus bientôt qu'ils ne devoient pas à leur génie les places qu'ils remplissoient dans leur bureau. Ils se connoissoient, à la verité, en belles lettres rondes et bàtardes; mais ils n'avoient pas la moindre teinture de celles qu'on enseigne dans les universités.

En récompense ils entendoient à merveille leurs petits intérés, et ils me firent connoire qu'ils n'étoient pas si enivrés de l'honneur d'être chez le premier ministre, qu'ils ne se plaiguissent de leur condition. Il y a, disoit l'un, déjà ciuq mois que nous exerçons notre emploi à nos dépens. Nous ne touchons pas nos appointements; et, qui pis est, nos appointements ne sont pas règles. Nous ne savons sur quel pied nous sommes. Pour moi, disoit l'autre, je voudrois avoir requ vingt coups d'étrivières pour appointements, et qu'on ne laissait a liberté de preudre un parti ailleurs; car je n'oserois me retirer de moiméme ni demander mou congé, après les choses servétes que j'ai écrites. Je pourrois bien aller voir la tour de Ségovie ou le châten d'Alicante.

1.00

Comment faites-vous doue pour vivre? leur dis-je. Yous avez du hien apparenment? It me répondirent qu'ils eu avoient fort peu, mais qu'heureusement pour eux ils étoient logés chez une homnéte veuve qui leur faisoit crédit, et les nourrissoit pour cent pistoles chaeun par année. Tous ces discours, dont je ne perdis pas un mot, abaissérent daus le monnent mes orgueileuses fumées. Je me représentai qu'on n'auroit pas sans doute plus d'attention pour moi que pour les autres; que par couséquent je ne devois pas être si charmé de unon poste; qu'il étoit moius solide que je ne l'avois cru, et qu'enfin je ne pouvois as-sez menager ma bourse. Ces réflexions me guérirent de la rassez de dépenser. Je commençai à me repentir d'avoir amené là ces secrétaires, à souhaiter la fin du repas; et, lorsqu'il fallut compter, j'eus avec le traiteur une dispute pour l'écot.

Nous nous séparames à minuit, mes confrères et moi, parceque je ne les pressai pas de boire davantage. Ils s'en alfèrent chez leur veuve, et je me retirai à mon superbe appartement, que j'eurageois pour lors d'avoir loué, et que je me promettois bien de quitter à la fin du mois. J'ens beau me coucher daus un bon lit, mon inquiétude en écarta le sommeil. Je passai le reste de la nuit à réver aux moyens de ne pas travailler pour le roi généreusement. Je m'en tins là-dessus aux conseils de Monteser. Je me levai dans la résolution d'aller faire la révérence à don Rodrigue de Calderone. J'étois dans une disposition très propre à parottre devant un homme si fier; car je sentois que j'avois besoin de lui, Je me rendis donc chez ce seréfaire.

Son logement communiquoit à celui du duc de Lerme, et l'égaloit en magnificence. On auroit eu de la peine à distinguer par les ameublements le maître du valet. Je me fis annoneer comme successeur de don Valerio, ce qui n'empécha pas qu'on me me fit attendre plus d'une heure dans l'antichambre. Monsieur le nouvean secrétaire, me disois-je pendant ce temps-là, prenez, s'il vous plait, patience. Vous croquerez bien le marmot, avant que vous le fassiez croquer aux autres.

On ouvrit pourtant la porte de la chambre. J'entral, et m'aauçai vers don Rodrigue, qui, veuant d'écrire un billet doux à sa chamnante Sirène, le donnoit à Pedrille dans ce momentla. Je n'avois pas paru devant l'archevêque de Grenade, ni devant le comte Galiane, ui même devant le premier ministre, si respectueusement que je me présental aux yeux du seigneur de Calderone. Je le saluat en baissant la tête jusqu'à terre, et dui demandant sa protection dans des termes dout je ne puis 402

me souvenir sans houte, tant ils étoient pleins de sommission. Ma bassesse auroit tourné coutre moi dans l'esprit d'un homme qui eût en moins de fierté. Pour hui, il s'accommoda fort de mes manières rampantes, et me dit d'un air même assez hounête qu'il ne laisseroit échapper aucune occasion de me faire plaisir.

Là-dessus, le remerciant avec de grandes démonstrations de zèle des sentiments favorables qu'il me marquoit, je lui vouai un éternel attachement. Ensuite, de peur de l'incommoder, je sortis, en le priant de m'excuser si je l'avois interrompu dans ses importantes occupations. Sitôt que j'ens fait une si indigne démarche, je me retirai plein de eoufusion, et je gagnai mon bureau, où j'achevai l'ouvrage qu'on m'avoit chargé de faire. Le duc ne manqua pas d'y venir dans la matinée. Il ne fut pas moins content de la fin de mon travail qu'il l'avoit été du commencement, et il mc dit : Voilà qui est bien. Écris toi-même, le mieux que tu pourras, cette histoire abrégée sur le registre de Catalogne. Après quoi, tu prendras dans le portefeuille un autre mémoire, que tu rédigeras de la même manière. J'eus une assez longue eonversation avec son excellence, dont l'air doux et familier me charmoit. Quelle différence il v avoit d'elle à Calderone! C'étoient deux figures bien contrastées.

Je dinai ce jour-là dans une auberge on l'on mangeoit à juste prix, et je résolus d'y aller tous les jours inaognito, jusqu'à ce que je visse l'effet que mes complaisances et mes souplesses produiroient. J'avois de l'argent pour trois mois tout au plus. Je me prescrivis ce temps-là pour travailler aux dépens de qui il appartiendroit, me proposant (les plus courtes folice étant les meilleures), d'abandonner après cela la cour et son clinquant, si je n'en recevois aucun salaire. Je fis donc ainsi mon plan. Je n'èpargnai rien pendant d'eux mois pour plaire à Calderone : mais il me tint si pen compte de tont ce que je faisois pour y reussir, que je désespérai d'en venir à bout. Je ebangeai de conduite à son égard. Je cessai de lai faire la cour; et je ne m'attachai plus qu'à mettre à profit les moments d'entreften que j'avois avec le duc.

CHAP. 1V. — Gil Blas gagne la faveur du duc de Lerme, qui le rend dépositaire d'un secret important.

Quoique monscigneur ne fit, pour aussi dire, que paroltre et disparottre à mes yeux tous les jours, je ne laissai pas insensiblement de me rendre si agréable à son excellence, qu'elle me

dit une après-dince: Éconte, Gil Blas, J'aime le caractère de ton esprit, et j'ai de la bieuveillanre pour toi. Tu es un garçon zélé, fidèle, plein d'intelligence et de discrétion. Je ne crois pas mal placer ma confiance en la donnant à un pareil sujet. Je me jetai à ses genoux, lorsque j'eus entendu ces paroles; et, après avoir baise respectueusement une de ses mains qu'il me tendoit pour me relever, le lui répondis: Est-il bieu possible que votre excellence daigne m'honorer d'une si grande favenr? Que vos boutés vont me faire d'ennemis secrets! Mais i'n'y a qu'un homme dont je redoute la haine: c'est don Rodrigue de Calderone.

Tu ne dois rien appréhender de ce côté-la, reprit le duc. Je connois Calderoue; il est attaché à moi depuis son enfance. Je puis dire que ses sentiments sont si conformes aux miens, qu'il chérit tout ce que j'aime comme il hait tout ce qui me déplait. Au lien de craindre qu'il n'ait de l'aversion pour toi, tu dois au contraire compter sur son amité. Je comprès par-là que le seigneur don Rodrigue étoit un fin mators, qu'il s'étoit emparé de l'esprit de son excellence, et que je ne pouvois trop garder de mesures avec lui.

Pour commencer, poursiivit le duc, à te mettre en possession de ma confidence, je vais te découvrir un dessein que je médite. Il est nécessaire que tu en sois instruit, pour te bien acquitter des commissions dont je prétends te charger dans la suite. Il v déjà long-temps que je vois mon autorité généralement respectée, mes décisions aveuglément suivies, et que je dispose à mon gré des charges, des emplois, des gouvernements, des viceroyantés et des bénéfices. Je règue, si j'ose le dire, en Espagne. Je ne puis pousser ma fortune plus loin. Mais je voudrois la mettre à l'abri des tempétes qui commencent à la menacer; et, pour cet effet, je souhaiterojs d'avoir pour successeur au ministère le comte de Lemos, mon neven.

Le ministre, en cet endroit de son discours, remarquant que yétois extrémement surpris de ce que j'entendois, me dit: Je vois bien, Saniillane, je vois bien ce qui t'étonne. Il te semble fort étrange que je prefère mon neven au duc d'Uzéde, mon propre fils. Mais apprends que ce dernier a le génie trop borné pour occuper ma place, et que d'ailleurs je suis son ennemi. Il a touvé le secret de plaire au roi, quien vent faire son favori; et c'est ce que je ne puis souffrir. La faveur d'un souverain ressemble à la possession d'une femme qu'on adore; c'est un boneur dont on est si jalonx qu'on ne peut se résoudre à le poutablement dont on est si jalonx qu'on ne peut se résoudre à le pouta-

ger avec un rival, quelque uni qu'on soit avec lui par le sang ou par l'amitié.

Je te moutre ici, continua-t-il, le fond de mon cœur. J'ai déjà tenté de détruire le duc d'Izàde dans l'esprit du roi; et, comme jc n'ai pu en veuir à bout, j'ai dressé une autre hatterie. Je veux que le comte de Lemos, de son côté, s'insinue dans les bonnes graces du prince d'Espagne. Etant geutlibonme de sa chambre, il a occasion de lui parler à toute heure; et, outre qu'il a de l'esprit, je sais un moyen sûr de le faire réussir dans cette entre-prise. Par ce stratagème, j'opposerai mon neveu à mon fils. Jo ferai nattre entre ces cousins une division qui les obligera tous deux à rechercher mon appui, et le besoin qu'ils auront de moi me les rendra soumis l'un et l'autre. Voilà quel est mon projet, ajouta-t-il ; ton entremise ne m'y sera pas inutile. C'est toi que j'enverrai secrétement an comte de Lemos, et qui me rapporteras de sa nart tout ce qu'il aura à me faire savoir.

Après cette confidence, que je regardai comme de l'argent comptant, je n'eus plus d'inquiétude. Enfin, disois-je, me voici sous la gouttière; une pluie d'or va tomber sur moi 11 est impossible que le confident d'un homme qui gouverne la monarcite d'Espagne ne soit pas bientot comblé de richesses. Plein d'une si donce espérance, je voyois d'un œil indifférent ma pauvre bourse tirer à sa fiu.

CHAP. V. — Où l'on verra Gil Blas comblé de joie, d'honneur et de misère.

On s'apercut bientôt à la cour de l'affection que le ministre avoit pour moi. Il affecta d'en donner des marques publiquement en mc chargeant de son portefeuille, qu'il avoit coutume de porter lui-même lorsqu'il alloit au conseil. Cette nouveauté, me faisant regarder comme un petit favori, excita l'envie de plusieurs personnes, et fut cause que je reçus de l'eau bénite de cour. Mes deux voisins les sccrétaires ne furent pas des dernicrs à me complimenter sur ma prochaine grandeur, et ils m'inviterent à somper chez leur veuve, moins par représailles que dans la vue de m'engager à leur rendre service dans la suite. On me faisoit fête de toutes parts. Le fier don Rodrigue même changea de manières avec moi, il ne m'appela plus que seigneur de Santillane, lui qui jusqu'alors ne m'avoit traité que de vous, sans jamais se servir du terme de seigneurie. Il m'accabloit de civilités, surtout lorsqu'il jugeoit que notre patron pouvoit le remarquer. Mais je vous assure qu'il n'avoit pas affaire à un sot. Je répondis à ses hounétetés d'autant plus poliment que j'avois plus de haîne pour lui : un vieux courtisau ne s'en seroit pas mieux acquitté que moi.

J'accompagnois aussi le due mon seigneur lorsqu'il alloit chez le roi, et il y alloit ordinairement trois fois le jour. Il entroit le matin dans la chambre de sa maiesté lorsqu'elle étoit éveillée. Il se mettoit à genoux au chevet de son lit, l'entretenoit des choses qu'elle avoit à faire dans la journée, et lui dictoit celles qu'elle avoit à dire. Ensuite il se retiroit. Il y retournoit aussitôt qu'elle avoit diné, non pour lui parler d'affaires; il ne lui tenoit alors que des discours réjouissants. Il la régaloit de toutes les aventures plaisantes qui arrivoient dans Madrid, et dont il étoit toujours le premier instruit par des personnes pensionnées pour cet effet. Et enfin, le soir, il revoyoit le roi pour la troisième fois, lui rendoit compte, comme il lui plaisoit, de ce qu'il avoit fait ce jour-là, et lui demandoit, par mauière d'acquit, ses ordres pour le lendemain. Tandis qu'il étoit avec le roi, ic me tenois dans l'antichambre, où je voyois des personnes de qualité, dévouées à la faveur, rechercher ma conversation et s'applaudir de ce que je voulois bien me prêter à la leur. Comment aurois-je pu, après cela, ne me pas eroire un homme de conséquence ? Il y a bien des gens à la cour qui ont encore pour moins cette opinion-là d'eux.

Un jour j'eus un plus grand sujet de vanité. Le roi, à qui le due avoit parlé fort avantageusement de mon style, fut eurieux d'en voir un échantillon. Son excellence me fit prendre le registre de Catalogne, me mena devant ce monarque, et me dit di tre le premier mémoire que j'avois rédigé. Si la présence du prinee me troubla d'abord, celle du ministre me rassura bientôt; et je fis la lecture de mon ouvrage, que sa majesté n'entendit pas sans paisir. Elle eut la bonté de témoigner qu'elle étoit contente de moi, et de recommander même à son ministre d'avoir soin de ma fortune. Cela ne dinnium rien de l'orguei que j'avois déjà; et l'entretien que j'eus pen de jours après avec le comte de Lemos acheva de me remplir la tête d'ambitieuses idées.

J'allai trouver ce seigneur, de la part de son onele, chez le prince d'Espagne, et je lui présentai une lettre de créance, par laquelle le due lui mandoit qu'il pouvoit s'ouvrir à moi comme à un homme qui avoit une entière connoissance de leur dessein, et qui étoit choisi-pour être leur messager commun. Après avoir lu es billet, le comte me conduisit dans une chambre où nous nous enfermantes tous deux, et là ce jeune seigneur me tint ce discours : Puisque vous avez la confiance du duc de Lerme, ie ne doute pas que vous ne la mériticz, et je ne dois faire aucune difficulté de vous donner la mienne. Vous saurez donc que les choses vont le mieux du monde. Le prince d'Espagne me distingue de tous les seigneurs qui sont attachés à sa personne, et qui s'étudient à lui plaire. J'ai eu ce matin une conversation particulière avec lui, dans laquelle il m'a paru chagrin de se voir, par l'avarice du roi, hors d'état de suivre les mouvements de son cœnr généreux, et même de faire une dépense convenable à un prince. Sur cela je n'ai pas manqué de le plaindre, et, profitant de ce moment-là, i'ai promis de lui porter demain à son lever mille pistoles, en attendant de plus grosses sommes que je me suis fait fort de lui fournir incessamment. Il a été chariné de ma promesse; et je suis bien sûr de captiver sa bienveillance si je lui tiens parole. Allez dire, ajouta-t-il, toutes ces circonstances à mon oucle, et revenez m'apprendre ce soir ce qu'il pense là-dessus.

Je quittai le comte de Lemos dès qu'il m'eut parlé de cette sorte, et je rejoignis le duc de Lerme, qui, sur mon rapport, envoya demander à Calderone mille pistoles, dont on me chargea le soir, et que j'allai remettre au comte, en disant en moimême : llo! ho! je vois bien à présent quel est l'infaillible moyen qu'a le ministre pour réussir dans son entreprise ! Il a, parbleu, raison; et, sclon toutes les apparences, ces prodigalités ne le ruineront point. Je devine aisément dans quels coffres il prend ces belles pistoles : mais, après tont, n'est-il pas juste que ce soit le père qui entretienne le fils? Le comte de Lemos, lorsque je me séparai de lui , me dit tout bas : Adieu , notre cher confident! Le prince d'Espagne aime un peu les dames; il faudra que nous ayons, vous et moi, an premier jour une conférence là-dessus : je prévois que j'aurai bientot besoin de votre ministère. Je m'en retournai en révant à ces mots, qui n'étoient nullement ambigus, et qui me remplissoient de joie. Comment diable, disois-je, me voilà pret à devenir le Mercure de l'héritier de la monarchie! Je n'examinois point si cela étoit bon ou mauvais; la qualité du galant étonrdissoit ma morale. Quelle gloire pour moi d'être ministre des plaisirs d'un grand prince ! Oh ! tont bean, monsieur Gil Blas, me dira-t-on : il ne s'agissoit pour vous que d'être ministre en second. J'en demeure d'accord : mais, dans le fond, ces deux postes font autant d'honneur l'un que l'autre; le profit seul en est différent.

En m'aequittant de ces nobles commissions, en me mettant de jour en jour plus avant dans les bonnes graces du premier ministre, avec les plus belles espérances du monde, que j'eusse été heureux si l'ambition m'eut préservé de la faim! Il y avoit plus de deux mois que je m'étois défait de mon magnifique appartement, et que j'occupois une petite chambre garnie des plus modestes. Quoique cela me fit de la peine, comme j'en sortois de bon matin et que je n'y rentrois que la nuit pour y eoucher, je prenois patienee. J'étois toute la journée sur mon théâtre, c'est-à-dire chez le duc. J'y jonois un rôle de seigneur. Mais, quand j'étois retiré dans mon taudis, le seigneur s'évanouissoit; et il ne restoit que le pauvre Gil Blas, sans argent, et, qui pis est, sans avoir de quoi en faire. Outre que j'étois trop fier pour découvrir à quelqu'un mes besoins, je ne connoissois personne qui put m'aider que don Navarro, que j'avois trop négligé depuis que j'étois à la cour, pour oser m'adresser à lui. J'avois été obligé de vendre mes hardes pièce à pièce. Je n'avois plus que celles dont je ne pouvois absolument me passer. Je n'allois plus à l'auberge, faute d'avoir de quoi payer mou ordinaire. Que faisois-je donc pour subsister? Je vais vous le dire. Tous les matins, dans nos bureaux, on nous apportoit pour déjeuner un petit pain et un doigt de vin; c'étoit tout ce que le ministre nous faisoit donner. Je ne mangeois que eela dans la journée, et le soir le plus souvent je me couchois sans souper.

Telle étoit la situation d'un homme qui brilloit à la eour, quoiqu'il y dut faire plus de pitté que d'envie. Le ne pus néamoins résister à ma misère, et je me détermiuai enflu à la découvrir au duc de Lerme, si j'en trouvois l'oceasion. Par bomheur elle s'offrit à l'Escurial, où le roi et le prince d'Espagne allèrent quelques jours après.

CHAP. VI.—Comment Gil Blas fit connaître sa misère au duc de Lerme, et de quelle façon en usa ce ministre avec lui.

Lorsque le roi étoit à l'Eseurial, il y défrayoit tout le monde, de manière que je ne sentois point la oû le bat me blessoit, de couehois dans une garde-robe auprès de la chambre due. Ce ministre, un matin, s'étant levé à son ordinaire au point du jour, me fit prendre quelques papiers avec une écritoire, et me dit de le suivre dans les jardins du palais. Nous allames nous asseoir sous des arbres, oû je me mis par son ordre daus l'attitude d'un houmme qui écrit sur la forme de son chapeau; et lui; il tenoit à la main un papier qu'il faisoit semblant de lire. Nous paroissions

de loin occupés d'affaires fort sérieuses, et toutefois nous ne parlions que de bagatelles, car son excellence ne les haïssoit pas.

Il y avoit plus d'une heure que je la réjonissois par toutes les saillies que mon humeur enjouée me fournissoit, quand deux pies vinrent se poser sur des arbres qui nous couvroient de leur ombrage. Elles commencèrent à caqueter d'une fagon si bruyante qu'elles attirérent notre attention. Voilà des oiseaux, dit le due, qui semblent se quereller. Je serois assez curieux de savoir le sujet de leur querelle. Monseigneur, lui dis-je, votre curiosité me fait souvenir d'une fable indieune que j'ai lue dans Pilpay on dans un autre auteur fabuliste. Le ministre me demanda quelle étoit cette fable, et je la lui racontai dans ces termes :

Il régnoit autrefois dans la Perse un bou monarque, qui, n'avant pas assez d'étendue d'esprit pour gouverner lui-même ses états, en laissoit le soin à son grand-visir. Ce ministre, nommé Atalmuc, avoit un génie supérieur. Il sontenoit le poids de cette vaste monarchie, sans en être accablé. Il la maintenoit dans une paix profonde. Il avoit même l'art de rendre aimable l'antorité royale en la faisant respecter, et les sujets avoient un père affectionné dans un visir fidèle au prince. Atalmuc avoit parmi ses secrétaires un jeune Cachemirien, appelé Zéangir, qu'il aimoit plus que les antres. Il prenoit plaisir à son entretien, le menoit avec lui à la chasse, et lui découvroit jusqu'à ses plus secrètes pensées. Un jour qu'ils chassoient ensemble dans un bois, le visir, voyant deux corbeaux qui croassoient sur un arbre, dit à son secrétaire : Je vondrois bien savoir ce que ces oiseaux se disent en leur langage. Seigneur, lui répondit le Cachemirien, vos sonhaits peuvent s'accomplir. Eh, comment cela? reprit Atalmuc. C'est repartit Zéangir, qu'un derviche cabaliste m'a enseigné la langue des oiseaux. Si vous le souhaitez, j'écouterai ceux-ci, et je vous répèterai mot pour mot ce que je leur aurai entendu dire.

Le visir y consentit. Le Cachemirien s'approcha des corbeaux, et parut leur prêter une oreille attentive. Après quoi, revenant à son mattre : Seigneur, lui dit-il, le croiriez-vous? nous faisons le sujet de leur conversation. Cela n'est pas possible, s'écria le ministre persan. Eh, que disent-ils de nous? En des deux, reprit le secrétaire, a dit : Le voilà lui-même, ce grand-visir Atalmue, cet aigle tutelaire qui couvre de ses ailes la Perse comme son nid, et qui veille saus cesse à sa conservation! Pour se délasser de ses pénibles travaux, il chasse dans ce bois avec son dèdel Zéangir, Que ce secrétaire est heureux de servir un mai-

tre qüi a mille bontôs pour lui! Doucement, a interrompat l'autre corbeau, doucement, ne vantez pas taut le bonheur de ce Cachemirien! Atalmuc, il est vrai, s'entretient avec lui familièrement, l'honore de sa confiance, et je ne doute pas même qui'il n'ait desseni de hui donner quelque jour un emploi cousidérable; mais avant ce temps-là Zéangir mourra de faim. Ce pauvre diable est logé dans une petite chambre garnie, où il nanque des choses les plus nécessaires. En un mot, il mêne une vie misérable, sans que personue s'en aperçoive à la cour. Le grand-visir ne s'avise pas de s'informer s'il est bien ou mal dans ses affaires, et, content d'avoir pour lui de bons sentiments, il le slaiss en proie à la pauvret.

Je cessai de parler en cet endroit pour voir venir le duc de Lerme, qui me demanda en souriant quelle impression cet apologue avoit faite sur l'esprit d'Atalmuc, et si ce grand-visir me s'étoit point offensé de la hardiesse de son secrétaire. Non, monseigneur, hui répondis-je un peu troublé de sa question; la fable dit au contraire qu'il le combla de bienfaits. Cela est heureux, reprit le duc d'un air serieux; il y a des ministres qui ne trouveroient pas bonqu'on leur fit des leçons. Mais, ajouta-t-il en rompant l'entretien et en se levant, je crois que le roin et ardera guère à se réveiller; mon devoir m'appelle auprès de lui. A ces mots il marcha vers le palais à grandis pas saus me parler davantage, et très mal affecté, à ce qu'il me sembloit, de ma fable indienne.

Je le suivis jusqu'à la porte de la chambre de sa majesté, après quoi j'allai remettre les papiers dont j'étois chargé à l'endroit où je les avois pris. J'entrai dans un cabinet où nos deux se-crétaires copistes travailloient, car ils étoient aussi du voyage. Qu'avez-vous, seigneur de Santillane? d'iernet-ils en me voyant. Vous êtes bien ému! Yous seroit-il arrivé quelque désagréable accident?

J'étois trop plein du mauvais succès de mon apologue, pour leur cacher ma douleur. Je leur fis le récit des choses que j'avois dites au duc, et ils se montrerent sensibles à la vive affliction dout je leur parus saisi. Yous avez sujet d'être chagrin, me dit l'un des deux. Mouseigneur quelque(ois prend les choses de travers. Cela n'est que trop vrai, dit l'autre. Puissiez-vous être mieux traité que ne le fut un secrétaire du cardinal Spinosa! Ce secrétaire, las de ne rien recevoir depuis quinze mois qu'il étoit occupé par son émicnace, prit un jour la liberté de lui représenter ses besoins, et de demander quelque argent pour vivre.

Il est juste, lui dit le ministre, que vous sovez payé. Tenez. poursuivit-il en lui mettant entre les mains une ordonnance de mille ducats, allez toucher cette somme au trésor royal; mais souvenez-vous en meme temps que je vous remercie de vos services. Le secrétaire se seroit consolé d'être congédié s'il eut recu ses mille ducats, et qu'on l'eût laissé chercher de l'emploi ailleurs : mais en sortant de chez le cardinal il fut arrêté par un alguazil, et conduit à la tour de Ségovie, où il a été long-temps prisonnier.

Ce trait historique redoubla ma frayeur. Je me erus perdu; et, ne pouvant m'en consoler, je commencai à me reprocher mon impatience, comme si je n'ensse pas été assez patient. Hélas! disois-je, pourquoi faut-il que j'aie hasardé cette malheureuse fable qui a déplu au ministre? Il étoit peut-être sur le point de me tirer de mon état misérable ; peut-être même allois-je faire une de ces fortunes subites qui étonnent tout le monde. Que de richesses, que d'honneurs in'échappent par mon étourderie! Je devois faire réflexion qu'il y a des grands qui n'aiment pas qu'on les prévienne, et qui veulent qu'on recoive d'eux comme des graces jusqu'aux moindres choses qu'ils sont obligés de donner. Il eut mieux valu continner ma diète sans en rien témoigner au duc; je devois même me laisser mourir de faim pour mettre tout le tort de son côté.

Quand j'aurois encore conservé quelque espérance, mon maftre, que je vis l'après-dinée, me l'eut fait perdre eutièrement. Il fut fort sérieux avec moi contre son ordinaire, et il ne me parla point du tout; ce qui me causa le reste du jour une inquiétude mortelle. Je ne passai pas la nuit plus tranquillement : le regret de voir évanouir mes agréables illusions, et la crainte d'augmenter le nombre des prisonniers d'état, ne me permirent que de soupirer et de faire des lamentations.

Le jour suivant fut le jour de crise. Le duc me fit appeler le matin. J'entrai dans sa chambre, plus tremblant qu'un criminel qu'on va juger. Santillane, me dit-il en me montrant un papier qu'il avoit à la main, prends cette ordonnance... Je frémis à ce mot d'ordonnance, et dis en moi-même : O ciel! voici le cardinal Spinosa; la voiture est prête pour Ségovie. La frayeur qui me saisit dans ce moment fut telle, que j'interrompis le ministre, et, me jetant à ses pieds, Monseigneur, lui dis-je tout en pleurs, je supplie très humblement votre excellence de me pardonner ma hardiesse : c'est la nécessité qui m'a forcé de vous apprendre ma misère.

Le due ue put s'empécher de rire du desordre où il ue voyait. Console-toi, Gil Blas, me répondit-il, et m'écoute! Quoiqu'en me découvrant tes besoins ce soit me reprocher de ne les avoir pas prévenus, je ne t'en sais pas mauvais gré, mon ami. Je me veux plutôt du mal à moi-meme de ne t'avoir pas demandé comme tu vivois. Mais, pour commencer à réparer cette faute d'attention, je te doune une ordonnance de quinze cents ducats, qui te seront comptés à vue au trésor royal. Ce n'est pas tout, je t'en promets antant chaque année; et de plus quand des personnes riches et généreuses te prieront de leur rendre service, je ne te défends pas de me parler en leur faveur.

Dans le ravissement où me jetèrent ces paroles, je baisai les pieds du ministre, qui, m'ayaut commandé de me relever, continua de s'entretenir familièrement avec moi. Je voolus de mon côté rappeler ma belle humeur; mais je ne pus passer si subitement de la douleur à la joie. Je demeurai aussi troublé qu'un malheureux qui entend crier grace au moment qu'il croit recevoir le coup de la mort. Mon mattre attribua tonte mon agitation à la seule crainte de lui avoir déplu, quoique la peur d'une prison perpetuelle n'y eût pas moins de part. Il m'avoua qu'il avoit affetet de me paroltre refroidi, pour voir si je scrois bien sensible à ce changement; qu'il jugeoit par-là de la vivacité de mon attachemement à sa personne, et qu'il m'en aimoit davantage.

CHAP. VII. — Du bon usage qu'il fit de ses quinze cents ducats, de la première affaire dont il se mela, et quel profit il lui en revint.

Le roi, comme s'il eût voulu servir mon impatience, retourna des le lendemain à Madrid. Le volai d'abord au trèsor royal, où je touchai sur-le-champ la somme coutenue dans mon ordon-nance. Il est rare que la étie ne tourne pas à mi gueux qui passe subitement de la misère à l'opnience. Je changeai tout-à-comp avec la fortune. Je n'écoutai plus que mon ambition et ma vanité. J'abandonnai ma misèrable chambre garnie aux secrétaires qui ne savojent pas encore la langue des oiseaux, et je louai pour la seconde fois mon bel appartement, qui par bombiern ne se trouva point occupé. J'euroyai chercher un fameux tailleur qui habiloit presque tous les petits-maitres. Il prit ma mesure, et me mena chez un marchand où il leva cinq aunes de drap qu'il falloit, disoit-il, pour me faire un habit. Cinq aunes pour un habit à l'espagnole j'isuste ciel !... Mais u'épilognons pas là-

dessus; les tailleurs qui sont en réputation en prennent toujours plus que les autres. J'achetai ensuite du linge dont j'avois grand besoin, des bas de soie, avec un eastor bordé d'un point d'Espagne.

Après cela, ne pouvant honnétement me passer de laquais, je priat Vincent Forero \* mon hôte de n'en donner un de sa main. La plupart des étrangers qui venoient loger chez lui avoient contume, en arrivant à Madrid, de prendre à leur service des valets espagnols, ce qui ne manquoit pas d'attirer dans est hotel tous les laquais qui se trouvoient hors de condition. Le premier qui se présenta étoit un garçon d'une mine si douce et si dévote, que je n'en voulus point; je erus voir Ambroise de Lamela. Je n'aime pas, dis-je à Forero, les valets qui ont un air si vertueux; j'y ai été attragel.

A peine eus-je éconduit ce laquais, que j'en vis arriver un antre. Celui-ci paroissoit fort éveillé, plus hardi qu'un page de cour, et avec cela un peu fripon. Il me plut. Je lui fis des questions : il y répondit avec esprit ; il me parut même né pour l'intrigue. Je le regardai comme un sujet qui me convenoit; je l'arrêtai. Je n'eus pas lieu de m'en repentir; je m'aperçus bientôt que j'avois fait une admirable acquisition. Comme le due m'avoit permis de lui parler en faveur des personnes à qui je voudrois rendre service, et que j'étois dans le dessein de ne pas négliger cette permission, il me falloit un chien de chasse pour découvrir le gibier, e'est-à-dire un drôle qui eût de l'industrie, et fût propre à déterrer et à m'amener des gens qui auroient des graces à demander au premier ministre. C'étoit instement le fort de Scipion : ainsi se nommoit mon laquais. Il sortoit de chez dona Aima de Guevara, nontrice du prince d'Espagne, où il avoit bien exercé ce talent-là; cette dame étant de celles qui, se voyant du crédit à la cour, aiment à le mettre à profit.

Aussitôt que je fis savoir à Scipion que je pouvois obtenir des graces du roi, il se mit en campagne, et des le même jour il me dit : Scigueur, Jai fait une assez bonne déconverte. Il vient d'arriver à Madrid un jeune gentilhomme grenadin, appele don Roger de Rada \*\*. Il a en une affaire d'honneur qui l'oblige à rechercher la protection du due de Lerme, et i est disposé à bien payer le plaisir qu'on lui fera. Je lui ai parlé. Il avoit envie de s'adresser à don Rodrigue de Calderone, dont oli a vauté le pouvoir, mais je l'en ai détourné, en lui faisant

<sup>\*</sup> Forero, droit légal, conforme à la justice.

<sup>&</sup>quot; De Rada, de la Rade.

entendre que oe secrétaire vendoit ses bons offices au poids de l'or, au lien que vous vous coutentiez pour les vôtres d'une honnéte marque de reconnaissance; que vous feriez même les choses pour rien, si vous étiez dans une situation qui vous permit de suivre votre inclination généreuse et désintéressée. Enfin, je lui ai parlé de manière que vous verrez demain matin ce gentilhonme à votre lever. Comment donc, lui dis-je, monsieur Scipion, vous avez déjà fait bien de la besogne! Je m'aperçois que vous n'êtes pas neuf en matière d'intrignes. Je m'étonne que vous n'en soyez pas plus riche. C'est ce qui ne doit pas vous surprendre, me répondit-il: j'aime à faire circuler les espéces; je ne thésanrise point.

Don Roger de Rada vint effectivement chez moi. Je le reçus avec une politosse melée de fierté. Seigneur cavalier, lui dis-je, avant que je m'eugage à vons servir, je veux savoir l'affaire d'honneur qui vous amène à la cour; car elle pourroit être telle, que je n'oscrois parler pour vous au premier ministre. Faites-m'en donc, s'il vous plait, un rapport fidèle, et sovez persuadé que j'entrerai vivement dans vos fintérêts, si un galant homme peut les épouser. Très volontiers, me répondit le jeune Grenadiu, je vais vous conter sincèrement mon histoire. En même temps il m'en fit le récit de cette sorte.

po il meni meno reciti de dette sorte.

## CHAP. VIII. - Histoire de don Roger de Rada.

Don Anastasio de Rada, gentilhomme grenadin, vivoit heureux dans la ville d'Antequerre avec dona Estephania son épouse, qui joignoit à une vertu solide un esprit doux et une extréme beauté. Si elle aimont tendrement son mari, elle en étoit aimée perdument. Il étoit de son naturel fort porté à la jalonsie; et quoiqu'il n'eût aucun sujet de douter de la fidélité de sa femme, il ne laissoit pas d'avoir de l'inquietude. Il appréhendoit que quelque secret ennemi de son repos n'attentat à son houneur. Il se défoit de tous ses anis, excepté de don l'uberto de l'ordalés, qui venoit librement daus sa maison en qualité de cousin d'Estephanie, et qui étoit le seul homme dont il d'ut se défier.

Effectivement don Buberto devint amoureux de sa coussine, et coa lui déclarer son amour, sans avoir égard au sang qui les unissoit, ni à l'amitié particulière que don Anastasio avoit pour lui. La dame, qui étoit prudente, an lieu de faire un éclat qui auroit eu de facheuses suites; 'repris son parent avec douceur, lui représenta jusqu'à quel point il étoit coupable de vouloir la séduire et déshoncer son mari, et hui dit fort séricuse-

ment qu'il ne devoit point se flatter de l'espérance d'y réussir.

Cette moderation ne servit qu'à enflanmer davantage le cavaiter, qui, s'imaginant qu'il falloit pousser à bout une femme de ce caractère-là, commença d'avoir avec elle des manières peu respectueuses, et eut l'audace un jour de la presser de satisfaire ses desirs. Elle er poussa d'un air sévère, et le menaça de faire punir sa témérité par don Anastasio. Le galant, effrayé de la menace, promit de ne plus parler d'amour; et, sur la foi de cette promesse, Estéphanie lui pardonna le passé.

Don Huberto, qui naturellement étôit un très méchant homme, ne put voir sa passion si mal payée sans concevoir nue lache envie de s'en veuger. Il connoissoit don Anastasio pour un jaloux susceptible de toutes les impressions qu'il voudroit lui donner. Il n'eut besoin que de cette connoissance pour former le dessein le plus noir dont un seclérat puisse être capable. Un soir qu'il se promenoit seul avec ce foible époux, il lui dit de l'air du monde le plus triste: Mon cher ami, je ne puis vivre plus long-temps saus vous révéler un secret que je n'aurois garde de vous découvir, si votre honneur ne vous étoit pas plus cher que votre repos. Votre délicatesse et la mienne en matière d'offenses ne me permettent pas de vous cacher ce qui se passe chez vous. Préparez-vous à entendreume nonvelle qui vous causera autant de douleur que de surprise. Je vais vous frapper par l'endroit le plus sensible.

Je vous entends, interrompit don Anastasio, dejà tout troublé, votre cousine m'est infidéle. Je ne la recomnois plus pour ma consine, reprit llordalès d'un air emporté; je la désavone, et elle est indigne de vous avoir pour mari. Cest tropme faire languir, s'écria don Anastasio: parlez, qu'a fait Estéphanie? Elle vous a trali, repartit don illuberto. Vous avez un rival qu'elle éconte en secret, mais que je ne puis vous nommer: car l'andufère, à la faveur d'une épaisse nuit, s'est dérobé aux yeux qui l'observoient. Tout ce que je sais, c'est qu'on vous trompe: c'est un fait dont je suis certain. L'intérêt que je dois prendre à cette affaire ne vous répond que trop de la vérité de mon rapport. Puisque je me déclare contre Estéphanie, il faut que je sois bien convaineu de son infidélité.

Il est inutile, continua-t-il en remarquant que ses discours dissoient l'effet qu'il en attendoit, il est inutile de vous en dire davantage. Je m'aperçois que vous êtes indigne de l'ingratitude dont on ose payer votre amour, et que vous méditez une justiveugence. Je ne m'y opposerai point. N'examinez pas quelle est la victime que vous allez frapper; montrez à toute la ville qu'il n'est rien que vous ne puissiez immoler à votre honneur.

Le traftre animoit ainsi un époux trop crédule contre une femme innocente; et il lui peignit avec de si vives couleurs l'infamie dont il demeureroit couvert s'il laissoit l'affront impuni, qu'il le mit enfin en fureur. Voilà dou Anastasio qui perd le iugement; il semble que les furies l'agitent. Il retourne chez lui dans la résolution de poignarder sa malheureuse épouse. Elle étoit prète à se mettre au lit quand il arriva. Il se contraignit d'abord, et attendit que les domestiques fussent retirés. Alors, sans être retenu par la crainte de la colère céleste, ni par le déshonneur qui alloit rejaillir sur une honnéte famille, ni même par la pitié naturelle qu'il devoit avoir d'un enfant de six mois que sa femme portoit dans ses flancs, il s'approcha de sa vietime, et lui dit d'un ton furieux : Il faut périr, misérable ! et tu n'as plus qu'un moment à vivre, que ma bonté te laisse pour prier le ciel de te pardonner l'ontrage que tu m'as fait. Je ne veux pas que tu perdes ton aine comme tu as perdu ton houneur.

En disant cela il tira son poignard. Son action et son discours épouvantèrent Estéphanie, qui, se jetant à ses genoux, lui dit les mains jointes et tonte éperdue : Qu'avez-vous, seigneur? Quel sujet de mécontentement ai-je eu le malheur de vous donner, pour vous porter à cette extrémité? Pourquoi voulez-vous arracher la vie à votre éponse? Si vious la soupconnez de ne vous

être pas fidèle, vous êtes dans l'erreur.

Non, non, reprit brusquement le jaloux; je ne suis que trop assuré de votre trahison. Les personnes qui m'en ont averti sont dignes de foi. Don lluberto... Ah! seigneur, interrompit-elle avec précipitation, vous devez vous défier de don Huberto, Il est moins votre ami que vous ne pensez. S'il vous a dit quelque chose au désavantage de ma vertu, ne le croyez pas. Taisezvous, infame que vous étes! répliqua don Anastasio. En voulant me prévenir contre llordalès, vous justifiez mes soupcons au lieu de les dissiper. Vous tachez de me rendre ce parent suspect, parcequ'il est instruit de votre mauvaise conduite. Vous voudriez bien affoiblir son témoignage; mais cet artifice est inutile, et redouble l'envie que j'ai de vous punir. Mon cher époux , reprit l'innocente Estéphanie en pleurant amèrement, craignez votre aveugle colère. Si vous en suivez les monvements, vous commettrez une action dont vous ne pourrez vous consoler quand vous en aurez reconnu l'injustice. Au nom de Dieu, calmez vos transports! Donnez-vous du moius le temps d'éclaireir vos soupçons; vous rendrez plus de justice à une femme qu' n'a rien à se reprocher.

Tout autre que don Anastasio auroit été touché de ces paroles, et encore plus de l'affliction de la personne qui venoit de les prononcer; mais le cruel, loin d'en parottre attendri, dit à la dame, une seconde fois, de se recommander promptement à bieu, et leva même le bras pour la frapper. Arréte, barbarel lui cria-t-elle. Si l'amour que tu as eu pour moi est entièrement éteint, si les marques de tendresse que je l'ai prodiguées sont effacées de ton souvenir, si mes larmes ne sauvoient te détourner de ton exécrable dessein, respecte ton propre sang; n'arme pas ta main furiense contre un innocent qui n'a point encore vu la lumière! Tu ne peux devenir son bourreau sans offenser le ciel et la terre. Pour moi, je te pardonne ma mort; mais, n'en doute pas, la sienne demandera instice d'un si horrible forfait!

Que'que déterminé que fût don Anastasio à ne faire aucune attention à ce que pourroit lui dire Estéphanie, il ne laissa pas d'être ému des images affreuses que ces deruiers mots présentérent à son esprit. Aussi, comme s'il eût craint que son émotion ne trahit son ressentiment, il se hata de profiter de la fureur qui lui restoit, et plongea son poiguard dans le côté droit de sa femme. Elle tomba dans le moment. Il la crut morte; il sortit aussict de sa maison et disparut d'Antequerat d'Antequera.

Cependant cette épouse infortunée fut si étourdie du conp qu'elle avoit reçu, qu'elle demeurs quelques instants à terre comme une personne sans vie. Ensuite, reprenant ses esprits, elle fit des plaintes et des lamentations qui attirérent auprès d'elle une vieille femme qui la servoit. Dés que cette bonne vieille vit sa maîtresse dans un si pitoyable état, elle poussa des cris qui dissipérent le sommeil des autres domestiques, et même des, plus proches voisins. La chambre fut bientôt remplie de monde. On appela des chirurgiens. Ils visitérent la plaie, et n'en eurent pas mauvaise opinion. Ils ne se trompèrent point dans leur conjecture; ils guérirent même en assez peu de temps Estéphauie, qui accoucha fort heureusement d'un fils trois mois après cette cruelle aventure : et c'est ce fils, seigneur Gil Blas, que vous vovez en moi ; ie suis le fruit de c triste enfantement.

Quoique la médisance n'épargne guère la vertu des femmes, elle respecta pourtant celle de ma mère; et cette scène sanglante ne passa dans la ville que pour le transport d'un mari jaloux. Il est vrai que mon père y étoit connu pour un homme violant et fort sujet à prendre tron facilement ombraze. Hordale's lugea bien que sa parente le sonpçonnoit d'avoir troublé par des fables l'esprit de don Anastasio ; et , satisfait de s'être du moins à demi vengé d'elle, il cessa de la voir. De peur d'ennuver votre seigneurie, je ne m'étendrai point sur l'éducation qu'on m'a donnée. Je dirai seulement que ma mère s'est principalement attachée à me faire apprendre l'escrime, et que j'ai long-temps fait des armes dans les plus célébres salles de Grenade et de Séville. Elle attendoit avec impatience que je fusse en âge de mesurer mon épée à celle de don lluberto, pour m'instruire du sujet qu'elle avoic de se plaindre de lui ; et, me voyant enfin dans ma dix-huitième année, elle m'en fit confidence, non sans répandre des pleurs abondamment, ni paroître saisie d'une vive douleur. Quelle impression ne fait pas une mère en cet état sur un fils qui a du courage et du sentiment? J'allai sur-le-champ trouver Hordalés; je l'attirai dans un endroit écarté, où, après un assez long combat, je le perçai de trois coups d'épée, et le jetai sur le carreau.

Don Illuberto, se sentant mortellement blessé, attacha sur moi ses derniers regards, et me dit qu'il recevoit la mort que je lui donnois comme une juste punition du crime qu'il avoit commis contre l'honneur de ma mère. Il confessa que c'étoit pour se venger de ses rigueurs qu'il s'étoit résolu à la perdre. Puis il expira en demandant pardon de sa faute au ciel, à don Anastasio, à Estéphanie, et à moi. Je ne jugeai point à propos de retourner au logis pour informer ma mère de cet événement; j'en laissai le soin à la renommée. Je passai les montagnes, et me rendis à la ville de Malaga, où je m'embarquai avec un armateur qui sortoit du port pour aller en course. Je lui parus ne pas mauquer de cœur; il consentit volontiers que je ane Joignisse aux enfants de bonne volonté qu'il avoit sur son bord.

Nous ne tardames guère à trouver une occasion de nous signaler. Nous rencontrames, aux environs de l'He d'Albouràn, un corsaire de Meilla qui retournoit vers les côtes d'Afrique avec un bâtiment espagnol qu'il avoit pris à la lauteur de Carthagène, et qui étoit richement charge. Nous attaquames vivement l'Africain, et nous nous rendimes maîtres de ses deux vaisseaux, où il y avoit quatre-vingt chrétiens qu'il emmenoit esclaves en Barbarie. Alors, profitant d'un vent qui s'éleva, et qui nous étoit favorable pour gaguer la côte de Grenade, nous arrivaines en peu de temps à Punta de Ilelena

Comme nous demandions aux esclaves que nous avions délivrés de quel endroit ils étoient, je fis cette question à un homme



de très bonne mine, et qui pouvoit bien avoir cinquante ans. Il me répondit en soupirant qu'il étoit d'Antequerre. Je me sentis ému de sa réponse saus savoir pourquoi; et mon émotion, dont il s'aperçut, excita en lui un trouble que je remarquai. Je suis, lui dis-ie, votre concitoven. Peut-on vous demander le nom de votre famille? Hélas! me répondit-il, vous renouvelez ma douleur en exigeant que je satisfasse votre curiosité. Il y a dix-huit années que j'ai quitté le séjour d'Antequerre, où l'on ne doit se souvenir de moi qu'avec horreur. Vous n'avez peut-être vousmême que trop entendu parler de moi. Je me nomme don Anastasio de Rada. Juste ciel! m'écriai-je, dois-je croire ce que j'entends? Quoi! vous seriez don Auastasio; seroit-ce mon père que je verrois? Que dites-vous, jeune homme? s'écria-t-il à son tour, en me considérant avec surprise. Seroit-il bien possible que vous fussiez cet enfant malheureux qui étoit encore dans les flancs de sa mère quand je la sacrifiai à ma fureur? Oui, mon père, lui dis-je; c'est moi que la vertueuse Estéphanie a mis au monde trois mois après la fuite funeste où vous la laissates noyée dans son sang.

Don Anastasio n'attendit pas que j'eusse achevé ces paroles pour se jeter à mon cou. Il me serra entre ses bras, et nous ne fimes pendant un quart d'heure que confondre nos soupirs et nos larmes. Après nous être abandonnés aux tendres mouvements qu'une pareille reconnoissance ne pouvoit manquer d'exciter en nous, mon père leva les yeux au Ĉiel, pour le remercier d'avoir sauvé la vie à Estéphanie; mais un moment après; comme s'il eût craint de lui rendre graces mal-à-propos, il m'adressa la parole, et me demanda de quelle manière on avoit recounu l'innocence de sa femme. Seigueur, lui répondis-je, personne que vous n'en a jamais douté. La conduite de votre épouse a toujours été sans reproche. Il faut que je vous désabuse. Sachez que c'est don Huberto qui vous a trompé. En même temps je lui contai toute la perfidie de ce parent, quelle vengeance j'en avois tirée, et ce qu'il m'avoit avoué en mourant.

Mon père fut moins sensible au plaisir d'avoir recouvré sa liberté qu'à celui d'entendre les nouvelles que je lui annonçois. Il recommeuça, dans l'excès de la joie qui le transportoit, à m'embrasser tendressement. Il ne pouvoit se lasser de me temoigner combien il étoit content de moi. Allous, mon fils, me dit-il, prenons vite le chemin d'Antequerre! Je brûle d'impatience de me jeter aux pieds d'une éponse que j'à si indigme-

ment traitée. Depuis que vous m'avez fait connoître mon injustice, j'ai des remords qui me déchirent le cœur.

J'avois trop d'euvie de rassembler ces deux personnes qui m'étoient si chères, pour en retarder le doux moment. Je quittai l'armateur; et, de l'argent que je requs pour ma part de la prise que nous avions faite, j'achetai à Adra deux mules, mon père ne voulant plus s'exposer aux périls de la mer. Il eut tout le loisir sur la route de me raconter ses aventures, que j'écoutai avec cette avide attention que prêta le prince d'Ithaque au récit de celles du roi sou père. Eufin, après plusieurs journées, nous nour rendumes au bas de la montagne la plus voisine d'Antequerre, et nous fimes halte en cet endroit. Comme nous voulious arriver secrétement au logis, nous n'entrâmes dans la ville qu'au milieu de la unit.

Je vous laisse à imaginer la surprise où fut ma mère de revoir un mari qu'elle croyoit avoir perdu pour jamais; et la manière, pour ainsi dire, miraculeuse dont il lui étoit rendu devenoit encore pour elle un autre sujet d'étonnement. Il lui demanda pardon de sa barbarie avec des marques si vives de repentir, qu'elle ne put se défendre d'en être touché. Au lieu de le regarder comme un assassin, elle ne vit plus en lui qu'un homme à qui le Ciel l'avoit soumise, tant le nom d'époux est sacré pour une femme qui a de la vertu! Estéphanie avoit été si en peine de moi, qu'elle fut charmée de mon retour. Elle u'en ressentit pas toutefois une joie pure Une sœur de Hordalès procédoit criminellement contre le meurtrier de son frère; elle me faisoit chercher par-tout : de sorte que ma mère, ne me voyant pas en súreté dans notre maison, n'étoit pas sans inquiétude. Cela m'obligea des cette nuit-là même de partir pour la cour, où je viens, seigneur, solliciter ma grace, que j'espère obtenir, puisque vous voulez bien parler au premier ministre en ma faveur et m'appuyer de tout votre crédit.

Le vaillant fils de don Anastasio finit là son récit; après quoi je lui dis d'un air important : C'est assez, seigneur don Roger; le cas me paroti graciable. Je me charge de détailler votre affaire à sou excellence, dont j'ose vous promettre la protection. Ee Grenadin, sur cela, se répandit en remerciements qui ne m'auroient fait qu'entrer par une oreille et sortir par l'autre, s'il ne m'elt assure que sa reconnoissance suivroit de près le service que je lui rendrois. Mais, d'abord qu'il eut touché cette corde-la, je me mis en mouvement. Dès le jour même je contai cette histoire au duc, q'ui, m'ayant permis de lui presenter le

eavalier, hii dit: Don Roger, je suis instruit de l'affaire d'hornneur qui vous a fait venir à la cour; Santillane m'en a dit toutes les cireonstances. Ayez l'esprit tranquille: vous n'avez rien fait qui ne soit excusable; et c'est partienlièrement aux gentishommes qui vengent leur honneur offeise que sa majesté aime à faire grace. Il faut, pour la forme, vous mettre en prison; mais soyez assuré que vous n'y demeurerez pas long-temps. Vous avez dans Santillane un bon ami qui se chargera du reste; il hâtera votre élargissement.

Don Roger fit une profonde révérence au ministre , sur la parole duquel il alla se constituer prisonnier. Ses lettres de grace furent bientot expédices par mes soins. En moins de dix jours j'envoyai ce nouvean Télémaque rejoindre son Ulysse et sa Pénélope; au licu que, s'il n'ent pas eu de protecteur et d'argent, il n'en auroit peut-être pas été quitte pour une année de prison. Je ne tirai pourtant de ce service rendu que cent pistoles. Ce n'étoit point là un grand coup de filet; mais je n'étois pas encore un Calderone pour mépriser les petits.

CHAP. IX.— Par quels moyens Gil Blas fit en peu de temps une fortnne considérable, et des grands airs qu'il se donna.

Cette affaire me mit en gout, et dix pistoles que je donnai à Scipion pour son droit de courtage, l'encouragerent à faire de nouvelles reeherches. J'ai déjà vanté ses talents là-dessus; on auroit pu l'appeler à juste titre le grand Scipion. Il m'amena pour second chaland un imprimeur de livres de chevalerie, qui s'était enrichi en dépit du bon sens. Cet imprimeur avait contrefait un ouvrage d'un de ses confrères, et son édition avoit été saisie. Pour trois cents ducats je lui fis avoir main-levée de ses exemplaires, et lui sauvai une grosse amende. Quoique cela ne regardat point le premier ministre, son excellence voulut bien à ma prière interposer son autorité. Après l'imprimeur, il me passa par les mains un négociant; et voici de quoi il s'agissoit. Un vaisseau portugais avoit été pris par un corsaire de Barbarie. et repris ensuite par un armateur de Cadix. Les deux tiers des marchandises dont il étoit chargé appartenoient à un marchand de Lisbonne, qui, les ayant inutilement revendiquées, venoit à la cour d'Espagne chercher un protecteur qui eût assez de crédit pour les lui faire rendre. Il eut le bonheur de le trouver en moi. Je m'intéressai pour lui, et il rattrapa ses effets moyennent la somme de quatre cents pistoles dont il fit présent à la protection.

Il me semble que j'entends un lecteur qui me crie en cet endroit : Courage, mousieur de Santillane! mettez du foin dans vos bottes. Vous êtes en beau chemin; poussez votre fortune. Oh! que je n'y manquerai pas. Je vois, si je ne me trompe, arriver mon valet avec un nouveau quidam qu'il vient d'accrocher. Justement, e'est Scipion. Ecoutons-le. Seigneur, me dit-il, souffrez que je vous présente ce fameux opérateur. Il demande un privilége pour debiter ses drogues pendant l'espace de dix années dans toutes les villes de la monarchie d'Espagne, à l'exclusion de tous autres, e'est-à-dire qu'il soit défendu aux personnes de sa profession de s'établir dans les lieux où il sera. Par reconnoissance il comptera deux cents pistoles à celui qui lui remettra le privilége expédié. Je dis au saltimbanque, en tranehant du proteeteur : Allez, mon ami, je ferai votre affaire. Véritablement, peu de jours après, je le reuvovai avec des patentes qui lui permettoient de tromper le peuple exclusivement dans tous les royaumes d'Espague.

J'éprouvai la vérité du proverbe qui dit que l'appétit vient en mangeant; mais outre que je me sentois plus avide à mesure que je devenois plus riche, j'avois obtenu de son excellence si facilement les quatre graces dont je viens de parler, que je ne balançai point à lui en demander une einquième. C'étoit le gouvernement de la ville de Vera, sur la côte de Grenade, pour un chevalier de Calatrava qui m'en offroit mille pistoles. Le ministre se prit à rire en me voyant si apre à la eurée. Vive Dieu! ami GilBlas, me dit-il; comme vous y allez! Vous aimez furieusement à obliger votre prochain. Écoutez, lorsqu'il ne sera question que de bagatelles, je n'y regarderai pas de si près; mais quand vous voudrez des gouvernements ou d'autres choses considérables, vous vous contenterez, s'il vous plait, de la moitié du profit ; vous me tiendrez compte de l'autre. Vous ne sauriez vous imaginer, continua-t-il, la dépense que je suis obligé de faire . ni combien de ressources il me faut pour soutenir la dignité de mon poste; ear, malgré le désintéressement dont je me pare aux yeux du monde, je vous avoue que je ne suis point assez imprudent pour vouloir déranger mes affaires domestiques. Réglez-vous sur eela.

Mon mattre, par ce discours, m'ôtant la crainte de l'importuner, ou plufot m'excitant à retourner souvent à la charge, me rendit encore plus affamé de richesses que je ne l'étois auparavant. J'aurois alors voloutiers fait afficher que tous ceux qui souhatitoien tobteuri des graces de la cour l'avoient qu' à a 'alresser à moi. J'allois d'un côté, Seipion de l'autre. Je ne cherchois qu'à faire plaisir pour de l'argent. Mon chevalier de Calatrava eut le gouvernement de Vera pour ses mille pistoles ; et j'en fis bientôt accorder un autre pour le même prix à un chevalier de Saint-Jacques. Je ne me contentai pas de faire des gouverneurs, je donnai des ordres de chevalerie, je convertis quelques bons rôturiers en mauvais gentilshommes par d'excellentes lettres de noblesse. Je voulus aussi que le clergé se resseutit de mes bienfaits. Je conférai de petits bénéfices, des canonicats, et quelques dignités ecclésiastiques. A l'égard des évéchés et des archevechés, c'étoit don Rodrigne de Calderone qui en étoit le collateur. Il nominoit encore aux magistratures, aux commanderies et aux vice-royautés; ce qui suppose que les grandes places n'étoient pas mieux remplies que les petites ; car les suiets que nous choisissions pour occuper les postes dont nous faisions un honnète trafic, n'étoient pas toujours les plus habiles gens du monde, ni les plus réglés. Nous savions bien que, dans Madrid, les railleurs s'égayoient là-dessus à nos dépens; mais nous ressemblions aux avares, qui se consolent des huées du peuple en revoyant leur or.

Isocrate a raison d'appeler l'intempérance et la folie, les compagnes inséparables des riches. Quand je me vis mattre de trente mille ducats, et en état d'en gagner peut-être dix fois autant, je crus devoir faire une figure digne d'un confident de premier ministre. Je louai un hôtel entier que je fis meubler proprement. J'achetai le carrosse d'un escribano \* qui se l'étoit donné par ostentation, et qui cherchoit à s'en défaire par le conseil de son boulanger. Je pris un cocher, trois laquais; et, comme il est juste d'avancer ses anciens domestiques, j'élevai Scipion au triple honneur d'être mon valet de chambre, mon secrétaire et mon intendant. Mais ce qui mit le comble à mon orgueil, c'est que le ministre trouva bon que mes gens portassent sa livrée. J'en perdis ce qui me restoit de jugement. Je n'étois guère moins fou que les disciples de Porcius Latro \*\* qui, lorsou'à force d'avoir bu du eumin ils s'étoient rendus aussi pales que leur maître, s'imaginoient être anssi savants que lui; peu s'en falloit que je ne me crusse parent du duc de Lerme. Je me mis dans la tête que je passerois pour tel, ou peut-être pour un de ces batards; ce qui me flattoit infiniment.

\* Escribano, notaire ou greffier.

Orateur romain célèbre, qui se tua dans un accès de fièvre, l'an de Rome 750.

Ajoutez à cela qu'à l'exemple de son excellence qui tenoit table onverte, je résolus de donner aussi à manger. Pour cet effet, je chargeai Scipion de me déterrer un habile cuisinier, et il m'en trouva un qui étoit comparable peut-être à celui du Romain Nomentanus, de friande mémoire. Je remplis ma cave de vins délicieux; et, après avoir fait mes autres provisions, je commencai à recevoir compagnie. Il venoit souper chez moi tons les soirs quelques-uns des principaux commis du bureau du ministre, qui prenoient fiérement la qualité de secrétaires d'état. Je leur faisois très bonne chère, et les renvoyois toujours bien abreuvés. De son côté, Scipion (car tel maître tel valet) avoit aussi sa table dans l'office, où il régaloit à mes dépens les personnes de sa connoissance. Mais outre que j'aimois ce garcon-là, comme il contribuoit à me faire gagner du bien, il me paroissoit en droit de m'aider à le dépenser. D'ailleurs je regardois ces dissipations en jeune homme, je ne voyois pas le tort qu'elles me faisoient; je ne considérois que l'honneur qui m'en revenoit. Une autre raison encore m'empéchoit d'y prendre garde : les bénéfices et les emplois ne cessoient pas de faire venir l'ean au moulin. Je vovois mes finances augmenter de jour en jour. Je m'imaginai pour le comp avoir attaché un clou à la roue de la fortune.

Il ne manquoit plus à ma vauité que de rendre Fabrice témoin de ma vie fastueuse. Je ne doutois pas qu'il ne fût de retour d'Andalousie; et, pour me donner le plaisir de le surprendre, je lui fis tenir un billet anonyme, par lequel je lui mandois qu'un seigneur sicilien de ses amis l'attendoit à sonper : je lui marquois le jour, l'heure et le lieu où il falloit qu'il se trouvât. Le rendez-vous étoit chez moi. Nunez y vint, et fut extraordinairement étonné d'apprendre que j'étois le seigneur étranger qui l'avoit invité à sonper. Oui, lui dis-je, mon ami, je suis le maître de cet hôtel! J'ai un équipage, une bonne table, et de plus un coffre-fort. Est-il possible, s'écria-t-il avec vivacité, que je te retronve dans l'opulence? Que je me sais bon gré de t'avoir placé amprès du comte Galiano! Je te disois bien que c'étoit un généreux seigneur, et qu'il ne tarderoit guère à te mettre à ton aise. Tu auras sans doute, ajouta-t-il, suivi le sage conseil que ie t'avois donné de lacher un peu la bride au maître-d'hôtel; ie t'en félicite. Ce n'est qu'en tenant cette prudente conduite que les intendants deviennent si gras dans les grandes maisons.

Je laissai Fabrice s'applaudir taut qu'il lui plut de m'avoir mis chez le comte Galiano. Après quoi, pour modérer la joie qu'il sentoit de m'avoir procuré un si bon poste, je lui détaillai les marques de reconuoissance dont ce seigneur avoit payé mes services. Mais, m'apercevant que mon poète, pendant que je lui faisois ce détail, chantoit en lui-mène la palinodie, je lui dis ; Je pardonne au Sicilien son ingratitude. Entre nous, j'ai plutôt sujet de m'en louer que de m'en plaindre. Si le comte n'en ent pas mad usé avec moi, je l'aurois suivi en Sicile, où je le servirois encore dans l'attente d'un établissement incertain. En un mot, je ne serois pas confident du duc de Lerme.

Nunez fut si vivement frappé de ces derniers mots, qu'il demeura quelques instants sans pouvoir proférer une parole. Puis, rompant tout-à-coup le silence : L'ai-je bien entendu? me ditil. Quoi! vous avez la confiance du premier ministre? Je la partage , lui répondis-je , avec don Rodrigue de Calderone ; et, selon toutes les apparences, j'irai loin. En vérité, seigneur de Santillane, répliqua-t-il, je vous admire. Vous êtes capable de remplir toute sorte d'emplois. Que de talents vous réunissez en vous! ou plutôt pour me servir d'une expression de notre tripot. vous avez l'outil universel, c'est-à-dire vous êtes propre à tout, Au reste, seigneur, poursuivit-il, je suis ravi de la prospérité de votre seigneurie. Oh! que diable! interrompis-je, monsieur Nunez, trève de seigneur et de seigneurie! Bannissons ces termes-là, et vivons toujours ensemble familièrement. Tu as raison, reprit-il; je ne dois pas te regarder d'un autre œil qu'à l'ordinaire, quoique tu sois devenu riche; mais, ajouta-t-il, je t'avouerai ma foiblesse; en m'annonçant ton heureux sort, tu m'as ébloui; par bonheur mon éblouissement se passe, et je ne vois plus en toi que mon ami Gil Blas.

Notre entretien fut troublé par quatre ou cinq commis qui arrivèrent. Messieurs, leur dis-je en leur montrant Nunez, vous souperce avec le seigneur don Fabricio, qui fait des vers dignes du roi Numa, et qui écrit en prose comme on n'écrit point. Par malheur je parlois à des gens qui faisoient si peu de cas de la poésie, que le poête en palit. A peine daignérent-ils jeter les quex sur lui. Il ent beau, pour s'attiere leur attention, dire des choses très spirituelles; ils ne les sentirent pas. Il en fut si piqué, qu'il prit une licence poétique. Il s'echappa subtilement de la conugagie, et disparut. Nos commis ne s'apergurent pas de sa retraite, et se mirent à table saus même s'informer de ce avil étoit devenu.

Comme j'achevois de m'habiller le lendemain matin, et me disposois à sortir, le poëte des Asturies entra dans ma chambre. Je te demande parlou, mon ami, me dit-il, si j'ai hier au soir rompu en visiere à tes commis; mais, franchement, je me suis trouvé si déplacé, que je n'ai pu y tenir. Les fastidieux personnages avec leur air suffisant et empesé Je ne comprends pas comment, toi qui as l'esprit si délie, in peux t'accommoder de convives si lourds. Je veux des aujourd'hui t'en ameure de plus legers. Tu me feras plaisir, hui répondi-je, et je m'en fie à ton goût là-dessus. Tu as raison, répliqua-t-il. Je te promets des geüies supérieurs et des plus amusants. Je vais de ce pas chez un marchand de liqueurs, où ils vont s'assembler dans un moment. Je les retiendrai, de peur qu'ils ne s'euzgaent ailleurs; car c'est à qui les aura à diner ou à souper, tant ils sont ré-jouissants.

A ces paroles il me quitta; et le soir, à l'heure du souper, il revint accompagné seulennent de six auteurs, qu'il me présenta. Pun après l'autre eu me faisant leur éloge. À l'enteudre, ces beaux esprits surpassiont ceux de la firèce et de l'Italie; et leurs ouvrages, disoit-il, méritoient d'être imprimés en lettres d'or. Je reçus ces messieurs très poliment. J'affectai même de se combler d'hometeteis, car la nation des auteurs est un peu vaine et glorieuse. Quoique je n'eusse pas recommandé à Scipion d'avoir soin que l'abondauce régiat dans ce repas, comme il savoit quelle sorte de geus je devois ce jour-là régaler, il-avoit fait renforcer les scrvices.

Enfin nous nous mimes à table fort gaiement. Mes poëtes commencèrent à s'eutretenir d'eux-mêmes et à se louer. Celui-ci, d'un air fier, citoit les grands seigneurs et les femmes qualité. dont sa musc faisoit les délices. Celui-là, blamant le choix qu'une académie de gens de lettres venoit de fairc de deux sujets, disoit modestement que c'étoit lui qu'elle auroit dù choisir. Il n'y avoit pas moins de présomption dans les discours des autres. Au milieu du souper, les voilà qui m'assassinent de vers et de prosc. Ils se mettent à réciter à la ronde chacun un morceau de ses. écrits. L'un débite un sonnet, l'autre déclame une scène tragique, et un autre lit la critique d'une comédie. Un quatrième, voulant à son tour faire la lecture d'une ode d'Anacréon traduite en manyais vers espagnols, est interrompu par un de ses confrères, qui lui dit qu'il s'est servi d'un terme impropre... L'auteur de la traduction n'en convient nullement; de là nait une dispute dans laquelle tous les beaux esprits prennent parti-Les opinions sont partagées, les disputeurs s'échauffent; ils en viennent aux invectives : passe encore pour cela; mais ces fu-

56

rieux se lèvent de table, et se battent à comps de poing. Eabrice, scipion, mon cocher, mes laquais et moi, nous n'eûmes pas pen de peine à leur faire lacher prise. Lorsqu'ils se virent séparés, ils sortirent de ma maison comme d'un cabaret, sans me faire la moindre excuse de leur impolites qu'en.

Nunez, sur la parole de qui je m'étots fait de ce repas une diée agréable, demeura fort étourdi de cette aventure. Eb bien, lui dis-je, notre ami, me vanterez-vous encore vos convives? Par ma foi, vous m'avez amente la de vilaines gens! Je m'en tens à mes commis; ne me parlez plus d'auteurs. Le n'ai garde, me répondit-il, de l'en présenter d'autres; tu viens de voir les plus raisounables.

CHAP. X. — Les mœurs de Gil Blas se corrompent entièrement à la cour. De la commission dont le chargea le comte de Lemos, et de l'intrigue dans laquelle ce seigneur et lui s'engagèrent.

Lorsque je fus connu pour un homme chéri du duc de Lerme, j'eus bientôt une cour. Tons les matins mon antichambre se trouvoit pleine de monde, et je donnois mes audiences à mon lever. Il venoit chez moi deux sortes de gens; les uns pour m'engager, en payant, à demander des graces au ministre, et les autres pour m'exciter par des supplications à leur faire olitenir gratis ce qu'ils sonhaitoient. Les premiers étoient surs d'être écoutés et bien servis; à l'égard des seconds, je m'en débarrassois sur-le-champ par des défaites, on bien je les annisois si long-temps que je leur faisois perdre patience. Avant que je fusse à la cour, j'étois compatissant et charitable de mon naturel; mais on n'a plus la de foiblesse humaine, et j'y devins plus dur qu'un caillou. Je me guéris aussi par conséquent de ma sensibilité pour mes amis; je me dépouillai de toute affection pour eux. La manière dont j'en usai avec Joseph Navarro, dans une coujoncture que je vais rapporter, en peut faire foi.

Ce Navarro, à qui j'avois taut d'obligation, ci qui, pour tout dire en un mot, étoit la cause première de ma fortune, vint un jour chez moi. Après m'avoir témoigné beaucoup d'amitié, ce qu'il avoit coutonne de faire quaud il me voyoit, il me pria de demauder pour und ses sanis certain emploi au duc de Lerme, en me disant que le cavalier pour lequel il me sollicitoit étoit un garçon fort aimable et d'un grand mérite, mais qu'il avoit besoin d'un poste pour subsister. Je ne doute pas, ajouta Joseph, bon et obligeaut comme je vous connois, que vous ne soyez ravi de faire pleisir à un honnéte lomme qu'i ut'est pas riche; son indi-

geure est un titre pour mériter votre appui: je suis sûr que vous me savez hou gré de vous doumer une occasion d'exercer votre lummenr bienfaisante. C'étoit me dire nettement qu'on attendoit de moi ce service pour rien. Quoique cela ne fut guière de mou goût, je ue laissai pas de parotitre fort disposé à faire ce qu'ou desiroit. Je suis charmé, répondis-je à Navarro, de pouvoir vous marquer la vive reconnoissance que j'ai de tout ce que vous avez fait pour moi. Il suffit que vous vous intéressiez pour quelqu'un; il n'en faut pas davantage pour me déterminer à le servir. Votre ami aura cet emploi que vous souhaitez qu'il ait, comptez la-dessus; ce n'est plus votre affaire, c'est la mieune.

Sur cette assurance, Joseph s'eu alla très satisfait de moi; néanmoins la personne qu'il m'avoit recommaudée n'eut pas le poste en question. Je le fis accorder à un autre homme pour mille ducats, que je mis dans mou coffre-fort. Je préférai cette somme aux remerciements que m'auroit faits mon chef d'office, à qui je dis d'un air morifié quand nous nous revimes : Alt mou eher Navarro, vous vous étes avisé trop tard de me parler. Calderone m'a prévenu; il a fait donner l'emploi que vous savez. Je suis au désespoir de n'avoir pas une meilleure nouvelle à vous apprendre.

Joseph me crut de boure foi, et nous nous quittàmes plus amis que jamais; mais je crois qu'il découvrit bientôt la vérité, car il ue revint plus chez moi. Au lieu de sentir queiques remords d'en avoir usé de la sorte avec un ami véritable, et à qui javois taut d'obligation, j'en fus charmé. Outre que les services qu'il m'avoit rendus me pesoient, il me sembloit que, dans la passe où j'étois alors à la cour, il ne me convenoit plus de fréquenter des mattres d'hotels.

Il ya long-temps que je n'ai patlé du comte de Lemos; renons préseutement à ce ségneur. Je le voyois quelquefois; je lui avois porté mille pistoles, comme je l'ai dit ci-devant, et je du ien' portai mille autres eurore par ordre du due sou oncle, de l'argeut que j'avois à sou excelleure. Le contre de Lemos rejour-là voulnt avoir un long entretien avec moi. Il m'apprit qu'il étoit enfin parvenu à son but, et qu'il possérloit entièrement les bounes graces du prince d'Espagne, dout il étoit l'unique conflient. Ensuite il me chargea d'une commission fort houroable, et à laquelle il m'avoit déja préparé. Ami Santillaue, me dit-il, c'est maintenant qu'il faut aigri. N'épagnez rien pour découvrir quelque jeune heauté qui soit digne d'amuser ce prince galant. Vous avez de l'esprit; je ne vous en dis pas davantage. Allez s' courez, cherchez; et, quand vous aurez fait une heureuse decourerte, vous viendrez m'en avertir. Je promis au comte de ne rien négliger pour bien m'acquitter de cet emploi, qui ne doit pas être fort difficile à exercer, puisqu'il y a tant de gens qui s'en mélent.

Je n'avois pas un grand usage de ces sortes de recherches; mais ic ne doutois point que Scipion ne fût encore admirable pour cela. En arrivant au logis, je l'appelai et lui dis en particulier : Mon enfaut, j'ai une confidence importante à tc faire. Saistu bien qu'au milieu des faveurs de la fortune je sens qu'il me manque quelque chose? Je devine aisément ce que c'est, interrompit-il sans me douner le temps d'achever ce que je voulois lui dire; vous avez besoin d'une nymphe agréable pour vous dissiper un peu et vous égaver. Et en effet il est étonnant que yous n'en avez pas dans le printemps de vos jours, pendant que de graves barbons ne sauroient s'en passer. J'admire ta pénétration, repris-je en souriant. Oui, mon ami, c'est une maîtresse qu'il me faut, et je veux l'avoir de ta main. Mais je t'avertis que je suis très délicat sur la matière : je te demande une jolie personne qui n'ait pas de mauvaises mœurs. Ce que vous souhaitez, repartit Scipion en souriant, est un peu rare. Cepeudant nous sommes, dieu merci, dans une ville où il v a de tout; et j'espère que j'aurai bientôt trouvé votre fait.

Véritablement trois jours après il me dit : J'ai découvert un trésor. Une jeune dame nommée Catalina \*, de bonne famille et d'une beauté ravissante, demeure, sous la conduite de sa tante, dans une petite maison, où elles vivent toutes deux fort honnêtement de leur bien, qui n'est pas considérable. Elles sont servies par une soubrette que je connois, et qui vicut de m'assurer que leur porte, quoique fermée à tout le monde, pourroit s'ouvrir à un galant riche et libéral, pourvu qu'il voulût bien, de peur de scandale, n'entrer chez clles que la nuit et sans faire ancun éclat. Là-dessus, je vous ai peint comme un cavalfer qui méritoit de trouver l'huis ouvert, et j'ai prié la soubrette de vous proposer aux deux dames. Elle m'a promis de le faire, et de me rapporter demain matin la réponse dans un endroit dont nous sommes convenus. Cela est bon, lui répondis-je; mais je crains que la femme de chambre, à qui tu viens de parler, ne t'en ait fait accroire. Non, non, répliqua-t-il, ce n'est point à moi qu'on en donne à garder: j'ai déjà interrogé les voisins; et je conclus.

\* Catalina: ce nom semble choisi exprés. Catalina, en espagnol, est le nom de la maladie sœur de la petite-vérole. de tout ce qu'ils m'ont dit que la senora Catalina est telle que vous pouvez la desirer, c'est-à-dire une ¡Danaé chez laquelle il vous sera permis d'aller faire le Jupiter, à la faveur d'une gréle de pistoles que vous y laisserez tomber.

Tout prévenu que j'étois contre ces sortes de bonnes fortunes, je me prétai à celle-là; et , comme la femme de chambre vint dire le jour suivant à Scipion qu'il ne tiendroit qu'à moi d'être introduit des ce soir-la meme dans la maison de ses maîtresses, je m'y glissai entre onze heurcs et minuit. La soubrette me recut sans lumière, et me prit par la main pour me conduire dans une salle assez propre, où je trouvai les deux dames galamment habillées et assiscs sur des carreaux de satin. Aussitôt qu'elles m'aperçurent, clles se levèrent et me saluèrent d'une manière tonte gracieuse, je crus voir deux personnes de qualité. La tante, qu'on appeloit la senora Mencia, quoique belle encore, n'attiroit pas moins mon attention. Il est vrai qu'on ne pouvoit regarder que la nièce, qui me parut une déesse. A l'examiner pourtant à la rigueur, on auroit pu dire que ce n'étoit pas une beauté parfaite; mais elle avoit des graces, avec un air piquant et voluptueux qui ne permettoit guère aux yeux des hommes de remarquer ses défauts.

Aussi sa vue troubla mes scns. J'oubliois que je ne venois là que pour faire l'office de procureur ; je parlai en mon propre et privé nom, et tins tous les discours d'un homme passionné. La petite fille, à qui je trouvai trois fois plus d'esprit qu'elle n'en avoit, tant elle me paroissoit aimable, acheva de m'enchanter par ses réponses. Je commençois à ne me plus posséder , lorsque la tante, pour modérer mes transport, prit la parole, et me dit : Scigneur de Santillane, je vais m'expliquer franchement avec vous. Sur l'éloge que l'on m'a fait de votre seigneurie, je vous ai permis d'entrer chez moi , sans affecter , par des façons , de vous faire valoir cette faveur: mais ne pensez pas pour cela que vous en soyez plus avancé; j'ai jusqu'ici élevé ma nièce dans la retraite, et vous étes, pour ainsi dire, le premier cavalier aux regards de qui je l'expose. Si vous la jugez digne d'être votre épouse, je serai ravic qu'elle ait cet honneur : voyez si elle vous convient à ce prix-là ; vous ne l'aurez point à meilleur marché.

Ce coup tiré à bout pourtant effaroucha l'Amour, qui n'alloit décocher une flèche. Pour parler sans métaplore, un mariage proposé si cràment me fit rentrer en moi-même : je redevins toutà-coup l'agent fidèle du counte de Lemos; et, changeaut de tou, je répondis à la senora Moueia, Madame, votre franchise me plati, et je veux l'imiter. Quelque figure que je fasse à la cour, je ne vaux pas l'incomparable Catalina; j'ai pour elle en main un parti plus brillant, je lui destine le prince d'Espagne. Il suffisoit de refuser ma nièce, reprit la tante froidement: ce refus, ce me semble, étoit assez désobligeant; il n'étoit pas n'ecessaire de l'accompagner d'un trait railleur. Je ne raille point, madame, m'ecriai-je; rien n'est plus sérieux: j'ai ordre de chercher une personne qui mérite d'etre honorée des visites secretes du prince d'Espagne; je la trouve dans votre maison; je vous marque à la craie.

La senora Mencia fut fort étonnée d'enteudre ces paroles; et je m'aperus qu'elles ne lui déplurent point. Néamonius, croyant devoir faire la réservée, elle me répliqua de cette manière: Quand je prendrois au pied de la lettre ce que vous me dites , apprenez que je ne suis pas d'un caractère à m'applaudir de l'infame houneur de voir ma nièce maîtresse d'un prince. Ma vertu serévoite contre l'idée... Que vous étes boune, interrompis-je, avec votre vertu? Yous peusez comme une sotte bourgeoise. Yous moquez-vous de considérer ces choses-lá dans un point de vue moral? C'est leur ôter tout ce qu'elles out de beau ; il faut les regardre d'un œil charmé. Envisagez l'héritier de la monarchie aux pieds de l'heureuse Catalina; représentez-vous qu'il l'adore et la comble de présents, et sougez enfin qu'il naîtra peut-etre un héros qui rendra le nom de sa mère immortel ayec le sien.

Quoique la tante ne demaudat pas mieux que d'accepter ce que je proposois, elle feiguit de ne savoir à quois er ésoudre, et Catalina, qui auroit déja voulu teuir le prince d'Espague, affecta une graude indifférence : ce qui fut cause que je une mis sur nouveaux frais à presser la place, jusqu'à ce qu'eufin la senora Mencia, me voyant rebuté et prét à lever le siège, battit la chamade, et nous dressames une capitulation qui contenoit les deux articles suivants. Primo, que si le prince d'Espague, sur le rapport qu'on lui feroit des agréments de Catalina, prenoit feu et se déterminoit à lui faire une visite nocturne, J'aurois soin d'en informer les dames, comme aussi de la unit qui seroit choisie pour cet effet. Secundo, que le prince ne pourroit s'introduire chez lesdites dames qu'en galant ordinaire, et accompagné seulement de moi ct de son Mercare eu chef.

Après cette convention, la tante et la nièce me firent toutes les amitiés du monde ; elles prirent avec moi un air de familiarité, à la faveur duquel je hasardai quelques accolades qui ne firent pas trop mal regues ; et lorsque nous nons séparâmes, elles n'untentant pas trop mal regues ; et lorsque nous nons séparâmes, elles n'untentant pas trop mal regues ; et lorsque nous nons séparâmes, elles n'untentant pas de la male de la miliarité par la miliarité, a miliarité par la miliarité par la miliarité par la miliarité, a miliarité par la miliarité, a miliarité par la miliarité, a la miliarité, a la miliarité, a la miliarité, a la faveur duquel je les primeirs par la miliarité, a la faveur duquel je les primeirs par la miliarité, a la faveur duquel je les pasardai quelques accolades qui ne firent pas trop male par la miliarité, a la faveur duquel je les pasardai quelques accolades qui ne firent pas trop male par la miliarité, a la faveur duquel je la miliarité, a la miliarité, a la faveur duquel je la miliarité, a la

brassèrent d'elles-mêmes en me faisant toutes les earesses imaginables. C'est une chose merveilleuse que la facilité avec laquet il se forme une liaison entre les courriers de galanterie et les femmes qui ont besoin d'eux. On auroit dit, en me voyant sortir de la si favorisé, que j'eusse été plus heureux que je ne l'étois.

Le comte de Lemos sentit une extrême joie quand je lui annoncai que i'avois fait une découverte telle qu'il la pouvoit souhaiter. Je lui parlai de Catalina dans des termes qui lui donnérent envie de la voir. Je le menai chez elle la nuit suivante, et il m'avoua que j'avois fort bien rencontré. Il dit aux dames qu'il ne doutoit nullement que le prince d'Espagne ne fût fort satisfait de la maîtresse que je lui avois choisie, et qu'elle de son côté auroit sujet d'être contente d'un tel amant; que ce jeune prince étoit généreux, plein de douceur et de bonté : enfin il les assura que dans quelques jours il le leur amèneroit de la façon qu'elles le désiroient, c'est-a-dire sans suite et sans bruit. Ce seigneur prit là-dessus congé d'elles, et je me retirai avec lui. Nous rejoiguimes son équipage dans lequel nous étions venus tous deux. et qui nous attendoit au bout de la rue. Ensuite il me conduisit à mon hôtel, en me chargeant d'instruire le lendemain son oncle de cette aventure ébauchée, et de le prier de sa part de lui envover un millier de pistoles pour la mettre à fin.

Je ne manquai pas le jour suivant d'aller rendre au duc de Lerme un compte exact de tout ce qui s'étoit passé. Je ne luicachai qu'une chose. Je ne lui parlai point de Scipion; je me dounai pour l'auteur de la découverte de Catalina; car ou se fait hon-

neur de tout auprès des grands.

Je m'attirai par-la des compliments a mi-sucre. Monsieur Git Blas, me dit le ministre d'un air railleur, je suis ravi qu'avec tous vos autres talents vous ayez encore celui de déterrer les heautés obligeantes! quand j'en voudrai quelques-unes, vous rouverez bon que je m'adresse à vous. Monseigneur, lui répondis-je sur le méme ton, je vous remercie de la préférence; mais vous me permettrez de vous dire que je me ferois un scrupule de procurer ces sortes de plaisirs à voire excelleuce. Il y a si long-temps que le seigneur dou Rodrigue est en possession de cet emploi-là, qu'il y auroit de l'injustice à l'en dépouiller. Le duc souris de na réponse; puis, changeaut de discours, il me demanda si son neveu n'avoit pas hesoin d'argent pour cette équipée. Pardonnez-moi, lui dis-je, il vous prie de lui envoyer mille pistoles. In bien l'reprit le ministre, tu n'a qu'à les lui porter; dis-lui

qu'il ne les ménage point, et qu'il applandisse à toutes les dépenses que le prince sonhaîtera de faire.

CHAP. XI.— De la visite secrète et des présents que le prince d'Espagne fit à Catalina.

J'aliai porter à l'heure même cinq cents doubles pistoles au conte de Lemos. Vous ne pouviez venir plus à propos, me dit ce seigneur. J'ai parlé au prince; il a mordu à la grappe; il brâle d'impatience de voir Catalina. Des la muit prochaine il veut se dérober seréstement de son palais pours er rendre chez elle, c'est une chose résolue; nos mesures sont déjà prises pour cela. Avertissez-en les dames, et leur donnez l'argent que vous m'apportez; il est bon de leur faire connoître que ce n'est point un anant ordinaire qu'elles ont à recevoir; d'ailleurs les bieufaits des princes doivent devancerleurs galanteries. Comme vous l'accompagnerez avec moi, poursuivit-il, ayez soin de vous trouver cesoir à son coucher; il fladra de plus que votre carrosse, car je juge à propos de nous en servir, nous attende à minuit aux envirous du palais.

Je me rends aussitôt chez les dames. Je ne vis point Catalina : on me dit qu'elle reposoit. Je ne parlai qu'à la senora Mencia. Madame, lui dis-ie, excusez-moi de grace si ie parois dans votre maison peudant le jour; mais je ne puis faire autrement; il faut bien que je vous avertisse que le prince d'Espagne viendra chez vous cette muit; et voici, ajoutai-je en lui mettant entre lesmains un sac où étoient les espèces, voici une offrande qu'il envoie au temple de Cythère pour s'en rendre les divinités favorables. Je ne vous ai pas, comme vous vovez, engagée dans une mauvaise affaire. Je vous en suis redevable, répondit-elle; mais apprenez-moi, seigneur de Santillane, si le prince aime la musique. Il l'aime, repris-ie, à la folie. Rien ne le divertit tant qu'une belle voix accompagnée d'un luth touche délicatement. Tant mieux! s'écria-t-elle toute transportée de joie; vous me charmez en me disant cela, car ma nièce a un gosier de rossignol et joue du luth à rayir : elle danse même parfaitement. Vive Dieu! m'écriaije à mon tour, voilà bien des perfections, ma tante : il n'en faut pas tant à une fille pour faire fortune; un seul de ces talents lui suffit pour cela.

Ayantainsi préparé les voies, j'attendis l'heure du coucher du prince. Lorsqu'elle fut arrivée, je dounai mes ordres à mon cocher, et je rejoignis le comte de Lemos, qui me dit quele prince, pour se défaire plus tôt de tout le monde, alloit feindre une lé-

gère indisposition, et même se mettre au lit pour mieux persuader qu'il étoit malade ; mais qu'il se relèveroit une heure après, et gagneroit par une porte scerète un escalier dérobé qui conduisoit dans les cours.

Lorsqu'il m'ent instruit de ce qu'ils avoient concerté tous deux. il me posta dans un endroit par où il m'assura qu'ils passeroient, J'y gardai si long-temps le mulet, que je commençai à eroire que notre galant avoit pris par un antre chemin ou perdu l'envie de voir Catalina; comme si les princes perdojent ces sortes de fautaisies avant que de les avoir satisfaites! Enfin je m'imaginois qu'on m'avoit oublié, quand il parut deux hommes qui m'aborderent. Les ayant reconnus pour ceux que j'attendois, je les menai à mon carrosse, dans lequel ils montérent l'un et l'autre: pour moi, je me mis auprès du cocher pour lui servir de guide, et je le fis arrêter à cinquante pas de chez les dames. Je donnai la main au prince d'Espagne et à son compagnou, pour les aider à descendre, et nous marchames vers la maison où nous voulions nous introduire. La porte s'ouvrit à notre approche, et se referma des que nous fûmes entres.

Nous nous trouvames d'abord dans les mêmes ténèbres où je m'étois trouvé la première fois, quoiqu'on eût pourtant par distinetion attaché une petite lampe à un mur. La lumière qu'elle répandoit étoit si sombre, que nous l'apercevions seulement sans en être éclaires. Tout cela ne servoit qu'à rendre l'aventure plus agréable à son héros, qui fut vivement frappé de la vue des dames lorsqu'elles le recurent dans la salle, où la clarté d'un grand nombre de bougies compensoit l'obscurité qui régnoit dans la cour. La tante et la nièce étoient dans un déshabillé galant, où il y avoit une intelligence de connetterie qui ne les laissoit pas regarder impunément. Notre prince se seroit fort bien contenté. de la senora Mencia, s'il n'eut pas à eu choisir; mais les charmes de la jeune Catalina, comme de raison, eurent la préférence.

Eh bien! mon prince, lui dit le comte de Lemos, pouvionsnous vous procurer le plaisir de voir deux personnes plus jolies? Je les trouve toutes deux ravissantes, répondit le prince; et je n'ai garde de remporter d'ici mon eœur, puisqu'il n'échapperoit point à la tante, si la nièce le pouvoit manquer.

Après un compliment si gracieux pour une tante, il dit mille choses flattenses à Catalina, qui lui répondit très spirituellement. Comme il est permis aux honnètes gens qui font le personnage que je faisois dans cette occasion , de se meler à l'entretien des amants, pourvu que ee soit pour attiser le fen, je dis au galant que sa nymphe chantoit et jouoit du luth à mérveille. Il fut ravid'apprendre qu'elle ent ces talents, il la pressa de bui en montrer un échantillon. Elle se rendit de bonne grace à ses instances, prit un luth tout accorde, joua quelques airs tendres, et
chanta d'une manière si touchante, que le prince se laissa tomber à ses genoux tout transporte d'amour et de plaisir. Mais finissons là ce tableau, et disons seulement que, dans la donceivresse où l'héritier de la monarchie espagnole étoit plongé, les
heures s'écoulèrent comme des moments, et qu'il nonsfallut l'arracher de cette dangerense maison à cause du jour qui s'approchoit. Messicurs les eurepreneurs le ramenièrent promptemen
au palais et le remirent dans son appartement. Ils se retirèrent
ensuite chez eux, aussi contents de l'avoir appareille avec une
aventurière que s'ils enseent fait son mariage avec une princesse.

Je contai le bendemain matin cette aventure au due de Lerme, ear il vouloit tout savoir. Dans le temps que je lui je nelevois le récit, le counte de Lemos arriva et nous dit : Le prince d'Espague est si occupé de Catalina, il a pris tant de goit pour elle qu'il se propose de la voir souvent et de s'y attacher. Il voudroit lui envoyer aujourd'hui pour deux mille pistoles de pierreries, mais il n'a pas le sou. Il s'est adressé à moi. Mou cher Lemos, m'a-t-il dit, il fant que vous une trouviez tout-à-Theure cette somme-là. Je sais bien que je vous incommode, que je vous piese; atassi mon cœur vous en tien-ti lun grand coupte; et si jamais je me vois en état de reconnoître d'une autre manière que par le seutiment tout ce que vous suez fait pour moi, vous ue vous repentirez point de m'avoir obligé. Mon prince, luiai-je répondu en le quittant sur-le-champ, J'ai des amis et du erédit, je vais vous ehercher e que vous souhaitez.

Il n'est pas difficile de le satisfaire, dit alors le duc à son necu. Santillane va vous porter cet argent; ou bien, s' vous voulez, il achetera lui-même les pierreries, ear il s'y counott parfaitement, et surtout en rubis. N'est-il pas vrai, Gil Blas? ajoutatil en me regardant d'un air malin. Que vous êtes malieteux, monseigneur! lui répondis-je. Je vois bien que vous avez envie de fairer vire mousieur le comte à mes depens. Cela ne manqua pas d'arriver. Le neveu demanda quel mystère il y avoit ladessous. Ce u'est rien, répiqua l'oncle en riaut. C'est qu'un jour Santillane s'avisa de troquer un diamant contre un rubis, et que ce troe ne tourna ni à son homeur ni à son profile.

J'aurois été trop heureux si le ministre n'en ent pas dit davautage ; mais il prit la peine de conter le tour que Camille et don Raphael m'avoient joué dans un hôtel garni, et de s'étendre particulièrement sur les circonstances les plus désagréables pour moi. Sou excellence, après s'être bien égayée, m'ordonna d'accompagner le coute de Lemos, qui me mena chez un joailler où nous choistmes des pierreries que nous allames monttrer au prince d'Espagne; après quoi elles me furent confiées pour être remises à Catalina. J'allai ensuite prendre chez moi deux millepistoles de l'argent du duc, pour payer le marchand.

On ne doit pas demander si la miti suivante je fus gracieusement reçu des dames, lorsque j'exhibai les présents de mon ambassade, lesquels consistoient enune belle paire de boucles d'oreilles avec les pendants pour la niéce. Charmées l'une et l'autre de ces marques de l'amour et de la générosité du prince, ellesse mirent à jaser comme deux commères, et à me remercier de leur avoir procuré une si bonne connoissance. Elles s'oblièrent dans l'excès de leur joie : il leur échappa quelques paroles qui me firent sougeonner que je n'avois produit qu'une friponne au fils de notre grand monarque. Pour savoir précisément si j'avois fait ce beau eller-l'œuvre, je me retirai dans le dessein d'ayoir un éclairiessement avec Seipion.

CHAP. XII.—Qui étoit Catalina. Embarras de Gil Blas, son inquiêtude, et quelle précaution il fut obligé de prendre pour se mettre l'esprit en repos.

En rentrant chez moi, j'entendis un grand bruit. J'en demandai la cause. On me dit que c'étoit Scipion qui ce soir-là domoit à souper à une demi-douzaine de ses amis. Ils chautoient à gorge déployée et faisoient de longs éclats de rire. Ce repas n'étoit assurément pas le bauquet des sept sages.

Le matre du festia, averti de mon artivée, dit à sa compagnie; Messieurs, ce n'est rien, c'est le patron qui revient; que cela ne vous géne pas. Continuez de vous rejouri; gle vais lui dire deux mots; je vous rejoindai dans un moment. A ces mots il vint me trouver. Onel timtamarre l'ui dis-je. Quelle sorte de personnes régalez-vous done là-bas? Sont-ce des poëtes? Nonpas, s'il vous platt, me répoirditéil. Ce servoit dommage de domner votre viu à boire à ces gens-la; j'en fais un meilleur usage. Il y a parni mes convives un jenne homme très riche qui veut obtenir un emploi par votre crédit et pour son argent. C'est pour lui que la fête se fait. A chaque coup qu'il boit, j'augmente de dux pistoles le bénefice qui doit vous cir revenir. Je veux le faire boire jusqu'au jour. Sur ce pied-la, repris-je, va te remettre à table, et ne mênage point le vin de ma cave.

Je ne jugeai point à propos de l'entretenir alors de Catalina; mais le leudemain, à mon lever, je lui parlai de cette sorte : Ami Scipion, tu sais de quelle manière nous vivons ensemble. Je te traite plutôt en eamarade qu'en domestique : tu aurois tort par conséquent de me tromper comme un maître. N'ayons donc point de secret l'un pour l'autre. Je vais t'apprendre une chose qui te surprendra; et toi, de ton côté, tu me diras ce que tu penses des femmes que tu m'as fait connoître. Entre nous, ie les soupconne d'être deux matoiscs d'autant plus raffinées qu'elles affectent plus de simplicité. Si je leur rends justice, le prince d'Espagne n'a pas grand sujet de sc louer de moi ; car , je te l'avouerai, c'est pour lui que je t'ai demandé une maîtresse. Je l'ai mené chez Catalina, et il en est devenu amoureux. Seigneur, me repondit Scipion, vous en usez trop bien avec moi pour que je manque de sincérité avec vous. J'eus hier un têteà-tête avec la suivante de ces deux princesses; elle m'a conté leur histoire, qui m'a paru divertissante : je vais vous en faire succinctement le récit, que vous ne sercz pas faché d'avoir écouté.

Catalina, poursuivit-il, est fille d'un petit gentilhomne aragonois. Se trouvant à quinze ans une orpheline aussi pauvre que jolie, elle écouta un vieux commandeur, qui la conduisit à Tolède, où il mourut au bout de six mois, après lui avoir plus servi de père que d'époux. Elle recueillit sa succession, qui cousistoit en quelques nippes et en trois ceuts pistoles d'argent comptant; puis elle se joignit à la senora Mencia, qui étoit encore à la mode, quoiqu'elle fût déja sur le retour. Ces deux bonnes amies demeurèrent ensemble, et commencèrent à tenir une conduite dont la justice voulnt prendre connoissance. Cela déplut aux dames, qui, de dépit ou autrement, abandonnèrent brusquement Tolède pour venir s'établir à Madrid, où , depuis environ deux ans, elles vivent sans fréquenter aueune dame du voisinage. Mais écoutez le meilleur : elles ont loué deux petites maisons, séparées seulement par un mur; on peut entrer de l'une dans l'autre par un escalier de communication qu'il y a dans les caves. La senora Mencia demeure avec une jeune soubrette dans l'une de ees maisons, et la douairière du commandeur occupe l'autre avec une vieille duegne qu'elle fait passer pour sa grand'mère; de façon que notre Aragonoise est tantôt une nièce élevée par sa tante et tantôt une pupille sous l'aile de son aïeule. Quand elle fait la nièce, elle s'appelle Catalina; et, lorsqu'elle fait la petite-fille, elle se nomme Sirena.

Au nom de Sircua, j'anterrompis en pálissant Scipion. Que m'apprends-tu? lui dis-je; tu me fais trembler : hélas! j'ai bieu peur que eette maudite Aragonoise ne soit la mattresse de Calderone. Hé vraiment, répondit-il, c'est elle-même! Je croyois vous réjouir en vous annoncant cette nonvelle. Tu n'y penses pas, lui répliquai-je. Elle est plus propre à me causer du chagrin que de la joie; n'en vois-tu pas bien les conséquences? Non, ma foi, repartit Scipion. Quel malheur en peut-il arriver? Il n'est pas sûr que don Rodrigue découvre ce qui se passe; et. si vous craignez qu'il n'en soit instruit, vous n'avez qu'à prévenir le premier ministre. Contez-lui la chose tout naturellement : il verra votre bonne foi ; et , si après cela Calderone veut vous rendre quelques mauvais offices auprès de son excellence. elle verra bien qu'il ne cherche à vous nuire que par un esprit de vengeauce.

Seipion m'ôta ma crainte par ce discours. Je suivis ce conseil. J'avertis le duc de Lerme de cette facheuse découverle. J'affectai même de lui cu faire le détail d'un air triste, pour lui persuader que j'étois mortifié d'avoir innocemment livré au prince la maitresse de don Rodrigue; mais le ministre, loin de plaindre son favori, en fit des railleries. Ensuite il me dit d'aller toujours mon train; et qu'après tout il étoit glorieux pour Calderone d'aimer la même dame que le prince d'Espagne, et de n'en être pas plus maltraité que lui. Je mis aussi au fait le comte de Lemos, qui m'assura de sa protection si le premier secrétaire venoit à découvrir l'intrigue, et qu'il entreprit de me perdre dans l'esprit du due.

Croyant avoir par cette manœuvre délivré le bateau de ma fortune du péril de s'ensabler, je ne craignis plus rien. J'aecompaguai encore le prince chez Catalina", autrement la belle Sirène qui avoit l'art de trouver des défaites pour écarter de sa maison don Rodrigue, et lui dérober les nuits qu'elle étoit obligée de donner à son illustre rival.

CHAP. XIII. - Gil Blas continue de faire le seigneur. Il apprend des nouvelles de sa famille : quelle impression elles font sur lui. Il se brouille avec Fabrice.

J'ai deja dit que le matin il y avoit ordinairement dans mon antichambre une foule de personnes qui venoient me faire des propositions: mais je ne voulois pas qu'on meles fit de vive voix; et suivant l'usage de la cour, ou plutôt pour faire l'important, je disois à chaque solliciteur ; Donnez-moi un mémoire. Je m'etois si bien accontume à cela, qu'un jour jo repondta ces paroles au propriétaire de unon hotel, qui vint me faire souvenir que je lui devois une année de loyer. Pour mon boucher et mon boulanger, ils m'épargujent la peine de leur demander des memoires, tant ils étoient exacts à m'en apporter tous les mois. Scipion, qui me copioit si bien qu'on pouvoit dire que la copie approchoit fort de l'origind, n'en usoit pas autrement avec les personnes qui s'adressoient à lui pour le prier de m'engager à les servir.

J'avois encore un autre tridicule dout je no pretends point ne faire grace i Pétois assez fat pour parler des pius graud seigneurs comme si j'ensse été un homme de leur étoffe. Si j'avois, par exemple, à citer le due d'Albe, te due d'Ussone, ou le due de Medina Sidonia, je dissis saus façon, d'Albe, d'Ossone, et Medina Sidonia. En un mot j'étois devenu si fier et si vaiu, que je n'étois plus le fils de mon père et de ma mère. Bleals paure duégne et pauvre écuyer, je ne m'informois pas si vous viviez beureux ou misérables dans les Asturies l'est à quoi je ne punsois point du tout! je ne songeois pas seulement à vous ! La cour a la vertu du fleve Léthé pour nous faire oublier nos parents et nos amis quand ils sont dans une mauvaise situation.

Je ne me souvenois done plus de ma famille, lorsqu'un matin i entra claez moi un jeune homme qui me dit qu'il solubitoit de me parler un moment en particulier. Je le fis passer dans mon cabinet, où, saus alu offire une claise, parce qu'il me paroissit un homme du commun, je lui denandai ce qu'il me vou-loit. Seigneur Gil Blas, me dit-il, quoi l'vous ne me remettez point? J'eus beau le considèrer attentivement, je fus obligé de lui répondre que ses traits m'étoient tout-à-fait incomms. Je suis, reprit-il, un de vos compatriotes, natif d'Oviedo même, et fils de Bertrand Muscada, l'épicier voisin de votre oucle le chanoine. Je vous reconnois bien, moi. Nous avons joué mille fois tous deux à la galtina ciera \*

Je n'ai, lui répondis-je, qu'une idée très confuse des amusements de mon enfance; les soins dont j'ai depuis été occupi m'en ont fait perdre la ménoire. Je suis venu, dit-il, à Madrid pour compter avec le correspondant de mon père. J'ai entendu parler de vous. On m'a dit que vous étiez sur un bon pied à la cour, et

\* C'est lo feu de colin-maillard. ( Gallina ciega, à la lettre, la poule aveugle: c'est peut-être plutôt le jeu de la main chaude que celui de colin-maillard.)

déja riche comme un Juif. Je vous en fais mes compliments; et je vais, à mon retour au pays; combler de joie votre famille en lui annonçant une si agréable nouvelle.

Je ne pouvois honnétement me dispenser de lui demander dans quelle situation il avoit laissé mon père, ma mère, et mon onele; mais je m'aequittai si froidement de ce devoir, que je ne donnai pas sujet à mon épicier d'admirer la force du sang. Il me le fit bien connoître. Il parut choqué de l'indifférence que i'avois pour des personnes qui me devoient être si chères; et. comme c'étoit un garçon franc et grossier : Je vous erovois, medit-il erûment, plus de tendresse et de sensibilité pour vos proches. De quel air glace m'interrogez-vous sur leur compte? il semble que vous les avez mis en oubli. Savez-vous quelle est leur situation? Apprenez que votre père et votre mère sont toujours dans le service, et que le bou chanoine Gil Perez, aceablé de vieillesse et d'infirmités, n'est pas éloigne de sa fin. Il faut avoir du naturel; poursuivit-il; et, puisque vous êtes en état de faire du bien à vos parents, je vous conseille en ami de . leur envoyer deux eents pistoles tons les ans. Par ee secours, vous leur procurerez une vie douce et heureuse sans vous incommoder.

An lien d'être touché de la peinture qu'il me faisoit de ma famille, je ne sentis que la liberté qu'il prenoit de me conseil-ler sans que je l'en priasse. Avec plus d'adresse peut-être m'an-roit-il persuadé; mais il ne fit que me révolter par sa franchise. Il s'en aperçut bien au sileuce mécontent que je gardai; et, continuant son exhortation avec moins de charité que de malice, il m'impanienta. Oh l'e'en est trop, répondis-je avec emportement. Allez, mousieur de Museada; ne vous melez que de ce qui vous regarde. Allez trouver le correspondant de votre père, et competer avec hil. Il vous couvient bien de me dicter mon devoir-l-je sais mieux que vous ce que j'ai à faire daus cette occasion. En achevant ces mots je poussai l'épicier hors de mon cabinet, et le renvoyai à Oviedo vendre du poivre et du girofle.

Ce qu'il venoit de me dire ne laissa pas, de s'offrir à mon esprit; et, me reprochaut moi-même que j'etois sun fils démature, je m'attendris. Je rappelai les soins qu'on avoit eus de mon enfange et de mon éducation; je me représentai e que je devois à mes parents; et mes réflexions furent accompagnées de quelques transports de recomnoissance, qui pourtant n'aboutirent à rien. Mon ingratitude les étouffa bieniôt; et leur fit succèder. un profond oubli. Il y a bien des pères qui ont de pareils en-

L'avarice et l'ambition, qui me possédoient, changérent entièrement mon humeur. Je perdis toute ma gaieté; je devins triste et réveur, en un mot, un sot animal. Fabrice, me voyant tout occupé du soin de sacrifier à la fortune, et fort détaché de lui, ne venoit plus chez moi que rarement. Il ne put même s'empecher- de me dire un jour: En vérité, Gil Blas, je ne te recounois plus. Avant que tu fusses à la cour, tu avois toujours l'esprit tranquille. A présent je-te vois saus cesse agité. Tu formes projet sur projet, pour l'eurichir; et plus tu amasses de bien, plus tu veux en amasser. Outre cela, te le dirai-je? tu n'as plus avec moi ces épanchements de ceur, ces manières libres, qui fout le charme des liaisons. Tout au contraire, tu l'enveloppes, et me cache le foud de ton ame. Je remarque même de la contrainte dans les houmétetés que tu me fais. Enfin Gil Blas n'est plus ce même Gil Blas que ja'i connu.

Tu plaisantes sans doute, lui répondis-je d'un air assez froid. Je n'apercois en moi aucun changement. Ce n'est point à tes veux, répliqua-t-il, qu'on doit s'en rapporter; ils sont fascinés. Crois-moi, ta métamorphose n'est que trop véritable. En bonne foi, mon ami, parle : vivons-nous ensemble comme autrefois? Onand j'allois le matin frapper à ta porte, tu venois m'ouvrir toi-même encore tout endormi le plus souvent, et j'entrois dans ta chambre sans façon. Aujourd'hui quelle différence! Tu as des laquais. On me fait attendre dans ton antichambre, et il faut qu'on m'annonce avant que je puisse te parler. Après cela, comment me reçois-tu? avec une politesse glacée et en tranchant du seigneur. On diroit que mes visites commencent à te peser. Crois-tu qu'une pareille réception soit agréable à un homme qui t'a vu son camarade? Non, Santillane, non; elle ne me convient nullement. Adieu, séparons-nous à l'amiable; défaisons-nous tous deux, toi d'un censeur de tes actions, et moi d'un nouveau riche qui se méconnoît.

Je me sentis plus aigri que touché de ses reproches, et je le la sissi s'eloigner sans faire le moindre effort pour le retenir. Dans la situation oû étoit mon esprit, l'amitié d'un poête ne me paroissoit pas une chose assez précieuse pour devoir m'affliger de sa perte. Je trouvois de quoi m'en consoler dans le commerce de quelques petits officiers du roi, auxquels un rapport d'humeur me lioit depuis peu troitement. Ces nouvelles consissances étoient des hommes dont la plupart verôient de je une

sais où, et que leur henreuse étoile avoit fait parvenir à leurs postes. Ils étoient déja tous à leur aise; et ces misérables, n'attibuant qu'à leur mérite les bienfaits dout la bonté du roi les avoit comblés, s'oublioient de même que moi. Nous nous imagnions étre des personnages bien respectables. O fortune! voilà comme tu dispenses tes faveurs le plus souvent. Le stoicien Épictéte n'a pas tort de te comparer à une fille de condition qui s'àbandonne à des valets.

## LIVRE IX.

CHAP. I. — Scipion veut marier Gil Blas, et lui propose la fille d'un riche et fameux orfèvre. Des démarches qui se firent en conséquence.

Un soir, -après avoir renvoyé la compagnie qui étoit venue souper chez moi, me voyant seul avée Scipion, Je lui demandai ce qu'il avoit fait ce jour-là. Un coup de mattre, me répondit-il. Je vous ménage un riche établissement. Je veux vous marier à la fille unique d'un orfèvre de ma connoissance.

La fille d'un orfèvre! m'écriai-ie d'un air dédaigneux; as-tu perdu l'esprit? peux-tu me proposer une bourgeoise? Quand on a un certain mérite, et qu'on est à la cour sur un certain pied, il me semble qu'on doit avoir des vues plus élevées. Eh! monsieur, me repartit Scipion, ne le prenez point sur ce ton-là! Songez que c'est le male qui anoblit, et ne soyez pas plus délicat que mille scigneurs que je pourrois vons citer. Savez-vous bien que l'héritière dont il s'agit est un parti de cent mille ducats pour le moins! N'est-ce pas là un beau morceau d'orfévrerie? Lorsque i'entendis parler d'une grosse somme, je devins plus traitable. Je me rends, dis-je à mon secrétaire; la dot me détermine. Quand yeux-tu me la faire toucher? Doucement, monsieur, me répoudit-il; un peu de patience. Il faut auparavant que je communique la chose au pèré, et que je la lui fasse agréer. Bon! repris-je en éclatant de rire, tu en es encore la? Voilà un mariage bien avancé! Beaucoup plus que vous ne penscz, répliqua-t-il. Je ne veux qu'une heure de conversation avec l'orfèvre, et je vous réponds de son consentement. Mais, avant que nous allions plus loin, composons, s'il vous plait. Supposé que je vous fasse donner cent mille ducats, combien m'en reviendra-t-il? Vingt mille, lui repartis-je: Le Ciel en soit loué! dit-il. Je bornois votre reconnoissance à dix mille; vous êtes une fois plus généreux que moi. Allous, j'entrerai des demain dans cette negociation; et vous pouvez compter qu'elle réussira, ou je ne suis gu'une bête.

Effectivement, deux jours après il me dit : J'ai parlé au seigneur Gabriel de Salero \* (aiusi se nommoit mon orfèvre). Je lui ai tant vanté votre crédit et votre mérite, qu'il a prêté l'orcille à la proposition que je lui ai faite de vous accepter pour gendre. Vous aurez sa fille avec cent mille ducats, pourvu que vous lui fassicz voir clairement que vous possédez les bonnes graces du ministre. S'il ne tient qu'à cela, dis-je alors à Scipion, je serai bientôt marié. Mais, à propos de la fille, l'as-tu vue? est-elle belle? Pas si belle que la dot. Entre nous, cette riche héritière n'est pas une fort jolie personne. Par bonheur vous ne vous en souciez guere. Ma foi non, lui répliquai-je, mon enfaut. Nous autres gens de cour nous n'épousons que pour épouser seulement. Nous ne cherchons la beauté que dans les femmes de nos amis; et, si par hasard elle se trouve dans les nôtres, nous v faisons si pen d'attention, que c'est fort bien fait quand elles nous en punissent.

Ce n'est pas tout, reprit Sciplon: le, seigneur Gabriel vous donne à souper ce soir. Nous sommes convenus que vous ne parlercz pas du mariage projeté. Il doit inviter plusieurs marchauds de ses amis à ce repas, où vous vous trouverez comme un simple convive, et demain li viendra souper chez vous de la même manière. Vous voyez par-la que c'est un hommê qui vent vous étudier avant que de passer outre. Il sera bon que vous vous observiez un peu devant lui. Oh! parbleu, interrompis-je d'un air de confiance, qu'il m'examine tant qu'il lui plaira, je no puis que gargare à cet examen.

Cela s'exécuta de point en point. Je me fis conduire chez l'orfebrre, qui me rejeut aussi familièrement que s'inous nous fussions déjà vus plusicurs fois. C'étoit un bon bourgeois qui étoit, comme nous dissons, poil hasta porfar \*\*. Il me présenta la senora Eugenia sa femme, et la jeune Gabriela sa fille. Je leur fis force compliments, saus contrevenir au traité. Je leur dis des riens en fort beaux termes, des phrases de courtisau.

Gabriela, quoi que m'en eut dit mon secrétaire, ne me parut pas désagréable, soit à cause qu'elle étoit extrémement parée, \* Salero, salière, pièce de vaisselle où l'on met le sel.

"Jusqu'à être fatiguant. (Hasta, jusqu'à ; porfar, disputer opiniàtrément.) soit que je ne la regardasse qu'au travers de la dot. La bonne maison que celle du seigneur Gabriell II y a, je crois, moins d'argent dans les mines du Pérou qu'il n'y en avoit dans cette maison-là. Ce metal s'y offroit à la vue de toutes parts, sous mille formes différentes. Chaque chambre, et particulièrement celle où nous nous étous mis à table, étoit un trèsor. Quel specade pour les yeux d'un gendre Le bean-père, pour faire phis d'honneur à sou repas, avoit assemblé chez lui ciuq on six marchands, tous persounagas graves et enuuyeux. Il ne padreur que de commerce; et l'on peut dire que leur conservation fut plutôt une conférence de négociants qu'un entretien d'amis qui sounent ensemble.

Je régalai l'orfèvre à mon tour le leudemain au soir. Ne pouvant l'éblouir par mon argenterie, j'eus recours à une autre illusion. J'invitai à souper ceux de mes amis qui faisoient la plus belle figure à la cour, et que je connoissois pour des ambitieux qui ne mettoient point de bornes à leurs desirs. Ces gens-ei ne s'entretinrent que des grandeurs, que des postes brillants et lueratifs auxquels ils aspiroient; ce qui fit son effet. Le bourgeois Gabriel, étourdi de leurs grandes idées, ne se sentoit, malgré tout son bien, qu'un petit mortel en comparaison de ces messieurs. Pour moi, faisant l'homme modéré, je dis que je me contenterois d'une fortune médiocre, comme de vingt mille ducats de rente; sur quoi ees affamés d'honneurs et de richesses s'éerièrent que j'aurois tort, et qu'étant aimé autant que je l'étois du premier ministre, je ne devois pas m'en tenir à si peu de chose. Le beau-père ne perdit pas une de ces paroles; et je erns remarquer, quand il se retira, qu'il étoit fort satisfait.

Seipion ne manqua pas de l'aller voir le jour suivant dans la matinée, pour lui demaduer s'il évoit content de moi. J'en suis charme, lui répondit le bourgeois; ce garçon-là m'a gagné le cœur. Mais, seigneur Seipion, ajouta-t-il, je vous coujure, par notre ancienne comoissance, de me parler sinécrement. Nous avons tous notre foible, comme vous savez. Apprenez-moi celui us seigneur de Santillane. Est-il joueur est-il glant? Quelle est son inclination vicieuse? Ne me la cachez pas, je vous en pric. Vous m'offensez, seigneur Gabriel, en me faisant cette question, repartit l'entremetteur. Je suis plus dans vos intérets que daus ceux de mon mattre. S'il avoit quelque mauvaise habitude qui filt capable de rendre votre fille malheureuse, est-ce que je vous l'aurois proposé pour gendre? Non parbleu! je suis trop votre serviteur. Mais, entre nous, je ne lui trouve point.

d'autre défaut que celui de n'en avoir aueun. Il est trop sage pour un jenne homme. Tant mienx, reprit l'orfevre; cela me fait plaisir. Allez, mon ami, vous pouvez l'assurer qu'il aura ma fille, et que je la lui donnerois quand il ne seroit pas chéri du ministre.

Aussitôt que mon secrétaire m'eut rapporté cet entretien, je courus chez Salero, pour le remereier de la disposition favorable où il étoit pour moi. Il avoit déjà déclaré ses volontés à sa femme et à sa fille, qui me fireut connoitre, par la manière dont elles me recurent, qu'elles y étoient soumises saus répugnance. Je menai le beau-père au duc de Lerme, que j'avois prévenu la veille, et je le lui présentai. Son excellence lui fit un accueil des plus gracieux, et lui témoigna de la joie de ce qu'il avoit choisi pour gendre un homme qu'elle affectionnoit beaucoup, et qu'elle prétendoit avancer. Elle s'étendit ensuite sur mes bonnes qualités, et dit tant de bien de moi, que le bon Gabriel erut avoir rencontré dans ma seigneurie le meilleur parti d'Espagne pour sa fille. Il en étoit si aise, qu'il en avoit la larme à l'œil. Il me serra fortement entre ses bras lorsque nons nous séparames, en me disant : Mon fils , j'ai tant d'impatience de vous voir l'époux de Gabriela, que vous le serez dans huit jours tout au plus tard.

CHAP. H. — Par quel basard Gil Blas se ressouvint de don Alphonse de Leyva, et du service qu'il lui rendit par vanité.

Laissous là mon mariage pour un moment. L'ordre de mon historre le demande, et veut que je raconte le service que je rendis à don Afphonse, mon ancien maître. J'avois entièrement oublié ce cavalier, et voici à quelle occasion j'en rappelai le souvenir.

Le gouvernement de la ville de Valence vint à vaquer dans ce tempe-là. En apprenant cette nouvelle, je pensai à don Alphonse de Leyva. Je fis réflexion que cet emploi lui conviendroit à merceille; et, moins pent-étre par amitié que par ostentation, je résolus de le demander pour lui. Je me représentai que, si je l'obtenois, ecla me feroit un honuneu infini. Je m'adressai dons au due de Lerme. Je lui dis que j'avois été intendant de don César de Leyva et de son fils, et qu'ayant tous les sujets du monde de me louer d'eux, je prenois la liberté de le supplier d'aecorder à l'un ou à l'autre le gouvernement de Valence. Le ministre me répondit : Très volontiers, gil Blas. J'aim à te voir reconnoissant et génèreux. D'ailleurs tu me parles pour-une famille que l'estime. Les Levas sont de bons serviteurs du roi:

ils méritent bien cette place. Tu peux eu disposer à ton gré. Je

te la donne pour présent de noces.

Ravi d'avoir réussi dans mon dessein, j'allai, sans perdre de temps, chez Calderone faire dresser des lettres-patentes pour don Alphonse, il v avoit un grand nombre de personnes qui attendoient dans un silcuee respectueux que don Rodrigue vint leur donner audience. Je traversai la foule, et me présentai à la porte du cabinet, qu'on m'ouvrit. J'y trouvai je ne sais eombien de chevaliers, de commandeurs, et d'autres geus de conséquenee que Calderone écoutoit tour-à-tour. C'étoit une chose remarquable que la manière différente dont il les recevoit. Il se eoutentoit de faire à ceux-ei une légère inclination de tête; il honoroit ceux-là d'une révérence, et les conduisoit jusqu'à la porte de son cabinet. Il mettoit, pour ainsi dire, des muanees de considération dans les civilités qu'il faisoit. D'un autre côté, j'apercevois des cavaliers qui, choqués du peu d'attention qu'il avoit pour eux, mandissoient dans leur ame la nécessité qui les obligeoit de ramper devant ee visage. J'en voyois d'autres, an contraire, qui rioient en eux-mêmes de son air fat et suffisant. J'avois beau faire ecs observations, je n'étois pas eapable d'en profiter. J'en usois chez moi eomme lui, et je ne me souciois guère qu'on approuvat ou qu'on blamat mes manières orgueilleuses, pourvu qu'elles fussent respectées.

Don flodrigue, ayant par ha ard jete les yenx sur moi, quitta brusquement un gentillomme qui ini parloit, et viut m'embrasser avec des demoustrations d'amitie qui me surprirent. Ah! moi cher confrère, s'écria-t-il, quelle affaire me procure le plaisir de vous voir ici 2 qu'y a t-il pour votre service? Je lui appris le sujet qui m'amenoit, et là-dessus il m'assura, dans les termès les plus obligeauts, que le lendemain à pareille henre ce que je demandois seroit expedié. Il ue borna point là sa politesse, il me conduisit jusqu'à la porte de son antichambre, oi il ne condisioti jamais que de grauds seigneurs, et là il m'em-

brassa de nouveau.

Que signifient toutes ees honnétetés? disois-je en m'en allant; que uie présagent-elles? Calderone méditeroit-il ma perte y bien autorit-il envie de gagner mon amitié, ou, pressentant que sa faveur est sur son déelin, me ménageroit-il dans la vue de me prier d'interéder pour hii auprès de notre patron? de ne savois à laquelle de ces coujeetures je devois m'arrêter. Le jour suivant, lorsque je retournai chez lui, il me traita de la même con; il un accabla de caresses et de civilités. Il est vrai qu'il les

rabattit sur la réception qu'il fit aux autres personnes qui se présentoient pour lui parler. Il brusqua les uns, battit froid aux autres; il mécontenta presque tout le monde. Mais ils furent tous assez veugés par une aventure qui arriva, et que je ne dois point passer sous silence. Ce sera un avis an lecteur pour les commis et les scerétaires qui la lirout.

Un homme vêtu fort simplement, et qui ne paroissoit pas ce qu'il étoit, s'approcha de Calderone, et lui parla d'un certain mémoire qu'il disoit avoir présenté au duc de Lerme. Don Rodrigue ne regarda pas seulement le eavalier, et lui dit d'un ton brusque: Comment vous appelle-t-on, mon ami? L'on m'appeloit Francillo dans mon enfance, lui répondit de sang-froid le cavalier; ou m'a depuis nommé don Francisco de Zuniga; et je me nomina aujourd'hui le comte de Pedrosa. Calderone, étonné de ces paroles, et voyant qu'il avoit affaire à un homme de la première qualité, voulut s'excuser : Seigneur, dit-il au comte, je vous demande pardon, si, ne vous connoissant pas... Je ne veux point de tes excuses, interrompit avec hauteur Francillo; je les méprise autant que tes malhounétetés. Apprends qu'un secrétaire de ministre doit recevoir honnétement toutes sortes de personnes. Sois, si tu veux, assez vain pour te regarder comme le substitut de ton maître; mais n'oublie pas que tu n'es que son

Le superbe don Rodrigue fut fort mortifié de cet incident. Il n'en devint toutefois pas plus raisonnable. Porn moi, je marquai cette chasse-là \* . Je résolus de prendre garde à qui je parlerois dans mes andiences, et de n'être insolent qu'avec des mutes. Comme les patentes de don Alphones se trouvoient expédiées, je les emportai, et les envoyai par un conrrier extraordinaire à ee jenue seigneur, avec une lettre du due de Leme, par laquielle son excellence lui donnoit avis que le roi venoit de le nommer au gouvernement de Valence. Je ne lui mandai point la part que j'avois à cette nomination; je ne voulus pas même lui écrire, me faisant un plaisir de la lui apprendre de bonele, et de lui causer une agréable surprise lorsqu'il viendroit à la eour prêter serment pour son emploi.

Métaphore empruntée du jeu de paume; on y marque la chasse; c'est-à-dire l'endroit du jeu où est tombée la balle et au-delà duquel le joueur doit la pousser, s'il vout gagner le coup.

· CHAP. III .- Des préparatifs qui se firent pour le mariage de Gil Blas, et du grand événement qui les rendit inutiles.

Revenous à ma belle Gabrielle. Je devois donc l'épouser dans buit jours. Nous nous préparames de part et d'autre à cette cérémonie. Salero fit faire de riches habits pour la mariée, et j'arrétai pour elle une femme de chambre, un laquais et un vieil écnyer, tout cela elioisi par Scipion, qui attendoit avec encore plus d'impatience que moi le jour qu'on me devoit compter la dot.

La veille de ce jour si désiré, je soupai chez le beau-père avec des oneles et des tantes, des consins et des cousines. Je Jonai parfaitement bien le personnage d'un gendre hypoerite. J'eus mille complaisances pour l'orfèvre et pour sa femme; ie contrefis le passionné auprès de Gabrielle ; je gracieusai toute la famille, dont j'écoutai sans m'impatienter les plats discours et les raisonnements bourgeois. Aussi, pour prix de ma patience, j'eus le bonheur de plaire à tous les parents. Il n'y en eut pas un qui ne parût s'applaudir de mon alliance.

Le repas fini, la compagnie passa dans une graude salle où ou la regala d'un concert de voix et d'instruments qui ne fut pas mal exécuté, quoiqu'on n'eût pas choisi les meilleurs sujets de Madrid. Plusieurs airs gais dont nos orcilles furent agréablement frappées nous mirent de si belle humenr, que nous commencâmes à former des danses. Dieu sait de quelle façon nous nous en acquittames, puisqu'on me prit pour un élève de Terpsichore, moi qui n'avois de principes de cet art que deux ou trois leçons que j'avois reçnes chez la marquise de Chaves, d'un petit maître à danser qui venoit montrer aux pages! Après nons être bien divertis, il fallut songer à se retirer chez soi. Je prodiguai les révérences et les accolades. Adieu, mon gendre, me dit Salero en m'embrassant; j'irai chez vons demain matin porter la dot en belles espèces d'or. Vons y serez le bienvenu, lui répondis-je, mon cher beau-père. Ensuite, donnant le bonsoir à la famille, je gagnai mon equipage, qui m'attendoit à la porte, et ie pris le chemin de mon hôtel.

J'étois à peine à deux cents pas de la maison du seigneur Gabriel, que quinze ou vingt hommes, les uns à pied, les autres à cheval, tous armés d'épées et de carabines, entourèrent mon carrosse et l'arrêtèrent en criant : De par le roi. Ils m'en firent descendre brusquement pour me jeter dans une chaise roulante, où le principal de ces cavaliers étant monté avec moi, dit au cocher de toucher vers Ségovie. Je jugeai bien que c'étoit un honnéte alguezil que j'avois à mon côté. Je voulus le questionuer pour savoir le sujet de mon emprisonnement; mais il merépondit sur le tou de ces messieurs-là, je veux dire brutalement, qu'il n'avoit point de compte à me rendre. Je lui dis que peut-être il se méprenoit. Non, non, repartit-il, je suis sur de nou fait. Vons étes le seigneur de Santillane, e'est sous que j'ai ordre de conduire où je vous mêne. N'ayant rien à répliquer à ces paroles, je pris le parti de me taire. Nous roulames le reste de la nuit le long du Mançanarez dans un profond silence. Nous changeames de chevaux à Colmenar, et nous arrivames sur le soir à Segoive, où il om tenferma daus la tour.

CHAP. IV. — Comment Gil Blas fut traité dans la tour de Ségovie, et de quelle manière il apprit la cause de sa prison.

On commença par me mettre dans un eachot où l'on me laissa sur la paille comme un eriminel digne du dernier supplice. Je passai la nuit, non pas à me désoler, car je ne sentois pas encore tout mon mal, mais à chercher dans mon esprit ce qui pouvoit avoir causé mon malheur. de ne doutois pas que ce ne fit. l'ouvrage de Calderone. Cependant j'avois beau le sonpçonner d'avoir tout découvert, je ne coneevois pas comment il avoit pu porter le due de Lerme à me traiter si cruellement. Tantot je m'imaginois que e'étoit à l'insu de son excellence que j'avois été arreté; et tantot je pensois que e'étoit elle-même qui, pour quelque raison politique, m'avoit fait emprisonner, ainsi que les ministres en usent quelquefois avec leurs favoris.

J'étois vivement agité de mes diverses conjectures, quand la clarté du jour, perçant au travers d'une petite fenêtre grille , vint offrir à ma vue toute l'horreur du-lieu où je me trouvois. Le m'affigeai alors sans moderation, et mes yeux deviurent deux sources de larmes que le souvenir de ma prospérité rendoit intarissables. l'endant que je m'abandonnois à ma douleur, il vint dans mou eachot un guichetier qui m'apportoit un pain et une eruche d'eau pour ma journée. Il me regarda, et remarquant que j'avois le visage baigné de pleurs, tout guichetier qu'il étoit, il sentit un mouvement de pitié : Seigneur prisonnier, me dit-il, ne vous desseperze point, il ne faut pas étre s'a sensible aux traverses de la vie. Vous etes jeune; après ee temps-ei vous en verrez un autre. En attendant, mangez de boume grace le pain du roi.

Mon consolateur sortit en achevant ees paroles, auxquelles je ne répondis que par des plaintes et des gemissements ; et j'eunployai tout le jour à maudire mon étoile, sans songer à faire houneur à mes provisions, qui dans l'état où j'étois une sembloient moins un présent de la honte du roi qu'un effet de sa colère, puisqu'elles servoient plutôt à prolonger qu'à soulager les peines des malheureux.

La nuit vint pendant ce temps là, et bientôt un grand bruit de elefs attira mon attention. La porte de mon cachot s'ouvrit, et un moment après, il entra un houme qui portoit une bougie. Il s'approcha de moi, et me dit : Seigneur Gil Blas, vous voyez un de vos anciens amis. Je suis ce don André de Tordesillas qui demeuroit avec vous à Grenade, et qui étoit gentilhomme de l'archeveque dans le temps que vous possediez les bonnes graces de ce prélat. Vous le priates, s'il vous en sonvient, d'employer son crédit pour moi, et il me fit nommer pour aller remplir un emploi au Mexique; mais, au lieu de m'embarquer pour les Indes, je m'arrêtai dans la ville d'Alieante. J'y épousai la fille du capitaine du château, et, par une suite d'aventures dont je vous ferai tantôt le récit, je suis devenu le châtelain de la tour de Ségovie. C'est un bonheur pour vons, continua-t-il, de rencontrer dans un homme chargé de vous maltraiter, un ami qui n'épargnera rien pour adoueir la rigueur de votre prison. Il m'est expressément ordonné de ne vous laisser parler à personne, de vous faire coucher sur la paille, et de ne vous donner pour toute nourriture que du pain et de l'eau. Mais', outre que j'ai trop d'humanité pour ne pas compatir à vos maux, vous m'avez rendu service, et ma reconnoissance l'emporte sur les ordres que j'ai recus. Loin de servir d'instrument à la cruauté qu'on yeut exercer sur vons, je prétends vous traiter le mieux qu'il me sera. possible. Levez-vous, et venez avec moi.

Quoique le seigneur châtelain méritait bien quelques remerciements, mes espriis étoient si troublés que je ne pus lui répondre un seul mot. Je ne laissai pas de le suivre. Il me fit traverser une cour, et monter par un escalier fort étroit à une petite chambre qui étoit tout an hant de la tour. Je ne fus pas peu surpris, en entrant dans cette chambre, de voir sur une table deux couverts assez propres. Dans un moment, me dit Tordesillas, ou va vous apporter à manger. Yous allous souper ici tous deux. Ciset ce réduit que je vous ai destiné pour logement; vous y serez mieux que dans votre cachot. Vous verrez de votre fenêtre les bords fleuris de l'Éresma, et la vallée délicieuse qui, du pied des montagues qui séparent les deux Castilles, s'étend jusqu'à Coca. Je ne doute pas que d'abort vou ne sovez peu sensible à une si belle vue, mais quand le temps

20

aura fait snecéder une douce mélaucolie à la vivacité de votre douleur, vous prendrez plaisir à promener vos regards sur des obiets si agréables. Outre cela, comptez que le linge et les antres choses qui sont nécessaires à un homme qui aime la propreté ne vous manquerout pas. De plus, vous serez bien couché, bien nonri, et je vous fournirai des livres tant que vous en voudrez: en un mot, tous les agréments qu'un prisonnier peut avoir.

A des offres si obligeantes, je me sentis un peu soulagé. Je pris courage, et rendis mille graces à mon geòlier. Je lui dis qu'il me rappeloit à la vie par son procédé généreux, et que je souhaitois de me retrouver en état de lui en témoigner ma reconnoissance. Ilé! pourquoi ne vous y retrouveriez-vous pas? me répondit-il. Croyez-vous avoir perdu pour jamais la liberté Si vous vous imaginez cela, vons êtes dans l'erreur, et j'ose vous assurer que vous en serez quitte pour quelques mois de prison. Que dites-vous, seigneur don André? m'écriai-je. Il semble que vous sachiez le sujet de mon infortune. Je vous avouerai, me repartit-il, que je ne l'ignore pas. L'alguazil qui vous a conduit ici m'a confié ce secret que je puis vous révêler. Il m'a dit que le roi, informé que vous aviez la mit, le comte de Lemos et vous, mené le prince d'Espagne chez uné damé suspecte, venoit, pour vous en punir, d'exiler le courte, et vous envoyoit, vous, à la tour de Ségovie, pour y être traité avec toute la rigueur que vous avez éprouvée depuis que vous y ètes. Comment, lui dis-je, cela est-il venu à la connoissance du roi? C'est particulièrement de cette circonstance que je vondrois être instruit. Et e'est, répondit-il, ee que l'alguazil ne m'a point appris, et ce qu'apparemment il ne sait pas lui-même.

Dans cet endroit de notre conversation, plusieurs valets qui apportoient le souper entrérent. Ils mireut sur la table du pain. deux tasses, deux bouteilles, et trois grands plats, dans l'un desquels il y avoit un civet de lièvre avec beaucoup d'ognon, d'huile et de safran ; dans l'autre, une olla podrida \*; et dans le troisième, un dindonneau sur une marmelade de berengena \*\*. Lorsque Tordesillas vit que nous avions tout ce qu'il nous falloit, il renvoya ses domestiques, ne voulant pas qu'ils entendissent notre entretien. Il ferma la porte, et nous nous assimes tous deux vis-à-vis l'un de l'autre. Commençons, me dit-il, par

<sup>\*</sup> Olla podrida est un composé de toutes sortes de viandes, (Olla pudrida, pot-pourri; mais ce que nous entendons par ce mot, en frangois, n'est pas si composé que l'olla pudrida, mets favori des Espagnols.) " Berengena, petite citrouille, appelée pomme d'amour.

le plus pressé. Yous devez avoir bon appétit après deux jours de diète. En parlant de eette sorte, il chargea mon assiette de viande. Il s'imaginoit servir un affamé, et il avoit effectivement sujet de penser que j'allois m'empiffrer de ses ragouts : néanmoins je trompai son attente. Onelque besoin que j'ensse de manger, les moreeaux me restoient dans la bonche, tant j'avois le cœur serré de ma condition présente. Pour écarter de mon esprit les images eruelles qui venoient sans cesse l'affliger, mon chatelain avait bean m'exeiter à boire et vanter l'excellence de son viu, m'eût-il donné du neetar, je l'aurois alors bu saus plaisir. Il s'en aperçut, et, s'y prenant d'une autre façon, il se mit à me conter d'un style égayé l'histoire de son mariage. Il y réussit eneore moins par-là. J'écontai son récit avec tant de distraction, que je n'aurois pu dire, lorsqu'il l'eut fini, ce qu'il venoit de me raconter. Il jugea bien qu'il entreprenoit trop de vouloir ce soir-là faire quelque diversion à mes chagrius. Il se leva de table après avoir achevé de souper, et me dit : Seigneur de Santillane, je vais vous laisser reposer, on plutôt rêver en liberté à votre malheur. Mais, je vous le répète, il ne sera pas de longue durée. Le roi est bon naturellement. Quand sa colère sera passée, et qu'il se représentera la situation déplorable où il croit que vous êtes, vous lui paroîtrez assez puni. A ees mots, le seigneur châtelain descendit, et fit monter ses valets pour desservir. Ils emportèrent jusqu'aux flambeaux, et je me couchai à la sombre clarté d'une lampe qui étoit attachée au mur.

CHAP. V. - Des réflexions qu'il fit cette nuit avant que de s'endormir, et du bruit qui le réveilla.

Je passai deux heures pour le moins à réfléeluir sur ce que Tordesillas m'avoit apprés. Je suis doue ici, disois-je, pour avoir contribué aux plaisirs de l'héritier de la couronne! Quelle imprudence aussi d'avoir rendu de pareils services à un prince si jeune! ear c'est sa graude jeunesse qui fait tout mou crime : s'il étoit dans un age plus avancé, le roi peut-être n'auroit fait que rire de ce qui l'a si fort irrifé. Mais qui peut avoir douné un semblable avis à ce monarque, saus appréhender le ressentiment du prince ni celui du duc de Lerme? Ce ministre voudra veuger saus doute le comte de Lerme? Ce ministre voudra veuger saus doute le comte de Lerme son neveu. Comment lo roi a-t-il découvert cela? C'est ce que je ne comprends point.

J'en revenois toujours la. L'idee pourtant la plus affligeante pour moi, celle qui me désespéroit, et dont mon esprit ne pouvoit se détacher, c'étoit le pillage auquel je m'inaginois bien que tous mes effets avoient été abandonnés. Mon coffre-fort, m'écriois-je, où étes-vous? mes richesses, qu'êtes-vous devenues? dans quelles mains ètes-vous tombées? Hélas! je vous ai perdues en moins de temps encore que je ne vous avois gaguées! Je me peignois le désordre qui devoit régner dans ma maison, et je faisois sur cela des réflexions tontes plus tristes les unes que les autres. La confusion de tant de pensées différentes me jeta dans un accablement qui me devint favorable : le sommeil, qui m'avoit fui la nuit précédente , vint répandre sur moi ses pavots. La bonté du lit, la fatigue que j'avois soufferte, ainsi que la fumée des viandes et du vin, y contribuèrent aussi. Je m'endormis profondément; et, selon toutes les apparences, le jour m'auroit surpris dans cet état, si je n'eusse été réveillé tout-à-coup par un bruit assez extraordinaire dans les prisons. J'entendis le son d'une guitare, et la voix d'un homme en même temps. J'écoute avec attention ; je n'entends plus rien ; je crois que c'est un songe. Mais un instant après mon oreille fut frappée du son du même instrument, et de la même voix qui chantoit les vers suivants :

> Ay de mi! un ano felice Parece un soplo ligero; Però sin dicha un instante Es un siglo de tormento.

Ce couplet, qui paroissoit avoir été fait exprès pour moi , irrita mes ennuis. Je n'éprouve que trop, disois-je, la vérité de ces paroles. Il me semble que le temps de mon bonheur s'est écoulé bien vite, et qu'il v a déja un siècle que je suis en prison. Je me replongeai dans une affreuse réverie, et je recommençai à me désolor comme si j'y cusse pris plaisir. Mes lamentations finirent avec la nuit; et les premiers rayons du soleil dont ma chambre fut éclairée calmérent un peu mes inquiétudes. Je me levai pour aller ouvrir ma fenêtre, et donner de l'air à ma chambre. Je regardai dans la campagne, dont je me souvins que le seigneur châtelain m'avoit fait une belle description. Je ne trouvai pas de quoi justifier ce qu'il m'en avoit dit. L'Éresma, que je crovois du moins égal au Tage, ne me parut qu'un ruisseau. L'ortic seule et le chardon paroient ses bords fleuris; et la prétendue vallée délicieuse n'offrit à ma vue que des terres dont la plupart étoient incultes. Apparemment que je n'en étois

<sup>«</sup> Hélas! une année de plaisir passe comme un vent léger; mais un mo-» ment de matheur est un siècle de tourment. »

pas encore à cette douce mélancolie qui devoit me faire voir les choses autrement que je ne les voyois alors.

Je commençai à m'habiller, et déjà j'étois à demi vétu, quand Tordesillas arriva suivi d'une vieille servante qui m'apportoit des chemises et des serviettes. Seigneur Gil Blas, me dit-il, voici du linge. Ne le ménagez pas ; j'aurai soin que vous en avez toujours de reste. Hé bien, ajouta-t-il, comment avez-vous passé la nuit? Le sommeil a-t-il suspendu vos peines pour quelques moments? Je dormirois peut-être eneore, lui répondis-je, si je n'eusse pas été réveillé par une voix accompagnée d'une guitare. Le cavalier qui a troublé votre repos, reprit-il, est un prisonnier d'état qui a sa chambre à côté de la vôtre. Il est ehevalier de l'ordre militaire de Calatrava, et il a une figure tout aimable. Il s'appelle don Gaston de Cogollos \*. Vous pourrez yous voir tous deux, et manger ensemble. Vous trouverez une consolation mutuelle dans vos entretiens. Vous sercz l'un à l'autre d'un grand agrément. Je témoignai à don André que j'étois très sensible à la permission qu'il me donnoît d'unir ma douleur avec celle de ce cavalier; et, comme je marquois quelque impatience de connoître ce compagnon de malheur, notre obligeant châtelain me procura cette satisfaction des ce jour-là même. Il me fit diner avec don Gaston, qui me surprit par sa bonne mine et par sa beauté. Jugez quel homme ce devoit être pour éblouir des veux accoutumés à voir la plus brillante jeunesse de la cour. Imaginez-vous un homme fait à plaisir, un de ces héros de romans qui n'avoient qu'à se montrer pour causer des insomnies aux princesses. Ajoutons à cela que la nature, qui mèle ordinairement ses dons, avait doué Cogollos de beaucoup d'esprit et de valeur. C'étoit un cavalier parfait.

Si ce cavalier me charma, j'eus de mon côté le bonheur de ne lui pas déplaire. Il ne chanta plus la muit, de peur de m'incommoder, quelques prieres que je lui fisse de ue se pas contraindre pour moi. Une liaison est bientôt fornée entre deux personnes qu'un mauvais sort opprime. Une tendre amité suivit de près notre counoissance, et devint plus forte de jour en jour. La liberté que nous avions de nous parler quand il nous plaisoit nous fut très utile, puisque, par nos conversations, nous nous aidâines réciproquement tous deux à prendre motre mal en patience.

Une après-dinée j'entrai dans sa chambre, comme il se disposait à jouer de la guitare. Pour l'écouter plus commodément,

\* Cogollos, orcements d'architecture dans la frise d'un bâtiment.

je m'assls sur une sellette qu'il y avoit là pour tout siège; et dit, s'étaut mis sur le pied de son lit, il jona mra in fort touchaut, et chanta dessus des paroles qui expirinoient le déseapair on la ernaute d'une dame rédissiot pu amant. Lorsqu'il les ent chantées, je lui dis en souriant s'eigneur chevalier, voilà des vers que vons ne serrez jamais obligé d'employerdaux, vos galanteries. Vous n'êtes pas fait, pour trouver des femmes cruelles. Vous avez trop boune opinion de moi, me répondit-il. J'ai-composé pour mon compte les vers que vous venez d'entendre, pour amollir un cœur que je croyois de diamant, pour attendrir une dame qui me traitoit avec une extrême rigueur. Il faut que je vons fasse le récit de cette histoire; vous apprendrez en même temps celle de mes malheirs.

CHAP. VI. — Histoire de don Gaston de Gogollos et de dona Helena de

Il y aura bientôt quatre ans que je partis de Madrid pour aller à Coria voir dona Éléconor de Laxarilla, ma tante, qui est une des plus riches douairières de la Castille vieille, et qui n'a point d'autre héritier que moi. Je fus à peine arrivé chez elle que l'amour y vint troubler mon repos. Elle me donna un appartement dont les fenétres fuisoient face aux jalousies d'une dame qui demeuroit visà-vis, et que je ponvois facilement remarquer, tant ses grilles étoient peu serrées, et la rue étroite. Je ne négligeal pas cette possibilité; et je trouvai ma voisine si belle, que j'en fus d'abord enchanté. Je le lui marquai aussitôt par des œillades si vives, qu'il n'y avoit pas à s'y méprendre. Elle s'en sperçut bien; mais elle n'étôti pas fille à faire trophée d'une pareille observation, et encore moins à répondre à mes minauderies.

Je vonlus savoir le nom de cette dangereuse personne qui troubloit si promptement les ceurs. J'appris qu'ou la nommoit dona llelena; qu'elle étoit fille unique de don Georges de Galisteo, qui possedoit à quelques leues de Coria un fed dominaud d'un revenu considérable; qu'il se présentoit souvent des partis pour elle, mais que son père les rejetoit tous, parcequ'il étoit dans le dessein de la marier à don Augustin de Olighera, son neveu, qui, en attendant ce mariage, avoit la liberté de voir et d'entretenir sa cousine. Cela ne ne découragea point : au contraire, j'en devins plus amoureux; et l'orgueilleux plaisir de supplanter un rival aimé m'excita peut-être eucore plus que mou amour à pousser ma pointe. Je continuai donc de lancer à mou amour à pousser ma pointe. Je continuai donc de lancer à

- Gorgh

mon Ilélène des regards enflanunés. J'en adressai anssi de suppliants à Félicia, sa suivante, comme pour implorer son secours; je fis même parler mes doigts. Mais ces galanteries furent inntiles; je ne tirai pas plus de raison de la soubrette que la mattresse : elles firent toutes deux les cruelles et les inacessibles.

Pusqu'elles refusoient de répondre au langage de mes yeux, j'eus recours à d'autres interprêtes. Je mis des geus en campaque pour déterrer les connoissances que Félicia pouvoit avoir dans la ville. Ils découvrirent qu'une vieille dame, appelée Théodora, étoit sa meilleure amie, et qu'elles se voyoient fort souvent. Ravi de cette découverte, j'allai moi-meme trouver Théodora, que j'engageai par dess présents à me servir. Elle prit parti pour moi, promit de me ménager chez elle un entretien secret avec son amie, et tint sa promesse dès le leudemain.

Je eesse d'être malheureux, dis-je à Félieia, puisque mes peines ont exeité votre pitié. Que ne dois-je point à votre amie de vous avoir disposée à m'accorder la satisfaction de vous entretenir! Seigneur, me répondit-elle, Théodora peut tout sur moi. Elle m'a mise dans vos intérêts; et, si je pouvois faire votre bouheur, vous seriez bientôt'au comble de vos vœux; mais, avec toute ma bonne volonté, je ne sais si je vous serai d'un grand secours. Il ne faut point vous flatter; vous n'avez jamais formé d'entreprise plus difficile. Vous aimez une danne prévenue pour un autre cavalier, et quelle dame encore! Une dame si fière et si dissimulée, que si, par votre constance et par vos soins, vous parvenez à lui arracher des soupirs, ne pensez pas que sa fierté vous donne le plaisir de les eutendre. Ah ! ma chère Félicia, m'écriai-ie avec douleur, pourquoi me faites-vous counoitre tous les obstacles que j'ai à surmonter? Ce détail m'assassine. Trompez-moi plutôt que de me désespérer. A ces mots, je pris une de ses maius, je la pressai entre les miennes, et lui mis au doigt un diamant de trois cents pistoles, en lui disant des choses si touchantes, que je la fis pleurer.

Elle étoit tropémue de mon discours et trop contente de mes nautiers, pour me laisser sans cousolation. Elle aphanit un peu les difficultés. Seigneur, me dit-elle, ce que je viens de vous représenter ne doit pas vous ôter toute, esperance. Votre rival, ilest vrait, n'est pas hat. Il vient au logis voir librement saconsine. Il fui parle quand il hui platt, et c'est ce qui vous est favorable. L'habitude on ils sont tous deux, d'être ensemble tous les jours rend leur copnièree un peu languissant. Ils me paroissent se quitter sans peine et se revoir saus plaisir. Out divid qu'ils sont dejà mariés. En un mot, je ne vois point que ma mattresse ait une passiou violente pour don Augustin. D'ailleurs II y a entre vous et lui, pour les qualités personnelles, une différence qui ne doit pas être inutilement remarquice par une fille aussi délicaique dona letena. Ne perdez donc pas courage. Continuez vos vos galanteries. Je ne laisserai pas échapper une occasion de faire valoir à ma mattresse tout ce que vous ferez pour lui plaire. Elle aura bean se déguiser; à travers sa dissimulation, je demelerai bieu ses sentiments.

Nous nous séparames, Félieia et moi, fort satisfaits l'un de l'autre après cette conversation. Je m'apprêtai, sur nouveaux frais, à lorgner la fille de don Georges ; je la régalai d'une sèrénade dans laquelle je fis chanter par une belle voix les vers que vous venez d'entendre. Après le concert, la suivante, pour sonder sa maîtresse, lui demanda si elle s'étoit divertie. La voix, dit dona llelena, m'a fait plaisir. Et les paroles qu'elle a chantées, répliqua la soubrette, ne sont-clles pas fort tonehantes? C'est à quoi, repartit la dame, je n'ai fait aueune attention. Je ne me suis attachée qu'au chant. Je n'ai nullement pris garde aux vers. ni ne me soucie guère de savoir qui m'a donné cette sérénade. Sur ce pied-là, s'écria la suivante, le pauvre don Gaston de Cogollos est très éloigné de son compte, et bien fon de passer son temps à regarder nos jalousies. Ce n'est pent-être pas lui, dit la maitresse d'un air froid ; c'est quelque autre cavalier qui vient. par ce concert, de me déclarer sa passion : vous êtes dans l'erreur. Pardonnez-moi, répondit Félicia, c'est don Gastou luimême, à telles enseignes qu'il m'a ce matin abordée dans la rue : il m'a priée de vous dire de sa part qu'il vous adore, malgré les rigueurs dont vous payez son amour; et qu'enfin il s'estimeroit le plus heureux de tous les hommes, si vous lui permettiez de vous marquer sa tendresse par ses soins et par des fêtes galantes. Ces discours, poursuivit-elle, vous prouvent assez que je ne me trompe pas.

La fille de don Georges changea tout-à-coup de visage, et, regardant sa suivante d'un air sévére : Vons auriez bien pu, hi ditelle, vous passer de me rapporter cet impertinent entretien. Qu'il ne vous arrive plus, s'il vous plati, de me faire de pareils rapports; et, si ce jeune teméraire ose encore vous parler, je vous ordonne de lui dire qu'il s'adresse à une personne qui fasse plus de cas de ses galanteries, et qu'il choissise un plus lounéte passe-temps que celui d'être toute la journée à ses fenêtres à observer ce que je fais dans unon appartement. Tout cela me fut fidelement détaillé dans une seconde entreue par Félicia, qui, prétendant qu'il ne falloit pas prendre au pied de la lettre les paroles de sa maîtresse, vouloit me persuader que mes affaires alloient le mieux du fionde. Pour moi, qui n'y, entendois pas fluesse, et qui ne croyois pas qu'on pût expliquer le texte en ma faveur, je me défiois des commentaires qu'elle me faisoit. Elle se moqua de ma défance, demauda du papier et de l'encre à son amie, et me dit: Seigneur chevalier, cérivez tout-à-l'heure à dona l'elena en amant désespèré. Peiguez-lui vivement vos soulfrances, et sur-tout plaignez-vous de la défeuse qu'elle vous fait de parottre à vos fenètres. Prometez l'obéir; mais assurez qu'il vous en coûtera la vie. Tournez-moi cela comme vous le savez si bien faire vous autres cavaliers, et je me charge du reste. J'espère que l'événement fera plus d'honneur que vous n'en faites à ma pénétration.

J'aurois été le premier amant qui, trouvant une si belle occasion d'écrire às maîtresse, n'en cêt pas profité. Je composai une lettre des plus pathétiques. Avant que de la plier, je la montrai à l'élicia, qui sourit après l'avoir lue, et me dit que si les femmes avoient l'art d'entêter les hommes, en récompense l'es hommes n'ignoroient pas celui d'enjoler les femmes. La sonbrette prit uon billet', en m'assurant qu'il ne tiendroit pas à elle qu'il ne produisit un bon effet; puis, m'ayant recommandé d'avoir soin que mes fenêtres fussent fermées pendant quelques jours, elle retourna-chez don Georges.

Madame, dit-elle en arrivant à dona Helena, j'ai rencontré don Gaston. Il n'a pas manqué de venir à moi, et de vouloir me tenir des discours flatteurs. Il m'a demande d'une voix tremblante, et comme un coupable qui attend son arrêt, si je vous avois parle de sa part. Alors, prompte à exécuter vos ordres, ic lui ai coupé brusquement la parole. Je me suis déchaînée coutre lui. Je l'ai chargé d'injures, et laissé dans la rue, étourdi de ma pétulance. Je suis ravie, répondit dona Helena, que vous m'ayez débarrassée de cet importun; mais il n'étoit pas nécessaire de parler brutalement. Il faut toujours qu'une fille ait de la douceur. Madaine, répliqua la suivante, on ne se défait pas d'un amant passionné par des paroles prononcées d'un air doux. On n'en vient pas même toujours à bout par des fureurs et des emportements. Don Gaston, par exemple, ne s'est pas rebuté. Après l'avoir accable d'injures, comme je vous l'ai dit, j'ai été chez votre parente, où vous m'avez cuvoyée. Cette dame, par malheur, m'a retenue trop long-temps. Je dis trop long-temps, puisqu'en re-

To Canada

venant j'ai retrouvé mon homme. Je ne m'attendois plus à le revoir. Sa vue m'a troublée, mais si troublée, que ma laugue, qui ne me manque jamais dans l'occasion, n'a pu me fournir une parole. Pendant ce temps-là, qu'a-l-i fait il a profité de mon silence, ou plutôt de mon désordre ; il m'a glissé dans la main un papier, que j'ai gardé sans savoir ce que je faisois, et il a disparu dans le moment.

En parlant ainsi, elle tira de son sein ma lettre, qu'elle remit tout en badinant à sa maîtresse, qui, l'ayant prise comme pour s'en divertir, la lut à bon compte, et fit ensuite la réservée. En vérité. Félicia, dit-elle d'un air sérieux à sa suivante, yous êtes une étourdie, une folle, d'avoir reçu ce billet. Que peut penser de cela don Gaston? et qu'en dois-je eroire moi-même? Vous me donnez lieu, par votre conduite, de me défier de votre fidélité, et à lui de me soupconner d'être sensible à sa passion. Hélas! peut-être s'imagine-t-il en eet instant que je lis et relis avee plaisir les earactères qu'il a tracés. Voyez à quelle honte vous exposez ma fierté. Oh! que non, madame, lui répondit la soubrette : il ne sauroit avoir cette pensée, et, supposé qu'il l'eût, il ne l'aura pas long-temps. Je lui dirai, à la première vue, que je vons ai montré sa lettre, que vous l'avez regardée d'un air glacé, et qu'enfin, sans la lire, vous l'avez déchirée avec un mépris froid. Vous pourrez hardiment, reprit dona Helena, lui jurer que je ne l'ai point lue. Je serois bien embarrassée s'il me falloit seulement en dire deux paroles. La fille de don Georges ne se contenta pas de parler de cette sorte, elle déchira mon billet, et défendit à sa suivante de l'entretenir jamais de moi.

Comme j'avois promis de ne plus faire le galant à mes fenètres, puisque ma vue déplaisoit, je les tins fermées pendant plusieurs jours pour rendre mou obéissance plus touchante. Mais, au défaut des mines qui m'étoient interdites, je me préparai à donner de nouvelles seriendaes à ma eruelle liélene. Je me rendis une nuit sous son baleon avec des musicieus, et déjà les guitares se faisoient entendre, lorsqu'un cavalier, l'èpée à la main, vint troubler le concert, en frappant à droite et à gauche sur les concertants, qui prirent aussitôt la fuite. La fureur qui animoit cet audacieux excita la mienne. Je m'avance pour le punir, et nous commençons un rude combat. Dona llelena et sa suivante entendent le bruit des épées. Elles regardent au travers deleurs jalousies, et voient deux hommes qui sont aux mains. Elles poussent de grands eris, qui obligent don Georges et ses valets à se lever. Ils sont bientôt sur pied, et ils accourent, de même que plusieurs voisins, pour séparer les combatturts. Mais ils arrivèrent trop tard : ils ne trouvèrent sur le champ de bataille qu'un cavalier noyé daus son saug et presque sans vie; et ils recommrent que l'étois ce cavalier infortuné. On m'emporta chez ma tante, oit es plus habiles chirurgiens de la ville furent appelés,

Tout le monde me plaignit, et particulièrement dona Helena, qui laissa voir alors le foud de son eœur. Sa dissimulation céda au sentiment. Le croirez-vous? Ce n'étoit plus cette fille qui se faisoit un point d'honneur de paroître insensible à mes galanteries : e'étoit une teudre amante qui s'abaudonnoit sans réserve à sa douleur. Elle passa le reste de la mit à pleurer avec sa sui-. vante, et à maudire son eousin don Augustin de Olighera, qu'elles jugeoient devoir être l'auteur de leurs larmes ; comme en effet c'étoit lui qui avoit si désagréablement interrompu la sérénade. Aussi dissimulé que sa cousine, il s'étoit aperçu de mes intentions, sans en rien témoigner; et, s'imaginant qu'elle y répondoit, il avoit fait cette action vigoureuse pour montrer qu'il étoit moins endurant qu'on ne le crovoit. Néanmoins ce triste aceident fut peu de temps après suivi d'une joie qui le fit oublier. Tout dangereusement blessé que j'étois, l'habileté des chirurgieus me tira d'affaire. Je gardois eneore la chambre, quand dona Éléonor, ma tante, alla trouver don Georges, et lui demanda pour moi dona Helena. Il consentit d'autant plus volontiers à ce mariage, qu'il regardoit alors don Augustin comme un bomme qu'il ne reverroit peut-être jamais. Le bou vieillard appréhendoit que sa fille n'eût de la répugnance à se donner à moi, à cause que le cousin Olighera avoit en la liberté de la voir. et tout le loisir de s'en faire aimer : mais elle parut si disposée à obéir en cela à son père, qu'on peut conclure de là qu'en Espague, ainsi qu'ailleurs, c'est un avantage d'être un nouveau venu auprès des femmes,

Sitôt que je pus avoir une couversation particulière avec Félicla, j'appris jusqu'à quel point sa maltresse avoit été sensible au malheureux succès de non combat. Si bien que, ue pouvant plus douter que je ne fusse le Paris de mon Helène, je bénissois ma blessure, pusqu'elle avoit de si heureuses suites pour mon amour. J'obtuns du seigneur don Georges la permission de parler à sa fille en présence de la suivante. Que cet entretien fut doux pour moi ! Je priai, je pressai tellement la dane de me dire si son père, en la livrant à ma tendresse, ne faisoit aueme violènce à ses sentiments, qu'elle m'avoua que je ne la devois point à sa seule obéissance. Depuis cet aveu plein de charmes, je me m'occupai que du soin de plaire, et d'imaginer des fêtes galantes en attendant le jour de nos noces, qui devoit être celébré par une magnifique cavalcade, où toute la noblesse de Coria et des environs se préparoit à briller.

Je dounai un grand repas à une superbe maison de plaisance que ma tante avoit aux portes de la ville du côté de Mauroi. Don Georges et sa fille avectous leurs parents et leurs amis en étoient. On y avoit préparé par mon ordre un conçert de voix et d'instruents, et fait venir une troupe de comédiens de camigague pour y représenter une comédie. Au milieu du festin, on me vint dire qu'il y avoit dans la salle un homme qui demandoit à me parlet d'une affaire très importante pour moi. Je ne levai de table pour aller voir qui c'étoit. Je trouvai un incomm qui avoit l'air d'un valet de chambre. Il me presenta un billet que j'ouvris, et qui contenoit ces paroles : « Si l'houneur vous est cher, comme il le » doit être à tout chevalier de votre ordre, vous ne manquerez » pas demain matin de vous rendre dans la plaine de Mauroi.

 Vous y trouverez un eavalier qui veut vous faire raisou de l'ofeuse que vous avez reçue de lui, et vous mettre, s'il le peut, hors d'état d'épouser dona Helena. Don Augustin de Olighera.

Si Tamour a beaucoup d'empire sur les Espaguols, la ven geauce en a encore bien davantage. Je ne lus pas ce billet d'un cœur tranquille. Au seul nom de don Augustin, il s'alhuma dans mes veines un feu qui me fit presque oublier les devoirs iudispensables que j'avois à remplir ce jour-la. Je fus tenté de me dérober à la compaguie, pour aller chercher sur-le-champ moennemi. Je me contraignis pourtant, de peur de troubler la fête, et dis à l'homme qui m'avoit remis la lettre: Mon ami, vous pouvez dire au cavalier qui vous envoie que j'ai trop d'envie de me revoir aux prises avec lui, pour n'être pas demain, avant le lever du soleit, dans l'endroit qu'il me marque.

Après avoir renvoyé le messager avec cette réponse, je rejoigais mes convives, et repris place à ma table, où je composai si bien mon visage, que personne n'eut aucun soupou de ce qui se passoit en moi. Je parus, pendant le reste de la journée, occupé comme les autres des plaisirs de la fête, qui finit enfin au milien de la muit. L'assemblée se sépara, et chaeun reutra dans la ville de la méme manière qu'il eu étoit sorti. Pour moi, je demeurai dans la maison de plaisance, sous prétexte d'y vouloir prendre le frais le lendeman matin; mais ee n'étoit que pour me trouver plus tôt au reudez-vous. Au lieu de me couclere, j'attendis avec impatience la pointe du jour. Sitôt que je l'apercus, je montai sur mon meilleur cheval, et je partis tout seul comme pour me promener dans la campagne. Je m'avance vers Manroi. Je decouvre dans la plaine un homme à cheval qui vient de mon côté à bride abattue. Je vole à sa rencontre, pour lui épargner la moitié du chemin. Nous nous joignons bientôt, C'étoit mon rival. Chevalier, me dit-il insolemment, c'est à regret que i'en viens aux mains une seconde fois avec vous; mais c'est votre faute. Après l'aventure de la sérénade, vous auriez dû renoncer de bonne grace à la fille de dou Georges, ou bien vous teuir pour dit que vous n'en seriez pas quitte pour cela si vous persistiez dans le dessein de lui plaire. Vous étes trop fier , lui répondisie, d'un avantage que vous devez peut-être moins à votre adresse qu'à l'obscurité de la muit. Vous ne songez pas que les armes sont journalières. Elles ne le sont pas pour moi , répliqua-t-il d'un air arrogant, et je vais vous faire voir que le jour comme la mit je sais punir les chevaliers audacieux qui vont sur mes brisées.

Je ne repartis à cet orgueilleux discours qu'en mettant promptement pied à terre. Don Augustin fit la même chose. Nous attachâmes nos chevaux à un arbre, et nous commençames à nous battre avec une égale vigueur. J'avouerai de bonne foi que j'avois affaire à un ennemi qui savoit mieux faire des armes que moi, bien que j'eusse deux années de salle. Il étoit consomné dans l'escrime. Je ne pouvois exposer ma vie à un plus grand péril. Néannoins, comme il arrive assez souvent que le plus fort, est vaincu par le plus foible, mon rival, malgré toute son habileté, recut un coup d'épée dans le cœur, et tomba roide mort un moment après.

Je retournai aussitôt à la maison de plaisance, où j'appris ce qui venoit de se passer à mon valet de chambre, dont la fidélité m'étoit comme. Ensuite je lui dis : Mon cher Ramire, avant que la justice puisse avoir connoissance de cet événement, prends un bon cheval, et va informer ma tante de cette aventure. Demande-lui de ma part de l'or et des pierreries, et viens me joindre à Plaseucia. Tu me trouveras dans la première hôtellerie en entrant dans la ville.

Ramire s'acquitta de sa commission avec tant de diligence, qu'il arriva trois heures après moi à Plasencia. Il me dit que dona Éléonor avoit été plus réjouie qu'affligée d'un combat qui réparoit l'affront que j'avois reçu au premier, et qu'elle m'euvoyoit tout son or et toutes ses pierreries pour me faire voyager agréablement dans les pays éfrangers, en attendant qu'elle eut accommodé mon affaire.

Pour supprimer les circonstances superflues, je vous dirai que je traversai la Castille nouvelle pour aller dans le royaume de Valence m'embarquer à Denia. Je passai en Italie, où je me mis en état de parcourir les cours et d'y paroftre avec agrément.

Tandis que, loin de mon Helènc, je me disposois à tromper, antant qu'il me scroit possible, mon amour et mes ennuis, cette dame à Coria plemoit en sccret mon absence. Au lieu d'applaudir aux poursuites que sa famille faisoit contre moi au sujet de la mort d'Olighera, elle souhaitoit au contraire qu'un prompt accommodement les fit cesser et hatat mon retour. Six mois s'étoient déjà écoulés depuis qu'elle m'avoit perdu, et je crois que sa constance anroit toujours triomphé du temps, si elle n'eût eu que le temps à combattre; mais elle ent des ennemis eneore plus puissants. Don Blas de Combados, gentilhomme de la côte occidentale de Galice, vint à Coria recneillir une riche succession qui lui avoit été vainement disputée par don Miguel de Caprara son consin, et il s'établit dans ce pays-là, le trouvant plus agréable que le sien. Combados étoit bien fait, Il paroissoit doux et poli, et il avoit l'esprit du monde le plus insinuant. Il eut bientôt fait connoissance avec tous les honnêtes gens de la ville, ct sut tontes les affaires des uns et des antres,

Il n'ignora pas long-temps que don Georges avoit une fille dont la beauté dangereuse sembloit n'enflammer les hommes que ponr lenr malheur. Cela pigna sa curiosité; il eut envie de voir une dame si redoutable. Il rechercha pour cet effet l'amitié de son père, et sut si bien la gagner, que le vieillard, le regardant deja comme un gendre, lui donna l'entrée de sa maison, et la liberté de parler en sa présence à dona Helena. Le Galicien ne tarda guère a devenir amonreux d'elle : c'étoit un sort inévitable. Il ouvrit son cœur à doir Georges, qui lui dit qu'il agréoit sa recherche; mais que ne voulant pas contraindre sa fille, il la laissoit maîtresse de sa main. Là-dessus don Blas mit en usage tontes les galanteries dont il put s'aviser pour plaire à cette dame, qui n'y fut aucunement sensible, tant elle étoit occupée de moi. Félicia étoit pourtant dans les intérêts du cavalier, qui l'avoit engagée par des présents à servir son amour; elle y emplovoit toute son adresse. D'un autre côté, le père secondoit la suivante par des remontrances; et néanmoins ils ne firent tous deux, pendant une année entière, que tourmenter dona llelena, sans pouvoir me la reudre infidèle.

Combados, voyant que don Georges et Félicia s'intéressoient en vain pour lui, leur proposa un expédient pour vaincre l'opinistrete d'une amante si prévenne. Voiei, leur dit-il, ce que j'ai imaginé. Nous supposerons qu'un marchand de Coria vient de recevoir une lettre d'un uégociant italien, dans laquelle, a près un détail de choses qui concerneront le commerce, on lira les paroles suivantes: « Il est arrivé depuis pen à la cour de Parune a un cavalier espagnol nommé don Gaston de Cogollos. Il se dit neven et unique hériter d'une riche veure qui demeure à Co-ria sous le nom de dona Éléonor de Laxarilla. Il recherche la fille d'un puissant seigneur, mais on ne veut pas la lui accorader qu'on ue soit informé de la vérité. Je suis chargé de m'a vous coumoissez ce don Gaston, et en quoi consistent les biens de sa tante. Votre répouse décidera de ce mariage. A Parune, « ce, etc. »

Cette fourberie ne parut au vieillard qu'un jeu d'esprit, qu'une ruse pardounable aux amants; et la soubrette, encore moins scrupuleuse que le bouhomme, l'approuva fort. L'invention leur sembla d'autant meilleure, qu'ils connoissoient Hélène pour une fille fière et capable de prendre son parti sur-le-champ, pourvu qu'elle n'eut aucun soupcon de la supercherie. Don Georges se chargea de lui annoncer lui-même mon changement, et, pour rendre la chose encore plus naturelle, de lui faire parler au marchand qui auroit recu de Parme la prétendue lettre. Ils exécutèrent ce projet comme ils l'avoient formé. Le père, avec une émotion où il v avoit en apparence de la colère et du dépit, dit à dona Helena: Ma fille, je ne vous dirai plus que nos parents me prient tons les jours de ne permettre jamais que le meurtrier de don Augustin entre dans notre famille; j'ai aujourd'hui une raison plus forte à vous dire pour vous détacher de don Gaston. Mourez de honte de lui être si fidèle! C'est un volage, un perfide. Voici une preuve certaine de son infidélité. Lisez vousmême cette lettre qu'un marchand de Coria vient de recevoir d'Italie. La tremblante Ilélène preud ce papier supposé, en fait des yeux la lecture, en pèse tons les termes, et demenre accablée de la uouvelle de mon inconstance. Un sentiment de teudresse lui fit ensuite répandre quelques larmes ; mais bientôt rappelant toute sa fierté, elle essuya ses pleurs, et dit d'un ton ferme à son père : Seigneur, vous veuez d'être témoin de ma foiblesse; soyez-le aussi de la victoire que je vais remporter sur moi. C'en est fait, je n'ai plus que du mépris pour dou Gaston; je ne vois en lui que le dernier des hommes. N'en parlons plus. Allons, rien ne me retieut plus; je suis prête à suivre don Blas à l'autel. Que mon hymen précède eclui du perfide qui a si mal répondu à mon amour! Don Georges, transporté de joie à ces paroles, empressa sa fille, loua la vigoureuse résolution qu'elle prenoit, et, s'applaudissant de l'heureux succès du stratagème, il se hata de combler les veux de mon rival.

Bona Helena me fut ainsi ravie. Elle se livra brusquement à Combados, sans vouloir entendre l'amour quilui parloit pour moi au fond de son cœur, sans douter même un instant d'une nouvelle qui auroit du trouver dans une amante moins de crédulité. L'orgueilleuse n'écouta que sa présomption. Le ressentineut de l'injure qu'elle s'imaginoit que j'avôis faite à sa beauté, j'emporta sur l'intérêt de sa tendresse. Elle ent pourtaut, peu de jours après son mariage, quelques remords de l'avoir precipité: il lui vint dans l'esprit que la lettre du marchand pouvoit avoir été supposée, et ee sompoon lui causa de l'inquiétide. Mais l'amoureux don Blas ne laissoit point à sa fenume le temps de nour-rir des pensées contraires à son repos; il ne sougeoit qu'à l'amuser, et il y réussissoit par une succession continuelle de plaisirs différents qu'il avoit l'art d'uventer.

Elle paroissoit très contente d'un époux si galant, et ils vivoient tous deux dans une parfajer union, lorsque ma taute accommoda mon affairé avec les parents de don Augustin. Elle m'écrivit aussitôt en Italie pour m'en donner avis. J'etois alors à Reggio, dans la Calabre ultérieure. Je passai en Siele, de li en Espague, et je me rendis enfin à Coria, sur les ailes de l'amour, Dona Eléonor, qui ne m'avoit pas mandé le mariage de la fille de don Georges, me l'apprit à mon arrivée; et , remarquant qu'il m'affligeoit : Yous avez tort, me dit-elle, mon meven , de vous montrer sensible à la perte d'une dame qui n'a pu vous demenrer fielle. Croyez-moi, baimissez de votre œœur et de votre memoire une personne qui in 'est plus digne de vous occuper.

Comme ma tante ignoroit qu'on est trompé dona liclena, elle avoit raison de me parler ainsi, et elle ne pouvoit me douner un conseil plus sage. Aussi je me promis bien de le suivre, on du moins d'affecter un air d'indifference, si je n'étois pas eapable de vaincre ma passion. Je ne pus toutelois résister à la curiosité de savoir de quelle manière ce mariage avoit été fait. Pour etre instruit, je résolus de m'adresser à l'amie de Félicia, e' est-à-dire à la danne Théodora, dont je vous ai dejà parle. J'allai rien moins qu'à ma vue, en fut troublée, et voulit sortir pour eviter l'éclaircissement qu'elle jargoit bien que je lui demande-eviter l'éclaircissement qu'elle jargoit bien que je lui demande-

rois. Je l'arrétai. Pourquoime fuyez-vous? Ini dis-je. La parjure llelène n'est-elle pas contente de lu n'avoir sacrifie? Vous at-ellé defendu d'écouter mes plaintes? ou cherebez-vous seulement à m'échapper, pour vous faire un mêrite auprès de l'ingrate d'avoir refusé de les enteurles.

Seigneur, me répondit la suivante, je vous avoue ingênument que votre présence me reud coufuse. Je ne puis vous revoir sans me sentir déchirée de mille remords. On a séduit me maîtresse, et j'ai en le malheur d'être complice de la séduetion. Après cela, puis-je sans houte vous voir parotire devant moi? O clê! répliquai-je avec surprise, que m'osez-vous dire? expliquez-vous plus clairement. Alors la soubrette me fit le détail du stratagéme dont s'étoit servi Combados pour m'enlever donn Belena; et, s'a-percevant que son réeit me perçoit le cœur, elle s'éforça de me consoler. Elle m'offrit ses bous offices auprès de sa maîtresse, me promit de la désabuser, de lui peindre mon désespoir, en um ot, de ne rien épargner pour adoueir la rigueur de ma destinée; enfin elle me donna des espérances qui soulagérent un peu mes peines.

Je passe les contradictions infinies qu'elle ent à essuyer de la part de dona llelena pour la faire consentir à nu voir. Elle en vint pourtant à bont. Il fut résolu entre elles qu'on me feroit entrer secrétement chez don Blas, la première fois qu'il iroit à une terre où il alloit de temps en temps chasser, et où il demeuroit ordinairement un jour ou deux. Ce dessein s'exécuta bientôt. Le mari partit pour la campagne; on eut soin de m'en avertir, et de m'introduire une muit dans l'appartement de sa femme.

Je voulus commencer la conversation par des reproches; on me ferma la bouche. Il est inutile de rappeler le passé, me dit la dame. Il ne s'agit point iei de nous attendrir l'un l'autre, et vous étes dans l'erreur si vous me croyez disposée à flatter vos sentiments. Je vous le déclare, don Gaston, je n'ai prété non consentement à cette secrète entrevue, je n'ai cédé aux instances qu'on m'en a faites, que pour vous dire de vive voix que vous ne devez songer désormais qu'à m'onblier. Peut-être serois-je plus satisfaite de mon sort, s'il étoit lié au vôtre; mais, puisque le Ciel eu a ordonné autrement, je veux obér à ses arrêts.

En quoi I madame, hir répondis-je, ee n'est pas assez de vous avoir perdue, ee n'est pas assez de voir l'heureux don Blas posséder tranquillement la seule personne que je puisse aimer, il faut encore que je vous bamiisse de ma pensée I Vous voulez m'arrezher mon amour, m'entlever l'unique bien qu'in er reste! Als I cruelle, penega-rous qu'il soit possible à un homme que vous mieux que vois ne faites, et cessez de m'exhorter vainement à vous ôter de mon souvenir. En hien! repliquat-elle avec pré-cipitation, cessez done aussi d'esperer que je paie votre passion de quelque reconnoissance. Je u'ai qu'un mot à vous dire, l'épouse de don Blas ne sera point l'amante de don Gaston; prenez sur cela votre parti. Fuyez, ajouta-t-elle. Finissons promptement un entretien que je me ferois un crime de prolonger.

A ces paroles, qui m'ôtoieut touté espérance, je tombai aux genoux de la daine. Jehui tius des discours touchants. J'employai jusqu'anx Jarmes pour l'attendrir. Mais tout cela ne servit qu'à exciter peut-étre quelques sentiments de pitié qu'on se garda bien de laisser parotire, et qui furent sacrifiés an devoir. Après avoir infruetueusement épuisé les expressions tendres, les prières, et les pleurs, ma tendresses et claugea tout-à-coup en fureur. Le tirai mon épée pour m'en percer aux yeux de l'inexorable Bélene, qui ne s'aperçut pas plus tôt de mon action, qu'elle so jeta sur moi pour en prévenir les sittes. Arrêtez, Cogollost me dit-ellé. Est-ec ainsi que vous ménagez ma réputation ? En vous ôtant la vie, vous allez me déshonorer, et faire passer mon mari pour un assassin.

Dans le désespoir qui me possédoit, bien loin de donner à ces mots l'attention qu'ils méritoirent, je ne songeois qu'à tromper les efforts que fasioient la maîtresse et la suivante pour me sauver de ma funeste main; et je n'y aurois sans doute réussi que trop tôt, si don Bas, qui avoit été averti de notre entrevue, et qui, au lieu d'aller à la campagne, s'étoit caché derrière une tapisserie pour entendre notre entrelien, ne fut vite venu se joindre à elles. Oun Gaston, s'écria-t-il en me retenant le bras, rappelez votre raison égarée, et ne cédez point lachement au transport furieux oui vous agite l

J'interrompis Combados. Est-ee à vous, lui dis-je, à me dòtourner de un résolution ? Vous devirez plutôt me plonger vousmême un poignard dans le sein. Mon amour, tout malheureux qu'il est, vous offense. N'est-ee pas assez que vous me surprenicz la muit dans l'appartement de votre femme? en faut-il davantage pour vous exciter à la veugeance? Percez-moi pour vous défaire d'un homme qui ne peut cesser d'adorer dona Blelena qu'en cessant de vivre. C'est en vain, me répondit don Blas, que vous tachez d'intéresser mon homieur à vous donner la mort. Yous dtes assez puni de votre témérité, et je sais si bon gro à mon épouse de ses sentiments vertieux, que je lui pardome l'occasion où elle les a fait éclater. Croyez-moi, Cogollos, ajouta-til, ne vous désespèrez pas comme un foible antant; soumettezvous avec corrage à la nécessité.

Le prudent Galicien , par de semblables dissours , calma peu a peu ma fureur, et réveilla ma vertu. Je me retirai, dans le dessein de m'étoigner d'Helène et des lieux qu'elle habitoit. Deux jours après je retournai à bladrid : la, ne voulant plis n'occus per que du soin de ma fortune , je comeuçai à parottre à la cour et à m'y faire des amis. Mais j'ai en le malheur de m'atta-che particulièrement au marquis de Vilhareal, grand seigneur portugais, qui, pour avoir été soupcomé de souger à déliver le Portugal de la domination des Espagnols , est présentement au chateau d'Alicante. Comme le due de Lerme a su que j'avois été dans une étroite l'aison avec ce seigneur, il m'a fait anssi arrêter et conduire iei. Ce unimistre cruit que je puis étre complie et un pareil projet ; il ne sauroit faire un outrage plus sensible à un homme qui est noble et Castillan.

Don Gaston cessa de parler en cet endroit. Après quoi je lui dis, pour le consoler: Seigneur elevalier, votre lonneur un peut recevoir aucune atteinte de cette disgrace, qui tournera sans doute dans la suite à votre profit. Quand le duce de Lerme ser instruit de votre innocence, il ne manquera pas de vous donner un emploi considerable, pour rétablir la réputation d'un gentilhomme injustement aceusé de trahison.

CHAP. VII. — Scipion vient trouver Gil Blas ă la tour de Ségovie, et lui apprend bien des nouvelles.

Notre conversation fut interrompue par Tordesillas, qui entra dans la chambre, et me dit : Seigneur Gil Blas, je vieus de parler à un jeune homme qui s'est présente à la porte de cette prison. Il in'a demandé si vous n'eitez pas prisonnier; et, sur le refus que jai fait de contenter sa curiosité : Noble chiatelain, m'a-t-il dit les larmes aux yeux, ne rejetez pas la très humble prière que je vous fait de m'apprendre si le seigneur de Santillane est iet. Je suis son premier domestique, et vous ferez une action chavitable si vous me permettêz de le voir. Vous passed aux Ségovie pour un gentillonnme plein d'humanité; j'essere que vous ne me refuserez pas la grace d'entretenir un instatu mon cher mattre, qui est plus malleureux que coupable. Enfin, continua don Audré, ce garyon m'a témoigné taut d'envie de vous

parler, que j'ai promis de lui donner ce soir cette satisfaction.

J'assurai Tordesillas qu'il ne pouvoit une faire un plus grand plaisir que de m'amener ce jeune honume, qui probablement avoit à me dire des choses qu'il m'importoit fort de savoir. J'attendis avec impatience le moment qui devoit offir à mes venum fidele Scipion; car je ne doutois pas que ce ne fût lui, et je ne me trompois point. On le fit entrer sur le soir dans la tour; et as piot, que la mienue seule pouvoit egaler, éclata par des transports extraordinaires lorsqu'il m'aperçut. De mon côté, dans le ravissement où je me sentis à sa vue, je lui tendis les pesas, et il me serra sans façon entre les siens. Le maître et le secretaire se confondirent dans cette embrassade, tant ils étoient aises de se revoir.

Quand nous nous filmes un peu démélés tous deux, j'interrogeai sépion sur l'état où il avoit laissé mon hôtel. Vous n'avez plus d'hôtel, me répondil-il; et, pour vous épargner la peine de me faire question sur question, je vais vous dire en deux mots eq ui s'est passé c'hez vous. Vos effets ont été pillés tant par des archers que par vos propres domestiques, qui, vous regardant deja comme un homme entièrement perdu, ont pris à compte sur leurs gages tout ec qu'ils ont pu emporter. Par bonheur pour vous, j'ai en l'adresse de sauver de leurs griftes deux grands saes de doubles pistoles que j'ai très de votre coffre-fort, et qui sont en sôreté. Salero, que j'en ai fait depositaire, vous les remettra quand vous serez sorti de eette tour, où je ne vous crois pas pour long-temps pensionnaire de sa majesté, puisque vous avez été arrêté sans la partieipation du due de Lerne.

le demandai à Scipion comment il savoit que son excellence, avoit point de part à pa disgrace. Oi! ? vraiment, me réponditil, c'est que chose dont je suis bien instruit. Un de mes amis, qui a la confiance du due d'Uzede, m'a conte toutes les circonstances de votre emprisonnement. Calderone, m'a-t-il dit, ayant découvert, par le ministère d'un valet, que la senora Sirena recevoit sous un autre nom le prime d'Espagne pendant la miit, et que c'étoit le comte de Lemos qui conduisoit cette intigue par l'entremise du seigneur de Santillane, résolut de se veuger d'eux et de sa maîtresse. Pon' y réussir, il va trouver secrétement le due d'Uzede, et lui découvre tout. Ce duc, ravi d'avoir en main une s'a belle occasion de perdre son ennemi, nie manque pas d'en profiter. Il informe le roi de ce qu'on vient de lui apprendre, et lui réprésente vivement les périls auxquels

le prince a été exposé. Cette nouvelle excite la colère de sa majesté, qui fait enfermer sur-le-champ Sirena dans la maison des Repenties, exile le comte de Lemos, et condamne Gil Blas à une prison perpétuelle.

Voilà, poursuivit Scipion, ce que m'a dit mon ami. Vous voyez par-là que votre malheur est l'ouvrage du duc d'Uzède,

ou pour mieux dire de Calderone.

Je jugeai par ce discours que mes affaires pourroient se rétablir avec le temps, et que le duc de Lerme, piqué de l'exil de son neveu, mettroit tout en œuvre pour faire revenir ce seigneur à la cour; et je me flattai que son excellence ne m'oublieroit point. La belle chose que l'espérance! Elle me consola tout-à-coup de la perte de mes effets volés, et me rendit aussi gai que si j'eusse eu sujet de l'être. Loin de regarder ma prison comme une demeure malheureuse où je finirois peut-être mes iours, elle me parut plutôt un moven dont la fortune vouloit se servir pour m'élever à quelque grand poste; car voici de quelle manière je raisonnois en moi-même : Le premier ministre a pour partisans don Fernand de Borgia, le père Jérôme de Florence, et sur-tout le frère Louis d'Aliaga, qui lui est redevable de la place qu'il occupe auprès du roi. Avec le secours de ces amis puissants, son excellence coulera tous ses ennemis à fond, ou bien l'état pourra bientôt changer de face. Sa majesté est fort valétudinaire. Dès qu'elle ne sera plus, le prince son fils commencera par rappeler le comte de Lemos, qui me tirera aussitôt d'ici pour me présenter au nouveau monarque, qui m'accablera de bienfaits pour compenser les peines que j'aurai souffertes. Ainsi, déja plein des plaisirs de l'avenir, je ne sentois presque plus les manx présents. Je crois bien que les deux sacs de doublons que mon secrétaire disoit avoir mis en dépôt chez l'orfèvre contribuèrent autant que l'espérance au changement subit qui

J'étois trop content du zèle et de l'intégrité de Scipion pour ne le lui pas témoigner. Je lui offiris la moitié de l'argent qu'il avoit préservé du pillage; ce qu'il refusa. J'attends de vous, me dit-il, une autre marque de reconnoissance. Aussi étonné de son discours que de ses refus, je lui demandai ce que je pouvois faire pour lui. Ne nous séparons point, me répondit-il. Souffrez que j'attache ma fortune à la vôtre. Je me sens pour vous une amitté que je n'ai jamais eue pour aueun maître. Et moi, lui dis-je, mon enfant, je puis l'assurer que tu n'aimes pas un firgat. Du premier moment que tuv ins t'offrir à mon service, tu

me plus. Il faut que nous soyous nés l'un et l'autre sous la Ralance on sons les Géneaux, qui sont, à ce qu'on dit, les deux constellations qui unissent les hommes. J'accepte voloniters la société que tu me proposes, et, pour la commencer, je vais prier le seigneur chatelain de f'enfermer avec moi daus cette tour. Cela me fera plaisir, s'écria-t-il. Vous me prévenez; falois vous coujurer de hi d'emander cette grace. Votre compagnie m'est plus chère que la liberté. Je sortirai seulement quelque-fois pour aller preudre à Madrid l'air du bureau, et voir s'il ne sera point arrivé à la éour quelque changement qui pinse vous être favorable. De sorte que vous aurez en moi tout ensemble un confident, un courrier, et un espion.

Ces avantages étoient trop considérables pour m'en priver. Je retins donc auprès de moi un homme si utile, avec la permission de l'obligeant châtelain, qui ne voulut pas me refuser une si donce consolation.

CHAP. VIII. — Du premier voyage que Scipion fii à Madrid: quels en furent le motif et le succès. Gil Blas tombe malade. Suite de sa maladie.

Si nous disons ordinairement que nous n'avons pas de plus grands ennemis que nos domestiques, nous devons dire aussi que ce sont nos meilleurs amis quand ils nous sont fideles et bien affectionnés. Après le zèle que Scipion avoit fait paroftre, je ne pouvois plus voir en lui qu'un autre moi-même. Ainsi plus de subordination entre Gil Blas et son secrétaire, plus de façons entre eux. Ils chambrèrent ensemble, et n'eurent qu'un lit et qu'une table.

Îl y avoit dans l'entretien de Scipion beaucoup de gaieté: on auroit pu le surnommer à juste titre le garçon de bonne humeur. Outre cela, il étoit homme de tête, et je me trouvois bien de ses conseils. Mon ami, lui dis-je un jour, il me semble que je ne ferois point mal d'écrire au duc de Lerme; cela ne sauroit produire un mauvais effet. Quelle est là-dessus ta pensée? Eh mais, répondit-il, les grands sont si différents d'eux-mémes d'un moment à un autre, que je ne sais pas trop bien comment votre lettre seroit reçue. Cependant je suis d'avis que vous écriviez toujours à bon compte. Quoique le ministre vous aime, il ne faut pas vous reposes sur son amité du soin de le faire souvenir de vous. Ces sortes de protecteurs oublient aisément les personnes dout ils n'entendent plus parler.

Quoique cela ne soit que trop vrai, îni répliquai je, juge mienx de mon patron. Sa bouté m'est comue. Je suis persuade qu'il compatit à mes peines, et qu'elles se présentent sans cesse à son esprit. Il attend apparenment, pour me faire sortir de prison, que la colère du roi soit passée. A la boune heure, repritil; je souhaite que vous jugiez sainement de son excellence. Implorez donc son secours par une lettre fort touchante. Je la lui porterai, et je vous promets de la lui remettre en main propre. Je demandai aussitôt du papier et de l'encre. Je composai unorceau d'édoquence que Scipion trouva palitétique, et que Tordesillas mit au-dessus des homéles mêmes de l'archevêque de Grenade.

Je me flattais que le due de Lerine scroit émn de compassion en lisant le triste détail que je lui faisois d'un état misérable où je n'étois point; et, dans cette confiance, je fis partir mon courrier, qui ne fut pas si tôt à Madrid qu'il alla chez ce ministre. Il rencontra un valet de chambre de mes amis, qui lui ménagea l'occasion de parler au duc. Monseigneur, dit Scipion à son excellence, en lui présentant le paquet dont il étoit chargé, un de vos plus fidèles serviteurs, qui est couché sur la paille dans un sombre cachot de la tour de Ségovie, vous supplie très humblement de lire cette lettre qu'un guichetier par pitié lul a donné le moyen d'écrire. Le ministre ouvrit la lettre, et la parcourut des yeux. Mais quoiqu'il y vit un tableau capable d'attendrir l'ame la plus dure, bien loin d'en paroître touché, il éleva la voix, et dit d'un air furieux au courrier devant quelques personnes qui pouvoient l'entendre : Ami, dites à Santillane que je le trouve bien hardi d'oser s'adresser à moi, après l'indigne action qu'il a faite, et pour laquelle il est si justement châtié. C'est un malheureux qui ne doit plus compter sur mon appui, et que i'abandonne au ressentiment du roi.

Scipion, tout effronté qu'il étoit, fut troublé de ce discours. In el aissa pourtant pas, malgré son trouble, de vouloir inter-céder pour moi. Monseigneur, répliqua-t-il, ce pauvre prisonnier mourra de douleur quand il apprendra la réponse de votre excellence. Le duc ne repartit à mon intercesseur qu'en le regardant de travers et lui tournant le dos. C'est ainsi que ce ministre me trailoit, pour nieux cacher la part qu'il avoit eue à l'amoureuse intrigue du prince d'Espagne; et c'est à quoi doivent s'attendre tous les petits agents dout les grands seigneurs se servent dans leurs secrètes et périlleuses négociations.

Lorsque mon secretaire fut de retour a Segovie, et quil un eau ppris le succès de sa commission, me voilá replongé dans l'abyme affreux on je m'étois trouvé le premier jour de ma prison. Je me erus même encore plus malheureux, puisque je n'avois plus la protection du duc de Lerme. Mon contrage s'abatit; et, quelque chose qu'on me pat dire pour le relever, je redevins la prote des plus vité shagrius, qui me causérent insensiblement une maladie aigué.

Le seigneur châtelaiu, qui s'interressoit à ma conservation, s'imagiuant ne pouvoir miens faire que d'appeler des médecins à mon secours, m'en amena deux qui avoient tout l'air d'être de grands serviteurs de la deesse libitime. Seigneur 6il Blas, dit-il en me les présentant, voici deux llippoerates qui viennent vous voir, et qui vous remetront sur pied en peu de temps. J'etois si prévenn contre tous les docteurs en medecine, que J'aurois certainement fort mal reçu ceux-là, pour peu que J'aurois cretainement fort mal reçu ceux-là, pour peu que J'ense été attaché à la vie, mais je me sentois alors si las de vi-vre, que je sus bon gré à Tordesillas de me vouloir mettre entre leurs mains.

Seigneur cavalier, me dit un de ces médecins, il faut avant toute chose que vous avez de la confiance en nous. J'en ai une parfaite, lui répondis-je; avec votre assistance, je suis sûr que je serai dans peu de jours gueri de tous mes maux. Oui , Dieu aidant, reprit-il, vous le serez. Nous ferons du moius ce qu'il fandra faire pour cela. Effectivement ees messieurs s'y prirent à merveille, et me menèrent si bon train, que je m'en allois dans l'antre monde à vue d'œil. Déja don André, désespérant de ma guérison, avoit fait venir un religieux de saint François pour me disposer à bien mourir : déja ce bon père, après s'être aequitté de cet emploi , s'étoit retiré : et moi-même croyant que je touchois à ma dernière heure, je fis signe à Scipion de s'approcher de mon lit. Mon cher ami, lui dis-je d'une voix presque éteinte, tant les médecines et les saignées m'avoient affoibli, je te laisse un des sacs qui sont chez Gabriel, et te conjure de porter l'autre dans les Asturies, à mon père et à ma mere, qui doivent en avoir besoin s'ils sont eneore vivants. Mais, hélas! je crains bien qu'ils n'aient pu tenir contre mon ingratitude. Le rapport que Museada leur aura fait saus doute de ma dureté lenr a peut-être causé la mort. Si le Ciel les a conservés malgré l'indifférence dont j'ai payé leur tendresse, tu leur donneras le sae de doublous, en les priant de me pardonner si je n'en ai pas mieux usé avec eux; et, s'ils ne respirent plus, je te charge d'employer cet argent à faire prier le Ciel pour le repos de leurs ames et de la mieune! En disant cela, je lui tendis une main qu'il monilla de ses larmes, sans pouvoir me répondre un mot, tant le pauvre garçon étoit affligé de ma perte. Ce qui prouve que les pleurs d'un héritier ne sont pas toujours des ris cacles sons un masque.

Je m'attendois donc à passer le pas; néaumoins mon attente fut trompée. Mes docteurs m'ayant abandonné, et laisse le chaup libre à la nature, une sanvérent par ce moyen. La flévre, qui selon leur pronostic devoit un'emporter, me quitta comme pour leur en donne le démenti. Je me rétablis peu à peu, par le plus grand bonheur du moude: une paffaite tranquillité d'esprit devint le fruit de ma maladie. Je n'eus point alors besoit d'étre cousole. Je gardai pour les richesses et pour les houneurs tout le mépris que l'opinion d'une mort prochaine m'en avoit fait concevor, et, rendu à moi-même, je bénis mon malheur. J'en remerciai le Ciel comme d'une grace particulière qu'il m'avoit faite; et je pris une ferme résolution de ne plus retouruer à la cour, quand le duc de Lerme voudroit m'y rappeler. Je me proposai plutôt, si jamais je sortois de prison, d'acheter une etamun'êre, et d'y aller vivre en philosophe.

Mon confident applaudit à mon dessein, et me dit que, pour en hater l'exécution, il prétendoit retourrer à Madrid pour y solliciter mon élargissement. Il me vient une idée, ajouta-t-il, de councis une personne qui pourra vous servir; c'est la suivante favorite de la nourrice du prince, une fille d'esprit. Je veux la faire agir auprès de sa maitresse. Je vais tout tenter pour vous tirer de cette tour, qui n'est toujours qui une prison, quelque bon traitement qu'on vous y fasse. Tu as raison, répondis-je. Va, mon ami, sans perdre de temps, commencer cette négociation. Plût au Ciel que nous fussions déja dans notre retraite!

CHAP. IX. — Scipion retourne à Madrid. Comment et à quelles conditions il fit mettre Gil Blas en liberté. Où ils allèrent tous deux en sortant de la tour de Ségovie, et quelle conversation ils eurent ensemble.

Scipion partit donc encore pour Madrid; et moi, en attendant son retour, je m'attachai à la lecture. Tordesillas me fournissoit plus de livres que je n'en voulois. Il les empruntoit d'un vieux commandeur qui ne savoit pas lire, et qui ne laissoit pas d'avoir une Jeelle bibliotifeque, pour se donner un air de savant. J'aimois sur-tont les bons ouvrages de morale, parceque j'y tronvois à tont moment des passages qui flattoient mon aversion pour la cour, et mon goût pour la solitude.

Je passai trois seunaines sans entendre parler de mon négociateur, qui reviut enfin, et me dit d'un air gai : Pour le eoup, seigneur Sautillaue, je vous apporte de bonnes nouvelles! Madame la nourrice s'intéresse pour vous. Sa suivante, à ma prière et pour une centaine de pistoles que j'ai consignées, a eu la bonté de l'engager à prier le prince d'Espagne de vons faire relacher; et ce prince, qui, comme je vous l'ai dit souvent, ne peut rien lui refuser, a promis de demander au roi son père votre élargissement. Je suis venu au plus vite vous en avertir, et je vais retourner sur mes pas pour mettre la dernière main à mon ouvrage. A ces mots, il me quitta pour reprendre le chemin de la cour.

Son troisième voyage ne fut pas long. An bout de huit jours je vis revenir mon homme, qui m'apprit que le prince avoit, non sans peine, obtenu dn roi ma liberté; ce qui me fut confirmé dès le même jour par le seignenr châtelain, qui vint me dire en m'embrassant: Mon cher Gil Blas, grace au Ciel, vous étes libre! Les portes de cette prison vons sont ouvertes; mais c'est à deux conditions qui vous ferout peut-étre beaucoup de peine, et que je me vois à regret obligé de vous faire savoir. Sa majesté vons défend de vous montrer à la cour, et vous ordoune de sortir des deux Castilles dans un mois. Je sus très mortifié qu'on vons interdise la cour. Et moi j'en suis ravi, lui répondis-je. Dieu sait ce que j'en pense. Je n'attendois du roi qu'une grace, il m'en fait deux.

Étaut donc assuré que je n'étois plus prisonnier, je fis lonce deux mules, sur lesquelles nous moutannes le lendemain, mon confident et moi, après que j'ens dit adieu à Cogollos, et remercié mille fois Tordesillas de tous les teinoignages d'amitlé que j'avois reçus de hii. Nous primes gaiement la route de Madrid, pour aller retirer des mains du seigneur Gabriel nos deux saes, oi il y avoit dans chacem einq cents doublous. Chemin faisant, mon associé me dit: Si nous ne sommes pas assez riches pour acheter une terre magnifique, nous pourrous en avoir du moins une raisonnable. Quand nons n'aurions qu'une eabane, lui répondis-je, j'y serois satisfait de mos sort. Quoique je sois à peine au millen de ma carrière, je me sens revenu du monde, et je ue préteuds plus vivre que pour moi. Outre cela, je te dirai que je me suis formé des agréments de la vic champéter une tide qui

nr'enchante, et qui m'en fait jouir par avance. Il me semble deja que je vois l'émuil des prairies, que j'entends chanter les rossi-gnols et murmurer les ruisseaux : tantôt je crois prendre le divertissement de la classe, et tantôt celui de la peche. Imaglinetoi, mon ami, tons les differents plaisirs qui nons attendent dans la solitude, et tu en seras charmé comme moi. A l'égard de notre nomirrure, la plus simple sera la meilleure. Un morcean de pain pourra nons contenter : quand nons serous pressés de la faim, nous le mangerous avec un appetit qui nons le fera tronver excellent. La volupté n'est point dans la bonté des aliments expuis, elle est tonte en nons; et cela est si vira, que mes repas les plus delicieux ne sont pas ceux on je vois régner la delicatesse et l'abondance. La frugalité est une source de delices merveilleuses pour la santé.

Avec voire permission, seigneur Gil Blas, interrompit mon scerétaire, je ne suis pas tout-à-fait de votre sentiment sur la prétendne frugalité dont vons voulez me faire fête. Pourquoi nous nourrir comme des Diogènes? Quand nous ne ferons pas pis man amavise chère, nons ne nous en porterons pas plus mal. Creyezmoi, puisque nous avons, Dieu merci, de quoi rendre notre retraite agréable, n'en faisons pas le séjour de la faim et de la pauvreté. Sitôt que nous aurous une terre, il fandra la munir de bons vins, et de toutes les autres provisions convenables à des gens d'esprit qui ne quittent pas le commerce des hommes pour renoncer aux commodités de la vie, mais plutôt pour en jour avec plus de tranquillité. «Ce qu'on a dans sa maison, dit llé-» siode, ne nuit pas, au lieu que ce qu'on n'y a point peut mire. » Il vaut mieux, ajoutet-t-il, posséder chez soi les choses nécessaires que de souhaiter de les avoir. «

Comment diable, monsieur Schipion, interrompis-je à montour, vous connoisseuz les poêtes grees! Elt! où avez-vous fait connoissance avec llesiode? Chez un savant, me répondit-il. J'ai servi quelque temps à Salamanque un pedant qui étoit un grand commentateur. Il vous faisoit en moins de rien un gros volume. Il le composoit de passages hébreux, grees et latins, qu'il tiroit des livres de sa biblioiheque et tradinisoit en castillan. Comme j'étois son copiste, j'ai retenu je ne sais combien de sentences aussi remarquables que celles que je viens de citer. Cela étant, lui répliquai je, vous avez la mémoire bien oruée. Mais, pour revenir à notre projet, dans quel royaume d'Espagne jugez-vous à propos que nons allious établir notre résidence philosophique? J'opine pour l'Aragon, repartit mon confident.

Nous y tronverons des endroits charmants, où nous pourrous mener une vie delieieuse. Eh bien! lui dis-je, soit; arrètons-nous à l'Aragon: j'y conseus. Puissions-nous y déterrer un séjour qui me fournisse tous les plaisirs dont se repait mon imagination!

CHAP. X. — Ce qu'ils firent en arrivant à Madrid. Quel homme Gil Blas rencontra dans la rue, et de quel événement cette rencontre fut suivie.

Lorsque nous fumes arrivés à Madrid, nous allàmes descendre à un petit hôtel garni où Scipion avoit logé dans ses voyages; et la première chose que nous fimes fut de uous rendre chez Salero, pour retirer de ses maits nos doublons. Il nous reçut parfaitement bien, et me témoigna Beaucoup de joie de me voir en liberté. Je vous proteste, ajouta-t-il, que j'ai été si seusible à votre disgrace, qu'elle m'a dégoûté de l'allainee des gens de cour. Leurs fortuues sont trop en l'air. J'ai marié ma fille Gabriela à un riche négociant. Vous avez fort bien fait, lui répondis-je : outre que cela est plus solide, c'est qu'un bourgeois qui devient beau-père d'un homme de qualité n'est pas toujours content de monsieur son gendre.

Puis, chaugeant de discours, et venant au fait: Seigneur Gabriel, poursuivis-je, ayez, s'il vous platt, la bonté de nous remettre les deux mille pistoles que.... Yotre argent est tout prét, interrompit l'orfevre, qui, nous ayant fait passer dans son eabinet, nous montra deux seso de es most étoient écrits sur des étiquettes: « Ces saes de donblons appartiennent au seigneur » Gil Blas de Santillane. » Voilà, me dit-il, le dépôt tel qu'il m'a été confié.

Je rendis graces à Salero du plaisir qu'il m'avoit fait; et, fort consolé d'avoir perdu sa fille, nous emportames les sacs à notre hôtel, où nous nous mines à visiter nos doubles pistoles. Le comple s'y trouva, à einquante près, qui avoient été employées aux frais de mon élargissement Nous ne songeames plus qu'à nous mettre en état de partir pour l'Aragon. Mon secrétaire se chargea du soin d'acheter une chaise roulante et deux mules. De mon côté, je fis provision de linge et d'habits. Pendant que j'allois et venois dans les rues en faisant mes emplettes, je rencontrai le baron de Steinbach, cet officier de la garde allemande chez lequel don Alphonse avoit été élevé.

Je saluai ce cavalier allemand, qui, m'ayant aussi reconnu, vint à moi et m'embrassa. Ma joie est extreme, lui dis-je, de revoir votre seigneurie dans la meilleure santé du monde, et de trouver en même temps l'occasion d'apprendre des nouvelles de mes chers seigneurs don Cesar et don Alphonse de Leyva. Le puis vous en dire de certaines, me répondit-il, puisqu'ils sont tous deux actuellement à Madrid, et de plus logés dans ma maison. Il y a près de trois mois qu'ils sont venus dans cette ville pour remercier le roi d'un bienfait que don Alphonse a reçu en recomnoissance des services que ess aieux ont rendus à l'état. Il a été fait gouverneur de la ville de Valence, sans qu'il ait demandé ce poste, ui prie personne de le solliciter pour lui. Rien n'est plus gracieux, et cela fait voir que notre monarque aime à récompenser la valeur.

Quoique je susse mieux que Steinbach ce qu'il en falloit penser, je ne fis pas semblaut d'avoir la moindre connoissance de ce qu'il me contoit. Je lui témoignai une si vive impatience de saluer mes anciens maîtres, que pour la satisfaire il me mena chez lui sur-le-champ. J'étois eurieux d'éprouver don Alphonse, et de juger, par la réception qu'il me feroit, s'il lui restoit encore quelque affection pour moi. Je le trouvai dans une salle, où il jouoit aux échecs avec la baronne de Steinbach. Il quitta le jeu, et se leva dès qu'il m'aperçut. Il s'avança vers moi avee transport, et me pressant la tête entre ses bras : Santillane, me dit-il d'un air qui marquoit une véritable joie, vous m'êtes donc enfin rendu! J'en suis charmé. Il n'a pas tenu à moi que nous n'ayons toujours été ensemble. Je vous avois prié, s'il vous en sonvient, de ne vous pas retirer du château de Leyva. Vous n'avez point eu d'égard à ma prière. Je ne vous en fais pourtant pas un crime, je vous sais même bon gré du motif de votre retraite. Mais depuis ce temps-là vous auriez dù me donner de vos nouvelles, et m'épargner la peine de vous faire chereher inutilement à Grenade, où don Fernand, mon beau-frère, m'avoit maudé que vous étiez.

Après ce petit reproche, continua-t-il, apprenez-moi ce que vous faites à Madrid. Vous y avez apparemuent quelque emploi. Soyez persuadé que je prends plus de part que jamais à ce qui vous regarde. Seigueur, lui répondis-je, il n'y a pas quatre mois que j'oceupois à la cour un poste assez considerable. J'avois que l'oceupois à la cour un poste assez considerable. J'avois l'houneur d'être secretaire et confident du duc de Lerme. Seroit-il possible? s'écria don Alphonse avec un extreme étonnement. Quoj vous auriez été dans la confidence de ce premis misstre? J'ai agagué sa faveur, repris je, et je l'ai perdue de la manière que je vais vous le dire. Alors je lui racontai toute cette histoire, et je finis mon récit par la résolution que j'avois prise

d'acheter, du peu de bien qui me restoit de ma prospérité passée, une chaumière pour y aller mener une vie retirée.

Le fils de don Cesar, après m'avoir écouté avec beaucoup d'atention, me répliqua : Mon cher Gil Blas, vous savez que je vous ai toujours aimé. Vous m'êtes encore plus cher que jamais, et il faut que je, vous en donne des marques, puisque le Ciel m'a mis en état d'augmenter vos biens. Vous ne serez plus le jouet de la fortume. Je veux vous affranchir de son pouvoir, en vous rendant mattre d'un bien qu'elle ne pourra vous ôter. Puisque vous êtes dans le dessein de vivre à la campagne, je vous donne une petite terre que nous avous auprès de Lirias, à quatre lieues de Valence. Vous la comoissez. C'est un présent que nous pouvons vous faire sans nous incommoder. J'ose vous répondre que mon père de me désapprouvera point, et que cela fera un vrai plaisir à Séraphine.

Je me jetai aux genoux de don Alphonse, qut me releva dans le moment. Je lui haisait la main; et, plus claarmé de sou hon cœur que de son bienfait, Seigneur, lui dis-je, vos mauières ni enchantent. Le don que vous me faites m'est d'autant plus agréable, qu'il précède la connoissance d'un service que je vous ai rendu; et j'aime mieux le devoir à votre générosité qu'à votre reconnoissance. Mou gouverneur fut un pen surpris de cé discours, et ne manqua pas de me demander ee que c'étoit que ce prétendu service. Je le lui appris, et lui fis un détail qui redoubla son étonnement. Il étoit bien cloigné de penser, aussi bien que le baron de Steinbach, que le gouvernement de la ville de Valence hui ett été donne par mon crédit. Néaumoins, u'en pouvant plus douter, Gil Blas, me dit-il, puisque c'est à vous que je dois mon poste, je ne pretends point m'en teuir à la petite terre de Lirias, je vous offre avec cela deux mille ducats de pension.

Halte-là, seigneur don Mphonse, interrompis-je en cet endroit. Ne réveillez pas mon avarice. Les biesu se son propres qu'à corrompre mes mœurs; je ne l'ai que troj éprouvé. J'accepte volontiers votre terre de Lirias; j'y vivrai commodément avec le bien que j'ai d'ailleurs. Mais cela me suffit; et, loin d'en désirer devantage, je consentirois plutôt de perdre tout ce qu'il y a de superflu dans ce que je possède. Les richeses sont un fardeau dans une retraite où l'on ne cherche que de la tranmillité.

Pendant que nous nous entretenions de cette sorte, don César arriva. Il ne fit guère moins paroître de joie que son fils en me



voyant : et , lorsqu'il fut informé de l'obligation que sa famille m'avoit, il me pressa d'accepter la pension, ce que je refusaj de nouveau. Enfin le père et le fils me menèrent sur-le-champ chez un notaire, où ils firent dresser la donation, qu'ils signèrent tous deux avec plus de plaisir qu'ils n'auroient signé un acte à leur profit. Quand le contrat fut expédié, ils me le remirent entre les mains, en me disant que la terre de Lirias n'étoit plus à eux, et que j'en pourrois aller prendre possession quand il me plairoit. Ils s'en retournèrent ensuite chez le baron de Steinbach; et moi je volai vers notre hôtel, où je ravis d'admiration mon secrétaire, lorsque je lui annoncai que nons avious une terre dans le royaume de Valence, et que je lui contai de quelle manière je venois de faire cette acquisition. Combien peut valoir ce petit domaine? me dit-il. Cinq cents ducats de rente, lui répondis-je, et je puis t'assurer que c'est une aimable solitude. Je la connois pour y avoir été plusieurs fois en qualité d'intendant des seigneurs de Leyva. C'est une petite maison sur les bords du Guadalaviar, dans un hameau de cinq on six feux, ct dans un pays charmant.

Ce qui m'en plait davantage, s'écria Scipion, c'est que nons aurons là de bon gibier, avec du vin de Benicarlo et d'excellent muscat. Allons, mon patron, hatons-nous de quitter le monile et de gagner notre ermitage. Je n'ai pas moins d'envie d'y être que toi, lui repartis-je; mais il faut auparavant que je fasse un tour aux Asturies. Mon père et ma mère n'y sont pas dans une heureuse situation. Je prétends les aller chercher pour les conduire à Lirias, où ils passeront en repos leurs derniers jours. Le Ciel ne m'a peut-être fait trouver cet asile que pour les y recevoir, et il me puniroit si j'y manquois. Scipion loua fort mon dessein; et il m'excita même à l'exécuter. Ne perdons point de temps, me dit-il : je me suis assuré déjà d'une chaise roulante ; achetons vite des mules, et prenons le chemin d'Oviedo. Oui, mon ami, lui répondis-je, partons le plus tôt qu'il nous sera possible. Je me fais un devoir indispensable de partager les douceurs de ma retraite avec les auteurs de ma naissance. Nous nons verrons bientôt dans notre hamean; et je veux, en y arrivaut, écrire sur la porte de ma maison ces deux vers latins en lettres d'or :

> Inveni portum. Spes et Fortuna, valcte! Sat me lusistis; ludite nunc alios \*.

<sup>\*</sup> On prétend que ce distrique latin a été fait dans le seixième siècle

## LIVRE X.

CHAP. I. — Gil Blas part pour les Asturies; il passe par Valladolid, où il va voir le docteur Sangrado son ancien maltre. Il rencontre par hasard le seigneur Manuel Ordo-mez, administrateur de l'hôpital.

Dans le temps que je me disposois à partir de Madrid avec Scipion, pour me rendre aux Asturies. Paul V nomma le duc de Lerme au cardinalat. Ce pape, voulant établir l'inquisition dans le royaume de Naples, revêtit de la pourpre ce ministre, pour Pengager à faire agréer au roi l'Hilippe un si louable dessein. Tous ceux qui connoissoient parfaitement ce nouveau membre du sacré collège trouvérent, comme moi, que l'Église venoit de faire une belle acquisition.

Scipion, qui auroit mieux aimé me revoir dans un poste brillant à la cour qu'enterré dans une solitude, me conscilla de me présenter devant le nouveau cardinal. Peut-être, me dit-il, que son éminence, vous voyant hors de prison par ordre du roi, ne croira plus devoir affecter de paroître irritée contre vous, et pourra vous reprendre à son service. Monsieur Scipion, lui répondis-je, vous oubliez apparemment que je n'ai obtenu la liberté qu'à condition que je sortirois incessamment des deux Castilles. D'ailleurs me eroyez-vous déjà dégoûté de mon château de Lirias? Je vous l'ai déjà dit, et je vous le répète, quand le due de Lerme me rendroit ses bonnes graces, quand il m'offriroit la place même de don Rodrigue de Calderone, ie la refuserois. Mon parti est pris; je veux aller à Oviedo chercher mes parents, et me retirer avec eux auprès de la ville de Valence. Pour toi, mon ami, si tu te repens d'avoir lié ton sort au mien, tu n'as qu'à me le dire; je suis prêt à te donner la moitié de mes espèces, avec quoi tu demeureras à Madrid, où tu pousseras ta fortune le plus loin qu'il te sera possible.

Commeut done, reprit mon secrétaire, un peu touché de ces paroles, pouvez-vous me soupeonner d'avoir quelque répugnanpour un cardinal de Lamark. Ne pourroit-on le rendre en vers d'une manière plus exacte que l'uretière ne l'a traduit en prose?

> Je suis au port, et j'y demeure. Fortune, ambition, vaine espérance, adieu! Long-temps de me bercer vous vous fites un jeu: Bercer-en d'autres à cette heure!

ce à vous suivre dans votre retraite? Ce soupçon blesse mon zèle et mon attachement. (boil Scipion, ee fidele servieur, qui, pour partager vos peines, auroit volontiers passe le reste de ses jours avec vous dans la tour de Ségovire, ne vous accompagneroit qu'à regret dans un séjour qui lui promet mille délices! Non, monsieur, non, je n'ai pas envie de vous détourner de votre resolution. Il faut que je vous avoue ma mailee : lorsque je vous ai conseillé de vous montrer au due de Lerme, c'est que j'ai rêt bien aise de vous sonder, pour savoir s'il ne restoit point encore en vous quelques semences d'ambition. Eh bien! puisque vous etessi détaché des grandeurs, abandonunos donc promptement la cour, pour aller jouir de ces plaisirs innocents et délicieux dont nous nous formons unes icharmante i dée.

Nous partimes en effet bientôt après tous deux, dans ure chaise tirée par deux bonnes mules, conduites par un garcon dont je jugeai à propos d'augmenter ma suite. Nous conchaines le premier jour à Alcala de Henarès, et le second à Ségovie, d'où, sans m'arrêter à voir le généreux chatelain Tordesillas, je gagnai Penafiel sur le Duero, et le lendemain Valladolid. A la vue de cette dernière ville, je ne pus m'empêcher de pousser un profond soupir. Mon compagnon, qui l'entendit, m'en demanda la cause. Mon enfant, lui dis-je, c'est que j'ai long-temps exercé ici la médecine. Je n'y puis penser tranquillement. Ma eonseience m'en fait dans ce moment de secrets reproches. Que dis-ie? il me semble que tous les malades que j'ai tués sortent de leurs tombeaux pour venir me mettre en pièces! Quelle imagination! dit mon secretaire. En vérité, seigneur de Santillane, vous êtes trop bon. Pourquoi vons repentir d'avoir fait votre métier? Voyez les plus vieux médeeins, ont-ils de pareils remords? Oh que non! ils vont toujours leur train, rejetant sur la nature les aecidents funestes, et se faisant honneur des événements heureux.

Il est vrai, repris-je, que le docteur Sangrado, de qui je suivois fidèlement la méthode, étoit de ce caractère-là. Il avoit bean voir périr tous les jours vingt personnes entre ses mains, il étoit si persuadé de l'excellence de la saiguée et de la fréquente boisson, qu'il appeloit ses deux spécifiques pour toutes sortes de maladies, qu'au lieu de s'en prendre à ses remèdes, il croyoit que les malades ne mouroient que faute d'avoir assez bu et d'avoir été assez saigués. Vive Dieu! s'écria Seipion en faisant un éclat de rire, vous me parlez là d'un personnage incomparablé. Si ue se surieux de le voir et de l'entendre, tul dris-je, tu pourras dès demain satisfaire ta euriosité, pourvu que Sangrado vive encore, et qu'il soit à Valladolid: ce que j'ai de la peine à croire; car il étoit déjà vieux quand je le quittai, et il s'est écoulé bien des années depuis ce temps-là.

Notre premier soin, en arrivant dans l'hôtellerie où nous allàmes descendre, fut de nous informer de ce docteur. Nous apprimes qu'il n'étoit pas encore mort, mais que, ne pouvant plus à son âge faire des visites ni se donner de grands mouvements il avoit abandonné le pavé à trois ou quatre docteurs qui s'étoient mis en réputation par une nouvelle pratique qui ne valoit guère mieux que la sienne. Nous résolumes donc de nous arréter à Valladolid le jour suivant, tant pour laisser reposer nos mules que pour voir le seigneur Sangrado. Nous nous rendimes chez lui sur les dix heures du matin : nous le trouvames assis dans uu fauteuil, un livre à la main. Il se leva sitôt qu'il nous apercut, vint au devant de nous d'un pas assez ferme pour un septuagenaire, et nous demanda ee que nous lui voulions. Monsieur le docteur, lui dis-je, regardez-moi, je vous prie, attentivement; est-ce que vous ne me remettez point? J'ai pourtant l'honneur d'être un de vos élèves. Ne vous souvient-il plus d'un certain Gil Blas, qui étoit antrefois votre commensal et votre substitut? Quoi! c'est vous, Santillane? me répondit-il en m'embrassant d'un air affectueux. Je ne vous aurois pas reconnu. Je suis bieu aise de vous revoir. Qu'avez-vous fait depuis notre séparation? Vous avez saus doute pratiqué la médecine? C'est à quoi, repris-je, j'avois assez de peuchant; mais de fortes raisons m'en out empéché.

Tant pis, reprit Saugrado; avec les principes que vous aviez reçus de moi, vous seriez devenu nu habile médecin, pourvu que le Ciel vous ent fait la grace de vous préserver de l'amour dangereux de la climie. Aht mon fils, poursuivit-il d'un ton donloureux et déclanateur, quel changement dans la médecine depuis quelques aunées! Vous m'en voyez surpris et indigué avec raison. On ôte à cet art l'homeur et la dignité. Cet art, qui dans tous les temps a respecté la vie des hommes, est présentement eu proie à la tejmérité, à la présomption, et à l'impérité; car les faits parlent, et hientôt les pierres circont contre le brigandage des nouveaux praticiens : lapides elamabunt. On voit dans cette ville des médecins, on soi-disant tels, qui se sont attelés au char de triomphe de l'antimoine : currus triumphalis antimonii; des échappés de l'école de Paraceles, des adorateurs du kermés, des géorisseurs de hasard, qui font consister toute la vierne de partie de la contrateur de la contrateu

science de la médecine à savoir préparer des drogues chimiques. Que vous dirai-je? tout est méconnoissable dans leur méthode. La saiguée du pied, par exemple, jadis si rare, est aujourd'hui presque la seulc qui soit en usage. Les purgatifs, autrefois doux et benins, sont chaugés en émétique et en kernés. Ce n'est plus qu'un chaos où chacun se pernet ce qu'il veut, et franchit les bornes de l'ordre et de la sagesse que nos premiers maîtres ont posées.

Quelque chvie que j'eusse de rire en attendant une si comique déclamation, j'eus la force d'y résister; je fis plus, je déclamai contre le kerniés sans savoir ce que c'etoit, et donnai au diable à tout hasard ceux qui l'out invente. Seipion, remarquant que je m'égayois dans cette seéne, y vonht mettre aussi du sien. Monsieur le docteur, dit-il à Sangrado, comme je suis petit-nevu d'un médecin de la vieille école, qu'il me soit permis de me révolter avec vous contre les remédes de la chinuie. Feu mon grand-oncle, à qui Dieu fasse misericorde, étoit si chaud partisan d'hippocrate, qu'il s'est battu souvent contre les empiriques qui ne parloient pas avec assez de respect de cc roi de la médecine. Bon sang ne peut mentir : je servirois volontiers de bourreau à ces novateurs ignorants dont vous vous plaignez avec tant de justice et d'eloquence. Quel désordre ces misérables ne causent-ils pas dans la société civile!

Ce désordre, dit le docteur, va plus loin que vous ne pensez. Il ne m'a servi de rien de publier un livre contre le brigandage de la médecine; au contraire, il augmente de jour en jonr. Les chirurgiens, dont la rage est de vouloir faire les médecins, se croient capables de l'être, dés qu'il ne faut que donner du kermés et de l'emétique, à quoi ils joignent des saignées du pied à leur fantaisie. Ils vont même jusqu'à mêler le kermès dans les apozèmes et les potions cordiales, et les voilà de pair avec les grands faiseurs en médecine. Cette contagion se répand jusque dans les clottres. Il y a parmi les moines des frères qui sont tout ensemble apothicaires et chirurgiens. Ces singes de médecins s'appliquent à la chimie, et font des drogues pernicienses avec lesquelles ils abrégent la vie de leurs révérends pères. Enfin il y a dans Valladolid plus de soixante mouastères, tant d'hommes que de filles; jugez du ravage qu'y fait le kermès, avec l'émétique et la saignée du pied ! Seigneur Sangrado, lui dis-je alors, yous avez bien raison d'être en colère contre ces empoisonneurs; je gémis avec vous, et partage vos alarmes sur la vie des hommes, manifestement menacée par une méthode si différente de la votre. Je crains fort que la chimie n'occasionne un jour la perte de la médecine, comme la fausse monnoie cause la ruine des états. Fasse le Ciel que ce jour fatal ne soit pas près d'arriver!

Dans cet endroit de notre conversation nous vimes paroltre une vieille servante qui apportoit au docteur une soucoupe sur laquelle il v avoit un petit pain mollet, un verre avec deux carafes, dont l'une étoit pleine d'eau, et l'autre de vin. Après qu'il eut mangé un morceau, il but un coup, où il y avoit à la vérité les trois quarts d'eau ; mais cela ne le sauva point des reproches qu'il me donnoit sujet de lui faire. Ah! ah! lui dis-je, monsieur le docteur, je vous prends sur le fait. Vous buyez du vin, vous qui vous étes toujours déclaré contre boisson, vous qui pendant les trois quarts de votre vie, n'avez bu que de l'eau, et qui étes cause que depuis dix ans je n'ai pas bu une goutte de vin! Depuis quand êtes-vous devenu si contraire à vous-même ? Vous ne sauriez vous excuser sur votre age, puisque, dans un endroit de vos écrits, vous définissez la vicillesse comme une phthisie naturelle qui nous dessèche et nous consume; que, sur cette définition, vous déplorez l'ignorance des personnes qui appellent le vin le lait des vieillards. Que direz-vous donc pour vous justifier?

Vous me faites la guerre bien injustement, me répondit le vieux médecin. Si je buvois du vin pur, vous auriez raison de me regarder comme un infidèle observateur de ma propre méthode; mais vous voyez que mon vin est bien trempé. Autro contradiction, lui répliquai-je, mon cher maître; souvenez-rous que vous trouviez mauvais que le chanoine Sedillo bût du vin, quoiqu'il y nelât beaucoup d'eau. Avouez de honne grace que vous avez reconnu votre erreur, et que le vin n'est pas une funeste liqueur, comme vous l'avez avancé dans vos ouvragés, pourvu qu'on n'en boixe qu'avec modération.

Ces paroles embarrassèrent un peu notre docteur. Il ne pouvoit nier qu'il eût défendu dans ses livres l'usage du vin; mais la honte et la vanité l'empédiant de couvenir que je lui faisois un juste reproche, il ne savoit que me répondre, et il en étoit tout confus. Pour le tirer d'embarras, je chingeai de maitère; et un moment après je pris congé de lui, en l'exhortant à tenir toujours bon contre les nouveaux praticiens. Courage, lui dis-je, seigneur Sangrado; ne vous lassez point de décrier le kermès, et frondez saus cesse la saignée du pied. Si, malgré votre zéle et votre amour pour l'orthodoxie médicale, cette engeance empirique vient à bont de ruiner la discipline, vons aurez du moins la consolation d'avoir fait tous vos efforts pour la maintenir.

Comme nous nous en retournions à l'hôtellerie, mon secretaire et moi, nous entretenant tous deux du caractère réjouissant et original de ce docteur, il passa près de nons dans la rue un homme de cinquante-cinq à soixante ans, qui marchoit les yeux baissés, tenant un gros chapelet à la main. Je le considerai attentivement, et le reconnus sans peine pour le seigneur Manuel Ordonnez, ce bon administrateur d'hôpital, dont il est fait mention si honorable dans le premier tome de mon histoire \*. Je l'abordai avec de grandes démonstrations de respect, en disant : Serviteur an vénérable et discret seigneur Manuel Ordonnez, l'homme du monde le plus propre à conserver le bien des pauvres. A ces mots il me regarda fixement, et me répondit que mes traits ne lui étoient pas inconnus, mais qu'il ne pouvoit se rappeler où il m'avoit vu. Je n'en suis point étonné, repris-je; il n'est pas étonnant que vous n'ayez pas fait attention à moi ; i'allois chez vous dans le temps que vous aviez à votre service un de mes amis, nommé Fabrice Nunez. Ah! je in'en souviens présentement, repartit l'administrateur avec un souris malin, à telles enseignes que vous étiez tons deux de bons enfants; vous avez fait ensemble bien des tours de jeunesse. Eh! qu'est-il devenu ce pauvre Fabrice? Toutes les fois que je pense à lui, i'ai de l'inquiétude sur ses petites affaires.

C'est pour vous en apprendre des nouvelles, dis-je au seigneur Manuel, que j'ai pris la liberté de vous arrêter dans la rue. Fabrice est à Madrid, où il s'occupe à faire des œuvres melées. Qu'appelez-vous des œuvres melées ? me répliqua-t-il. Cela me paroti dequivoque. Je veux dire, lui repartis-je, qu'il écrit en vers et en prose; il fait des comédies et des romans; en un mot, c'est un garçon qui a du génie, et qui est reçu fort agréa-blement dans les bonnes maisons. Mais, dit l'administrateur, comment est-il avec son boulanger? Pas si bien, lui répondis-je, qu'avec les personnes de condition; entre nous, je ne le crois pas fort riche. Oh! je n'en doute nullement, reprit Ordonuez. Qu'il fasse sa cour aux grands seigneurs tant qu'il lui plaira; se complaisances, ses flatteries, ses bassesses, lui rapporteront encore moins que ses ouvrages. Je vous le prédis, vous le verrez melque iour à l'hônital.

Cela pourra bien être, lui répliquai-je; la poésie en a amené là bien d'autres. Mon ami Fabrice auroit beaucoup mieux fait de

<sup>\*</sup> Livre I, chap. xvii; livre II, chap. i, ii, et suiv.

demeurer attaché à votre selgueurie; il rouleroit aujourd'hui sur l'or. Il seroit du moins fort à son aise, dit Mannel. Je l'aimois; et j'allois, en l'élevant de poste en poste, lui procurer dans la maison des panvres un établissement solide, lorsqu'il lui prit fautaisie de donner dans le bel esprit. L'insensé! il composa une comédie qu'il fit représenter par des comédiens qui étoient dans cette ville ; la pièce réussit, et la tête tourna des ce moment à l'auteur. Il se crut un nouveau Lope de Vega; et, préférant la funée des applaudissements du publie aux avantages réels que mon amitié lui préparoit, il me demanda son congé. Je voulus, par compassion, lui faire changer de sentiment ; je lui remoutrai vainement qu'il laissoit l'os pour courir après l'ombre ; je ne pus retenir ee fou que la fureur d'écrire entraînoit. Il ne connoissoit pas son bonheur, ajouta l'administrateur; le garçon que j'ai pris après lui pour me servir en peut rendre un bon temoignage : plus raisonnable que Fabrice avec moins d'esprit, il ne s'est uniquement appliqué qu'à bien s'acquitter de ses commissions et qu'à me plaire. Aussi l'ai-je poussé comme il le méritoit ; il remplit actuellement à l'hôpital deux emplois , dont le moindre est plus que suffisant pour faire subsister un honnéte homme chargé d'une grosse famille.

CHAP. II. — Gil Blas continue son voyage, et arrive heureusement à Oviedo. Dans quel état il retrouva ses parents. Mort de son père; suite de cette mort.

De Valladolid, nous nous rendimes en quatre jours à Oviedo, asıs avoir fait en chemin aucune mauvaise rencontre, malgré le proverbe qui dit que les voleurs sentent de loin l'argent des voyageurs. Il y auroit en pourtant un assez bean coup à faire pour eux, et deux habitants seulement d'un souterrain nous auroient sans peine enlevé nos doublons; ear je u'avois pas appris à la cour à devenir brave; et Bertrand, mon moço de mulas ', ne paroissoit pas d'humeur à se faire tuer pour défendre la bourse de son maître. Il n'y avoit que Scipion qui fût un peu sadassin.

Il étoit nuit quand nous arrivâmes dans la ville. Nous allames loger dans une hôtelleric tout auprès de chez mou notel le chanoine Gil Perez. J'étois bien aise de m'informer dans quel état se trouvoient mes parents, avant que de me présenter devant eux; et, pour le savoir, je ne pouvois mieux m'adresser qu'à

\* Mozo de mulas, ce ui qui a soin des mules, muletier. Mozo se proponce moço, comme Lo Sage l'a écrit. l'hôte ou qu'à l'hôtesse de ce cabaret, que je comoissois pour des gens qui ue pouvoieut ignorer les affaires de leurs voisins. En effet, l'hôte m'ayant recomu après m'avoir envisagé avec attention, s'écria : Par saint Antoine de Pade I voici le fils din bon couyer Blas de Santillane. Oni vraiment, dit l'hôtesse, c'est luimeine; je le recomnois bien; il u'a presque point changé : c'est luimeine; je le recomnois bien; il u'a presque point changé : c'est ce petit eveille de Gi Il Blas qui avoit plus d'esprit qu'il m'étoit gros. Il me semble que je le vois encore, qui vient avec sa bouteille chercher ici du vin pour le souper de son oncle.

Madame, lui dis-je, vous avez une heureuse mémoire; mais de grace appreuez-moi des nouvelles de ma famille. Mon père et ma mère ne sont pas sans doute dans une agréable situation. Cela n'est que trop véritable, répondit l'hôtesse : dans quelque état facheux que vous puissiez vous les représenter, vous ne sauriez vous imaginer des personnes qui soient plus à plaiuteu. Le bon homme Gil Perez est devenu paralytique de la moillé du corps, et n'ira pas loin, selon toutes les apparences; votre père, qui demeure depuis peu chez ce chanoine, a une fluxion de poitrine, on, pour mieux dire, il est dans ce moment entre la vie et la mort; et votre mère, qui une sorte pas trop bien, est obligée de servir de garde à l'un et à l'autre. Telle est leur situation.

Sur ce rapport, qui me fit sentir que j'étois fils, je laissai Bertrand avec mon équipage à l'hôtellerie; et, suivi de mon secrétaire, qui ne voulut point m'abandonner, je me rendis chez mon oncle. D'abord que je parus devaut ma mère, une émotion que je lui causai lui annouca ma présence avant que ses veux eussent démèlé mes traits. Mon fils, me dit-elle tristement après m'avoir embrassé, venez voir mourir votre père ; vous venez assez à temps pour être frappé de ce eruel spectacle. En achevant ces paroles, elle me mena dans une chambre où le malheureux Blas de Santillane, conché dans un lit qui marquoit bien la pauvreté d'un écuyer, touchoit à son dernier moment. Onoique environné des ombres de la mort, il avoit eneore quelque connoissance. Mon cher ami, lui dit ma mère, voici Gil Blas votre fils, qui vous prie de lui pardonner les chagrins qu'il vous a causés, et qui vous demande votre bénédiction. A ce discours, mon père ouvrit des yeux qui commençoient à se fermer pour jamais; il les attacha sur moi; et remarquant, malgré l'accablement où il se trouvoit, que j'étois touché de sa perte, il fut attendri de ma douleur. Il voulut parler, mais il n'en ent pas la force. Je pris une de ses mains; et, tandis que je la baignois de larmes, sans pouvoir prononcer un mot, il expira, comme s'il n'eût attendu que mon arrivée pour rendre le dernier soupir.

Ma mère étoit trop préparée à cette mort pour s'en affliger sans modération; j'en sus peut-être plus pénétré qu'elle, quoique mon père ne m'est donné de sa vie la moindre marque d'amitié. Outre qu'il suffisoit pour le pleurer que je fusse son fils. je me reprochois de ne l'avoir point secouru ; et, quand je pensois que j'avois eu cette dureté, je me regardois comme un monstre d'ingratitude, ou plutôt comme un parricide. Mon oncle, que je vis ensuite étendu sur un antre grabat et dans un état pitovable, me fit éprouver de nouveaux remords. Toutes les obligations que je lui avois vinrent s'offrir à mon esprit. Fils dénaturé, me dis-je à moi-même, considère pour ton supplice la misère où sont tes parents. Si tu leur avois fait quelque part du superflu des biens que tu possédois avant ta prison, tu leur aurois procurés des commodités que le revenu de la prébende ne peut leur fournir, et tu aurois peut-être prolongé la vie de ton père.

L'infortuné Gil Perez étoit retombé en enfance. Il n'avoit plus de mémoire, plus de jugement. Il ne me servit de rien de lo presser entre mes bras, et de lui douner des témoignages de ma tendresse; il n'y parut pas sensible. Ma mère avoit beau lui dire que j'étois son neveu Gil Blas, il m'envisageoit d'un air imbéeile, saus répondre rien. Quand le sang et la reconnaissance m'auroient pas obligé à plaindre un oncle à qui je dévois tant, je n'aurois pu m'en défendre en le voyant dans une situation si digue de pitié.

Pendant ce temps-la, Scipion gardoit un morne silence, partageoit mes peines, et confondoit par anitié ses soupirs avec les miens. Comme je jugeai que ma mère, après une si longue absence, vondroit m'entreteuir, et que la présence d'un homme qu'elle ne connoissoit pas pourroit la génere, je le tira à part, et uli dis : Va, mou enfant, va te reposer à l'hôtellerie, et me laisse ici avec ma mère; nous allons avoir ensemble un entretien qui durera long-temps; la bonne dame, si tu restois avec nous, te croiroit peut-être de trop dans une conversation qui ne roulera que sur des affaires de famille. Scipion se retira, de peur de nous contraindre; et j'eus effectivement avec ma mère un entretien qui dura toute la nuit. Nous nous rendîmes mutuellement un compte fid-le de co qui nous étoit arrivé à l'un et à l'autre depuis ma sortie d'Oviedo. Elle me fit un ample détail des chagrins qu'elle avoit es suvés daus des maisons où elle avoit été duégne, et me dit làdessus une infinité de choses que je n'aurois pas été bien aise que mon secrétaire eût entendues, quoique je n'eusse rien de caché pour lui. Avec tout le respect que je dois à la mémoire de ma mère, la dame étoit un peu prolixe dans ses récits; elle m'auroit fait grace des trois quarts de son histoire, si elle en eût supprimé les eireoustances inutiles.

Elle finit enfin sa narration, et je commençai la mienne. Je passai legèrement sur toutes mes aventures; mais lorsque je parlai de la visite que le fils de Bertrand Museada, épicier d'Oviedo, m'étoit venu faire à Madrid, je m'étendis fort sur est article. Je vous l'avouerai, dis-je à mamere, je requs très mal ce garçon, qui, pour s'en venger, vous aura fait sans doute un affreux portrait de moi. Il n'y a pas manqué, répondit-elle. Il vous trouva, nous dit-il, si fier de la faveur du premier ministre de la monarchie, qu'à peine daignátes-vous le recounoitre; et, quand il vons détailla nos misères, vous l'écoutates d'un air glacé. Comme les pères et les mères, ajouta-t-elle, cherchent toujours à excuser leurs enfants, nous ne pûmes croire que vous eussiez un si mauvais cœur. Votre arrivée à Oviedo justifie la bonne opinion que nous avions de vous, et la douleur dont je vous vois saisi achève de faire votre apologie.

Vous jugez de moi trop favorablement, lui répliquai-je ; il y a du vrai dans le rapport du jeune Muscada. Lorsqu'il vint me voir, je n'étois occupé que de ma fortune; et l'ambition qui me dominoit ne me permettoit guere de penser à mes parents. Il ne faut done pas s'étouuer si dans cette disposition je fis un accueil peu graeieux à un homme qui, m'abordant d'un air grossier, me dit brutalement qu'avant appris que j'étois plus riche qu'un juif, il venoit me conseiller de vous envoyer de l'argent, attendu que vous en aviez grand besoin; il me reprocha même, dans des termes peu mesurés, mon indifférence pour ma famille. Je fus choqué de sa franchise, et, perdant patience, je le poussai par les épaules hors de mon cabinet. Je conviens que j'eus tort dans cette rencontre ; j'aurois dù faire réflexion que ce n'étoit pas votre faute si l'épicier manquoit de politesse, et que son conseil ne laissoit pas d'être bon à suivre, quoiqu'il cût été donné malhonnétement.

C'est ce que je me représentai un moment après que Jeus chassé Muscada. Malgrè la colère qui me dominoit, la voix du sang se fit entendre; je me rappelai tous mes devoirs envers mes parents; et, rougissant de honte de les remplir si mal, je sentis des remords dont je ne puis néamnoins ine faire honneur auprès de vous, puisqu'ils furent bientôt étouffés par l'avariee et par l'ambition. Mais dans la suite, avant été enfermé par ordre du roi dans la tour de Ségovie, j'y tombai dangereusement malade; et e'est eette lieureuse maladie qui vous a rendu votre fils. Qui, c'est ma maladie et ma prison qui ont fait reprendre à la nature tous ses droits, et qui m'ont entièrement détaché de la cour. Je suis revenu de cette vie tumultueuse, je ne respire plus que la solitude, et je ne suis venu aux Asturies que pour vous prier de vouloir bien partager avec moi les doueeurs d'une vie retirée. Si vous ne rejetez pas ma prière, je vous conduirai à une terre que j'ai dans le royaume de Valence, et nous vivrons là très commodément. Vous jugez bien que je me proposois d'y mener aussì mon père ; mais , puisque le Ciel en a ordonné autrement , que j'aje du moins la satisfaction de posséder chez moi ma mère, et de ponyoir réparer par toutes les attentions imaginables le temps que j'ai passé sans lui être utile.

Je vous sais très bou gré de vos louables intentions, me dit alors ma mére; et je m'en irois avec vous sans balaneer, si je n'y trouvois des diffieultés. Je n'abandonnerai pas votre onele mon frère dans l'état où il est, et je suis trop acconumée à ce pays-et pour m'en éloigner; cependant, comme la chose mérite d'être mòrement examinée, je veux y réver à loisir. Ne nous occupons présentement que du soin des funérailles de votre père. Chargeous-en, lui dis-je, ce jeune homme que vous avez vu avec moi; c'est moi secrétaire, il a de l'esprite et du zèle; nous pouvons

nous en reposer sur lui.

A peine eus-je prononcé ces paroles , que Seipion revint; il cioi déja jour. Il nous demanda si nous n'avions pas hesoin de son ministère dans l'embarras où nous étions. Je répondis qu'il arrivoit fort à propos pour recevoir un ordre important que j'a-vois à lui douner. Des qu'il sut de quoi il s'agissoit : Cela suffit, me dit-il, j'ai déjà toute cette cérémonie arrangée dans ma tête. Vous pouvez rous en fler à moi. Prenez garde, lui dit ma mère, de faire un enterrement qui ait un air pompeux; il ne sauroit être trop modeste pour mon époux , que toute la ville a comuu pour un écuyer des plus malajées. Madame, repartil Sejion, quand il aurott été encere plus pauvre, je n'eu rabattrois pas deux marvedis. Je ne regarde la-dedans que mon mattre : il a été favori du due de Lerme, son père doit être enterré noblement.

l'approuvai le dessein de mon secrétaire, je lui recommandai même de ne point épargner l'argent. Un reste de vanité que je conservois encore se réveilla dans cette occasion. Je me flattai qu'en faisant de la dépense pour un père qui ne me laissoit aucun héritage, je ferois admirer mes manières généreuses. De son côté, mà mère, quelque contenance de modestie qu'elle affectat, n'étoit point fachée que son mari fut inhumé avec éclat. Nous domames douc carte blanche à Scipion, qui , sans perdre de temps, alla preudre toutes les mesures nécessaires pour rendre les funérailles superbes.

Il n'y réussit que trop bien. Il fit des obsèques si magnifiques, qu'il révolta contre moi la ville et les faubourgs; tous les habitants d'Oviedo, depuis le plus grand jusqu'an plus petit, furent choqués de mon ostentation, et firent là-dessus des gloses peu honorables pour moi. Ce ministre fait à la hâte, disoit l'un, a de l'argent pour enterrer son père, mais il n'en avoit point pour le nourrir. Il anroit mieux valu, disoit l'autre, qu'il eut fait plaisir à son père vivant, que de lui faire tant d'honneurs après sa mort. Enfin les coups de langue ne me furent point épargnés ; chacun lança son trait. Ils n'en demeurerent pas là : ils nous insultèrent, Scipion, Bertrand, et moi, quand nous sortimes de l'église; ils nous chargérent d'injures, nous accablérent de huces, et conduisirent Bertrand à l'hôtellerie à coups de pierres. Pour dissiper la canaille qui s'étoit attroupée devant la maison de mon oucle, il fallut que ma mère se montrat, et protestat publiquement qu'elle étoit fort contente de moi. Il y en eut d'autres qui coururent au cabaret où étoit ma chaise, dans le dessein de la briscr; ce qu'ils auroient fait indubitablement, si l'hôte et l'hô tesse n'eusscut trouvé moyen d'apaiser ces esprits furieux, et de les détourner de leur résolution.

Tous ces affronts qu'on me faisoit, et qui étoient autant d'écfets des discours que le jeune épicier avoit tenus de moi dans la ville, m'inspirérent tant d'aversion pour mes compatriotes, que je me déterminai à quittet hientot Oricido, où sans cela j'aurois fait pent-etre un assez loug séjour. Je le déclarai tont net à ma mère, qui, se sentant elle-unéme très mortifiée de l'accueil dont le peuple ur avoit régalé, ne s'opposa point à un si prompt départ. Il ne fut plus question que de savoir de quelle sorte j'en userois avec elle. Ma mère, lui dis-je, puisque mon oncle a besoin de votre assistance, je ne vous presserai plus de n'accompagner; màs comme il ne paroit pas élogiaé de safin, promettezmoi de venir me rejoindre à ma terre aussitôt qu'il ne sera plus. J'attends de vous cette marque d'affection.

Je ne vous ferai point cette promesse, répondit ma mère, car je ne la tiendrois pas ; je veux passer le reste de mes jours dans ... lea Asturies, et dans une parfaite indépendance. Ne serez vous pas tonjours, lui répliquai-je, maltresse absolue dans mon châtean? Je n'en sais rien, repartit-elle; vous n'avez qu'à devenir amoureux de quelque petite fille, vous l'épouserez; elle sera son, je serai as belle-mère; nous ne pourrous vivre. Vous prévoyez, lui dis-je, les matheurs de trop loin. Je n'ai aucume envie de me marier; mais quand la fautaisie m'en preudroit, je vous réponds que l'obligerois bien ma femme à se soumettre avenglément à vos volonités. C'est me répondre témérairement, reprit ma mère; et je demanderois caution de la caution. Je craindrois que votre complaisance pour votre épouse ne l'emportat sur la force du sang, et je ne voudrois pas jurer que dans nos brouileries vous ne prissiez plutôt le parti de votre femme que le mien, quelque tort qu'elle plut avoir.

Vous parlez à merveille , madame , s'écria mon secrétaire , en se mélaut à la conversation; je erois, comme vous, que les brus dociles sont bien rares. Cependant, pour vous accorder vous et mon mattre, puisque vous voulez absolument demeurer, vous dans les Asturies, et lui dans le royaume de Valence, il faut qu'il vois fasse une pension de cent pistoles, que je vous apporterai ici tous les ans. Par ce moven, la mère et le fils vivroit fort satisfaits à deux cent lieues l'un de l'antre. Les deux parties intéressées approuvérent la convention proposée; après quoi je pavai la première aunée d'avance ; et je sortis d'Oviedo le lendemain avant le jour, de peur d'être traité par la populace comme un saint Étienne. Telle fut la réception que l'on me fit dans ma patrie. Belle lecon pour les hommes du commun, lesquels, après s'être enrichis hors de leur pays, y veulent retourner pour y faire les gens d'importance ! Plus ils y feront briller de richesses, plus ils serout haïs de leurs compatriotes.

CHAP. III. — Gil Blas prend la route du royaume de Valence, et arrive enfin à Lirias, description de ce château, comment il y fut reçu, et quelles gens il y trouva.

Nous primeste chemin de Léon, ensuite celui de Paleneia; et, continuant notre voyage à petites journées, nous arrivàmes au bout de la dixiéme à la ville de Ségorbe, d'où le tendemain dans la matinée nous nous rendimes à ma terre, qui n'en est éloignée que de trois lieues. A mesure que nous nous en approchions, le prenois plaisir à voir mon seerétaire observer avec beaucoup d'attention tous les châteaux qui s'offroient à sa vue, à droite et a gauche, dans la campagne. L'orsqu'il en aperevoit un degrande

apparence, il ne manquoit pas de me dire, en me le montrant du doigt : Je voudrois bien que ce fût là notre retraite.

Je ne sais, lui dis-je, mon ami, quelle idée tu as de notre habitation; mais si tu t'imagines que c'est une maison maguifique, une terre de grand seigneur, je t'avertis que tu te trompes furieusement.

Si tu veux n'être pas la dupe de ton imagination, représentetoi la petite maison qu'ilorace avoit dans le pays des Sabius près de l'îbur, et qui lui fut donnée par Méchas. Don Alphonse m'a fait à-pen-près le même présent. Tant pis, s'écria Scipion; je ne dois done m'attendre qu'à voir une claumière. Ce n'en est pas tout-à-fait une, lui répondis-je; mais souviens-toi que je l'en ai tonjours fait une description très modeste; et, dès ce moment, u peux juger par toi-même si j'en ai fait une fidèle peinture. Jetteles yeux du côté du Guadalaviar, et regarde sur ses bords, auprès de ce hameau de nenf a dix feux, cette maison qui a quatre petits pavillons; c'est mon elháteau.

Comment diable! dit alors mon secretaire d'un ton de voix admiratis, d'est un bijou que cette maison. Outre l'air de noblesse que lui domnent ses pavillons, on peut dire qu'elle est bien située, bien batie, et entourée de pays plus charmants que les entrous même de Séville, appelés par excellence le paradis terrestre. Quand nous aurions eltoisi es esjour, il ne seroit pas plus de mon goût; en vérite, ple trouve charmant; une rivière l'arrose de ses caux; un bois épais prête son ombrage quând on vent se promener au milieu du jour. L'aimable solitude! ah! mon cher mattre, nous avons bien la mine de demeurer iel long-temps! Je suis ravi, lui dis-je, que tu sois content de notre asyle, dont tu ne comnois pas encore tous les agréments.

En nous entretenant de cette sorte, nous ious avançâmes vers la maison, dont la porte nous fut ouverte, anssitôt que Seipion eut dit que e'étoit le seigneur Gil Blas de Santillane qui venoit prendre possession de son château. A ce nom, si respecté des personnes qui l'entendirentpronouere, naliasa entrerma chaise dans une grande cour, où je mis pied à terre; puis, m'appuyant pesamment sur Seipion, et faisant gros dos, je gaguai une salte où je fus à peine arrivé, que sept à huit domestiques parureut. Ils me dirent qu'ils venoient me présenter leurs hommages comme à leur nouveau patron; que don César et don Alphoise de Leyva les avoient choisis pour me servir, l'un en qualité de cuisimier, l'autre d'aide de cuisinie, un autre de marmiton, celui-ci de portier, et ceux-là de laquais; avec défense de recevoir

de moi ancun argent, ces deux seigneurs preiendant faire tous les frais de mon ménage. Le cuisinier, nommé mattre Joachim, étoit le principal de ces domestiques, et portoit la parole; il faisoit l'agreable : il me dit qu'il avoit fait une ample provision de tontes sories d'excellents vius; et que pour la bonne chère, il espéroit qu'un garçon comme lui, qui avoit été six aus cuisinier de monseigneur l'arrhevéque de Valence, sauroit composer des ragoûts qui piqueroient ma sensualité. Je vais, ajouta-t-il, me préparer à vous donner un échantillon de mon avoir-faire. Promenez-vous, seigneur, en attendant le diner; visitez voire clàteau; voyez si vous le trouvez en état d'être habité par votre seigneur, en attendant le diner; visitez votre elstemeurs.

Je laisse à penser si je négligeal cette visite; et Scipion, encore plus curieux que moi de la faire, in'entraina de chembre en chambre. Nous parcourûmes toute la maison, depuis le haut jusqu'en bas; il n'échappa pas, du moins à ce que nous crimes, le moiudre endroit à notre eurosité intéressée; et j'eus par-tout occasion d'admirer la bonté que don César et son fils avoient pour moi. Je fus frappé, entre autres choses, de deux appartements qui étoient aussi bien meublés qu'ils pouvoient l'être sans magnificence. Dans l'un, il y avoit une tapisserie des Pays-Bas, avec un lit et des chaises de velours, le tout propre eneore, quoique fait du temps que les Maures occupoient le royaume de Valence. Les membles de l'autre appartement étoient dans le même goût: e'étoit une vieille tenture de damas de Génes jaune, avec un lit et des fauteuils de la même étoffe, garnis de franges de soie bleue. Tous ees effets, qui dans un inventaire auroient été pen prisés, paroissoient là très considérables.

Après avoir bien examiné toutes ces choses, nous revitmes, non secrétaire et moi, dans la salle oû étoit dressée une table sur laquelle étoient deux couverts; nons nous y assimes, et dans le moment on nous servit un olta podrida si délicieuse, que nous plaignimes l'archevéque de Valence de n'avoir plus le cuisinier qui l'avoit faite. Nous avious à la vérité beaucoup d'appêtit, ce qui ne nous la fisioit pas trouver plus mauvaise. A claque morceau que nons mangious, mes laquais de nouvelle date nous présentoient de grands verres qu'ils remplissoient jusqu'aux bords d'un vin de la Manche exquis. Scipion en étoit charmé; mais n'osant devant eux faire éclater la satisfaction intérieure qu'il ressentoit, il me le ténoiguoit par des regards parlants, et je lui faisois connoître par les miens que j'étois aussi content que hi. Un plat de rôti, composé de deux cailles grasses, qui flaquoient un petit levraut d'un funct admirable, nous fit quitter le pot pourri, et acheva de nous rassasier. Lorsque nous etmesmangé comme deux affamés, et bu à proportion, nous nous levames de table pour aller au jardin faire volupticusement la sieste dans quelque enfroit frais et agréable.

Si mon secrétaire avoit paru jusque-là fort satisfait de ce qu'il avoit vu, il le fut encore davantage quand il vit le jardin. Il le trouva comparable à celui de l'Escurial. Il ne ponvoit se lasser de le parcourir des yeux. Il est vrai que don César, qui venoit de temps eu temps à Lirias, prenoit plaisir à le faire cultiver et embellir. Toutes les allées biens sablées et bordées d'orangers, un grand bassin de marbre blanc, au milieu duquel un lion de bronze vomissoit de l'eau à gros bouillons, la beauté des fleurs, la diversité des fruits, tous ces objets ravirent Scipion ; mais il fut particulièrement enchanté d'une longue alléc qui conduisoit, en descendant toujours, au logement du feruier, et que des arbres touffus couvroient de leur épais feuillage. En faisant l'éloge d'un licu si propre à servir d'asyle contre la chaleur, nous nous y arrètames, et nous nous assimes au pied d'un ormeau, où le sommeil eut peu de peine à surprendre deux gaillards qui venoient de bien diner.

Nous nous réveillames en sursaut deux heures après, au bruit de plusieurs coups d'escopettes, lesquels se firent entendre si près de nous, que nous en fûmes effrayés. Nous nous levâmes brusquement; et, pour nous informer de la cause de ce bruit, nous nous rendimes à la maison du fermier. Nous y trouvâmes huit ou dix villageois, tous habitants du hameau, qui, s'étant assemblés là, tiroient et dérouilloient leurs armes à feu pour célébrer mon arrivée, dont ils venoient d'être avertis. Ils mc connoissoient la plupart, pour m'avoir vu plus d'une fois dans le château exercer l'emploi d'intendant. Ils ne m'apercurent pas plus tôt, qu'ils crièrent tous ensemble : Vive notre nouveau seigneur! qu'il soit le bienvenu à Lirias! Ensuite ils rechargèrent leurs escopettes, et me régalèrent d'une décharge générale. Je leur fis l'accueil le plus gracieux qu'il me fut possible, avec gravité pourtant, ne jugeant pas devoir trop me familiariser avec eux. Je les assurai de ma protection; je leur láchai même une vingtaine de pistoles ; et ce ne fut pas, je crois, celle de mes ma · nières qui leur plut le moins. Après cela je leur laissai la liberté de jeter encore de la poudre au vent, et je me retirai avec mon secrétaire dans le bois, où nous nous promenames jusqu'à la nuit, sans nous lasser de voir des arbres, tant la possession d'un bien nouvellement acquis a d'abord de charmes pour nous! Le cuisinier, l'aide de cuisine, et le marmiton, n'étoient pas oisifs pendant ce temps-là; ils travailloient à nous préparer un repas supérieur à celui que nous avions fait; et nous fumes dans le dernier étonnement, lorsque, étant entrés dans la même salle où nous avions diné, nous vimes mettre sur la table un plat de quatre perdreaux rôtis, avec un civet de lapin d'un côté, et un chapon en ragout de l'autre. Il nous servirent ensuite pour entremets des oreilles de cochon, des poulets marinés, et du chocolat à la crême. Nous bûmes copieusement du vin de Lucène. et de plusieurs autres sortes de vins délicieux; et quand nous sentimes que nous ne pouvions boirc davantage sans exposer notre sante, nous songeames à nous aller coucher. Alors mes laquais, prenant des flambeaux, me conduisirent au plus bel appartement, où ils s'empressèrent de me déshabiller; mais quand ils m'eurent donné ma robe de chambre et mon bonnet de nuit. je les renvoyai en leur disant d'un air de maître : Retirez-vous, messieurs, je n'ai pas besoin de vous pour le reste,

Je les fis sortir tous, et, retenant Scipion pour m'entretenir un peu avec lui, nous commençames par nous réjouir de l'heureux état où nous nous trouvions. On ne peut exprimer la joie que mon secrétaire fit éclater. Eh bien! lui dis-je, mon ami, que penses-tu du traitement qu'on me fait par ordre des seigneurs de Levva? Ma foi, me répondit-il, je pense qu'on ne peut vous en faire un meilleur; je souhaite seulement que cela soit de longue durée. Je ne le souhaite pas, moi, lui répliquai-je; il ne me convient pas de souffrir que mes bienfaiteurs fassent pour moi tant de dépense : cc seroit abuscr de leur générosité. De plus , ie ne m'accommoderois point de valets aux gages d'autrui : je croirois n'être pas dans ma maison. D'ailleurs je ne suis pas venu ici pour vivre avec tant de fracas. Quelle folie! Avons-nous besoin d'un si grand nombre de domestiques? Non, il ne nous faut, avec Bertrand, qu'un cuisinier, un marmiton, et un laquais; cela nous suffira. Quoique mon secrétaire n'eût pas été faché de subsister toujours aux dépens du gouverneur de Valence, il ne combattit point ma délicatesse là-dessus; et, se conformant à mes sentiments, il approuva la réforme que je voulois faire. Cela étant décidé, il sortit de mon appartement et se retira dans le sien. CHAP. IV. — Il part pour Valence, et va voir les seigneurs de Leyva; de l'entretien qu'il eut avec eux, et du bon accueil que lui fit Séraphine.

J'achevai de me déshabiller, et je me mis an lit, où, ne me réflexions. Je me représentai l'amitie dont les seigneurs de Leyva payoient L'attachement que j'avois pour eux; et, pénetré des nouvelles marques qu'ils m'en dounoient, je pris la résolution de les aller trouver des le lendemain, pour satisfaire l'impatience que j'avois de les en remercier. Je me fatisois aussi par avance un plaisir de revoir Sévaphine, mais ee plaisir n'étoit pas purje ne pouvois penser saus peine que j'aurois en même temps souttenir les regards de la dame Lorença Séphora, qui, se sonvenant peut-être encore de l'aventure du soufflet, ne seroit pa fort aise de me revoir. L'esprit fatigué de toutes ces idées différentes, je m'assoupis enfin, et ne me réveillai le jour suivant qu'après le lever du soleil.

Je fns bientôt sur pied ; et , tout occupé du voyage que je méditois, je m'habillai à la hâte. Comme j'achevois de m'ajuster, mon secrétaire entra dans ma chambre. Scipion, lui dis-je, tu vois un homme qui se dispose à partir pour Valence : je ne crois pas que tu désapprouves mon dessein; je ne puis aller trop tôt saluer les seigneurs à qui je dois ma petite fortune ; chaque moment que je diffère à m'acquitter de ce devoir semble m'accuser d'ingratitude. Pour toi, mon ami, je te dispense de m'accompagner; demeure ici pendant mon absence, je reviendrai te joindre au bout de huit jours. Allez, monsieur, répondit-il; faites bien votre cour à don Alphonse et à son père : ils me paroissent sensibles au zèle qu'on a pour eux, et très reconnoissants des services qu'on leur a rendus : les personnes de qualité de ce caractère-la sont si rares, qu'on ne peut assez les ménager. Je fis avertir Bertrand de se tenir prêt à partir; et, tandis qu'il préparoit les mules, je pris mon ehocolat. Ensuite je montai dans ma chaise, après avoir recommandé à mes gens de regarder Scipion comme un autre moi-même, et de suivre ses ordres

Je me rendis à Valence en moins de quatre heures. J'allai deseendre tout droit aux écuries du gouverneur; j' p laisai me équipage, et je me fis conduire à l'appartement de ce seigneur, qui y étoit alors avec don César son père. J'ouvris la porte sans façon, j'entrai, et, les abordant tous denx avec respect: Les

ainsi que les miens.

valets, leur dis-je, ue se font point aunoncer a leurs mattrés; voici un de vos anciens serviteurs qui vieut vous rendre ses devoirs. A ces mots, je voulus me prosterner devant eux; mais ils n'en empérhèreut, et m'embrassèrent l'un et l'autre avec trus les témoiguages d'une véritable affection. Eh bien! mon cher Sautillane, me dit don Alphonse, avez-vous été à Lirias prendre possession de votre terre? Oui, seigneur, lui répondis-je; et je vous prie de trouver bon que je vous la rende. Pourquoi done cela? répliqua-t-il; a-t-elle quelque désagrément qui vous en dégoûte? Non par elle-même, lui repartis-je; au contraire, j'en suis enchanté : tout ee qui m'en déplait, e'est d'y voir des euisimiers d'archeréque, avec trois fois plus des domestiques qu'il ne m'en faut, et qui ne servent là qu'à vous faire faire une dépense aussi considérable qu'inutile.

Si vous eussiez, dit don César, accepté la pension de deux mille dueats que nons vous offrimes à Madrid, nous nous serions contentés de vous douner le château tel qu'il est; mais vous savez que vous la refusates, et nous avons eru Jevoir faire en recompense en que nous avons fait. Cen est trop, loi répondis-je; votre bonté doit s'eu teuir au don de cette terre, qui a de quoi combler mes desirs. Vous dirai-je tout ee que j'en pense? indépendamment de ee qu'il vous en coûte pour eutre-tenir tant de monde, je vous proteste que ces gens-là me génent et m'incommodent. En um mot, ajoutai-je, messeigneurs, re-prenez votre bien, ou daiguez m'eu laisser jouir à ma volonté. Je prononçai d'un air si vif ees deruières paroles, que le pére et le fils, qui ne prétendoient nullement me coutraindre, me permirent enfin d'en user comme il me plairoit dans mon château. Je les remerciois de m'avoir accordé cette liberté, saus la-

Je les remercuos te matori accorde cette metre, sons m'unterrompit en me disant: Mon eher Gil Blas, je veux vous prosenter à une dame qui sera bien aise de vous voir. En parlant
de cette sorte, il me prit par la main, et me mena dans l'appartement da Séraphine, qui poussa un cri de joie en m'apercevant. Madame, ini dit le gouverneur, je crois que l'arrivée
de notre ami Santillane à Valenee ne vous est pas moius agréable qu'à moi. C'est de quoi, répondit-elle, il doit être bien persuadé; le temps ne m'a point fait perdre le souvenir du serviee
qu'il m'a r'eridu; et j'ajoute à la reconnoissance que j'eu ai,
celle que je dois à un honnne à qui vous avez obligation. Je dis
à madame la gouvernante que je u'étois que trop payé du péril
que j'avois partagé avoc ses libérateurs en exposant ma vie pour

elle; et, après force compliments de part et d'autre, don Alphonse m'emmena hors de l'appartement de Séraphine. Nous rejoignimes don César, que nous trouvames dans une salle avec plusieurs personnes de qualité qui venoient d'urer chez lui.

Tous ees messieurs me saluèrent fort poliment: ils me firent d'autant plus de eivilités, que don César leur dit que j'avois et un des prineipaux seerétaires du duc de Lerme. Peut-être même que la plupart d'entre eux n'ignoroient pas que c'étoît par mon crédit que don Alphonse avoit obtenu le gouvernement du royaume de Valenee, car tout se sait. Quoi qu'il en soit, quand nous fûmes à table, on ne parla que du nouveau cardinal. Leus nen faisoient ou affectoient d'en faire de grands éloges; et les autres ne lui donnoient que des louanges ironiques. Je jugasi bien qu'ils voulient par-la m'engager à me répandre sur le empte de son émineuce, et à les égayer à ess dépens. Je ne l'imaginai du moins, et je ne fus pas pen tenté de dire ee que j'en pensois; mais je retins ma langue, et cette petite vietoire que je remportai sur moi me fit passer dans l'esprit de la compagnie pour un garçon fort diseret.

Les convives, après le diner, se retirèrent ehez eux pour faire la sieste; don César et son fils, pressés de la même envie, s'en-

fermèrent dans leurs appartements.

Pour moi, plein d'impatience de voir une ville dont j'avois souvent entendu vanter la beauté, je sortis du palais du gouverneur dans le dessein de me promener dans les rues. Je rencontrai à la porte un homme qui viut, d'un air respectueux, m'aborder en me disaut : Le seigneur de Santillane veut bien me permettre de le saluer? Je lui demandai qui il étoit. Je suis, me répondit-il, valet de chambre de don César; j'étois un de ses laquais dans le temps que vous étiez son intendant; je vous faisois régulièrement tous les matins ma eour, et vous aviez bien des boutés pour moi. Je vous informois de ee qui se passoit au logis. Vous souvient-il, par exemple, qu'un jour je vous appris que le elirurgien du village de Leyva s'introduisoit seerètement dans la chambre de la dame Lorença Séphora? C'est ee que je n'ai point oublié, lui répliquai-je. Mais à propos de cette duègne, qu'est-elle devenue? Hélas! repartit-il, la pauvre eréature après votre départ tomba en langueur, et mourut plus regrettée de Séraphine que de don Alphonse, qui parut peu touché de sa mort.

Le valet de chambre de don César, m'ayant instruit ainsi de la triste fin de Séphora, me fit des excuses de m'avoir arreté, et me laissa coutinuer mon chemin. Je ne pus m'empecher de soupirer en me rappelant cette duegne infortunée; et, m'attendrissant sur son sort, je m'imputai son malheur, sans songer que c'étoit plutôt à son caneer qu'à mon mérite qu'on devoit l'attribuer.

J'observois avec plaisir tout ce qui me sembloit digne d'être remarqué dans la ville. Le palais de marbre de l'archevèché ocetipa mes yeux agréablement, aussi bien que les beaux portiques de la Bourse; mais une grande maison que J'aperçus, et dans laquelle il entroit beaucoup de monde, attira toute mon attention. Je m'en approchai pour apprendre pourquoi je voyois la un si grand concours d'Iommes et de fenunes, et bientôt je fus au fait, en lisant ces paroles écrites en lettres d'or sur nue table de marbre noir qu'il y avoit au-dessus de la porte. La poada de los representantes ". Et les comédiens marquoieut dans leur affiche qu'ils joueroient ce jour-la pour la première fois une tragédie nouvelle de dou Gabriel Triaquero.

CHAP. V. — Gil Blas va à la comédie, où il voit jouer une tragédie nouvelle. Succès de la pièce. Génie du public de Valence.

Je m'arrêtai quelques moments à la porte pour c'usidérer les personues qui entroient. J'en remarquai de toutes les façons. Je vis des cavaliers de boune mine et richement habillés, et des figures aussi plates que mal vêtues. J'aperçus des dames tirées, qui descendoient de leurs earosses pour aller occuper les loges qu'elles avoient fait retenir, et des aventurieres qui alloient amorcer des dupes. Ce enocours confus de toute sorte de spectateurs m'inspira l'envie d'en augmenter le nombre. Comme je me dispossis à prendre un billet pour entrer, le gouverneur et son épouse arrivérent. Ils me démélèrent dans la foule, et m'ayant fait appleer, ils m'entrathérent dans leur loge, où je me plaçai derrière eux, de manière que je pouvois faeilement parler à l'un et à l'autre.

Je trouvai la salle remplie de monde depuis le haut jusqu'en bas, un parterre très serré, et un théstre chargé de chevaliers des trois ordres militaires. Voilà, dis-je à don Alphonse, une nombreuse assemblée. Il ne faut pas vons étonner, une répoudit-il, la traggédie qu'on va représenter est de la composition de don Gabriel Triaquero, surnommé le poête à la mode. Dès que l'affilele des comédiens aumonce une nouveauté de cet auteur,

Les comédiens. ( La posada, la maison; de los representantes, des acteurs.

toute la ville de Valence est en l'air. Les hommes ainsi que les femmes ne s'entretiennent que de cette pièce : toutes les loges sont retenues; et, le jour de la première représentation, on se tue à la porte pour entrer, quoique toutes les places soient au double, à la réserve du parterre, qu'on respecte trop pour oser le mettre de mauvaise humeur. Onelle rage! dis-je au gouverneur. Cette vive curiosité du public, cette furieuse impattence qu'il a d'enteudre tout ce que don Gabriel produit de nouveau, me donne une hante idée du génie de ce poête. N'allez pas si vite, répondit don Alphouse; il faut être en garde contre la présention; le publie s'avengle quelquefois sur des pièces où il y a de faux brillants, et il n'en connoît le prix qu'après l'impression.

Dans eet endroit de notre conversation, les acteurs parurent. Nous cessàmes aussitôt de parler, pour les éconter avec attention. Les applaudissements commeucérent des la protase; à chaque vers c'étoit un broukaha, et à la fin de chaque acte un hattement de mains à faire croire que la salle s'abimoit. Après la pièce, on me montra l'auteur, qui alloit de loge en loge presenter modestement sa tête aux lauriers dont les seigneurs et les dames se préparoient à la couronner.

Nous retournames au palais du gouverneur, où bientôt arrivèrent trois ou quatre chevaliers. Il y vint anssi deux vienx auteurs estimés dans leur genre, avec un gentilhomme de Madrid qui avoit de l'esprit et du goût. Ils avoient tous été à la comédie. Il ne fut question pendant le souper que de la pièce nouvelle. Messieurs, dit un ehevalier de Saint-Jacques, que pensez-vous de cette tragédie? N'en êtes-vous pas affectés comme moi? n'estce pas là ce qui s'appelle un ouvrage achevé? Pensées sublimes, tendres sentiments, versification virile, rien n'y mauque. En un mot, c'est un poëme sur le tou de la bonne compagnie. Je ne crois pas que personne en puisse peuser autrement, dit un chevalier d'Alcantara. Cette piece est pleine de tirades qu'Apollon semble avoir dictées, et de situations filées avec un art infini. Je m'en rapporte à monsieur, ajouta-t-il en adressant la parole au gentilhomme castillan; il me paroit connoisseur; ie parie qu'il est de mon sentiment. Ne pariez point, monsieur le chevalier, lui répondit le gentilhomme avec un sonris malin. Je ne suis pas de ce pays-ci : nous ne décidons point à Madrid si promptement. Bien loin de juger d'une pièce que nous entendous pour la première fois, nons nous défions de ses beautés tant qu'elle n'est que dans la bouche des acteurs; quelque bien

affectes que nous en soyons, nous suspendons notre jugement jusqu'à ce que nous l'ayons lue; et véritablement elle ne nous fait pas toujours, sur le papier, le même plaisir qu'elle nous a fait sur la scène.

Nous examinons doue serupuleusement, poursuivit-il, un poëme avant que de l'estimer; la réputation de son auteur, quelque grande qu'elle puisse être, ue peut nous éblouir. Quand Lope de Vega même et Calderon domnoient des nouveautes, ils trouvoient des juges sévères dans leurs admirateurs, qui ne les out élevés au comble de la gloire qu'après avoir jugé qu'ils en ctoient dignes.

Oh parbleu! interrompit le chevalier de Saint-Jaeques, nous ne sommes pas si timides que messieurs les Castillans. Nous n'attendous point, pour décider, qu'une pièce soit imprimée. Dès la première représentation nous en connoissons tout le prix. Il n'est pas même besoin que nous l'écoutions fort attentivement. Il suffit que nous sachions que e'est une production de don Gabriel, pour être persuadés qu'elle est sans defaut. Les ouvrages de ee poëte doivent servir d'époque à la naissance du bon goût. Les Lope et les Calderon n'étoient que des apprentis en comparaison de ee grand maitre du théâtre. Le gentilhomme, qui regardoit Lope et Calderon comme les Sophocles et les Euripides des Espagnols, fut elloqué de ce discours téméraire. Il s'échauffa. Quel saerilége dramatique! s'écria-t-il d'un ton animé. Puisque vous m'obligez, messieurs, à juger sur une première représentation, je vous dirai que je ne suis pas content de la tragédie nouvelle de votre don Gabriel. Loin de la regarder comme un ehef-d'œuvre, je la trouve fort défeetueuse. C'est un poëme farci de traits plus brillants que solides. Les trois quarts des vers sont mauvais ou ma-rimés, les caractères mal formés ou mal soutenus, et les peusées souvent très obscures.

Les deux auteurs qui étoient à table, et qui, par une retenue aussi louable que rare, n'avoient rien dit de peur d'être soupconnés de jalousie, ue purent s'empécher d'applaudir des yeux au sentiment du gentilhomme; ce qui me fit juger que leur sileure étoit moins un effet de la perfection de l'ouvrage que de leur politique. Pour les chevaliers, ils recommencèrent à louer don Gabriel; sils le placerent même parmi les dieux. Cette apolicões extravagante et cette aveugle idolátrie firent perdre patience au Castillan, qui, levant les mains au Ciel, s'écri a toutà-coup comme par enthousasme: O divin Lope de Vega, rare et sublime génie, qui avez laissé un espace inmense entre vous, et tous les Gabriels qui voudront vous atteindre I et vous, mœlleux Calderon, dont la douceur elégante et purgée d'épique est inimitable, ne craiguez point tous deux que vos autels soient abattus par ce nouveau nourrisson des muses! Il sera bien heureux si la postérité, dont vous ferez les délices comme, vous faites les nûtres, entend paler de lui.

Cette plaisante apostrophe, à laquelle personne ne s'étoit attendu, fit rire toute la compagnie, qui se leva de table en belle humeur, et s'en alla. On me conduisit, par ordre de don Alphonse, à l'appartement qui m'avoit été préparé. J'y trouvai un bon lit, où ma seigneurie s'étant couchée, s'endormit en déplorant, aussi bien que le gentilhomme castillan, l'injustice que les iguorants fasioent à longe et à Calderna.

CHAP. VI. — Gil Blas, en se promenant dans les rues de Valence, rencontre un religieux qu'il croit reconnaître; quel homme c'étoit que ce réligieux.

Comme je n'avois pu voir toute la ville le jour précédent, je me levai et je sortis le lendemain dans l'intention de m'y promener encore. J'aperqus dans la rue un chartreux qui sans doute alloit vaquer aux affaires de sa communauté. Il marchoit les yeux baissés, et il avoit l'air si dévot, qu'il s'attiroit les regards de tout le monde. Il passa fort près de moi, et je crus voir en hi don Raphaël, cet aventurier qui tient une place si honorable dans les deux premiers volumes de mon histoire.

Je fis si étonué de cette rencontre, qu'au lieu d'aborder le moine, je demeurai immobile pendant quelques moments; ce qui lui donna le temps de s'éloigner de moi. Juste Ciel! dis-je en moi-même, vit-on jamais deux visages plus ressemblants! Que faut-il que je pense? dois-je croire que c'est don Raphaël? puis-je m'imaginer que ce n'est pas lui? Je me sentis trop curieux de savoir la vérité pour en demeurer là. Je me fis cuseigner le chemin du couvent des chartreux, où je me reudis sur-le-champ, dans l'espérance d'y revoir mon homme quand il y reviendroit, et bien résolu de l'arrêter pour lui parler. Je n'eus pas besoin de l'attendre pour être au fait : en arrivant à la porte du couvent, un autre visage de ma connoissance tourna mon doute en certitude; je reconnus dans le frère portier Ambroise de Lamela, mon ancien valet. Vous vous imaginez bien que ce ne fut pas sans un extréme étonnement.

Notre surprise fut égale de part et d'autre de nous retrouver dans cet endroit . N'est-ce pas une illusion? lui dis-je en le sa-

at ename

luant. Est-ce en effet un de mes amis qui s'offre à mæ vue? Il ne me reconnut pas d'abord, ou bien il feignit de ne pas me remettre; ce qui est plus vraisemblable : fmais, considérant que la feinte étoit inutile, il prit l'air d'un homme qui tont-à-coup se ressouvient d'une chose oubliée. Al 1 seigneur Gil Blas, s'écria-t-il, pardon si j'ai pu vous méconnottre. Depuis que je vis dans ce lieu saint, et que je m'attache à remplir les devoirs prescrits par nos règles, je perds insensiblement la mémoire de ce que j'ai vu dans le monde; les images du siècle s'effacent de mon souvenir.

J'ai, lui dis-je, une véritable joie de vous revoir, après dix ans, sous un habit si respectable. Et moi, répondit-il, j'ai honte d'en paroître revêtu devant un homme qui a été témoin de la vie coupable que j'ai meuée. Cet habit me la reproche ŝans cesse. Hélast ajouta-til en poussant un soujri, pour être digne de le porter, il faudroit que j'eusse toujours vécu dans l'innocence! A ce discours qui me charme, lui répliquai-je, mon cher frère, on voit clairement que le doigt du Seigneur vous a touché. Je vons le répête, j'en suis ravi, et je meurs d'envie d'apprendre quelle manière miraculeuse vous étes entrés dans la home voie, vous et don Raphaël; car je suis persuadé que c'est lui que je viens de rencontrer dans la ville, habillé en chartreux. Je me suis repenti de ne l'avoir pas arrêté dans la rue pour lui parler, et je suis venu ici l'attendre pour réparer ma faute quand il rentrera.

Vous ne vous êtes point trompé, me dit Lamela, c'est don Raphael flui-même que vous avez vu ; et, quant au détail que vous demaudez, le voici : Après nous être séparés de vous auprès de Ségorbe, nous primes, le fils de Lucinde et moi, la route de Valence, dans le dessein d'y faire quelque nouveau tour de notre métier. Le hasard voult un jour que nous entrassions dans l'église des Chartreux, dans le temps que les religieux psalmodioient dans le cheur. Nous nous attachâmes à les considérer, et nous éprouvâmes que les méchants ne peuvent se défendre d'honorer la vertu. Nous admirâmes la ferveur ave alquelle ils prioient Dieu, leur air mortifié et détaché des plaisirs du siècle, de même que la sérénité qui régnoit sur leur singages, et qui marquoit is bien le repos de leurs consciences.

En faisant ces observations, nous tombames l'un et l'autre dans une réverie qui nous devint salutaire : nous comparames en nous-mêmes nos mœurs avec celles de ces bons religieux, et la différence que nous y trouvâmes nous remplit de trouble et d'inquiétude. Lamela, me dit don Raphaël lorsque nous fûmes hors de l'église, comment te sens-tu affecté de ee que nous venons de voir? Pour moi, je ne puis te le eeler, je n'ai pas l'esprit tranquille. Des mouvements qui me sont inconnus m'agitent; et, pour la première fois de ma vie, je me reproche mes iniquités. Je suis dans la même disposition, lui répondis-je : les mauvaises actions que j'ai faites se soulèvent dans cet instant contre moi; et mon cœur, qui n'avoit jamais senti de remords, en est présentement déchiré. Ah! eher Ambroise, reprit mon camarade, nous sommes deux brebis égarées que le Père céleste, par pitié, veut ramener au bercail! C'est lui, mon enfant, c'est lui qui nous appelle. Ne soyons point sourds à sa voix; renoncons aux fourberies, quittons le libertinage où nons vivons, et commencons des aujourd'hui à travailler sérieusement au grand ouvrage de notre salut; il faut passer le reste de nos jours dans ce couvent, et les consacrer à la pénitence.

J'applaudis au sentiment de Raphaël, continua le frère Ambroise; et nous formames la généreuse résolution de nous faire chartreux. Pour l'exécuter, nous nous adressames au père prieur. qui ne sut pas sitôt notre dessein, que, pour éprouver notre vocation, il nous fit donner des cellules et traiter comme des religieux pendant une aunée entière. Nous suivimes les règles avec tant d'exactitude et de constance, qu'on nous reçut parmi les novices. Nous étions si contents de notre état et si pleins d'ardeur, que nous soutiumes courageusement les travaux du noviciat. Nous fimes ensuite profession, après quoi don Raphaël, avant paru doné d'un génie propre aux affaires, fut choisi pour sonlager un vieux pere qui étoit alors proeureur. Le fils de Lucinde, qui ne respiroit que le recueillement intérieur. auroit mieux aimé employer tout son temps à la prière; mais il fut obligé de sacrifier son gout pour l'oraison au besoin qu'on avoit de lui. Il aequit une si parfaite connoissance des intérêts de la maison, qu'on le jugea capable de remplacer le vieux procureur, qui mourut trois ans après. Don Raphaël exerce aetuellement cet emploi; et l'on peut dire qu'il s'en acquitte au grand contentement de tous nos pères, qui louent fort sa conduite dans l'administration de notre temporel. Ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que, malgré le soin dont il est chargé de recueillir nos revenus, il ne paroit oecupe que de l'éternité. Les affaires lui laissent-elles un moment de ropos, il se plonge dans de profondes méditations. En un mot, c'est un des meilleurs sujets de ce monastère.

J'interrompis dans cet endroit Lamela par un transport de joie que je fis éclater à la vine de Rajbiaël, qui arriva. Le voier, m'écriai-je, le voier ce saint procureur que j'attendois avec impatience! En même temps je contrus an-devant de lui, et je le tins pendant quelques moments endrosach! Ils e prêta de bonne grace à l'accolade; et, sans témoiguer le moiudre étonnement de me rencontrer; il me dit d'un ton de voix plein de douceur : Dieu soit loué, seigneur de Santillane, Dien soit loué du plaisir que j'ai de vous revoir! En vérité, repris-je, mon cher Raphaël, je prends tonte la part possible à votre bonheur: le frère Ambroise m'a racouté l'histoire de votre conversion, et ce récit m'a charmé. Quel avantage pour vous deux, mes amis, de ponvoir vons flatter d'être de ce petit nombre d'élas qui doivent jouir d'une éternelle félicité!

Deix misérables tels que nous , repartit le fils de Lucinde d'un air qui marquait beaucoup d'humilité, ne devroieuf pas concevoir une pareille espérance; mais le repentir des pécheurs leur fait tronver grace auprès du Père des miséricordes. Et vous seigneur Gil Blas, ajouta-t-il, ne songez-vous pas aussi à mériter qu'il vous pardonne les offenses que vous hui avez faites? Onelles affaires vous améueut à Valence? N'y rempliriez-vous point par malheur quelque emploi dangereux? Non, Dieu nerei, hui répondis-je : depuis que j'ai quitté la cour , je mêne une vie d'houmete housme; tautot dans une terre que j'ai à quelques lieues de cette ville, je prends tons les plaisirs de la campagne; et tantoi je vieus me réjonir avec le gouverneur de Valence, qui est mou ami, et que vous connoissez tous deux parfaitement.

Alors je leur contai l'histoire de don Alphonse de Leyva. Ils Péconièrent avec atteniton; et quaud je leur dis que j'avois porté, de la part de ce seigneur, à Samuel Simon les trois mille ducats que nous hin avions volés; Lamela m'interrompit; et, adressant la parole à Raphael: Père lillaire, lui dit-il, à ce compte-là ce bon marchand ne doit plus se plaindre d'un vol qui lui à été restitué avec surc, et nous devons tous deux avoir la conscience bien en repos sur cét article. Effectivement, dit le saint procureur, le frère Ambroise et moi, avant que d'entrer dans ce couvent, nous fitnes secrétement tenir quitaze ents ducats à Samuel Simou, par un honnete ecclesiastique qui vouluit bien se donner la peine d'aller à Xelva faire cette restitution: taut pis pour Samuel, s'il a été capable de toucher extitution: taut pis pour Samuel, s'il a été capable de toucher extitution:

Sanillane I Mais, leur dis-je, vos quinze cents ducats lui ontils été fidelement remis? Sans doute, s'écria don Raphaël; je répondrois de l'intégrité de l'écclésiastique comme de la mienne. J'en serois aussi la caution, dit Lamela; c'est un saint pétre accountmé à ces sortes de commissions, et qui a eu, pour des dépots à lui conflès, deux ou trois procès qu'il a gagués avec dépens. Cela étant, repris-je, il ne faut pas douter que la restitution n'ait été faite avec une scrupuleuse fidélité.

Notre conversation dura quelque temps encore; ensuite nous nous séparâmes, eux en m'exhortant à avoir toujours devant les veux la erainté du Seigneur, et moi en me recommandant à leurs bonnes prières. J'allai sur-le-champ trouver don Alphonse. Vous ne devineriez jamais, lui dis-je, avec qui je viens d'avoir un long entretien. Je quitte deux vénérables chartreux de votre connoissance ; l'un se nomme le père llilaire , et l'autre le frère Ambroise. Vous vous trompez, me répondit don Alphonse; je ne connois aucun chartreux. Pardonnez-moi, lui répliquai-je; vous avez vu à Xelva le frère Ambroise, commissaire de l'inquisition, et le père Hilaire, greffier. O Ciel! s'écria le gouverneur avec surprise, seroit-il possible que Raphaël et Lamela fussent devenus chartreux? Oui vraiment, hii répondis-je: il v a deja quelques années qu'ils ont fait profession. Le premier est procureur de la maison, et le second est portier. L'un est maître de la caisse, et l'autre de la porte,

Le fils de don Gèser réva quelques moments, puis branlant la téte : Monsieur le commissier de l'imquistion et son greffier, dit-il, m'ont bien la mine de jouer ici une nouvelle 'conedie: Cela peut étre, lui répondis-je; pour moi, qui les ai entreteuns, je vous avonerai que je juge d'eux plus favorablement. Il est vrai qu'on ne voit point le fond des cœurs; mais, selon toutes les apparences, ce sont deux fripous convertis. Cela se peut, re-prit don Alphouse; il y a bien des libertins qui, après avoir scandaisse le monde par leurs dérèglements, s'enferment dans les côtres pour en faire une rigoureuse pénitence : je souhaite que nos deux moines soient de ces libertins-là.

Eht pourquoi, hii dis-je, n'en seroient-lis pas? Ils ont volontairement embrassé l'était monastique, et il y a déjà long-temps qu'ils vivent en bons religieux. Vous me direz tont ce qu'il vous plaira, me repartit le gouverneur; je n'aime pas que la caisse du couvent soit entre les mains de ce pere Ililaire, dont je no puis m'empécher de me défier. Quand je me souviens de ce beau réeit qu'il nous fit de ses aventures, je tremble pour les charréeit qu'il nous fit de ses aventures, le tremble pour les chartreux. Je veux croire avec vous qu'il a pris le froc de très bonne foi ; mais la vue de l'or peut réveiller sa eupidité. Il ne faut pas mettre dans une cave un ivrogne qui a renoucé au vin.

La defiance de don Alphonse fui pleinement justifiée peu de jours après : le père procureur et le frère portier disparurent avec la caisse. Cette nouvelle, qui se répandit aussitot dans la ville, ne manqua pas d'égayer les railleurs, qui se réjonisseut tonjours du mal qui arrive aux moines reutés. Pour le gouverneur et moi, nous plaignitmes les chartreux, sans nous vanter de connoître les deux apostats.

CHAP. VII. — Gil Blas retourne à son château de Lirias; de la nouvello agréable que Scipion lui apprit, et de la réforme qu'ils firent dans leur domestique.

Je passai buit jours à Valence dans le grand monde, vivant comme les comtes et les marquis. Spectacles, bals, concerts, festins, conversations avec les dames, tous ces amusements me furent procurés par mousieur et par madame la gouvernante, auxquels je fis si bien ma cour, qu'ils me virent à regret partir pour m'en retourner à Lirias. Ils m'obligèrent même auparavant de leur promettre de me partager entre cux et ma soltude. Il fut arrêté que je demeurerois pendant l'hiver à Valence, et pendant l'êté dans mon château. Après cette convention, mes bienfaiteurs me laissèrent la liberté de les quitter pour aller jouir de leurs bienfaits. Je repris donc le chemin de Lirias, fort satisfait de mon voyage.

Scipion, qui attendoit impatiemment mon retour, fut ravi do me revoir, et je redoubla à soien par la fidele relation que je lui fis de toat ce qui m'etoit arrivé. Et toi, mon ami, lui dis-je crasuite, quel u-sage as-tu fait iei des jours de mon absence? T'es-tu bien divert? Autant, répondit-il, que le peut faire un serviteur qui n'a rien desi cher que la présence de son maître. Je me suis promene en long et cu large dans nos petits états; tantôt assis sur le bord de la fontaine qui est dans le bois, j'ai pris plais rà contempler la beauté de ses eaux, qui sont anssi pures que celles de la fontaine sacrée dont le bruit faisoit reteutir la vaste forêt d'Albunes; et tantôt, couché an pied d'un arbre, j'ai entend chanter les fauvettes et les rossiguols. Enflu j'ai chassé, j'ai péché; et, ce qui m'a plus satisfait encore que tous ces amusements, j'ai hu plusieurs ligres aussi utiles que divertissants.

J'interrompis avec précipitation mon secrétaire, pour lui demander où il avoit pris ees livres. Je les ai trouvés, me dit-il, dans une belle bibliothéque qu'il y a dans ee château, et que mattre Joachim m'a fait voir. Et! dans quel endroit, repris-je, peut-elle être cette pretendue bibliothèque? N'avons-nous pas visité toute la maison le jour de notre arrivée? Yous vous l'imaginez, me repartit-il; mais apprence que nous ne parcourdmes que trois pavillous, et que nous oubliames le quatrième. C'est là que don César, lorsqu'il venoit à Lirias, employoit une partie éson temps à la lecture. Il y a dans cette bibliothèque de très bons livres, qu'ou vous a kissés comme une ressource assurée contre l'ennul, quand nos jardins dépouillés de fleurs et nos bois de feuilles n'auront plus de quoi vous en préserver. Les seigneurs de Leyva n'ont pas fait les choses à demi; ils out songé à la nourriture de l'esprit aussi bien qu'à celle du corps:

Cette nouvelle me cansa une véritable joie, Je me sis conduire au quatrième pavillou, qui m'offrit un spectacle bien agréable. Je vis une chambre dont je résolus à l'heure même de faire mon appartement, comme don César en avoit fait le sien. Le lit de ce seigneur y étoit encore avec tons les ameublements, e'est-à-dire une tapisserie à personnages qui représentoient les Sabines enlevées par les Romains. De la chambre, je passai dans un cabinet où régnoient tout autour des armoires basses remplies de livres, sur lesquelles étoient les portraits de tons nos rois. Il y avoit auprès d'une fenètre, d'où l'on découvroit une campagne toute riante, un bureau d'ébène devant un grand sopha de maroquin noir. Mais je donnai principalement mon attention à la bibliothèque. Elle étoit composée de philosophes, de poètes, d'historiens, et d'un grand nombre de romans de chevalerie. Je jugeai que don César aimoit cette dernière sorte d'ouvrages, puisqu'il en avoit fait une si bonne provision. J'avouerai, à ma honte, que je ne haïssois pas non plus ces productions, malgré toutes les extravagances dont elles sont tissues, soit que je ne fusse pas alors un lecteur à y regarder de si près, soit que le merveilleux rende les Espagnols trop indulgents. Je dirai néanmoins, pour ma justification, que je prenois plus de plaisir aux livres de morale enjouée, et que Lucien, llorace, Erasme, devinrent mes auteurs favoris.

Mon ami, dis-je à Scipion, lorsque J'eus parcouru des yeux ma bibliothèque, voilà de quoi nous amusers mais, avant toute chose, nous eu avons une autre à faire : il faut reformer notre domestique. C'est un soin, me dit-il, que je veux vous éparguer. Pendant votre absence, J'ai bieu étudie vos gens, et j'ose me vanter de les conuoltre. Commençons par mattre Joachim; je le erois

nu parfait fripon, et je ne doute point qu'il n'ait été chassé de l'archeveché pour des fautes d'arithmétique qu'il aura faites dans ses mémoires de dépenses. Cependant il faut le conserver pour deux raisons : la première, c'est qu'il est bon cuisinier ; et la seconde, c'est que j'aurai toujours l'œil sur lui ; j'épierai ses actions, et il faudra qu'il soit bien fin si j'en suis la dupe. Je lui dis hier que vous aviez dessein de renvoyer les trois quarts de vos domestiques, et je remarquai que cette nouvelle lui fit de la peine; il me témoigna même que, se sentant porté d'inclination à vous servir, il se contenteroit de la moitié des gages qu'il a aujourd'hui plutôt que de vous quitter, ce qui me fait sonpconner qu'il y a daus ce hameau quelque petite fille dout il voudroit bien ne pas s'éloigner. Pour l'aide de cuisine, poursuivit-il, c'est un ivrogne, et le portier un brutal dont nous n'avons pas besoin, non plus que du tireur. Je remplirai fort bien la place de ee dernier, comme je vous le ferai voir dès demain, puisque nous avons ici des fusils, de la poudre, et du plomb. A l'égard des laquais, il v en a un qui est Aragonois, et qui me paroit bon enfant. Nous garderons celui-là; tous les autres sont de si mauvais suiets, que je ne vous conseillerois pas de les retenir, quand même il vous faudroit une centaine de valets.

Après avoir amplement delibéré sur cela, nous résolumes de nous en tenir au cuisinire, au marmiton, à l'Aragonois, et de nous désire honnétement de tout le reste : ce qui fut exécuté des le jour même, moyeunant quelques pistoles que Scipion tira de notre coffre-fort et leur donna de ma part. Quand nous enmes fait cette réforme, nous établimes un ordre dans le clatear, nous réglames les fonctions de chaque domestique, et mous commençames à virre à nos depens. Je me serois volontiers contenté d'un ordinaire frugal; mais mon secrétaire, qui aimoit les ragoûts et les bous morceaux, n'étoit pas un homme à laisser inutile le savoir-faire de maitre Jacobin. Il le mit si bien en œuvre, que nos d'iners et nos soupers devinrent des repas de bernardins.

CHAP. VIII. - Des amours de Gil Blas et de la belle Antonia

Deux jours après mon retour de Valence à Lirias, Bazile le laboureur, mon fermier, vint à mon lever me demander la permission de me présenter Antonia sa fille, qui sonhiatioi, disoitil, avoir l'honneur de salner son nouveau maître. Je lui répondis que cela me feroit plaisir. Il sortit, et revint bientôt avec sa belle Antonia, de crois pontori donner cette épithète à une fille



de seize à dix-huit ans, qui joignoit à des traits réguliers le plusbeau teint et les plus -beaux yenx du monde. Elle n'étôti vétue que de serge; mais une r'iche taille, un port majestueux, et des graces qui n'accompagnent pas toujours la jeunesse, relevoient la simplicité de son habillement. Elle n'avoit point de coiffure, ses cheveux étoient seulement noues par-derrière avec un bouquet de fleure, à la façon des Lacédémonteunes.

Lorsque je la vis entrer dans ma chambre, je fus aussi frappéde sa beauté que les paladins de la cour de Charlemagne le furent des appas d'Angélique, lorsque cette princesse parut devant eux. Au lieu de recevoir Antonia d'un air aisé, et de lui dire des choses flatteuses, an lieu de féliciter son père sur le bonheur d'avoir une si charmante fille, je demeurai étonné, troublé, interdit; je ne pus prononcer un seul mot. Scipion, qui s'apercut de mon désordre, prit pour moi la parole, et fit les frais des louanges que je devois à cette aimable personne. Pour elle, qui ne fut point éblouie de ma figure en robe de chambre et en bonnet de nuit, elle me salua saus être embarrassée de sa contenance, et me fit un compliment qui acheva de m'enchanter, quoiqu'il fût des plus communs. Cependant, tandis que mon secrétaire, Basile et sa fille, se faisoient réciproquement des civilités, je revius à moi, et, comme si j'eusse voulu compenser le stupide silence que j'avois gardé jusque-là, je passai d'une extremité à l'autre. Je me répaudis en discours galants, et parlai avec tant de vivacité, que j'alarmai Basile, qui , me considérant déià comme un homme qui alloit tout mettre en usage pour séduire Antonia, se hata de sortir avec elle de mon appartement, dans la résolution peut-être de la soustraire à mes yeux pour iamais.

Scipion, se voyant seul avec moi, me dit en souriant: Seigneur de Santillane, autre ressource pour vons contre l'ennui!

Je ne savois pas que votre fermier ent une fille si jolie; je ne l'avois point encore vue, j'ai pourtant été deux fois chez lui. Il fant qu'il alt grand soin de la teuir eachée, et je le lui pardonne. Malepeste! voilé un morceau bien friand. Mais, ajouta-t-il, jie e crois pas qu'il soit nécessaire qu'ou vous le dies ; elle vous a d'abord ebloui; je m'en suis aperçu. Je ne m'en défends pas, lui répondis-je. Aht mon enfant, j'ai ern voir une substance ce-leste; elle m'a tout-à-conp embraé d'amour; la foudre est moins prompte que le trait qu'elle a lancé dans mon cours.

Vous me ravissez, reprit mon secrétaire avec transport, en m'apprenant que vous êtes enfin devenu amoureux. Il vous

manquoit une maîtresse pour jouir d'un parfait bonheur dans votre solitude. Grace au Ciel, vous y avez présentement toutes vos commodités! Je sais bien, continua-t-il, que nous aurons un peu de peine à tromper la vigilance de Basile, mais c'est mon affaire; et je prétends avant trois jours vous procurer un entretien secret avec Antonia. Monsieur Scipion, lui dis-je, peut-être pourriez-vous bien ne me pas tenir parole, quelque talent que vous avez pour les amoureuses négociations : mais c'est ce que je ne suis pas curieux d'éprouver. Je ne veux point tenter la vertu de cette fille, qui me paroit mériter que j'aie d'autres seutiments pour elle. Ainsi, loin d'exiger de votre zèle que vous m'aidiez à la déshonorer, j'ai dessein de l'épouser par votre entremise, pourvu que son cœur ne soit pas prévenu pour un autre. Je ne m'attendois pas, dit-il, à vous voir prendre si brusquement le parti de vous marier. Tous les seigneurs de village, à votre place, n'en useroient pas si honnétement ; ils n'auroient sur Antonia des vues légitimes qu'après en avoir eu d'autres inutilement. Au reste, ajouta-t-il, ne vous imaginez point que je condamne votre amour; au contraire, je l'approuve fort. La fille de votre fermier merite l'honneur que vous voulez lui faire, si elle peut vous donner un cœur tout neuf et sensible à vos bontés. C'est, ajouta-t-il, ce que je saurai dès aujourd'hui par la conversation que l'aurai avec son père, et peut-être avec elle.

Mon confident, étoit un homme exact à tenir ses promesses. Il alla voir secrètement Basile, et le soir il vint me trouver dans mon cabinet, où je l'attendois avec une impatience mélée de crainte. Il avoit un air gai dont je tirai un bon augure. Si j'en crois, lui dis-ie, ton visage riant, tu viens m'annoncer que je serai bientôt au comble de mes desirs. Oui, mon cher maître, me répondit-il, tout vous rit. J'ai entretenu Basile et sa fille; je leur ai déclaré vos intentions. Le père est ravi que vous ayez envie d'être son gendre; et je puis vous assurer que vous êtes du goût d'Antonia. O Ciel! interrompis-je tout transporté de joie; quoi! j'aurois le bonheur de plaire à cette aimable personne? N'en doutez pas, reprit-il, elle vous aime déja. Je n'ai pas, à la vérité, tiré cet aveu de sa bouche; mais je m'en fie à la gaieté qu'elle a fait paroître quand elle a su votre dessein. Cependant, poursuivit-il, vons avez un rival. Un rival! m'écriai-je en pâlissant. Que cela ne vous alarme point, me dit-il, ce rival ne vous enlèvera point le cœur de votre maîtresse; c'est maître Joachim, votre cuisinier. Ah! le pendard, dis-je en faisant un éclat de rire; voilà donc pourquoi il a marqué tant de répugnance à quitter mon service! Justement, répondit Scipion, il a ces jours passés demandé en mariage Antonia, qui lui a été poliment refusée. Sauf ton meilleur avis, lui répliquai-je, il est à propos, ce me semble, de nous défaire de ce drôle-là, avant qu'il apprenne que je veux épouser la fille de Bazile; un cuisinier, comme tu sais, est un rival dangereux. Vous avez raison, repartit mon confident, il en faut purger notre domestique par précaution ; je lui donnerai son congé des demain matin, avant qu'il se mette à l'ouvrage, et vous n'aurez plus rien à craindre ni de ses sances ni de son amour. Je suis pourtant, continua-t-il, un peu faché de perdre un si bon cuisinier, mais je sacrifie ma gourmandise à votre sureté. Tu ne dois pas, lui dis-je, tant le regretter; sa perte n'est point irréparable ; je vais faire venir de Valence un cuisinier qui le vaudra bien. En effet, j'écrivis aussitôt à don Alphonse, je lui mandai que j'avais besoin d'un cuisinier; et dès le jour suivant il m'en envoya un qui consola d'abord Scipion.

Quoique ce zélé secrétaire m'eût dit qu'il s'étoit aperçu qu'Autonia s'applaudissoit au fond de son ame d'avoir fait la conquête de son seigneur, je n'osois me fier à son rapport. J'appréhendois qu'il ne se fût laissé tromper par de fausses apparences. Pour en être plus sûr, je résolns de parler moi-même à la belle Antonia. Dans ce dessein, je me rendis chez Basile, à qui je confirmai ce que mon ambassadeur lui avoit dit. Ce bon laboureur, homme simple et plein de franchise, après m'avoir écouté, me tèmoigna que c'étoit avec une extrême satisfaction qu'il m'accordoit sa fille; mais, ajouta-t-il, ne croyez pas au moins que co soit à cause de votre titre de seigneur de village. Onand vous ne seriez encore qu'intendant de don César et de don Alphonse, je vous préférerois à tous les autres amoureux qui se présenteroient; j'ai toujours eu de l'inclination pour vons; et tout ce qui me fàche, c'est qu'Antonia n'ait pas une grosse dot à vous apporter. Je ne lui en demande ancune, lui dis-je, sa personne est le seul bien où j'aspire. Votre serviteur très homble, s'écria-t-il, ce n'est point là mon compte; je ne suis point un gueux pour marier ainsi ma fille. Basile de Bnenotrigo \* est en état, Dieu merci, de la doter, et je veux qu'elle vons donne à souper, si vous lui donnez à diner. En un mot, le revenu de ce château n'est que de cinq cents ducats; je le ferai monter à mille, en faveur de ce mariage.

J'en passerai par tout ce qu'il vous plaira, mon cher Easile, lui répliquai-je; nous n'aurons point ensemble de dispute d'in-' De Buenotrigo, de bon froment. Trigo vient du latin triticum, blé. teret. Nous sommes tous deux d'aecord; il ne s'agit plus que d'avoir le consentement de votre fille. Vous avez le mien, me dit-il, est-cc que cela ne suffit point? Pas tout-à-fait, lui répondis-je; si le vôtre m'est nécessaire, le sien l'est aussi. Le sien depend du mien, reprit-il; je voudrois bien qu'elle oast souffler devant moi! Antonia, lui répartis-je, soumise à l'autorité pater-nelle, est préte sans doute à vous obéir aveglément; mais je ne sais si daus cette occasion elle le fera sans répugnance; et, pour peu qu'elle en cût, je ne me consolerois jamais d'avoir fait son malheur; eufin ce n'est pas assez que j'obtienne de vous sa main, il faut qu'elle souscrive au don que vous m'en faites. Oh dame! dit Basile, je n'enteuds pas toutes ces philosophies: par-lez vous-même à Antonia, et vous verrez, ou je me trompe fort, qu'elle ne demande pas mieux que d'être votre femme. En achevant ces paroles, il appela sa fille, et me laissa un moment avec site

Pour profiter d'un temps si précieux, j'entrai d'abord en matière: Belle Antonia, lui dis-je, décidez de mon sort. Quoique j'ale l'aveu de votre père, ne vous imaginez pas que je veuille m'en prévaloir pour faire violence à vos seutiments. Quelque charmante que soit votre possession, j'y renonce si vous me dites que je ne la devrai qu'à votre seule obeissance. C'est ce que je n'ai garde de vous dire, me répondit Antonia en rougissant un peu; votre recherche m'est trop agrétable pour qu'elle me puisse faire de la peine, et j'applaudis au choix de mon père, ai lieu d'en murmurer. Je ne sais, continua-t-elle, si je fats bien ou mal de vous parler ainsi; mais si vous me déplaisicz, je serois assez franche pour vous l'avouer; pourquoi ne pourrois-je pas vous dire le contraire aussi librement?

A ces mots, que je ne pus entendre sans en être charmé, je mis un genoù à terre devant Antonia; et, dans l'excès de mon ravissement, lui prenant une de ses belles mains, je la baisai d'un air tendre et passionné. Ma chère Antonia, lui dis-je, votre franchise m'enclante; continuez, que rien ne vous contraigne; vous parlez à votre époux, que votre ame se découvre tout entière à ses yeux. Je puis donc me flatter que vous ne me vertez pas sans plaisir lier votre fortune à la mienne. Basile, qui arriva dans cet instant, m'empécha de poursuivre. Impatient de savoir ce que sa fille m'avoit répondu, et prêt à la gronder si elle ett marqué la moindre aversion pour moi, il vint me rejoindre. Eh bien! me dit-il, étes-vous content d'Antonia? J'en suis si satisfait, lui répondis-je, que ie visi dés ce moment moccuuer des appréts de

mon mariage. En disant cela, je quittai le père et la filie pour aller tenir conseil là-dessus avec mon secrétaire.

CHAP. IX. — Noces de Gil Blas et de la belle Antonia; de quelle façon el es se firent; quelles personnes y assistèrent, et de quelles réjouissances elles furent suivies.

Quoique je n'eusse pas besoin de la permission des seigneurs de Leyva pour me marier, nous jugeâmes, Scipion et moi, que je ne ponvois honnétement me dispenser de leur communiquer le dessein que j'avois d'épouser la fille de Basile, et de leur en demauder même leur agrément par politiesse.

Je partis aussitôt pour Valence, où l'on fut aussi surpris de me voir que d'apprendre le sujet de mon voyage. Don César et don Alphonse, qui connoissoient Antonia pour l'avoir vue plus d'une fois, me félieitèrent de l'avoir ehoisie pour femme. Don César sur-tout m'en fit compliment avec tant de vivacité, que, si je ne l'eusse pas cru un seigneur revenu de eertains amusements, je l'aurois soupconné d'avoir été quelquefois à Lirias, moins pour y voir son château que sa petite fermière. Pour peu que j'eusse été défiant et jaloux de mon naturel, j'aurois pu faire des réflexions désagréables là-dessus; ce que je ne fis point, tant i'étois persuadé de la sagesse de ma future. Sérapline, de son eôté, après m'avoir assuré qu'elle prendroit tonjours beaucoup de part à ce qui me regardoit, me dit qu'elle avoit entendu parler d'Antonia très avantageusement; mais, ajouta-t-elle par malice, et comme pour me reprocher l'indifférence dont j'avois payé l'amour de Séphora, quand on ne m'auroit pas vanté sa beauté, je m'en fierois bien à votre goût, dont je connois la délicatesse.

Don César et son fils ne se contentérent pas d'approuver mon mariage; lis me déclarérent qu'ils en vouloient faire tous les frais. Reprenez, me dirent-ils, le chemin de Lirias, et demenrez-y tranquille jusqu'à ce que vous entendiez parler de nous. Ne faites point de preparatifs pour vos noces, c'est un soin dout nous nous chargeous. Pour me conformer à leurs volontés, je retournai à mon château. J'avertis Basile et sa fille des intentions de nos protecteurs, et nous attendimes de leurs nouvelles le plus patiemment qu'il nous fut possible. Nous n'en reçûmes point, pendant huit jours. En récompense, le neuvieme nous vimes arriver un carrosse à quatre mulets, dans lequel il y avoid des couturiers qui apportoient de belles étoffes de soie pour habiller la mariée, et qu'escortoient plusieurs geus de livrée, montés sur de très beaux chevaux. L'un d'eutre enx me remit une

lettre de la part de don Alphouse. Ce seigneur me mandoit qu'il seroit le lendemain à Lirias avec son père et son éponse, et que la cérémone de mon mariage se feroit le jour suivant par le grand-vicaire de Valence. Véritablement, don César, son fils, et Séraphine, ne manquièrent pas de se rendre à mon chateau avec cet ecclésiastique, tons quatre dans un carrosse à six chevaux, précédé d'un autre à quatre où étoient les femmes de Séraphine, et suivi des gardes du gouverneur.

Madame la gouvernante fut à peine arrivée au château, qu'elle témoigna une extréme impatience de voir Antonia, qu'elle acconrut pour la saluer et lui baiser la maiu, ce qu'elle fit de si bonne grace, que toute la compagnie l'admira. Eh bien l'madame, dit don César à sa belle-fille, que pensez-vous d'Antonia ? Santillane pouvoit-il faire in meilleur choix ? Non, répondit Séraphine; ils sont tous deux dignes l'un de l'autre; je ne doute pas que leur union ne soit très heureuse. Enfin chaeun donna des louanges à ma future; et, si on la lona fort sous son habit de serge, on en fut encore plus charmé lorsqu'elle parut sous un plus riche habilement. Il sembloit qu'elle n'en ett jamais porté d'autres, tant son air étoit noble et son action aisée.

Le moment où je devois, par un doux hymen, voir attacher mon sort au sien étant arrivé, don Alphouse me prit par la main pour me conduire à l'autel, et Séraphine fit le même houneur à la mariée. Nous nous rendimes tous deux dans cet ordre à la chapelle du hameau, où le grand-vicaire nous attendoit pour nous marier : et cette cérémonie se fit aux acelamations des habitants de Lirias et de tous les riches laboureurs des environs, que Basile avoit invités aux noces d'Antonia. Ils avoient avec eux leurs filles, qui s'étoient parées de rubans et de fleurs, et qui tenoient dans leurs mains des tambours de basque. Nous retournames ensuite au château, où, par les soins de Scipiou, l'ordonnateur du festin, il se trouva trois tables dressées, l'une pour les seigneurs, l'autre pour les personnes de leur suite, et la troisième, qui étoit la plus grande, pour tous eeux qui avoient été conviés. Antonia fut de la première, madame la gouvernante l'avant ainsi voulu; je fis les honneurs de la seconde, et Basile se mit à celle des villageois. Pour Scipion, il ne s'assit à aucune table : ils ne faisoit qu'aller et venir de l'une à l'autre, donnant son attention à faire servir et contenter tout le monde.

C'étoit par les cuisiniers du gouverneur que le repas avoit été préparé ; ce qui suppose qu'il n'y manquoit rien. Les bons vius thont mattre Josehim avoit fait provision pour moi y furent prodigués; les convives commençoient à s'échauffer, l'allegresse régnoit par-tout, quaud elle fut tout-à-coup troublée par un incident qui m'alarma. Mon secrétaire, étant dans la salle où je mangeois avec les principaux officiers de don Alphonse et les femmes de Séraphine, tomba subitement en foiblesse et perdit toute conmoissance. Je me levai pour aller à son secours; et andis que je m'occupois à lui faire reprendre ses esprits, une de ces femmes s'évanouit aussi. Toute la compagnie jugea que ce double évanouissement renfermoit quelque mystère, comme en effet il en cachoit un qui ne tarda guier à s'éclaireir; car bientôt après, Scipion, étant revenu à lui, me dit tout bas: Faut-il que le plus beau de vos jours soit le plus désagréable des miens? On ne peut éviter son malheur, ajouta--l-il; je viens de retrouver ma femme dans une suivante de Séraphine.

Qu'entends-jel m'écriai-je, cela n'est pas possible. Quoi l'us serois l'époux de cette dame qui vient de se trouver male n même temps que toi l'Oni, monsieur, me répondit-il, je suis son mari; et la fortune, je vous jure, ne pouvoit me jouer un plus vilain tourque de la présenter à mes yeux. Je ne sais, repris-je, mon ami, quelles raisons tu as de te plaindre de ton épouse; mais, quelque sujet qu'elle 'e'n ait donné, de grace, contrainstoi; si je te suis cher, ne trouble point cette fête en laissant éclater ton ressentiment. Vous serez coutent de moi, repartit Scipion; yous allez voir si je ne sais pas bien dissinulez.

En parlant de cette sorte, il s'avança vers sa femme, à qui ses compagnes avoient aussi rendu l'usage des sens; et l'embrassant avec autant de vivacité que s'il eût été ravi de la revoir : Alı! ma chère Béatrix, lui dit-il, le Ciel enfin nous rejoint après dix aus de séparation! O moment plein de douceur pour moi! J'ignore, lui répondit son épouse, si vous avez effectivement quelque joie de me rencontrer; mais du moins suis-je bien persuadée que je ne vous ai donné aucun juste sujet de m'abaudonner. Quoi! vous me trouvez une muit avec le seigneur don Fernand de Levva, qui étoit amoureux de Julie ma maîtresse, et dout je servois la passion; vous vous mettez dans l'esprit que je l'écoute aux dépeus de votre honneur et du mieu; là-dessus la jalousie vous renverse la cervelle, vous quittez Tolède, et me fuyez comme un monstre, sans me demander un éclaireissement! Qui de nous deux, s'il vous plait, est le plus en droit de se plaindre? C'est vous, sans contredit, lui répliqua Seipion. Sans donte, reprit-elle, c'est moi. Don Fernaud, peu de temps après votre 11

and Good

départ de Tolède, épousa Julie, auprès de qui l'ai demeuré tant qu'elle a vécu; et, depuis qu'une mort prématurée nons l'a ravie. je suis au service de madame sa sœur, qui peut vous répondre, anssi bien que toutes ses femmes, de la pureté de mes mœurs.

Mon secretaire, à ce diseours dont il ne pouvoit prouver la fausseté, prit son parti de bonne grace. Encore une fois, dit-il à son épouse, je reconnois ma fante, et je vous en demande pardon devant cette honorable assistance. Alors, intercédant pour lui, je priai Béatrix d'onblier le passé, l'assurant que son mari ne songeroit désormais qu'à lui donner de la satisfaction. Elle se rendit à ma prière, et tonte la compagnie applaudit à la réunion de ces deux éponx. Pour mieux la eélèbrer, on les fit asseoir à table l'un auprès de l'autre ; on leur porta des brindes '; eliacun leur fit fête : on cut dit que le festin se faisoit plutôt à l'occasion de leur raceommodement que de mes noces.

La troisième table fut la première que l'on abandonna. Les

jeunes villageois, préférant l'amonr à la bonne chère, la quittérent pour former des danses avec les jeunes paysannes, qui, par le bruit de leurs tambours de basque, attirérent bientôt les personnes des autres tables, et leur inspirérent l'envie de suivre lenr exemple. Voilà tont le monde en mouvement : les officiers du gonverneur se mirent à danser avec les soubrettes de la gonvernante : les seigneurs même se mélèrent parmi les danseurs ; don Alphouse dansa une sarabande avec Séraphine, et don César une autre avee Antonia, qui vint ensuite me prendre, et qui ne s'en acquitta pas mal pour une personne qui n'avoit que quelques principes de danse qu'elle avoit reçus à Albarazin, chez une bourgeoise de ses parentes. Pour moi, qui, comme je l'ai dit, avois appris à danser chez la marquise de Chaves, je parus à l'assemblée un grand danseur. A l'égard de Béatrix et de Seipion, ils commencerent à s'entretenir en particulier, pour se rendre compte mutuellement de ce qui leur étoit arrivé pendant qu'ils avoient été séparés ; mais leur conversation fut interrompue par Séraphine, qui, venant d'être informée de leur reconnoissance, les fit appeler pour leur en témoigner sa joie. Mes enfants, leur dit-elle, dans ce jour de réjouissance, e'est un surcroft de satisfaction pour moi de vous voir tous deux rendus l'un à l'autre. Ami Scipion , ajouta-t-elle , je vous remets votre épouse en vous protestant qu'elle a toujours tenu une conduite irréprochable; vivez ici avec elle en bonne intelligence. Et vous. Béatrix, attachez-vous à Antonia, et ne lui soyez pas moins dé-

\* Brindis, brinde, santé que l'on se porte et qu'on boit à la ronde.

vouée que votre mari l'est au seigneur de Sautillaue. Scipion, rue pouvant plus-après cela regarder sa femme que comme une autre Pénélope, promit d'avoir pour elle toutes les considérations imaginables.

Les villageois et les villageoises, après avoir dansé toute la journée, se retirègent dans leurs maisons; mais on continua la fête dans le château. Il y eut un magnifique souper; et, lorsqu'il fut question de s'aller coucher, le graud-vicaire benit le lit unptial, Séraphine déshabilla la mariée, et les seigneurs de Leyva me firent le même honneur. Ce qu'il y a de plaisant, c'est que les officiers de don Alphonse et les femmes de la gouvernante s'avisérent, pour se réjouir, de faire la même cérémonie : ils déshabillèrent Béatrix et Scipion, qui, pour rendre la secen plus comique, se laissérent gravement dépouiller et mettre au lit.

## CHAP. X. — Suite du mariage de Gil Blas et de la belle Antonia. Commencement de l'histoire de Scipion.

Dès le lendemain de mes noces, les seigneurs de Leyva retournérent à Valence, après m'avoir douné mille nouvelles marques d'amitié; si bien que, mon secrétaire et moi, nous demeurames seuls au château avec nos feunnes et nos valets.

Le soin que nous primes l'un et l'autre de plaire à ces daunes ne fut pas inutile; j'inspirai en peu de temps à mon épouse autant d'amour que j'en avois pour elle, et Scipion fit oublier à la sieune les chagrius qu'il lui avoit causés. Béatrix, qui avoit l'esprit souple et liant, s'insinua sans peine dans les bonnes graces de sa nouvelle maîtresse, et gagna sa conflance. Enfin nous nous accordames tous quatre à merveille, et nous commençames à jouir d'un sort fort digne d'euvie. Tous nos jours couloient dans les plus doux amusements. Autonia étoit fort sérieuse, mais nous étions très gais, Béatrix et moi; et quand nous ne l'aurions pas été, il suffisoit que Scipion fût avec nous pour ne point en gendrer de melancolie. C'etoit un homme incomparable pour la société, un de ces personnages comiques qui n'ont qu'à se montrer pour égaver une connegacie.

Un jour qu'il nous prit fautasie, après le dituer, d'aller faire la sieute duns l'endroit le plus agréable du bois, moi scerétaire se trouva de si belle humeur, qu'il nous ôta l'envie de domir par ses discours réjouissants. Tais-toi, lui dis-je, mon ani; il n'y a pas moyen de s'assoupir en t'écoultant, ou bien, puisque tu nous empéches de nous livrer au sompneil, fais-nous donc quelque récit digne de notre attention. Três volontiers, monsieur, me répondit il. Youlez-vous que je vous raconte l'histoire du roi Pelage? J'aimerois mieux entendre la tienne, lui répliquai-je; mais c'est un plaisir que tu n'as pas jugé à propos de me domner depuis que nous vivous ensemble, et que je n'aurai janais apparemment. D'où vient? me dit-il. Si je ne vous ai pas conté mon histoire, c'est que vous ne m'avez pas témoigné le moindre desir de la savoir; ce n'est donc pas ma faufe si vous ignorez mes aventures; et, pour pen que vous soyez eurieux de les apprendre, je suis prêt à contenter-votre euriosité. Antonia, Beatrix, et moi, nous le primes au mot, et nous nous disposames à prêter une oreille attentive à son récit, qui ne pouvoit faire sur nous qu'un bon effet, soit en nous divertissant, soit en nous excitant au soumeil.

Je serois, dit Scipion, fils d'un grand de la première classe, ou tout au moins de quelque chevalier de Saint-Jacques ou d'Alcantara, si cela eut dependu de moi : mais eomme on ne se choisit point un père, vous saurez que le mien, nommé Torribio Scipion, étoit un honnéte archer de la sainte llermandad. En allant et venant sur les grands chemins, où sa profession l'obligeoit d'être presque toujours, il rencontra par hasard un jour, entre Cuença et Tolède; une jeune Bohémieune qui lui parut fort jolie. Elle étolt seule, à pied, et portoit avec elle toute sa fortune dans une espèce de havresac qu'elle avoit sur le dos. Où allez-vous aiusi, ma mignonne? lui dit-il en adoucissant sa voix qu'il avoit naturellement très rude. Seigneur eavalier, lui répondit-elle, je vais à Tolède, où j'espère gagner ma vie de façon ou d'autre en vivant honnétement. Vos intentions sont louables, reprit-il, et je ne doute pas que vous n'ayez plus d'une corde à votre arc. Oui, Dieu merci, repartit-elle; j'ai plusieurs talents; entre autres je sais composer des pommades et des essences fort utiles aux dames; je dis la bonne aventure, je fais tourner le sas pour retrouver les choses perdues, et montre tout ce qu'on veut dans le miroir ou dans le verre.

Torribio, jugeant qu'une pareille fille étoit un parti très avangragne pour un homme tel que lui , qui avoit de la peiue à vivre de son emploi, quoiqui il suf fort bien le rempir, lui proposa de l'èpouser. La Boltèmienne n'eut garde de mépriser les vœux d'un officier de la sainte confèreir e elle accepta la "proposition avec plaisir. Cela étant arrêté entre eux , ils se rendirent tous deux en diligence à Toléde, où ils se marièrent; et vous jvoyez en moi le digne fruit de ce noble hymènee. Ils s'établirent dans un faubourg, où ma mère commença par débiter des pounandes



et des essences; mais, ne trouvant pas ce traffe assez lucratif, elle fit la devineresse. C'est alors qu'on vit pleuvoir chez elle les écus et les pistoles; mille dupes de l'un et de l'autre sexe mireut bientôt en réputation la Coscolina; c'est aïusi que se nommoit la Bôbémienne. Il venoit tous les jours quelqu'un la prier d'employer pour lui son ministère : tantôt c'etoit un neven indigent qui vouloit savoir quand son oncle, dont il étoit l'unique héritier, partiroit pour l'autre monde; et tantôt c'étoit une fille qui soubaitoit d'apprendre si un cavalier dont elle recomnôssoit les soins, et qui lui promettoit de l'enouser, lui tiendroit parole.

Vois observerez, s'il vous plait, que les prédictions de ma mère étoient toujours favorables aux personues à qui elle les faisoit; si par hasard elles s'accomplissoient, à la bonne heure; et si l'on venoit lui reprocher que le contraire de ce qu'elle avait prédit étôit arrivé, elle repondoit froidement qu'il falloit s'en prendre au démon, qui, malgré la force des conjurations qu'elle employeit pour l'obliger à révèler l'avenir, avoit quelquefois la

maliee de la tromper.

Lorsque, pour l'honneur du métier, ma mère crovoit devoir faire paroitre le diable dans ses opérations, c'étoit Torribio Scipion qui faisoit ce personnage, et qui s'en acquittoit parfaitement bien, la rudesse de sa voix et la laideur de son visage lui donnaut un air convenable à ce qu'il représentoit. Pour peu qu'on fût crédule, on étoit épouvanté de la figure de mon pèrc. Mais un jour, par malheur, il vint un brutal de capitaine qui voulut voir le diable, et qui lui passa son épée au travers du corps. Le saint-office, informé de la mort du diable, envoya ses officiers chez la Coscolina, dont ils se saisirent, anssi bien que de tous ses effets; et moi, qui n'avois alors que sent ans, je fus mis à l'hôpital de los Nines \*. Il y avoit dans cette maison de charitables ecclésiastiques, qui, bien payés pour avoir soin de l'éducation des pauvres orphelins, prenoient la peinc de leur montrer à lire et à écrire. Ils crurent remarquer que je promettois beaucoup, ce qui fut cause qu'ils me distin : nèrent des autres, et mc choisirent pour faire leurs commissions. Ils m'euvovoient en ville porter leurs lettres; j'allois et venois pour eux, et c'étoit moi qui repondois leurs messes. Par reconnoissance . ils entreprirent de m'enseigner la langue latine; mais ils s'y prirent trop rudement, et me traitérent avec tant de rigneur, malgré les petits services que je leur rendois, que, ne pouvant y résister, je m'échappai un bean jour en faisant une commission, et, bien loin de retourner à l'hôpital, je sortis même de Tolède par le faubourg du côté de Séville.

Onoique i'cusse à peine alors neuf aus accomplis, ie sentois déjà le plaisir d'être libre et maître de mes actions. J'étois sans argent et sans pain, n'importe; je n'avois point de leçons à étudier ni de thèmes à composer. Après avoir marché pendant deux heures, mes petites jambes commencèrent à refuser le service. Je n'avois point encore fait de si longs voyages. Il fallut m'arreter pour me reposer. Je m'assis an pied d'un arbre qui bordoit le grand chemin; là, pour m'amuser, je tirai mon rudiment que i'avois dans ma poche, et le parcourus en badinant; puis, venant à me souvenir des férules et des coups de fouet qu'il m'avoit fait recevoir, j'en déchirai les feuillets, en disant avec colère : Ah! ehien de livre, tu ne me feras plus répandre de pleurs! Tandis que j'assouvissois ma vengeanee, en jonchant autour de moi la terre de déclinaisons et de conjugaisons, il passa par-là un ermite à barbe blanche, qui portoit de larges lunettes et qui avoit un air vénérable. Il s'approcha de moi ; et, s'il me considéra fort attentivement, je l'examinai bien aussi, Mon petit homme, me dit-il avee un souris, il me semble que nous venous tous deux de nous regarder bien tendrement, et que nous ne ferions point mal de demeurer eusemble dans mon ermitage, qui n'est qu'à deux cents pas d'ici. Je suis votre serviteur, lui répondis-je assez brusquement, je n'ai aueune envie d'être ermite. A cette réponse, le bon vieillard fit un éclat de rire, et me dit en m'embrassant : Il ne faut pas, mon fils, que mon habit yous fasse peur; s'il n'est pas beau, il est utile : il me rend seigneur d'une retraite charmante et des villages voisins, dont les habitants m'aiment ou plutôt m'idolâtrent. Venez avee moi, ajonta-t-il, et ne eraignent rien; je vous revetirai d'une jaquette semblable à la mienne. Si vous vous en trouvez bien, vous partagerez avec moi les douceurs de la vie que je mêne; et, si vous ne vous en aecommodez point, non seulement il vous sera permis de me quitter, mais vous pouvez même compter qu'en nous séparant je ne manquerai pas de vous faire du bien.

Je me laissai persuader, et je suivis le vieil ermite, qui, ehemin faisant, me fit plusieurs questions, auxquelles je répondis avec une ingénuité que je n'ai pas tonjours ene dans la suite. En arrivant à l'ermitage, il me présenta quelleures fruits, que je dévorai, n'ayant rien mangé de tonte la journée qu'un moreau de pain see, dont j'avois déjeuné le matin à l'hôpital. Le solitaire, me voyant si pien joure des méchoires, me diti; Courage,

mon enfant, ne menage point mes fruits ; j'en ai, grace au Ciel, une ample provision. Je ne l'ai pas ameu é ci pour te faire mourir de faim. Ce qui étoit très veritable ; ear, une heure après notre arrivée, il alluma du feu, embrocla un gigot de mouton; et tandis que je tournois la broche, il dressa une pette table, qu'il couvrit d'une serviette assez malpropre, et sur laquelle il mit deux couverts, l'un pour lui, et l'autre pour moi.

Quand la viande fut cuite, il la tira de la broche, et en compa quelques pièces pour notre sonper, qui ne fut pas un repas de brebis, puisque nous bûmes d'un excellent vin , dont il avoit aussi une bonne provision. Eh bien! mon poulet, me dit-il lorsque nous fûmes hors de table, es-tu content de mon ordinaire? ne vaut-il pas bieu celui de ton hôpital? Voilà de quelle facon tu seras traité tous les jours, si tu demeures avec moi. Au reste, poursuivit-il, tu ne feras dans cet ermitage que ce qu'il te plaira. J'exige de toi seulement que tu m'accompagnes toutes les fois que j'irai quêter dans les villages voisins; tu me serviras à conduire un bourriquet chargé de deux paniers que les paysans charitables remplissent ordinairement d'œufs, de pain, de viande, et de poisson. Je ne te demande que cela. Il me semble que ce n'est pas trop exiger de toi. Oh! je ferai, lui dis-je, tout ce que vous voudrez, pourvu que vous ne m'obligiez point à apprendre le latin. Le frère Chrysostome (c'étoit le nom du vieil ermite) ne put s'empécher de rire de ma naïveté, et m'assura de nouveau qu'il ne prétendoit pas gêner mes inclinations.

Nous allames dès le leudemain à la quête avec l'auon, que je menois par le lieou. Nous fimes une copieuse récolte, chaque paysan se faisant un plaisir de mettre quelque chose dans nos paniers. L'un y jetoit un pain entier, l'autre une grosse pièce de lard; celui-c'une oie farcie, celui-d'a une perdrix. Que vous dirai-je? Nous apportames an logis des vivres pour plus de huit jours, ce qui marquoit bien l'estime et l'amitié que les villageois sovieint pour le frère. Il est vrai qu'il leur étoit d'une grande utilité : il leur dounoit des conseils quand ils venoient le consulter; il remettoit la paix dans les ménages où régiot là discorde, et marioit les filles qui lui paroissoient fatiguées du célibat : savoit-il que deux riches laboureurs étoient mat ensemble, it les alloit voir, et il faisoit si bien qu'il les réconcilioit; enfin il avoit des remêdes pour mille sortes de maladies, c'espprenoid des oraisons aux femmes qui souhaitoret d'avoir des enfants.

Vous voyez , par ce que je vieus de dire , que j'étois bien nourri dans mon ermitage. Je n'y étois pas plus mal couché, étendu sur de bonne paille frache, ayant sous ma tête un coussin de bure, et sur le corps une converture de la même étoffe, je ne faisois qu'un somme qui duroit toute la mit. Le frère Chrysostome, qui m'avoit fait fête d'un hapillement d'ermite, m'en fit un lui-même d'une de ses vicilles robes, et me nomma le petit frère Scipion. Sitot que je parus dans les villages sous cet habit d'ordonnauce, on me trouva si gentil, que le bourriquet en fut plus chargé. C'étoit à qui en donneroit davantage an petit frère, tant on prenoit plaisir à voir sa figure!

La vie molle et fainéante que je menois avec le vicil ermite ne pouvoit déplaire à un agrond de mon age. Aussi jy pris tant de goût, que je l'aurois toujours continuée, si les Parques ne m'enseaut pas filé d'autres jours fort differents; mais la destinée que j'avois à remplir m'arracha bientot à la mollesse, et me fit quitter le frère Chrysostome de la mantière que je vais vous racquiter.

Je voyols souvent ee vieillard travailler au coussin qui his servoit d'oreiller; il ne faisoit que le décondre et le recourles, et je remarquai un jour qu'il mit de l'argent dedaus. Cette observation fut-suivie d'un monvement enrienx que je me promis de satisfaire dès le premier voyage qu'il feroit à Tolètle, où il avoit contame d'aller tout seul une fois la semainie. J'en attendis le jour impatienment, sans avoir eucere toutefois d'autre dessein que de contenter ma curiosité. Enfin le bon homme partit, et je défès son oreiller, où je trouvai, parmi la laine qu'il e remplissoit, la valeur peut-être de cinquante éeus en toutes sortes d'espèces.

Ce trésor apparemment étoit la reconnoissance des paysans que l'ermite avoit guéris par ses remédes, et des paysanues qui avoient eu des enfants par la vertu de ses oraisons. Quoi qu'il en soit, je ne vis pas plus tôt que c'étoit de l'argent que je pouvois impunément n'approprier, que non naturel bohenién se déclara. Il me prit une envie de le voler, qu'on ne pouvoit at l'etibuer qu'il la force du sang qui couloit dans mes vienes. Je cédai sans résistance à la tentation, je serrai l'argent dans un sac de bure où nous mettions nos peignes et nos bonnets de nuit; ensuite, après avoir quitté mon habit d'ermite et repris celui d'orphelin, je m'éloignai de l'ermitage, croyant emporter dans mof sac toutes les richesses des Indes.

Vous venez d'entendre mon coup d'essai, continua Scipion, et je ne doute pas que vous ne vous attendiez à une suite de faits de la même nature. Je ne tromperai point votre attente; j'ai encore d'autres pareils exploits à vous conter avant que j'en vienne à mes actions louables; mais j'y viendrai, et vous verrez par mon récit qu'un fripou peut fort bien devenir un hounéte homme.

Tout enfant que j'étois, je ne fus point assez sot pour reprendre le chemin de Tolède; c'eut été m'exposer au hasard de rencontrer le frère Chrysostome, qui m'auroit fait rendre désagréablement son magot. Je suivis une autre route, qui me conduisit au village de Galves, où je m'arrêtai dans une hôtellerie dont l'hôtesse étoit une veuve de quarante ans, qui avoit toutes les qualités requises pour bien faire ses petites affaires. Cette femme n'eut pas plus tôt jeté les veux sur moi, que, jugeant à mon habillement que je devois être un échappé de l'hôpital des orphelins, elle me demanda qui j'étois et où j'allois. Je lui répondis qu'ayant perdu mon père et ma mère, je cherchois une condition. Mon cufant, me dit-elle, sais-tu lire? Je l'assurai que je lisois et meme que j'écrivois à merveille. Véritablement je formois mes lettres, et je les liois de façon que cela ressemblait un peu à de l'écriture; et c'en étoit assez pour les expéditions d'une taverne de village. Je te retiens donc à mon scrvice, me répliqua l'hôtesse. Tu ne me scras pas inutile ; tu tiendras ici le registre de mes dettes actives et passives. Je ne te donnerai point de gages, ajouta-t-elle, attendu qu'il vient dans cette hôtellerie d'hormètes gens qui n'oublient pas les valets. Tu peux compter sur de bons petits profits.

Pacceptal le parti, me réservaut, comme vous pouvez croire, le droit de clauger d'air sitot que le sejour de Galves cesseroit, de m'être agréalbe. Dès que je me vis arrêté pour servir dans cette hotellerie, je me sentis l'esprit travaillé d'une grande inquiétude, et plus j'y pensois, plus ma crainte me sembloit bien fondée. Je ne voulois pas qu'on sitt que j'avois de l'argent, et j'étois bien en peime de savoir où je le cacherois, pour qu'il foit à couvert de toute main étrangère. Je ne connoissois pas entore assez la maison pour me fier aux endroits les plus propres à le receler. Que les richesses causent d'embarras ! J'étois dans de continuelles alaunes. Je me déterminai pourtant à mettre mon sac dans un coin de notre grenier où il y avoit de la paille; et, le croyant là plus en sarcét qu'aillentes, je me tranquillisai autant qu'il me fut possible.

Nous étions trois domestiques dans cette maison : un gros garçon d'écurie, une jeune servante de Galice, et moi. Chacun de nous tiroit tout ce qu'il pouvoit des voyageurs qui s'y arrètoient. J'attrapois toujours de ces messieurs qu'elques pièces de menue monnoic, quandi j'allois leur porter le mémoire de leur dépense. Ils donnoient aussi quelque chose au valet d'écurie, pour, avoir eu soin de leurs montures; mais pour la Galicienne, qui étoit l'idole des muletiers qui passoient par là , elle gagnont plus d'écus que nous de marvedis. Le n'avois pass itô reçu m sou, que je le portois au grenier pour en grossir mon trésor; et plus je voyois augmenter mon bien, plus je sentois que mon petit cœur s'y attachoit. Je baisois quelquefois mes espèces; je les contemplois avec un ravissement qui ne peut être compris que par les avares.

L'amour que j'avois pour mon trésor m'obligeoit à l'aller visiter trente fois par jour. Je reneontrois souvent sur l'esealier l'hôtesse, laquelle, étant très défiante de son naturel, fut euriense un jour de savoir ee qui pouvoit à tout moment m'attirer au grenier. Elle y monta, se mit à fureter partout , s'imaginant que je eachois peut-être dans ee galetas des choses que je dérobois dans sa maison. Elle n'oublia pas de remner la paille qui couvroit mon sac, et elle le trouva. Elle l'onvrit; et, voyant qu'il y avoit dedans des éens et des pistoles, elle crut ou fit semblant de croire que je lui avois volé cet argent. Elle s'en saisit à bon compte. Puis, m'appelant petit misérable, petit eoquin, elle ordonna au garçon d'écurie, tout dévoué à ses volontés, de m'appliquer une cinquantaine de bons coups de fouet; et après m'avoir si bien fait étriller, elle me mit à la porte, en disant qu'elle ne vouloit point souffrir chez elle de fripon. J'eus beau protester que je n'avois point volé l'hôtesse, elle soutint le contraire, et on la crut plutôt que moi. C'est ainsi que les espèces du frère Chrysostome passèrent des mains d'un voleur dans eelles d'une voleuse.

Je pleurai la perte de mon argent comme on pleure la mort d'un fils unique; et si mes larmes ne me firent pas rendre ce que j'avois perdu, elles furent cause du moins que j'excitai la compassion de quelques personnes qui les virent couler; et entre autres du curé de Galves, qui passa près de moi par hasard. Il parut touché du triste état où j'étais, et m'emmena au presbyère avec lui. Là, pour gagner ma confiance, on plutôt pour me tirer les vers du nez, il commença par me plaindre. Que ce pauvre enfant, s'écria-t-il d'un air plein de compassion, est digne de pité de n'avoir personne qui preme soin de lui l'atta-tl's'étommer si, livré à lui-même dans un âge si tendre, il a commis mue mauvaise action? Les homnes, pendant le cours de leur vie, qui bjen de la peine à s'en défendre. Ensuite, m'adressant

la parole: Mon fils, ajouta-t-il, de quel endroit d'Espagne étesvous, et qui sont vos parents? Vous avez l'air d'un garçon de famille. Parlez-moi confidemment, et comptez que je ne vous abandonnerai point.

Le curé, par ce discours politique et charitable, m'engagea insensiblement à lui découvrir toutes mes affaires ; ce que je fis avee beaucoup d'ingémuité. Je lui avouai tont, après quoi il mc dit : Mon ami, quoiqu'il ne convienne guère aux ermites de thésauriser, cela ne diminue pas votre faute : en volant le frère Chrysostome, vous avez toujours péché contre l'article du Décalogue qui défend de dérober; mais ce qui doit vous consoler, c'est que je me charge d'obliger l'hôtesse à rendre l'argent, et . de le faire tenir au frère dans son ermitage : vous pouvez dès à présent avoir la conseience en repos là-dessus. C'étoit, je vous l'avoue, de quoi je ne m'inquiétois guerc. Le curé, qui avoit son dessein, n'en demeura pas là. Mon enfaut, poursuivit-il, je veux m'intéresser pour vous, et vous proeurer une bonne condition. Je vous enverrai dès demain, par un muletier, à mon neveu le chanoine de la cathédrale de Tolède. Il ne refusera pas, à ma prière, de vous recevoir au nombre de ses laquais, qui sont chez lui comme autant de bénéficiers qui vivent grassement du revenu de sa prébende : vous serez là parfaitement bien; c'est une chose dont ie puis vous assurer.

Cette assurance fut si consolante pour moi, que je ne songeai plus ni à mon sac, ni aux coups de fouet que j'avois recus. Je ne m'occupai l'esprit que du plaisir de vivre en bénéficier. Le jour suivant, tandis qu'on me faisoit déjeuner, il arriva, selon les ordres du curé, un muletier au presbytère avec deux mules batées et bridées. On m'aida à monter sur l'une, le muletier s'élanca sur l'autre, et nous primes la route de Tolède. Mon compagnon de voyage étoit un homme de belle humeur, et qui ne demandoit qu'à se réjouir aux dépens du prochain. Mon petit cadet, me dit-il, vous avez un bon ami dans monsieur le curé de Galves. Il vous le fait bien voir. Il ne pouvoit vous donner une meilleure preuve de son affection que de vous placer auprès de son neveu le chanoine, que j'ai l'honneur de connoître, et qui sans contredit est la perle de son chapitre. Ce n'est point un de ces dévots dont le visage pale et maigre prêche la mortification; c'est une grosse face, un teint fleuri, une mine réjouie, un vivant qui ne se refuse point au plaisir qui se présente, et qui surtout aime la bonne chère. Yous serez dans sa maison eomine un petit coq en pâte.

Le bourreau de muletier, s'apercevant que je l'écoutois avec que grande satisfaction, continua de me vanter le bonheur dout ie iouirois quand je serois valet de chanoine. Il ne cessa de ın'en parler jusqu'à ee qu'étant arrivés au village d'Obisa, nous nous y arrétaines pour faire un peu reposer nos mules. Là, par le plus grand bouheur du monde pour moi, j'appris qu'on me trompoit. Voiei de quelle façon je fis eette découverte. Le muletier, allant et venant dans l'hôtellerie, laissa tomber par hasard de sa poehe un papier que j'eus l'adresse de ramasser sans qu'il v prit garde, et que je trouvai moyen de lite pendant qu'il étoit à l'éeurie. C'étoit une lettre adressée aux prêtres de l'hôpital des orphelins, et conçue dans ces termes : « Messieurs, j'ai cru que « la charité m'obligeoit à remettre entre vos mains un petit fri-« pon qui s'est échappé de votre hopital ; il me paroît avoir de « l'esprit, et mériter que vous avez la bonté de le tenir enfermé « ehez vous. Je ne doute pas qu'à force de corrections vous n'en « fassiez un garçon raisounable. Que Dieu eonserve vos pieuses « et charitables seigneuries! Le curé de Galves. »

Lorsque j'eus aehevé de lire eette lettre, qui m'apprenoit les bonnes intentions de monsieur le curé, je ne demeurai pas ineertain du parti que j'avois à prendre : sortir de l'hôtellerie, et gagner les bords du Tage à plus d'une liene de là, fut l'ouvrage d'un moment. La erainte me prêta des ailes pour fuir les prêtres de l'hôpital des orphelins, où je ne voulois point absolument retourner, tant j'étois dégoûté de la manière dont on y enseignoit le latin. J'entrai dans Tolède aussi gaiement que si j'eusse su où aller boire et manger. Il est vrai que c'est une ville de bénédiction, et dans laquelle un homme d'esprit, réduit à vivre aux dépens d'autrui, ne sauroit mourir de faim. Mais j'étois eneore bien jeune pour pouvoir me promettre de trouver moven d'y subsister; néaumoins la fortune me favorisa. Je fus à peine dans la grande place, qu'un eavalier bien vetu, auprès de qui je passai, me retint par le bras, et me dit: Petit garçon, veux-tu me servir? je serois bien aise d'avoir un laquais tel que toi. Et moi, lui répondis-je, un maître comme vous. Cela étant, repritil, tu es à moi dès ce moment, et tu n'as qu'à me suivre; ee que

Ce eavalier, qui pouvoit avoir trente ans, se nommait don Abel; il logeoit dans un holte garni, où lo ceupoit un assez bel appartement. C'étoit un joueur de profession; et voici de quelle sorte nous vivions ensemble: le matin je lui hachois «Ut tabae pour fumer cinq ou six pipes; je lui nettoyois ses habits, et J'al-

ie fis sans répliquer.

lois lui chercher un barbier pour le raser et lui redresser sa meustache; après quoi il sortoit pour courir les tripots, d'où il ne revenoit au logis qu'entre onze henres et minuit. Mais tous les matins, avant que de sortir, il avoit soin de tirer de sa poche trois réaux qu'il me donnoit à depenser par jour, me laissant la liberté de faire ce qu'il me plairoit jusqu'à dix heures du soir pourru que je fusse à l'blotq quand il y rentroit, il étoit fort content de moi. Il me fit faire un pourpoint et un haut-de-chausses de l'ivrée, avec quoi j'avois tout l'air d'un petit commissionnaire de coquettes. Je m'accommodois bien de ma condition, et certainement je n'en pouvois trouver une plus convenable à mon humeur.

Il y avoit déjà près d'un mois que je menois une vie si hencuse, lorsque mon patron me demanda si j'étois satisfait de lui; et, sur la réponse que je fis qu'on ne pouvoit l'être davantage. Eh bien l'reprit-il, nous partirons donc demain pour Séville, où mes affaires m'appellent. Tu ne seras pas fâché de voir cette capitale de l'Andalousie. Qui n'a pas vu Séville, dit le proverbe, n'a rien vu. Je lui témoignai que j'étois prêt à le suivre par-tont. Dès le même jour le messager de Séville vint prendre, à l'hôtel garni, un grand coffre où étoient toutes les nippes de mon mattre, et le l'endémain nous partimes pour l'Andalousie.

Le seigneur don Abel étoit si heureux au jeu, qu'il ne perdoit que quand il vouloit; ce qui l'obligeoit à changer souvent de lieu pour se dérober au ressentiment des dupes, et ce qui étoit la cause de notre voyage. Étant arrivés à Séville, nous primes un logement dans un hôtel garni auprès de la porte de Cordone, et nous recommencames à vivre comme à Tolède. Mais mon patron tronva de la différence entre ces deux villes. Il rencontra des ioueurs qui jouoicut aussi heureusement que lui dans les tripots de Séville; de sorte qu'il en revenoit quelquefois fort chagrin. Un matin qu'il étoit eucore de mauvaise humeur d'avoir perdu cent pistoles le jour précédent, il me demanda pourquoi je n'avois pas porté son linge sale chez une dame qui avoit soin de le blanchir et de le parfumer. Je répondis que je ne m'en étois pas souvenu. Là-dessus, se mettant en colère, il m'appliqua sur le visage une demi-douzaine de soufflets si rudement, qu'il me fit voir plus de lumières qu'il n'y en avoit dans le temple de Salomon. Tenez, petit malheureux, me dit-il, voilà pour vous apprendre à devenir attentif à vos devoirs. Faudra-t-il donc que je sois après vous sans cesse pour vous avertir de ce que vous avez à faire? Pourquoi n'étes-vons pas aussi habile à servir qu'à

40

manger? Ne sauriez-vous, puisque vous n'étes pas une bête, prévenir mes ordres et mes besoins? A ces mots il sortit de son appartement, où il me laissa très mortilié d'avoir reçu des soufflets pour une faute si légère, et bien résolu d'en tirer vengeance si l'occasion s'en présentoit.

Je ne sais quelle aventure lui arriva pen de temps après dans un tripot; mais un soir il reviut fort échanffé. Scipion, me dit-il, j'ai résolu d'aller en Italie, et je dois m'embarquer après-demain sur un vaisseau qui s'en retonrne à Génes. J'ai mes raisons pour faire ce voyage; je crois que tu vondras bien m'accompagner, et profiter d'une si belle occasion de voir le plus charmant pays qu'il y ait au monde. Je fis réponse que je ne demandois pas mieux; je témoignai même de l'impatience de voir l'Italie, mais en même temps je me promis bien de disparoître au moment qu'il faudroit partir. Je m'imaginois par-là me venger de mon maître, et je trouvois ce projet très ingénieux. J'en étois si content, que je ne pus m'empêcher de le communiquer à un vaillant \* de profession que je rencontrai dans la rue. Depuis que j'étois à Séville, j'avois fait quelques manyaises connoissances, et principalement celle-là. Je lui contai de quelle manière et ponrquoi i'avois été souffleté; ensuite je lui dis le dessein que j'avois de quitter don Abel lorsqu'il seroit pret à s'embarquer, et je lui demandai ce qu'il pensoit de ma résolution.

Le brave fronça les sourcils en m'écoutant, et releva les crocs de sa moustache; puis, blamant gravement mon mattre r Petit bon homme, me dit-il, vous étes un garçon déshonoré pour jamais, si vous vous en tenez à la frivole vengeance que vous meditez. Il ne suffit pas de laiser don Abel partir tout seul, ce ue seroit point assez le punir; il faut proportionner le châtiment à l'outrage. Il n'y a point à balancer, enlevons-lui ses hardes et son argent, que nous partagerons en frères après son départ. Quoique j'eusse un penchant naturel à dérober, je fus effrayé de la proposition d'un vol de cette importance.

Cependant l'archi-fripon qui me la faisoit ne laissa pas de me persuader; et voici quel fut le succès de notre entreprise. Le brave, qui étoit un homme graud et robuste, vint le lendemain sur la fin du jour me trouver à l'hôtel garni. Je lui montrai le coffre où mon maître avoit déjà serré ses nippes, et je lui demandai s'il pourroit lui seul porter un coffre si pesant. Si pesant! me dit-il; apprenez que lorsqu'il s'agit d'enlever le bien d'autrui, j'emporterois l'arche de Noé. En achevant ces paroles,

\* Valiente, qui se proponce valiéneté, vaillant, brave, courageux.

Gorge

il s'approcha du coffre, le mit sans peine sur ses épaules, et desceudit l'escalier d'un pas léger. Je le suivis du même pas; et nous étions près d'enfiler la porte de la rue, quand don Abet, que son heureuse étoile amena là si à propos pour lui, se présenta tout-à-coup devant nous.

Où vas-tu avec ce coffre? me dit-il. Je fus si troublé, que je demeurai muet; et le brave, voyant le coup manqué, jeta le coffre à terre, et prit la fuite pour éviter les éclaircissements. Où vas-tu donc avec ce coffre? me dit mon maître pour la seconde fois. Mousieur, lui répondis-je plus mort que vif, je vais le faire porter au vaisseau sur lequel vous devez demain vous embarquer pour l'Italie. Eh! sais-tu, me répliqua-t-il, sur quel vaisseau je dois faire ce voyage? Non, monsieur, lui repartis-je, mais qui a langue va à Rome; je m'eu serois informé sur le port, et quelqu'un me l'auroit appris. A cette réponse, qui lui fut suspecte, il me lança un regard furieux. Je crus qu'il m'alloit encore souffleter. Qui vous a commandé, s'écria-t-il, de faire emporter mon coffre hors de cet hôtel? C'est vous-même, lui disje. Qui, moi? répondit-il avec surprise, je t'ai donué cet ordre? Assurément, repris-ie; souvenez-vous du reproche que vous me fites il y a quelques jours. Ne me dites-vous pas, en me maltraitaut, que vous vouliez que je prévinsse vos ordres, et fisse de mon chef ce qu'il y auroit à faire pour votre service? Or , pour me régler là-dessus, je faisois porter votre coffre au vaisseau. Alors le joueur, remarquant que j'avois plus de malice qu'il u'avoit cru, me dit eu me donnaut mon congé d'un air froid : Allez, monsieur Scipion, que le Ciel vous conduise! vous avez trop d'esprit pour votre age. Je n'aime point jouer avec des gens qui out tautôt une carte de plus et tantôt une carte de moins. Otez-vous de devant mes yeux, ajouta-t-il en changeaut de ton, de peur que je ne vous fasse chanter sans solfier.

Jo bu épargnai la peiue de me dire deux fois de me retirer. De m'éloignai de bui daus le moment, mourant de peur qu'il ne me fit quitter mon habit, qu'heureusement il me laissa. Je marchois le long des rues eurevant on je pourrois, avec deux réaux que j'avois pour tout bien, aller giter. J'arrivai à la porte de l'archevéché; et, comme on travailloit alors au souper de monseigener, il sortoit des cuisines une agréable oduer qui se faisoit seutir une lieue à la ronde. Peste, dis-je en moi-même, je m'accommoderois volontiers de quelqu'un de ces ragouts qui premnent au mez; je me contenterois même d'y, tremper les quatre doigts et le pouce. Mais quoit ne puis-je imaginer un moyen do goûter de ces bouncs viandes dont je ne fais que humer la fumée? Pourquoi non? cela ne parott pas impossible. Je m'échanffai l'imagination là-dessus; et, à force de rèver, il me vint dans l'esprit une ruse que j'employai sur-le-champ, et qui reinsit. J'entrai dans la cour du palais archie/pécopal, en conrant vers les enisines, et en criant de toute ma force: Ju secours l'au securs l'emme si quelqu'un m'ett pouvsuivi pour m'assassiner.

A mes cris redoublés, mattre Diego, le cuisinier de l'archeveque, accourut avec trois ou quatre marmitons pour en savoir la cause; ct. ne voyant personne que moi, il me demanda pour quel sujet je criois si fort. Ah! seigneur, lui répondis-ie en faisant toutes les démonstrations d'un homme épouvanté, par saint Polycarpe! sauvez-moi, je vous prie, de la fureur d'un spadassin qui veut me tuer. Où est-il donc ce spadassin ? s'ecria Diego. Vous êtes tout seul de votre compagnie, ct je ne vois pas un chat à vos trousses. Allez, mon enfant, rassurez-vous ; c'est apparemment quelqu'un qui a voulu vous faire peur pour se divertir, et qui a bien fait de ne pas vous snivre dans ce palais, car nous lui aurions pour le moins coupé les oreilles. Non, non, disie au cuisinier, ce n'est pas pour rire qu'il m'a poursuivi. C'est un grand pendard qui vouloit me dépouiller, et ic suis sûr qu'il m'attend dans la ruc. Il vous v attendra donc long-temps , reprit-il, puisque vous demeurerez ici jusqu'à demain. Vous v souperez et coucherez avec nos marmitons, qui vous feront faire bonne chère.

Je fus transporté de joie quand j'entendis ces dernières paroles ; et ce fut pour moi un spectacle ravissant, lorsque, avant été conduit par maître Diego dans les cuisines , j'y vis les préparatifs pour le souper de monseigneur. Je comptai jusqu'à quinze personnes qui en étoient occupées ; mais je ne pas nombrer les mets qui s'offrirent à ma vue, tant la Providence avait soin d'en pourvoir l'archevéché! Ce fut alors que, respirant à plein nez la fumée des ragouts que je n'avois sentis que de loin , j'appris à connoître la sensualité. J'eus l'honneur de souper et de coucher avec les marmitons, qui véritablement me régalérent, et dont je gagnai si bien l'amitié, que le jour suivant, lorsque j'allai remercier maître Diego de m'avoir donné si généreusement un asile, il me dit : Nos garçons de cuisine m'ont témoigné tous qu'ils seroient ravis de vons avoir pour camarade, tant ils trouvent à leur gré votre humeur. De votre côté, seriez-vous bieu aise d'être leur compagnon? Je répondis que si j'avois ce bonheur-là, je me croirois au comble de mes vœux. Si cela est , reprit-il, mon ami, regardez-vous dés à présent comme un officier de l'archevéché. A ces mots, il me conduisit et me présenta au majordome, qui, sur mon air éveillé, me jugca digne d'être reçu parmi les fouille-an-pot.

Je ne fus pas plus tôt en possession d'un emploi si honorable, que mattre biego, suivant l'usage des cuisiuiers des grandes maisons, qui envoient secrétement des viandes à leurs mignonnes, me choisit pour porterelez une dame du voisinage, tantôt des longes de veau, et tantôt de la volaile ou du gibier. Cette honne dame étoit une veuve de trente aus tout au plus, très joile, très vive, qui avoit tout l'air de n'être pas exactement fidéle à son cuisinier. Cependant il ne se contentoit pas de lui fournir de la viande, du pain, du suere, et de l'hulle ; il fasioit aussi sa provision de vin, et tout cela aux dépens de monseigneur l'archevéque.

J'achevai de me dégourdir dans le palais de sa grandeur, où je fis un tour assez plaisant, et dont on parle encore aujourd'hui dans Séville. Les pages et quelques autres domestiques, pour célébrer l'anniversaire de monseigneur, s'avisèrent de vouloir représenter une comédie. Ils choisirent celle de Benavides; et, comme il leur falloit un garçon de mou âge pour faire le rôle du jeune roi de Léon, ils jetèrent les veux sur moi. Le majordome, qui se piquoit de déclamation, se chargea de m'exercer; et, après m'avoir donné quelques leçons, il assura que je ne serois pas celui qui s'en acquitteroit le plus mal. Comme c'étoit le patron qui faisoit la dépense de la fête, vous vous imaginez bien qu'on n'épargna rien pour la rendre magnifique. On construisit dans la plus grande salle du palais un théâtre, qui fut bien décoré. On fit dans les ailes un lit de gazon, sur lequel je devois paroître endormi quand les Maures viendroient se jeter sur moi pour me faire prisonnier. Lorsque les acteurs furent en état de représenter la pièce, l'archevêque fixa le jour de la représentation, et se fit un plaisir de prier les seigneurs et les dames les plus considérables de la ville de s'y trouver.

Ce jour veuu, chaque acteur ne s'occupa que de son habillement. Pour le mien, il me fut apporté par un tailleur accompagné de notre majordome, qui, s'étant donné la peine de me faire répéter mon rôle, se faisoit un dévoir de me voir habiller. Le tailleur me revêtit d'une riche robe de velours blen, gamie de galons et de boutons d'or, avec des manches pendantes, ornées de frauges du nième métal; et le majordome lui-même me joss sur la téte une couronne de carton, parsemée de quautité de perles fines mélées de faux diamants. De plus, ils me mirent une ceinture de soie couleur de rose à fleurs d'argent; et à chaque chose dont ils me paroient, il me sembloit qu'ils me prétoient des ailes pour m'envoler et m'en aller. Enfin , la comédie commenca sur la fin du jour. Le jeune roi de Léon paroit d'abord dans la pièce, et fait un long monologue : comme c'étoit moi qui faisois ce personnage, j'onvris la scène par une tirade de vers qui aboutissoit à dire que ne pouvant me défendre des charmes du sommeil i'allois m'y abandonner. En même temps je me retiraj dans les coulisses, et me jetai sur le lit de gazon qui m'y avoit été a préparé ; mais, au lieu de m'y endormir , je me mis à réver au moyen de pouvoir gagner la rue, et me sanver avec mes habits royaux. Un petit escalier dérobé, par où l'on descendoit sous le théâtre et dans la salle, me parut propre à l'exécution de mon dessein. Je me levai légérement; et, voyant que personne ne prenoit garde à moi, j'enfilai eet esealier, qui me conduisit dans la salle, dont je gagnai la porte en criant : Place, place ! je vais changer d'habit. Chacun se rangea pour me laisser passer ; de sorte qu'en moins d'une minute je sortis impunément du palais à la faveur de la nuit, et me rendis à la maison du vaillant, mon ami.

Il fut dans le dernier étonnement de me voir vétu comme j'étois. Je le mis au fait et il en rit de tout son cœur. Puis, m'embrassant avec d'autant plus de joie qu'il se flattoit de la douce espérance d'avoir part aux dépouilles du roi de Léon, il me félicita d'avoir fait un si beau coup, et me dit que, si je ne me démentois pas dans la suite, je ferois un jour du bruit dans le monde par mon esprit. Après nons être égayés tous deux et bien épanoui la rate, je dis au brave : Que ferons-nous de ce riche habillement? Que cela ne vous embarrasse point, me répondit-il. Je connois un honnète fripier qui, sans témoigner la moindre curiosité, achète tout ce qu'on veut lui veudre, pourvu qu'il y trouve bien son compte. Demain matin j'irai le chereher, et je vous l'amènerai iei. En effet , le jour suivant le brave sortit de grand matin de sa chambre, où il me laissa au lit, et revint deux heures après avec le fripier, qui portoit un paquet de toile janne. Mon ami, me dit-il, je vous présente le seigneur Ybaguez de Ségovie, fripier plein d'honneur et de bonne foi, s'il en fut jamais, et qui, malgré le mauvais exemple que ses confrères lui donnent, se pique de la plus scrupulense intégrité. Il va vous dire au juste ee que vaut l'habillement dont vous voulez vous défaire, et vous pourrez vous en tenir à son estimation. Oh! pour

cela oni, dit le fripier. Il faudroit que je fusse un grandmisérable pour priser une chose au-dessous de sa valeur. C'est ce qu'ou ne m'a point encore reproché, Dieu merei, et ce qu'on ne reproe hera jamais à Ybaguez de Ségovie. Voyons un peu, ajouta-t-il, Les hardes que vous avez envie de vendre ; je vous dirai en conscience ee qu'elles valent. Les voiei, lui dit le brave en les lui montrant : convenez que rien n'est plus magnifique : remarquez la beauté de ce velours de Gênes, et la richesse de cette garniture. J'en suis enchanté, répondit le fripier après avoir examiné l'habit avee beaucoup d'attention; rien n'est plus beau. Et que pensez-vons des perles fines qui sont à cette couronne? reprit mon ami. Si elles étoient plus rondes, repartit Ybagnez, elles seroient inestimables; cependant, telles qu'elles sont, je les trouve fort belles, et j'en suis aussi content que du reste. J'en demeure d'aecord, continua-t-il, et j'aime à rendre justice. Un fourbe de fripier, à ma place, affecteroit de mépriser la marchaudise pour l'avoir à vil prix, et n'auroit pas honte d'en offrir vingt pistoles; mais moi, qui ai de la morale, i'en donnerai qua-

Quand Ybagnez auroit dit eent, il n'eût pas encore été un juste estimateur, puisque les perles seules en valoient bien deux eents. Le brave, qui s'entendoit avec lui, me dit : Voyez le bonheur que vous avez d'être tombé entre les mains d'un honnête homme. Le seigneur Ybagnez apprécie les choses comme s'il étoit à l'artiele de la mort. Cela est vrai , dit le fripier ; aussi n'y a-t-il pas une obole à rabattre ou à augmenter avec moi. Eh bieu! ajouta-t-il, est-ee une affaire finie? n'y a-t-il qu'à vous compter l'espèce? Attendez, lui répondit le brave, il faut anparavant que mon petit ami essaie l'habit que je vous ai fait apporter iei pour lui : je suis bien trompé s'il n'est pas convenable à sa taille. Alors le fripier, ayant défait son paquet, me montra uu pourpoint avec. un haut-de-chausses d'un beau drap muse avec des boutons d'argent, le tout à demi usé. Je me levai pour essayer eet habillement, lequel, quoique trop large et trop long, parut à ees messieurs fait exprès pour moi. Ybagnez le prisa dix pistoles, et, comme il n'y avoit rien à rabattre avec lui, il fallut en passer par là. De sorte qu'il tira de sa bourse trente pistoles, qu'il étala sur la table; après quoi il fit un autre paquet de ma robe royale et de ma couronne, qu'il emporta, s'applaudissant sans doute en lui-même d'avoir si bien commencé la journée.

Lorsqu'il fut sorti, le vaillant me dit : Je suis très satisfait de ce fripier. Il avoit bien raison de l'être; car je suis sûr qu'il tira de lui pour le moins une centaine de pistoles de bénefice. Mais il ne se contenta point de cela , il prit saus façon la moitie de l'argent qui étoit sur la table, et me laissa l'antre, en me disant : Mon petit ami Scipion, avec ces quinze, pistoles qui vous restent, je vous conseille de sortir incessamment de cette ville, oit vons jugez bien qu'on ne manquera pas de vous chercher par ordre de monseigneur l'archevèque. Je serois au désespoir qu'après vous étre signale par une action qui fora honneur à votre histoire, vous vous fissiez sottement mettre en prison. Je lui répondis que j'avois bien résolu de m'éloigner de Séville : comme en elfet, après avoir acheté un chapeau et quelques chemises, je gagnai la vaste et délicieuse campagne qui conduit, entre des vignes et des oliviers, à l'ancienne cité de Carmonne; et trois jours après l'arrivai à Corloue.

J'allai loger dans une hôtellerie à l'entrée de la grande place où demeurent les marchands. Je me donnai pour un enfant de famille de Tolède qui voyageoit pour son plaisir; j'étois assez . proprement vetu pour le faire croire, et quelques pistoles que j'affectai de laisser voir comme par hasard à l'hôte achevèrent de le persuader. Peut-être aussi que ma grande jeunesse lui fit penser que je pouvois être quelque petit libertin qui conroit le pays après avoir volé ses parents. Quoi qu'il en soit, il ne parut point curieux d'en savoir plus que je ne lui en disois, de peur apparemment que sa curiosité ne m'obligeat à changer de logement. Pour six réaux par jour on étoit bien dans cette hôtellerie, où il v avoit beaucoup de monde ordinairement. Je comptai le soir au souper jusqu'à douze personnes. Ce qu'il y a de plaisant, c'est que chacun mangeoit sans rien dire, à la réserve d'un homme qui, parlant saus cesse à tort et à travers, compensoit par sou babil le sileuce des autres. Il faisoit le bel esprit, débitoit des contes, et s'efforcoit par de bons mots de réjouir la compagnie, qui de temps en temps éclatoit de rire, moins à la vérité pour applaudir à ses saillies que pour s'en moquer.

Pour moi, je faisois si peu d'attention aux discours de cet origiual, que je me serois levé de table sans pouvoir reudre compte
de ce qu'il avoit dit, s'il n'eût trouvé moyen de m'intéresser
dans ses discours. Messieurs, s'écria-t-ll sur la fin, du repas,
tout ce que je vous ai dit n'est rien en comparaison de ce que
je vais vous dire; je vous garde pour la bonne bouche une histoire des plus divertissantes, une aventure arrivée ces jours passés à l'archevéché de Séville. Je la tieus d'un bachelier de un
connoissance, qui en a, dit-ll, été témoin. Ces paroles une cau-

s'rent quelque émotion; je ne doutai point que cette aveuture ne fit la mienue, et je n'y fus pas trompé. Ce personnage en fit un récit fidèle, et m'apprit même ce que l'ignorois, c'est-à-dire ce qui s'étoit passé dans la salle après mon départ : je vais vous le raconter.

A peine eus-je pris la fuite que les Maures qui, suivant l'ordre de la pièce qu'on représentoit, devoient m'enlever, parurent sur la seéne, dans le dessein de venir me surprendre sur le lit de gazon où ils me croyoient endormi; mais quand ils vonlurent se jeter sur le roi de Léon, ils furent bien étonnés de ne trouver ni roi ni roe \*. Aussitôt la comédie fut interroupue, Voilà tous les acteurs en peine : les uns m'appellent, les antres me font chercher : celui-ei crie, et celui-là me donne à tous les diables. L'archeveque, apercevant que le trouble et la confusion régnoient derrière le théatre, en demanda la eause. A la voix du prélat, un page, qui faisoit le Gracioso dans la pièce, accourut, et dit à sa grandeur : Monseigneur, ne eraignez plus que les Maures fassent prisonnier le roi de Léon; il vient, grace à Dieu, de se sauver avec son habillement royal. Le Ciel en soit loué! s'écria l'archeveque. Il a parfaitement bien fait de fuir les ennemis de notre religion, et d'échapper aux fers qu'ils lui préparoient. Il sera sans doute retourné à Léon, la capitale de son royanme. Puisse-t-il y arriver sans maleneoutre! Au reste! je defends qu'on suive ses pas; je serois fâché que sa majesté recut quelque mortifications de ma part. Le prélat, ayant parlé de cette sorte, ordouna qu'on lut mon rôle et qu'on achevat la comédic.

## CHAP. XI. - Suite de l'histoire de Scipion.

Tant que j'eus de l'argent, mon hôte me fit bonne mine et ent de grands égards pour moi; mais, du moment qu'il s'aperqut que je n'en avois plus guère, il me battit froid, me fit une querelle d'Allemand, et me pria un beau matin de sortir des maison pour aller loger ailleurs. Je le quitta fièrement, et j'eutrai daus l'église des pères de saint Dominique, on, pendant que l'entendois la messe, un vieux mendiant vint me demander l'aun nie. Je tirai de ma poche deux ou trois maravédis, que je nit domait, en lui disant: Mon ami, priez Dieu qu'il me fasse rouver bientôt quelque bonne place; si votre prière est exancée, vous ne vous repentirez pas de l'avoir faite; comptez sur ma reconnoissance.

 Terme du jeu d'échecs. Le roc est une pièce qu'on appelle autrement la tour.

A ces mots, le gueux me considéra fort attentivement, et me répondit d'un air sérieux : Quel poste souhaiteriez-vous d'avoir? Je vondrois, lui répliquai-je, être laquais dans quelque maison où je fusse bien. Il me demanda si la chose pressoit. On ne peut pas davantage, lui dis-je; car si je n'ai pas au plus tôt le bonheur d'être placé, il n'y a point de milien, il faudra que je meure de faim ou que je devienne un de vos confrères. Si vous étiez réduit à cette nécessité, reprit-il, cela seroit facheux pour vons, qui n'ètes pas fait à nos manières; mais, pour pen que vous y fussiez accoutumé, vous préféreriez notre état à la servitude, qui sans contredit est inférieure à la gueuserie. Cependant, puisque vous aimez mieux servir que de meuer, comme moi, une vie libre et indépendante, vous aurez un maître incessamment. Tel que vous me voyez, je puis vous être utile. Je vais des aujourd'hui m'employer pour vons. Soyez ici demain à la même heure, je vous rendrai compte de ce que j'aurai fait.

Je n'eus garde d'y mauquer. Je revins le jour suivant au même endroit, où je ne fus pas long-temps sans apercevoir le mendiant, qui vint me joindre, et qui me dit de prendre la peine de le suivre. Je le suivis, Il me conduisit à une cave qui n'étoit pas éloignée de l'église, et où il faisoit résidence. Nons v entrames tous deux; et, nous étant assis sur un long banc uni avoit pour le moins cent ans de service, il me tint ce discours : Une bonne action trouve toujours sa récompense; vons me donnates hier l'aumône, et cela m'a déterminé à vons proeurer une eondition; ce qui sera bientôt fait, s'il platt au Seigneur, Je connois un vieux dominicain, nommé le père Alexis, qui est un saint religieux, un grand directeur. J'ai l'honneur d'être son commissionnaire, et je m'acquitte de cet emploi avec tant de discrétion et de fidélité, qu'il ne refuse point d'employer son erédit pour moi et pour mes amis. Je lui ai parlé de vous, et je l'ai mis dans la disposition de vous rendre service. Je vous présenterai à sa révérence quand il vons plaira.

Il n'y a pas un moment à perdre, dis-je an vieux mendiant ; allons voir tout-à-l'heure ce hon religieux. Le pauvre y consentit, et me mena sur-le-champ au père Alexis, que nous trouvàmes oceupé dans sa elaumbre à écrire des lettres spirituelles. Il interrompit son travail pour me parler. Il me dit qu'à la prière du mendiant, il vouloit bieu s'intéresser pour moi. Ayant appris, poursuivit-il, que le seigneur Baltazar Velasquez avoit besoin d'un laquis, je lui ai écrit ce main en vorte faveur, et il vient



de me faire réponse qu'il vots recevrait avouglément de ma main. Vons pouvez dès ce jour le voir de ma part; c'est mon pénitent et mon ami. La-dessus le moine m'exhorta pendant trois bons quarts d'heure à bien remplir mes devoirs: Il s'étendit principalement sur l'obligation où j'étois de servir Velasquez avec zele: après quoi il m'assura qu'il auroit soin de me maintenir dans mon poste, pourvu que mon maitre n'eut point de reproche à me faire.

Après avoir remercié le religieux des bontés qu'il avoit pour moi, je sortis du monastère avec le mendiant, qui mc dit que le seigneur Baltazar Velasquez étoit un vieux marchand de drap, un homme riche, simple, et débonnaire. Je ne doute pas, ajoutat-il, que vous ne sovez parfaitement bien dans sa maison, qu'à votre place je préférerois à une maison de qualité. Je m'informai de la demeure du bourgeois, et je m'y rendis sur-le-champ, après avoir promis au gueux de reconnoitre ses bous offices sitôt que j'aurois pris racine dans ma condition. J'entrai dans une boutique où deux jeunes garçons marchands, proprement vétus, se promenoient en long et en large, et faisoient les agréables en attendant la pratique. Je leur demandai si le maître y étoit, et leur dit que l'avois à lui parler de la part du père Alexis. A ce nom respectable on me fit passer dans une arrière-boutique, où le marchand feuilletoit un gros registre qui étoit sur un burean. Je le saluai respectueusement : Seigneur, lui dis-je, vous voyez le jeune homme que le révérend père Alexis vous a proposé pour laquais, Ah! mon enfant, me répondit-il, sois le bienvenu. Il suffit que tu me sois envoyé par ce saint homme; je te recois à mon service préférablement à trois ou quatre laquais qu'ou me veut donner. C'est une affaire décidée; tes gages courent des ce jour.

Je n'eus pas besoin d'étre long-temps chez ce bourgeois poin m'aprecevoir qu'il étoit le qu'on me l'avoit dépeint. Il me parut même d'une si grande simplicité, que je ne pus m'empédier de penser que j'aurois bien de la peine à m'abstenir de lin joner quelque tour. Il étoit veut d'epuis quatre années, et il avôit d'eux enfants, un garçon qui achevoit son cinquième lustre, et une fille qui commençoit son troisème. La fille, elévée par une duègne sévère, et dirigée par le père Alexis, marchoit dans le senter de la vertu; mais Gaspard Velasquez, son frère, quoiqu'on n'ebt rien épargé pour en faire un honnéte homme, avoit tous les viess d'un jeune libertin. Il passoit quelquefois des deux ou trois jours hors du logis; et si, à son retour, son père s'avisoit

de lui én faire des reproches, Gaspard lui imposoit silence, en le prenant sur un ton plus haut que le sien.

Seipion, me dit un jour le vieillard, j'ai un fils qui fait toute ma peine. Il est plongé dans toutes sortes de débauches : cela m'étonne, ear son éducation n'a pas été négligée. Je lui ai donné de bous mattres; et le père Alexis, mon ami, a fait tous ses efforts pour le mettre dans le bou chemin; mais hélas! il n'a pu en venir à bout : Gaspard s'est jeté dans le libertinage. Tu me diras peut-être que je l'ai traité avec trop de doueeur dans sa puberté. et que c'est cela qui l'a perdu. Mais non, il a été châtié quand i'ai jugé à propos d'user de rigueur : ear, tout débonnaire que je suis, je ne laisse pas d'avoir de la fermeté dans les oceasions qui en demandent. Je l'ai même fait enfermer dans une maison de force, et il n'en est devenu que plus méchant. En un mot, e'est un de ces mauvais sujets que le bon exemple, les remontrances, et les châtiments mêmes, ne sauroient corriger. Il n'y a que le Ciel qui puisse faire ee miraele.

Si je ne fus pas fort touché de la donleur de ce malheureux père, du moins je fis semblant de l'être. Que je vous plains, monsieur! lui dis-je. Un homme de bien comme vous méritoit d'avoir un meilleur fils. Que veux-tu, mon enfant? me réponditil, Dieu m'a voulu priver de cette consolation. Entre les suiets que Gaspard me donne de me plaindre de lui, poursnivit-il, je te dirai confidemment qu'il y en a un qui me cause beaucoup d'inquiétude ; c'est l'envie qu'il a de me voler, et qu'il ne trouve que trop sonvent moyen de satisfaire, malgré ma vigilance. Le laquais à qui tu succèdes s'entendoit avec lui, et c'est pour eela que j'ai chassé ee domestique. Pour toi, je compte que tu ne te laisseras pas corrompre par mon fils. Tu épouseras mes intérêts; je ne doute pas que le père Alexis ne te l'ai bien recommandé. Je vous en réponds, lui dis-je; sa révérence m'a exhorté pendant une heure à n'avoir en vue que votre bien; mais je puis vous assurer que je n'avois pas besoin pour eela de son exhortation. Je me sens disposé à vous servir fidèlement : et je vous promets enfin un zèle à toute épreuve.

Qui n'entend qu'une partie n'entend rien. Le jeune Velasquez, petit-maître en diable, jugeant à ma physionomie que je ne serois pas plus difficile à séduire que mon prédécesseur, m'attira dans un endroit écarté, et me parla dans ces termes ; Écoute, mon cher, je suis persuadé que mon père t'a chargé de m'espionner; il n'y a pas manqué; mais prends-y garde, je t'en avertis, eet emploi n'est pas sans désagrément. Si je viens à m'apercevoir que tu m'observes, je te ferai mourir sous le bátou; au lieu que si tu veux m'aider à tromper mon père, tu peux tout attendre de ma reconnoissance. Faut-il le parler plus elairement? tu aums ta part dans les coups de filet que nous ferons ensemble. Tu n'as qu'à choisir : déclare-toi dans le moment pour le père on pour le fils; point de quartier.

Monsieur, lui répondis-je, vons me serrez furieusement le bouton; je vois bien que je ne pourrai me défendre de me ranger de votre parti, quoique dans le fond je me sente de la répugnanee à trahir le seigneur Velasquez. Tu ne dois t'en faire aueun scrupule, reprit Gaspard; e'est un vieil avare qui voudroit encore me mener à la lisière ; un vilain qui me refuse mon nécessaire, en refusant de fournir à mes plaisirs, ear les plaisirs sont des besoins à vingt-einq ans. C'est dans ee point de vue qu'il faut que tu regardes mon père. Voilà qui est fini, monsienr, lui dis-je, il n'y a pas moyen de tenir contre un si juste sujet de plainte. Je me déelare pour vons, et je m'offre à vous seconder dans vos louables entreprises; mais eachons bien tous deux notre intelligence, de peur qu'on ne mette à la porte votre fidèle adjoint. Vous ne ferez point mal, ee me semble, d'affeeter de me haïr : parlez-moi brutalement devant tout le monde: ne mesurez pas les termes. Quelques soufflets même et quelques coups de pieds au cul ne gateront rien; au contraire, plus vous me donnerez de marques d'aversion, plus le seigneur Baltazar aura de confiance en moi. De mon côté, je ferai semblant d'éviter votre conversation. En vous servant à table, je paroitrai ne m'en acquitter qu'à regret; et, quand je m'entretiendrai de votre seigneurie, ne trouvez pas mauvais que je dise pis que pendre de vous. Vous verrez que tout le monde au logis sera la dupe de cette conduite, et qu'on nous croira tous deux ennemis mortels.

Vive Dieu! s'écria le jeune Velasquez à ces dernières paroles, je t'àdmire, unon ami; tu fais paroltre à ton âge un génie étounant pour l'intrigue : j'en conçois pour moi le plus heureux présage. J'espère qu'avec le secours de ton esprit, je ne laisserai pas une pistole à mon père. Vous me faites trop d'honneur, lui dis-je, de tant compter sur mon industrie. Je ferai mon possible pour justifier la honne opinion que vous en avez; etsi je ne puis v réussir, ce ne sera pas ma faute.

Je ne tardaí guère à faire connoître à Gaspard que j'étois effectivement l'homme qu'il lui falloit; et voiei quel fut le premier service que je lui rendis. Le coffre-fort de Baltazar étoit dans la

chambre de ce bouhomme, à la ruelle de son lit, et lui servoit de prie-dieu. Toutes les fois que je le regardois, il me réjouissoit la vue; et je lui disois souvent en moi-même : Coffre-fort. mon ami, seras-tu tonjours ferme pour moi? n'anrai-je jamais le plaisir de contempler le trésor que tu recèles? Comme i'allois quand il me plaisoit dans la chambre, dont l'entrée n'étoit interdite qu'à Gaspard, il arriva un jour que j'aperçus son père, qui, croyant n'etre vu de personne, après avoir ouvert et referme son coffre-fort, en cacha la clef derrière une tapisserie. Je remarquai bien l'endroit, et fis part de cette déconverte à mon jeune maitre, qui me dit en m'embrassant de joie : Ah ! mon cher Scipion, que viens-tu de m'apprendre? Notre fortune est faite, mon enfant. Je te donnerai des anjourd'hui de la eire, tu prendras l'empreinte de la clef, et tu me la remettras entre les mains. Je n'aurai pas de peine à trouver un serrurier obligeant dans Cordoue, qui n'est pas la ville d'Espagne où il y a le moins de fripons.

Eh! pourquoi, dis-je à Gaspard, voulez-vous faire une fausse elef, quand nous pouvous nous servir de la véritable? Tu as raison, me répondit-il; mais je crains que mon père, par défiance on autrement, ne s'avise de la cacher ailleurs, et le plus sûr est d'en avoir une qui soit à nous. J'approuvai sa crainte; et, me rendant à son sentiment, je me préparai à prendre l'empreinte de la clef; ce qui fut exècuté un bean matin, tandis que mon vieux patron faisoit une visite au père Alexis, avec lequel il avoit ordinairement de fort longs entretiens. Je n'en demenrai pas là; je me servis de la elef pour ouvrir le coffre-fort, qui, se trouvant rempli de grands et de petits sacs, me jeta dans un embarras charmant. Je ne savois lequel choisir, tant je me sentois d'affection pour les uns et pour les autres ; néanmoins, comme la peur d'être surpris ne me permettoit pas de faire un long examen, je me saisis à tout hasard d'un des plus gros. Ensuite, avant refermé le coffre et remis la elef derrière la tapisserie, je sortis de la chambre avec ma proie, que j'allai eacher dans une petite garde-robe, en attendant que je pusse la remettre au ieune Velasquez qui m'attendoit dans une maison où il m'avoit donné rendez-vous, et que je rejoiguis promptement en lui apprenant ce que je venois de faire. Il fut si content de moi, qu'il m'aceabla de earesses, et m'offrit généreusement la moitié des espèces qui étoient dans le sac; ce que je refusai. Non, non, monsieur, lui dis-je, ce premier sae est pour vous seul; servez-vous-en pour vos besoins. Je retournerai incessamment au coffre-fort,



où, grace au Ciel, il y a de l'argent pour nous deux. En effet, trois jours après j'enlevai un second sac, où il y avoit, sinsi que dans le premier, cinq cents éeus, desquels je ne voulus aecepter que le quart, quelques instances que me fit Gaspard pour m'obliger à les partager avec lui fraternellement.

Si tôt que ee jeune homme se vit si bien en fonds, et par conséquent on état de satisfaire la passion qu'il avoit pour les femmes et pour le jeu, il s'y abandonna tout entier; il eut le malheur de s'entéter d'une de ces fameuses coquettes qui dévorent et engloutissent en peu de temps les plus gros patrimoines. Il se jeta pour elle dans une dépense effroyable, ee qui me mit dans la nécessité de rendre tant de visites au coffre-fort, que le vieux Velasquez s'apercut enfin qu'on le voloit. Scipion, me dit-il un matin, il faut que je te découvre mon eœur : quelqu'un me vole, mon ami; on a ouvert mon coffre-fort; on en a tiré plusieurs saes; c'est un fait eonstant. Qui dois-je aceuser de ee larcin? ou plutôt, quel antre que mon fils peut l'avoir fait? Gaspard sera furtivement entré dans ma chambre, ou bien tu l'y auras toimême introduit; car je suis tenté de te eroire d'accord avec lui, quoique vous paroissiez tous deux fort mal ensemble. Néanmoins, ajouta-t-il, je ne veux pas écouter ee soupçon, puisque le père Alexis m'a répondu de ta fidélité. Je répondis que, grace à Dieu, le bien d'autrui ne me tentoit point, et j'accompagnai ee mensonge d'une grimace hypocrite qui me servit d'apologie.

Effectivement, le vieillard ne m'en parla plus; mais il ne laissa pas de m'envelopper dans sa défiance; et, prenant des précautions contre nos attentats, il fit mettre à son coffre-fort une nouvelle serrure, dont il porta toujours depuis la elef dans ses poches. Par e moyen, tout commerce étant rompu entre nous et les saes, nous demenrames fort sots, partienlièrement Gaspard, qui, ne pouvant plus faire la même dépeuse pour sa nyupple, eraignit d'être obligé de ne la plus voir. Il eut pourtant l'esprit d'inaginer un expédient qui le fit rouler pendant quelques jours, et cet ingénience seyédient fut de 3 approprier, par forme d'emprunt, tout ce qui m'étoit revenu des saignées que j'avois faites au coffre-fort. Je lui donnai jusqu'à la dernière pièce; ce qui pouvoit, ce me semble, passer pour une restitution autie-pée que je faisois au vieux marchand, dans la personne de son héritier.

Ce jeune homme, lorsqu'il eut épuisé cette ressource, considérant qu'il n'en avoit plus aucune autre, tomba dans une profonde et noire mélancolie qui troubla peu à peu sa raison. Il ne regarda son père que comme un homme qui faisoit tout le malbeur de sa vie. Il entra dans un vif désespoir, et, sans être retenu par la voix du sang, le misérable conçut l'horrible dessein de l'empoisonner. Il ne se contenta pas de me faire confidence de cet exécrable projet, il nie proposa meme de servir d'instrument à sa vengeance. A cette proposition, je me sentis saisi d'effroi. Monsieur, lui dis-je, est-il possible que vous soyez assez abandonné du Ciel pour avoir formé cette abominable résolution? Onoi! vous seriez eapable de donner la mort à l'anteur de vos iours? On verroit en Espagne, dans le sein du christianisme, commettre un crime dont la seule idée feroit horreur aux nations les plus barbares! Non, mon cher mattre, ajoutai-je en me mettant à ses genoux, non, vous ne ferez point une action qui souléveroit contre vous toute la terre, et qui seroit suivie d'un infame châtiment.

Je tins eneore d'autres discours à Gaspard, pour le détourner d'une entreprise si coupable. Je ne sais où j'allai prendre tous les raisonnements d'honnéte homme dont je me servis pour combattre son désespoir : mais il est certain que je lui parlai comme un doeteur de Salamanque, tout jeune et tout fils que j'étois de la Coscolina, Cependant j'ens beau lui représenter qu'il devoit rentrer en lui-même et rejeter courageusement les pensées détestables dont son esprit étoit assailli, toute mon éloquence fut inutile. Il baissa la tête sur son estomac; et, gardant un morne sitence, quelque chose que je pusse faire et dire, il me fit juger qu'il n'en démordroit point.

Là-dessus, prenant mon parti, je résolus de révéler tout à mon vicux maltre; je lui demandai un secret entretien, il me l'accorda; et nous étant tous deux enfermés : Monsieur , lui dis-je, souffrez que je me jette à vos pieds, et que j'implore votre miséricorde ! En achevant ces paroles, je me prosternai devant lui avec beaucoup d'émotion, et le visage baigné de larmes. Le marchand, surpris de mon action et de mon air trouble, me demanda ce que l'avois fait. Une faute dont je me repens, lui répondis-je, et que je me reprocherai toute ma vie. J'ai eu la foiblesse d'écouter votre fils', et de l'aider à vous voler. En même temps je lui fis un aveu sincère de tout ce qui s'étoit passé à ce sujet : après quoi je lui rendis compte de la conversation que je venois d'avoir avec Gaspard, dont je lui révélai le dessein sans oublier la moindre eirconstance.

Quelque mauvaise opinion que le vieux Velasquez eût de son

fils, à peine pouvoit-il ajouter foi à ce discours. Néaumoins, ne doutant nullement que mon rapport ne fût véritable, Scipion, me dit-il en me relevant, ear j'étois toujours à ses pieds, je te pardonne en faveur de l'avis important que tu viens de me douner. Gaspard, poursuivit-il en élevant sa voix, Gaspard en veut à mes jours ! Ah! fils ingrat, monstre qu'il eût mieux valu étouffer en naissant que laisser vivre pour devenir un parrieide, quel sujet as-tu d'attenter sur ma vie? Je te fournis tous les ans une somme raisonnable pour tes plaisirs, et un u'es pas content! Faut-il donc, pour te satisfaire, que je te permette de ruiner ta sœur et de dissiper tous mes biens? Avant fait cette apostrophe amère, il me recommanda le seeret, et me dit de le laisser songer à ce qu'il avoit à faire dans une conjoneture si delieate.

J'étois fort en peine de savoir quelle résolution prendroit ee père infortuné, lorsque le même jour il fit appeler Gaspard, et lui tint ee diseours sans lui rien temoigner de ce qu'il avoit dans l'ame : Mon fils, j'ai recu une lettre de Mérida, d'où l'on me mande que si vous voulez vous marier, on vous offre une fille de quinze ans, parfaitement belle, et qui vous apportera une riebe dot. Si vous n'avez point de répugnance pour le mariage, nous partirons demain au lever de l'aurore pour Mérida; nous verrons la personne qu'on vous propose : si elle est de votre goùt, vous l'éponserez; et si elle ne l'est pas, il ne sera plus parlé de ce mariage, Gaspard, entendant parler d'une riche dot, et croyant déja la tenir, répondit sans hésiter qu'il étoit pret à faire ee voyage; si bien qu'ils partirent le lendemain des la pointe du jour, tous deux seuls, et montés sur de bonnes

Quand ils furent dans les montagnes de Fésira, et dans un endroit aussi chéri des voleurs que redouté des passants, Baltazar mit pied à terre, en disant à son fils d'en faire autant. Le jeune homme obeit, et demanda pourquoi, dans ee lieu-là, on le faisoit descendre de sa mule. Je vais te l'apprendre, lui répondit le vieillard en l'envisageaut avec des veux où sa douleur étoit peinte : nous n'irons point à Mérida ; et l'hymen dont je t'ai parlé n'est qu'une fable que j'ai inventée pour t'attirer iei. Je n'ignore pas, fils ingrat et dénaturé, le forfait que tu médites. Je sais qu'un poison préparé par tes soins me doit être présenté; mais, insensé que tu es, as-tu pu te flatter que tu m'ôterois de cette façon impunément la vie? Quelle erreur! Songe que ton crime seroit bientôt découvert, et que tu périrois par la main du bour-46.

reau. Il est, continua-t-il, nn moyen plus sûr de contenter ta rage, sans t'exposer à une mort ignominiense; nous sommes ici saus témoins, et dans un endroit où se commettent tous les jours des assassinats; puisque tue si altéré de mon sang, enfonce ton poignard dans mon sein; on imputera ce meutre à des brigands. A ces mots Bălazar, découvrant sa poitrine, et marquant la place de son cœur à son fils: Tiens, Gaspard, ajouità-t-il, porte-moi là un coup mortel, pour me punir d'avoir produit un seélérat comme toi!

Le jeune Velasquez, frappé de ces paroles comme d'un coup de tonnerre, bien loin de chercher à se justifier, tomba tout-a-conp sans sentiment aux pieds de son père. Ce bon vieillard, le voyant dans cet état qui lui parut un commencement de repentir, ne put s'empécher de céder à la foiblesse de la paternité; il s'empressa de le secourir; mais Gaspard n'eut pas sitôt repris l'usage de ses sens, que, ne pouvant soutenir la présence d'un père si justement irrité, Il fit un effort pour se relever; il remonta promptement sur sa mule, et s'eloigna sans dire une parole. Baltzaz le laissa disparatire, et, l'abandonnaut à es remords, revint à Cordone, où, six mois après, il apprit qu'il s'étoit jeté dans la chartreuse de Séville, pour y passer le reste de ses jours daus la pénitence.

## CHAP. XII. - Fin de l'histoire de Scipion.

Le mauvais exemple produit quelquelois de très hons effets.
La conduite que le jeune Velasquez avoit treune me fit faire de sérieuses réflexions sur la mienne. Je commençai à combattre mes inclinations furtives, et à vivre en garçon d'honneur. L'habitude que j'avois de me saisir de tout l'argent que je pouvois prendre étoit formée par tant d'actes réitérés, qu'elle n'étoit pas aissée à vaincre. Cependant j'espérois en venir à bont, ayant souvent oui dire que, pour devenir verteux, il ne falloit que le vouloir véritablement. J'entrepris donc ce grand ouvrage, et le cile sembla benir mes efforts; je cessai donc de regarder d'un œil de cupidité le coffre-fort du vieux marchand; je crois mêne qu'il n'eut tenu qu'à moi d'en tirer des sacs, que je n'en aurois rien fait. J'avouerai pourtant qu'il y auroit eu de l'imprudence à mettre à cette épreure mon intégrité naissante; aussi Velasquez s'en garda bien.

Don Manrique de Médrana, jeune gentilhomme, et chevalier de l'ordre d'Alcantara, venoit souvent au logis. Nous avions sa pratique, qui étoit unc de nos plus nobles, si elle n'étoit pas une de nos meilleures. J'eus le bonheur de plaire à ee cavalier, qui, toutes les fois qu'il me reneontroit, m'agaçoit toujours pour me faire parle, et paroissoit m'éconter avec plaisir. Scipion, me dit-il un jour, si j'avois un laquais de ton humeur, je eroirois posséder un trésor; et si tu n'appartenois pas à un homme que je considère, je n'épargnerois rien pour te débaueher. Monsieur, lui répondis-je, vous anriez peu de peine à y réussir, car j'aime d'inelination les personnes de qualité, c'est mon foible : leurs manières aisées m'enlevent. Cela étant, reprit don Manrique, je veux prier le seigneur Baltazar de consentir que tu passes de son service au mien : je ne crois pas qu'il me refuse cette grace. Véritablement Velasquez la lui aecorda d'autant plus faeilement, qu'il ne croyoit pas la perte d'un laquais fripon irréparable. De mon côté, je fus bien aise de ce changement, le valet d'un bourgeois ne me paroissant qu'un gredin en comparaison du valet d'un chevalier d'Alcantara.

Pour vons faire un portrait fidèle de mon nonveau patron, je vons dirai que e'étoit un eavalier doué de la plus aimable figure, et qui revenoit à tout le monde par la doueeur de ses mœurs et par son bon esprit. D'ailleurs il avoit beaucoup de valeur et de probité : il ne lui manquoit que du bien ; mais, cadet d'une maison plus illustre que riehe, il étoit obligé de vivre aux dépens d'une vieille tante qui demeuroit à Tolède, et qui, l'aimant comme un fils, avoit soin de lui faire tenir l'argent dont il avoit besoin pour s'entretenir. Il étoit toujours vetu proprement : on le recevoit fort bien par-tout. Il voyoit les principales dames de la ville, et entre autres la marquise d'Ahnénara, C'étoit une veuve de soixante-douze ans, qui, par ses manières engageantes et les agréments de son esprit, attiroit ehez elle toute la noblesse de Cordoue : les hommes ainsi que le femmes se plaisoient à son entretien, et l'on appeloit sa maison la bonne compagnie.

Mon mattre étoit un des plus assidus courtisans de cette dame. Un soir qu'il venoit de la quitter, il me parut avoir un air anime qui ne lui étoit pas ordinaire. Seigneur, lui dis-je, vous parois-sez bien agité; votre fidèle serviteur peut-il vous en demander la cause? Ne vous seroit-il point arrivé quelque chose d'extraordinaire? Le chevalier sourit à cette question, et n'avoua qu'ef-cetivement il étoit occupé d'une conversation, sérieuse qu'il vénoit d'avoir avec la marquise d'Alménara. Je voudrois bien, lui dis-je en souriant, que cette mignoune septuagéraire vous etf att une déclaration d'anour. Ne pense pas te moquer, me réfirit une déclaration d'anour. Ne pense pas te moquer, me

pondit-il; appreuds, mon ami, que la marquise m'aime. Chevalier, m'a-t-elle dit, je conuois votre peu de fortune comme votre noblesse; j'ai de l'inclination pour vous, et j'ai résolu de cons épouser pour vous mettre à votre aise, ne pouvant honnétement vous enrichir d'une autre manière. Je sais bien que ce mariage me donnera dans le monde un ridicale; qu'on tiendra sur mon compte des discours inedisants; et qu'enfin je passerai pour une vieille folle qui veut se remarier. N'importe, je prétends mépriser les caquetes pour vons faire un sort agréable: tout ce que je crains, a-t-elle ajouté, c'est que vous n'ayez de la répugnance à répondre à mes nitentions.

Voida, poursuivit le chevalier, ce que m'a dit la marquise; jen suis d'autant plus étone, que c'est la femme de Cordoue la plus sage et la plus raisonuable; aussi lui ai-je fait reponse que j'étois surpris qu'êlle me fit l'honneur de me proposer amain, elle qui avoit toujours persiste dans la résolution de soutenir jusqu'au bout son veuvage. A quoi elle a reparti qu'avant d'en faire part à un honnéte homme qu'elle chérissoit. Yous étes apparemment, repris-je, déterminé à sauter le fossé? En peux-tu douter? me répondici-il. La marquise a des biens immenses, avec les qualités du cœur et de l'esprit. Il fandroit que j'eusse perchu le jugement pour laisser échapper un établissement si avantageux pour moi.

J'approuvai fort le dessein où mon maître étoit de profiter d'une si belle occasion de faire sa fortune, et même je lui conseillai de brusquer les choses, taut je craignois de les voir changer. Heureusement la dame avoit encore plus que moi cette affaire à cœur; et, bien loin de la négliger, elle donna de si bons ordres, que les préparatifs de son hyménée furent bientôt faits. Dès qu'on sut dans Cordoue que la vieille marquise d'Alménara se disposoit à épouser le jeune don Manrique de Médrana, les railleurs commencèrent à s'égayer aux dépens de cette veuve ; mais ils eurent beau s'épuiser en mauvaises plaisantcries, ils ne la détournèrent point de son entreprise ; elle laissa parler toute la ville, et suivit son chevalier à l'autel. Leurs noces furent célébrées avec un éclat qui fournit une nouvelle matière à la médisance. La mariée, disoit-on, auroit du moins dû par pudeur et par bienséance supprimer la pompe et le fracas, qui ne conviennent point du tout aux vieilles veuves qui prennent de jeunes époux.

La marquisc, au lieu de se montrer honteuse d'être à son âge

femme du chevalier, se livroit sans contrainte à la joie qu'elle en ressentoit. Il y eut chez elle un grand repas accompagné de symphonie, et la fête finit par un bal où se trouva tonte la noblesse de Cordone de l'un et de l'autre sexe. Sur la fin du bal, nos nouveaux maries s'échappèrent pour gagner un appartement, où ils s'enfermèrent avec une femme de chambre et moi; ce qui fournit à la compagnie un nouveau sujet d'accuser la marquise d'avoir du tempérament; mais cette dame étoit dans une disposition bien différente de celle où ils la crovoient tous. Aussitôt qu'elle se vit en particulier avec mon mattre, elle lui adressa ces paroles : Don Manrique, voici votre appartement ; le micu est dans un autre endroit de cette maison; nons passerons la unit dans des chambres séparées, et le jour nous vivrons ensemble comme une mère ct son fils. Le chevalier y fut trompé d'abord : il crut que la dame ne parloit ainsi que pour l'engager à lui fairc une douce violence; et, s'imaginant devoir par politesse paroltre passionné, il s'approcha d'elle, et s'offrit avec empressement à lui servir de valet de chambre; mais, bien loin de lui permettre de la déshabiller, elle le repoussa d'un air sérieux, ct lui dit : Arrêtez, don Maurique; si vous me prenez pour une de ces tendres vieilles qui se remarient par fragilité, vous étes dans l'erreur : je ne vous ai point éponsé pour vous faire acheter les avantages que je vous fais par notre contrat de mariage ; ce sont les dons purs de mon cœur, et ie n'exige de votre reconnoissance que des sentiments d'amitié. A ces mots elle nous laissa, mon maître et moi, dans notre appartement, et se retira dans le sicn avec sa suivante, en défendant absolument au chevalier de l'accompagner.

Après sa retraite, nous demeurâmes, don Manrique et moi, fort étourdis de ce que uous venious d'entendre. Seipion, me dit mon maître, te serois-tu attendu au discours que la marquise vient de me tenir? Que penses-tu d'une pareille dame? Je pense, monsieur, que c'est une fenune comme il y en a point. Quel bonheur pour vous de l'avoir! C'est posséder un bénéfice sans étre tenu d'acquiter les charges. Pour moi, reprit don Manrique, j'admire une épouse d'un caractère si estimable, et je prétends compenser par toutes les attentious imaginables le sereifice qu'elle fait à sa délicatesse. Nous continnames à nous entreteuir de la dame, et nous allames ensuite nons reposer, moi sur un grabat dans une garde-robe, et mon mattre daus un beau lit qu'on lui avoit préparé, et où je crois qu'au fond de son ame li ru fut pa faché de concher soil, quoiqu'il se sentite assez re-

connoissant pour oublier l'age d'une femme si genéreuse.

Les réjouissances recommencèrent le jour suivant, et la nouvelle mariée parut de si belle humeur, qu'elle donna beau jeu aux mauvais plaisants. Elle rioit toute la première de ce qu'ils disoieut : elle excitoit même les rieurs à s'égaver, en se prétant de bonne grace à leurs saillies. Le chevalier, de son côté, ne se montroit pas moins content que son épouse; et l'on cut dit, à l'air tendre dont il la regardoit et lui parloit, qu'il étoit dans le goût de la vieillesse. Les deux époux curent le soir une nouvelle conversation, où il fut décidé que, sans se gêner l'un l'autre, ils vivroient de la même façon qu'ils avoient vécu avant leur mariage. Cependant il faut donner cette louange à don Manrique, qu'il fit, par considération pour sa femme, ce que peu de maris eussent fait à sa place ; il abandonna une petite bourgeoise qu'il aimoit et dont il étoit aimé, ne voulant pas entretenir un commerce qui eût semblé insulter à la conduite délicaté que son épouse tenoit avec lui.

Tandis qu'il donnoit de si fortes marques de reconnoissance à cette vieille dame, elle les payoit avec usure, quoiqu'elle les ignoràt. Elle le renditmattre de son coffre-fort, qui valoit mieux que celui de Velasquez. Comme elle avoit réformé sa maison pendant son veuvage, elle la remit sur le même pied où elle avoit été du vivant de son premier époux; elle grossit son domestique, remplit ses écuries de chevaux et de mules; en un mot, par ses généreuses bontés, le chevalier le plus gueux de l'ordre d'Alcantara en devint le plus riche. Vous me demanderez peut-être ce que je gagnai à tout cela : je reçus cinquante pistoles de ma mattresse, et cent de mon mattre, qui de plus me fit son secretaire avec quatre cents écus d'appointements; il eut même assez de confiance en moi pour vouloir que je fusse sou trésorier.

Son trésorier! m'écriai-je en interrompant Scipion dans cet endroit, et en faisant un éclat de rire. Oui, monsieur, répliquat-t-il d'un air froid et sérieux; oui, son trésorier; j'ose même dire que je me suis acquitté de cet emploi avec honneur. Il est vrai que je suis peut-être redevable de quelque chose à la caisse; car comme je prenois dedans mes gages d'avance, et que j'ai quitté brusquement le service du chevalier, il n'est pas impossible que le comptable soit en reste; en tout cas, c'est le deruier reproche qu'on ait à me faire, puisque j'ai toujours été depuis ce temps-la plein de droiture et de probit pelin de droiture et de probit pel

J'étois donc, poursuivit le fils de la Coscolina, secrétaire et tré-

sorier de don Manrique, qui paroissoit aussi content de moi que j'etois satisfait de lui, lorsqu'il reçut de Tolède-une lettre par laquelle on loi mandoit que dona Theodora Muscoso sa tante étoit à l'extrémité. Il fut si sensible à cette nouvelle, qu'il partit sur-le-champ pour se rendre auprès de cette dame, qui lui servoit de mère depuis plusieurs auncies. Je l'accompagnai dans ce voyage, avec un valet de chambre et un laquais seulement; et tous quatre, montés sur les meilleurs chevaux de nos-écuries, nous gagnames en diligence Tolède, où nous trouvames dona Théodora dans un état à nous faire espérer qu'elle ne mourroit point de sa maladie; et véritablement nos pronostics, quoique contraires à éclui d'un vieux médecin qui la gouvernoit, ne furent pas démentis par l'événement.

Pendant que la santé de notre bonne tante se rétablissoit à vue d'œil, moins peut-être par les remèdes qu'on lui faisoit prendre que par la présence de son cher neveu, monsieur le trésorier passoit son temps le plus agréablement qu'il lui étoit possible, avec des jeunes gens dont la connoissance étoit fort prodre à lui procurer des occasions de dépenser son argent. Outre les fêtes galantes qu'ils m'obligeoient à donner aux dames dont ils me procurojent la connoissance, ils m'entrainoient quelquefois dans des tripots, où ils m'engageoient à jouer avec eux; et, n'étant pas aussi habile joueur que mon maître don Abel, je perdois beaucoup plus souvent que je ne gagnois. Je prenois goût insensiblement au jeu, et, si je me fusse entièrement livré à cette passion, elle m'auroit réduit sans doute à tirer de la caisse quelques quartiers d'avance; mais heureusement l'amour sauva la caisse et ma vertu. Un jour, comme je passois auprès de l'église de los Royès \*, j'apercus, au travers d'une jalousie dont les rideaux étoient ouverts, une jeune fille qui me parut moins une mortelle qu'une divinité. Je me servirois d'un terme encore plus fort, s'il y en avoit, pour mieux vous exprimer l'impression que sa vue fit sur moi. Je m'informai d'elle, et, à force de perquisitions, j'appris qu'elle se nommoit Béatrix, et qu'elle étoit suivante de dona Julia, fille cadette du comte de Polan.

Béatrix interrompit Scipion en riant à gorge déployée; puis, à assessant la parole à ma femme : Charmante Antonia, lui ditclle, regardez-moi bien, je vous prie; n'ai-je pas, à votre avis, l'air d'une divinité? Vous l'aviez alors à mes yeux, lui dit Scipion; et, depuis que votre fidelité ne m'est plus suspecte, vous Des pères noirs. me paroissez plus belle que jamais. Mon secrétaire, après une

repartie-si galante, poursnivit ainsi son histoire :

Cette découverte acheva de m'enflammer, non à la vérité d'une ardeur légitime. J'en fais un aveu sineère ; je m'imaginai que je triompherois facilement de sa vertu, si je la tentois par des présents capables de l'ébranler; mais je jugeois mal de la chaste Béatrix. J'eus beau lui faire proposer, par des femmes mercenaires, ma bourse et mes soins, elle rejeta fièrement mes propositions. Sa résistance, au lieu d'éteindre mes desirs, les irrita. J'eus recours au deruier expédient ; je lui fis offrir ma main. qu'elle accepta lorsqu'elle sut que j'étois secrétaire et trésorier de don Manrique. Comme nous trouvâmes à propos de cacher notre mariage pendant quelque temps, nous nous mariames secrètement en présence de la dame Lorenca Séphora, gouvernante de Séraphine, et devant quelques autres domestiques du comte de Polan. Je n'eus pas plus tôt éponsé Béatrix, qu'elle me facilita les movens de la voir le jour, et de l'entretenir la nuit dans le jardiu, où je m'introduisois par une petite porte dont elle me donna une clef. Jamais deux époux n'out été plus contents que nous l'étions l'un et l'autre. Béatrix et moi, nous attendions avec une égale impatience l'heure du rendez-vous ; nous y courions avec le même empressement, et le temps que nous passions ensemble, quoiqu'il fût quelquefois assez long, nous sembloit toujours trop court. Enfin nous vivions plutôt en amants qu'en époux ; mais la fortune jalouse troubla bientôt notre félicité. Une nuit, qui fut aussi eruelle pour moi que les précédentes avoient été donces, je fus surpris, en voulant entrer dans le jardin, de trouver la petite porte ouverte. Cette nouveauté m'alarma; j'en tirai un mauvais augure; je devius pale et tremblant, comme si l'eusse presseuti ce qui m'alloit arriver; et, m'avaucant dans l'obscurité vers un cabinet de verdure où i'avois accontuné de parler à mon épouse, j'entendis la voix d'un homme. Je m'arretai tout-à-coup pour mieux ouïr; et mon oreille fut aussitôt frappée de ces paroles : « Ne me faites donc point lan-» guir, ma chère Béatrix, achevez mon bouheur; songez que » votre fortune y est attachée. » An lieu d'avoir la patience d'écouter encore, je crus n'avoir pas besoin d'en enteudre davantage ; une fureur jalouse s'empara de mon ame, et, ne respirant que vengeance, je tirai mon épée, et j'entrai brusquement dans le cabinet. Ah! lache suborneur, m'éeriai-je, qui que tu sois, il faut que tu m'arraches la vie avant que tu m'ôtes l'houneur. En disanteces mots, je chargeai le eavalier qui s'entretenoit avec Réatix. Il se mit promptement en défense, et se battit en homme qui savoit inieux faire des armes que moi, qui n'avois reçu que quelques leçons d'escrime à Cordoue. Cependant, tout grand spadassin qu'il étoit, il ne put parer un coup que je lui portai, ou plutôt il fit un faux pas; je le vis tomber; et, minagimant l'avoir mortellement blessé, je m'enfuis à toutes jambes, sans vouloir répondre à Béatrix, qui m'appeloit à haute vois.

Oni vraiment, interrompit la femme de Scipion en nous adressant la parole, je l'appelois pour le tirer d'erreur. Le cavalier avec qui je m'entretenois dans le cabinet étoit don Fernand de Leyva. Ce seigneur, qui aimoit Julie ma maîtresse, avoit formé la résolution de l'enlever, croyant ne pouvoir l'Obleniir que par ce moyen; et je lui avois moi-même donné rendez-vous dans le jardin pour concerter avec lui cet enlévement, dont il m'assuroit que dépendoit ma fortune; mais j'eus beau crier pour rappeler mon époux, aveuglé par sa colère, il s'éloigna de moi comme d'une femme intidéle.

Dans l'état où je me trouvois, reprit Scipion, j'étois capable de tout. Ceux qui savent par expérience ee que c'est que la jalousie, et unelles extravagances elle fait faire aux meilleurs esprits , ne seront point étonnés du désordre qu'elle produisit dans mon foible cerveau; je passai dans le moment d'une extrémité à l'autre : je sentis succéder des mouvements de haine aux sentiments de tendresse que j'avois un instant auparavant pour mon épouse. Je fis serment de l'abandonner, et de la bannir pour jamais de ma mémoire. D'ailleurs je croyois avoir tué un cavalier; et, dans cette opinion, craignant de tomber entre les mains de la justice. i'epronvois ce trouble funeste qui suit partont, comme une furie, un homme qui vient de faire un mauvais comp. Dans cette horrible situation, ne songeant qu'à me sauver, je ne retournai point au logis, et je sortis à l'heure meme de Tolède, n'ayant point d'autres hardes que l'habit dont j'étois revetu. Il est vrai que j'avois dans mes poches une soixantaine de pistoles, ce qui ne laissoit pas d'être une assez bonne ressource pour un jeune homme qui se résolvoit à vivre toujours dans la servitude.

Je marchai toute la nuit, où pour mieux dire je courns'; car l'image des alguazils, toujours présente à mon esprit, me donnoit saus cesse une nouvelle vigueur. L'aurore me découvrit entre Rodillas et Maqueda. Lorsque je fus à ce dernier bourg, me trouvant un pen fatigné, j'entrai dans l'église qu'ouvenoit d'ouvrir, et, après y aggir fait une prière, je m'assis sur un bane pour me reposer. Je me mis à rêver à l'état de mês affaires, qui n'avoient que tropde quoi m'occuper; mais je n'eus pas le temps de faire bien des réflexions. J'entendis retentir l'église de trois on quatre coups de fouet, qui me firent juger qu'il passoit par la quelque muletier. Je me levai aussitôt, pour aller voir si je ne me trompois pas ; et, quand je fus à la porte, j'en aperçus un ent tompois pas ; et, quand je fus à la porte, j'en aperçus un monté sur une mule, en menoit deux autres à vide. Arrêtez, mon ami, lui dis-je : où vont ces mules? A Madrid, me répondit-il. J'ai amené de là ici deux bons religieux de saint Dominique, et je m'en retourne.

L'occasion qui se présentoit de faire le voyage dé Madrid m'en inspira l'envie; je sis marché avec le muletier; je montai sur une de ses mules, et nous poussames vers Illescas, où nous devions aller coucher. A peine fumes-nous hors de Maqueda, que le muleticr, homme de trente-cing à quarante ans, commenca d'entonner des chants d'église à pleine tête. Il débuta par les prières que les chanoines disent à matines, ensuite il chanfa le Credo, comme on le chante aux grandes messes; puis, passant aux vépres, il les dit sans me faire grace du Magnificat. Quoique le faquin m'étourdit les oreilles, je ne pouvois m'empêcher de rire; je l'excitois même à continuer quand il étoit obligé de s'arrêter pour reprendre haleine. Courage, l'ami, lui disois-je, poursuivez. Si le Ciel vous a donné de bous poumons, vous n'en faites pas un mauvais usage. Oh! pour cela, non, s'écria-t-il; je ne ressemble pas , Dieu merci , à la plupart des voituriers , qui ne chantent que des chansons infames ou impies; je ne chante même jamais de romances sur nos guerres contre les Maures; car si ces choses-là ne sont pas déshounétes, vous conviendrez du moins qu'elles sont frivoles, et qu'un bon chrétien ne doit pas s'en occuper. Vous avez, lui répliquai-je, une pureté de cœur que les muletiers ont rarement; mais dites-moi, mon ami, avec votre extrême délicatesse sur le choix de vos chants, avezvous aussi fait vœu de chasteté dans les bôtelleries où il y a de jeunes servantes? Assurément, me repartit-il; la continence est eucore une chose dont je me pique dans ces sortes de lieux: ie n'v songe qu'au soin que je dois avoir de mes mules. Je ne fus pas peu étonné d'entendre parler de cette sorte ce phénix des muletiers; et, le tenant pour un homme de bien et d'esprit, je liai avec lui conversation après qu'il eut chanté tout son

Nous arrivames à Illescas sur la fin de la journée. Lorsque nous fûmes à l'hôtellerie, je laissai à mon compagnon le soin



des mules, et j'entrai dans la cuisine, où j'ordonnai à l'hôte de nous préparer un bon souper; ce qu'il promit de faire si bien , que je me souviendrois, dit-il, toute ma vie d'avoir logé chez lui. Demandez, ajouta-t-il, demandez à votre muletier quel homme je suis. Vive Dieu! je déflerois tous les cuisiniers de Madrid et de Tolède de faire une olla podrida comparable aux miennes. Je veux vous régaler ce soir d'un civet de lapereau de ma façon; vous verrez si j'ai tort de vanter mon savoir-faire. Là-dessus, me montrant une casserole où il y avoit, à ce qu'il disoit, un lapin déjà tout haché : Voilà, continua-t-il, ce que je prétends vous donner pour votre souper, avec une épaule de mouton rôtie. Quand j'aurai mis là-dedans du poivre, du sel, du vin, un paquet de fines herbes, et quelques autres ingrédients que j'emploie dans mes sauces, j'espère que je vous servirai tantôt un ragout digne d'un contador mayor.

L'hôte, après avoir ainsi fait son éloge, commença d'apprêter le souper. Pendant qu'il y travailloit, j'entrai dans une salle, où m'étant couché sur un grabat que j'y trouvai, je m'endormis de fatigue, n'ayant pris aucun repos la nuit précédente. Au bout de deux heures, le muletier vint me réveiller : Mon gentilhomme, me dit-il, votre sonper est prêt : venez, s'il vous plait, vous mettre à table. Il y en avoit dans la salle une sur laquelle étoient deux couverts. Nous nous y assimes le muletier et moi, et l'on nous apporta le civet. Je me jetai dessus avidement; je le trouvai d'un goût exquis, soit que la faim m'en fit juger trop favorablement, soit que ce fût véritablement un effet des ingrédients du cuisinier. On nous servit ensuite un morceau de mouton rôti; et, remarquant que le muletier ne faisoit honneur qu'à ce dernier plat, je lui demandai pourquoi il ne touchoit poiut à l'autre. Il me répondit en souriant qu'il n'aimoit pas les ragoûts. Cette réponse, ou plutôt le souris dont il l'avoit accompagnée, me parut mystérieux. Vous me cachez, lui dis-je, la véritable raison qui vous empêche de manger de ce eivet; faites-moi le plaisir de me l'apprendre. Puisque vous étes si curieux de le savoir, reprit-il, je vous dirai que j'ai de la répugnance à me bourrer l'estomac de ces sortes de ragouts, depuis qu'en allant de Tolède à Cuença, on me servit un soir dans une hôtellerie, pour un lapin de garenne, un matou en hachis; cela m'a dégoûté des fricassées.

Le muletier ne m'eut pas si tôt dit ces paroles, que, malgré la faim qui me dévoroit , l'appétit me manqua tout-à-coup. Je me mis en tête que je venois de manger un lapin suppose, et je ne regardai pins le ragont qu'en faisant la grinnace. Mon compagnon ne me guérit pas l'esprit là-dessus, en me disant que les maîtres d'hôtellerie en Espague faisoient assez souvent ce quiproque, de même que les patissiers. Ce discours, coume vous voyzcitoi fort consolant; aussi je n'eus plus aucune euvie de retourner au civet, pas même de toucher au plat de rôt, de peur que le mouton ne fût pas mieux vérifié que le lapin. Je me levai de table en maudissant le ragont, l'hote, et l'hôtellerie; et, m'étaut recouche sur le grabat, j'y passai la nuit plus traquillement que je ne m'y ctois attendu. Le jour suivant de grand matin, après avoir payé mon hôte aussi grassement que s'il m'eut fort bien traité, je m'étoignal d'illescas, j'imagination encore si remplie du civet, que je prenois pour des chats tous les animaux que j'apercevois.

J'arrivai de bonne heure à Madrid , on , sitôt que j'eus satisfait mon muletier, je louai une chambre garnie auprès de la porte du Soleil. Mes yeux, quoique accoutumes au grand monde, ne laissèrent pas d'être éblouis du concours de seigneurs qu'on voit ordinairement dans le quartier de la cour. J'admirai la prodigicuse quantité de carrosses, et le nombre infini de gentilshommes, de pageset de laquais qui étoient à la suite des grands. Mon admiration redoubla, lorsque, étant allé au lever du roi, j'aperçus ce monarque environne de ses courtisans. Je fus charme de ce spectacle, et je dis en moi-même : Quel éclat ! quelle grandeur! je ne m'étonne plus d'avoir ont dire qu'il faut voir la cour de Madrid pour en concevoir toute la magnifiecnee; je suis ravi d'y être venu, j'ai un pressentiment que j'y ferai quelque chose. Je n'y fis pourtant rien que quelques connoissances infructueuses. Je dépensai peu à peu mon argent, et je fus trop heureux de me donner avec tout mon mérite à un pédant de Salamanque qu'une affaire de famille avoit attiré à Madrid, où il étoit né, et que le hasard me fit connoître. Je devin son factotum, et je le suivis à son université lorsqu'il y retourna.

Mon nouveau patron se nominoit don Ignaeio de Ipigna. Il prenoit le don pour avoir été précepteur d'un due qui lui faisoit par reconnaissance une pension à vie; ce n'est pas tout, il en avoit une autre comme professeur émérite du collége; et, de plus, il avoit tous les aus du publie un revenu de deux ou frois cents pistoles, par les livres de morale dogmatique qu'il avoit coutume de faire imprimer. La manière dont il composoit ses ouvrages mérite bien qu'on en fasse meution. L'illustre don Ignaeio passoit presque toute la journée à lire les auteurs hè-

breux, grees et latins, et à mettre sur un petit carrè de papier chaque apophibegme on pensée brillante qu'il y trouvoit. A mesure qu'il remplissoit des carrès, il m'employoit à les enfiler dans un fil de fer en forme de guirlande, et elaque guirlande faisoit un tome. Que nous faisions de mauvais livres i il ne se passoit guère de mois que nons ne fissions pour le moins deux volumes, et ansaitoit la presse en gémissoit : ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que ces compilations se domoient pour des puycantés; et, si les critiques s'avisoient de reprocher à l'auteur qu'il pilloit les anciens, il leur répondoit avec une orgueilleuse effonterie: Furto latamur in ipso'.

Il étoit aussi grand commentateur, et il y avoit tant d'érudition dans ses commentaires, qu'il faisoit souvent des remarques sur des choses qui n'étoient pas dignes d'être remarquées. Comme sur ces carrés de papier il écrivoit quelquefois très mal à propos des passages d'Hésiode et d'autres auteurs : néanmoins. avec tont cela, je ne laissai pas de profiter chez ee savant; il v auroit de l'ingratitude à n'en pas eonvenir. J'y perfectionnai mon écriture à force de copier ses ouvrages ; et si , me traitant eu élève plutôt qu'en valet, il eut soin de me former l'esprit, il ne négligea point mes mœurs. Scipion . me disoit-il quand par hasard il entendoit dire que quelque domestique avoit fait nue friponnerie, prends bien garde, mon enfant, de suivre le mauvais exemple de ee fripon. Il faut qu'un valet serve son maître avee autant de fidélité que de zèle, et s'efforce de devenir vertueux par le travail, s'il a le malheur de ne l'être point par nature. En un mot, don Ignaeio ne perdoit aueune oceasion de me porter à la vertu; et ses exhortations faisoient sur moi un si bon effet, que je n'eus pas la moindre tentation de lui jouer quelque tour pendant quinze mois que je demeurai chez lui.

J'ai dejà dit que le docteur de Ipigua étoit originaire de Macidi, il y avoit une parente, appelée Catalina, qui étoit femme de chambre de madame la nourrice. Cette souhrette, qui est la même dont je me suis servi depuis pour iturer de la tour de Segovie le seigneur de Santillane, ayant envie de rendre service à don Ignacio, engagea sa maltresse à demander pour fui un benéfee au due de Lerme. Ce ministre le fit nommer à l'architiliaconat de Grenade, 1 equel étant en pays conquis est à la nomination du roi. Nous partimes pour Madrid sist que nous etimes, appris cette nouvelle, le docteur voulant remercier ses bienfaitrices avant que d'aller à Grenade. J'eus plus d'une occasion de

Nous sommes fiers du larcin même.

voir Catalina et de lui parler. Mon humeur eujouée et mon air aisé lui plurent; de mon côté, je la trouvai si fort à mon gré que je ne pus me défendre de répondre aux petites marques d'amitié qu'elle me donna; enfin nous nous attachames l'un à l'autre. Pardonnez-moi et a veu, ma chère Beatrix; comme je vous ervoysis infidèle, cette erreur doit me sauver de vos reproches.

Cependant le docteur don Ignaeio se préparoit à partir pour Grenade. Sa parente et moi, effrayés de la prochaine séparation qui nous menacoit, nous eûmes recours à un expédient qui nous en préserva : je feignis d'être malade, je me plaignis de la tête, je me plaignis de la poitrine, et je fis toutes les démonstrations d'un homme accable de tous les maux du monde. Mon maître appela un médeein, ee qui me fit trembler, m'imaginant que cet llyppocrate alloit s'apercevoir que je n'étois point malade; mais heureusement, et comme s'il eut été d'accord avec moi , il me dit bonuement, après m'avoir bien observé, que ma maladie étoit plus sérieuse qu'on ne pensoit, et que, selon toutes les apparenees, je garderois long-temps la chambre. Le docteur, impatient de se rendre à sa cathédrale, ne jugea point à propos de retarder son départ, il aima mieux prendre un autre garcon pour le servir; il se contenta de m'abandonner aux soins d'une garde. à laquelle il laissa une somme d'argent pour m'enterrer si je mourois, ou pour récompenser mes services si le revenois de ma maladie.

Sitôt que je sus don Ignacio parti pour Grenade, je fus guéri de tous mes prétendus maux. Je me levai, je eongédiai mon médeein, qui avoit tant de pénétration, et je me défis de ma garde, qui me vola plus de la moitié des espèces qu'elle devoit me remettre. Tandis que je faisois ce personnage. Catalina en jouoit un autre auprès de dona Anna de Guevara sa maîtresse, à laquelle faisant entendre que j'étois admirable pour l'intrigue, elle lui mit dans l'esprit de me choisir pour un de ses agents. Madame la nourrice, à qui l'amour des richesses faisoit souvent former des entreprises lucratives, ayant besoin de pareils sujets, me reçut parmi ses domestiques, et ne tarda guère à m'éprouver. Elle me donna des commissions qui demandoient un peu d'adresse, et sans vanité je ne m'en acquittai point mal ; aussi futelle autant satisfaite de moi que j'eus lieu d'étre mécontent . d'elle. La dame étoit si avare, qu'elle ne me faisoit pas la moindre part des fruits qu'elle recueilloit de mon industrie et de mes peines. Elle s'imaginoit qu'en me payant exactement mes gages, elle en usoit avec moi assez généreusement. Cet excès d'avarice

number Gorg

me déplut, et m'auroit bientôt fait sortir de chez cette dame, si je n'y eusse été rétenu par les bontés de Catalina, qui, s'enflammant de plus en plus tous les jours, me proposa formellement de l'épouser.

Doucement, lui dis-je, mon adorable, cette cérémonie ne se peut faire entre nous si promptement; il faut auparavant que j'apprenne la mort d'une jeune personne qui vous a prévenue, et dont je suis devenu l'époux pour mes péchés. A d'autres, me répondit Catalina; je ne suis point assez crédule pour ajonter foi à ce que vous dites; vous voulez me faire accroire que vous étes marié, et pourquoi? pour me cacher poliment la répugnance que vous avez à me prendre pour votre épouse. Je lui protestai vainement que je lui disois la vérite; mon aveu sincère lui parutunc défaite, et, s'en trouvant offensée, elle changea de manières à mon égard. Nous ne nous brouillâmes point; mais notre commerce se refroidit à vue d'œil, et nous h'edmes plus l'un pour l'autre que des égards de bienséauce et d'honnéteté.

Dans cette conjoncture j'appris qu'il falloit un laquais au seigneur Gil Blas de Santillane, secrétaire du premier ministre de la couronne d'Espague; et ce poste me flatta d'autant plus, qu'on m'en parla comme du plus gracieux, que je pusse occuper. Le seigneur de Santillane, me dit-on, est un cavalier plein de mérite, un garçon chéri du due de Lerme, et qui par conséquent ne suroit manquer de pousser loin sa fortune : d'ailleurs il a le cœur généreux, en fuisant ses affaires, vous ferez fort bien les vôtres. Je ne negligeai point cette occasion : j'allai me présenter an seigneur Gil Blas, pour qui d'abord je me sentis nattre de l'inclination, et qu'in a'rerte au ma physicomie. Je ne balançai point à qu'uter pour lui madame la nourrice; et il sera, s'il platt au Giel, le derier de mes mattrés.

Scipion finit son histoire en ect endroit. Puis , m'adressant la parole : Seigneur de Santillane, contitua-t-il, c'est à vous que je m'adresse à présent; faites-anoi la grace de témoigner à ces dames que vous m'avez toujours connu pour un serviteur auxillede que zélé. J'ai besoin de votre témoignage pour l'eur persuader que le fils de la Coscolina a purgé ses mœurs, et fait succèder de verteux sentiments à ses mauvaises inclinations.

Oui, mesdames, dis-je alors, c'est de quoi je puis vous répondre. Si dans son enfance Scipion a été un vrai picare, il s'est depuis si bien corrigé, qu'il est devenu le modèle d'un parfait domestique. Bien loin d'avoir quelques reproches à lu faire sur la conduite qu'il a tenue avec moi, je dois plutôt avoner que je lui ai de grandes obligations. La muit qu'on uvenleva pour me conduire à la tour de Ségovie, il sauva du pillage et mit en streté une partie de mes effets, qu'il pouvoit impinnement s'approprier; il ne se contenta pas même de songer à conserver mon bieu, il vint par pure amitie s'enfermer avec ni si dans ma prison, préférant aux channes de la liberté le triste plaisir de partager mes pennes.

## LIVRE XI.

CHAP. I. — De la plus grande joie que Gil Blas ait jamais sentie, et du triste accident qui la troubla. Des changements qui arrivérent à la cour, et qui furent cause que Santillane y retourna.

J'ai déjà dit qu'Antouia et Béatrix s'accordoient ensemble parfaitement bien; l'une étant accoutumée vivre en soubrette soumise, et l'autre s'accoutumant volontiers à faire la maîtresse, Nous étions, Scipion et moi, des maris trop galants et trop chéris de nos femmes pour n'avoir pas bientôt la satisfaction d'être pères; elles deviurent enceintes presque en même temps. Béatrix accoucha la première, mit au monde une fille; et peu de iours après Antonia nous combla tous de joie, en me donnant un fils. Ravi d'un si heureux événement, j'envoyai mon seerétaire à Valence en porter la nouvelle au gouverneur, qui vint à Lirias avec Séraphine et la marquise de Pliego \* tenir les enfants sur les fonts, se faisant un plaisir d'ajouter ce témoignage d'affection à tous ceux que j'avois déjà recus de lui. Mon fils, qui eut pour parrain ce seigneur, et pour marraine la marquise, fut nommé Alphonse; et madame la gouvernante, voulant que j'eusse l'honneur d'être doublement son compère, tint avec moi la fille de Scipion, à laquelle nous donnames le nom de Séraphine.

La naissance de mon fils ne réjouit pas seulement les personnes du château, les habitauts de Lirias la célébrèrent aussi par des fêtes qui firent connottre que tout le hanceau prenoit part au plaisir de son seigneur. Mais, hélas! nos réjouissances ne furent pas de longue durée, ou, pour mieux dire, elles se convertirent tout-à-coup en gémissements, eu plaintes, en la-

<sup>\*</sup> Pliego, feuille de papier, pli,

mentations, par un évênement que plus de vingt années n'out pu me faire oublier, et qui sera toujours présent à ma peusée. Mon fils mourut; et sa mère, quoiqu'élle fut heureusement accouchée de hit, le suivit de prés; une fièrre violente emporta ma chère éponse après quatorze mois de mariage. Que le tecteur conçoive, s'il est possible, la douleur dont je fus saisi 1 je tombai dans un accablement stupide; à force de sentir la perte que je faisois, j'y paroissois comme insensible. Je fus cinq ou six jours dans cet état; je ne voulois prendre aucune nourriture; et je crois que, sans Scipion, je me serois laisse mourir de faim, ou que la tête m'auroit tourné: mais cet adroit secrétaire sut tromper ma douleur en s'y conformant; il trouvoit le secret de me faire avaler des bouillons en me les présentant d'un air si mortifié, qu'il sembloit me les donner moins pour conserver ma vie que pour nourir mon afflicion.

Cet affectionué serviteur écrivit à don Alphouse, pour l'informer du malheur qui m'étottarrivé, et de la situation pitoyalle' of je me trouvois. Ce seigneur tendre et compatissant, cet ami généreux se rendit bientot à Liria. Je ne puis sans m'atteudiri rappeler le moment où il s'offrit à mes yeux. Mon cher Santillane, me dit-il en m'embrassant, je ne vieus point ici pour vous consoler, j'y viens pleurer avec vous Antonia, comme vous pleureriez avec moi Séraphine, si la Parque me l'eut ravie. Effectivement il répandit des larmes, et confoudit ses soupirs avec les miens. Tont accablé que j'étois de ma tristesse, je ne laissois pas de resseutir vivement les bontés de ce seigneur.

Don Alphonse eut avee Scipion un long entretien sur ce qu'il y avoit à faire pour vaincre ma douleur. Ils jugérent qu'il falloit pour quelque temps m'éloigner de Lirias, où tout me retraçoit sans cesse l'image d'Antonia. Sur quoi le fils de don César me proposa de m'emmener à Valence; et mon secrétaire appuya si bien la proposition, que je l'acceptai. Je laissai Scipion et sa femme au châtean, dont le séjour véritablement ne servoit qu'à irriter mes ennuis, et je partis avec le gouverneur. Lorsque je fus à Valence, don César et sa belle-fille n'éparguèrent rieu pour faire diversion à mon chagrin; ils mirent tour-à-tour en usage les amusements les plus propres à me dissiper ; mais , nualgré tous leur soins, je demeurai-plongé dans une mélancolie dout ils ne purent me tirer. Il ne tenoit pas non plus à Scipion que je ne reprisse ma tranquillité : il venoit souvent de Lirias à Valence pour savoir de mes nouvelles ; il s'en retournoit d'autaut plus triste ou d'autant plus gai, qu'il me voyoit plus ou moins de disposition à me consoler. Je ne faisois pas en lui cette remarque sans plaisir; je lui tenois compte des mouvements d'amitié qu'il laissoit éclater, et je m'applaudissois d'avoir un domestique si attaché à moi.

Il entra un matin dans ma chambre. Monsieur, me dit-il d'un air fort agité, il se repand dans la ville un bruit qui intéresse toute la monarchie : on dit que l'hilippe tII ne vit plus, et que le prince son fils est sur le trône. On ajoute à cela, poursuivi-il, que le cardituil duc de Lerne a perdu son poste, qu'il lui est même défendu de paraître à la cour, et que don Gaspard de Guzman, comte d'Olivarès, est présentement premier ministre. De me sentis un peu ému de cette nouvelle; sans savoir pourquoi. Scipion s'en aperçut, et me demanda si je ne prenois aucune part à ce grand changement. El 1 quelle part veux-tu que j'y prenne, lui répondis-je, mon enfaut? J'ai quitté la cour, tous les changements qui peuvent y arriver me doivent être in-différents.

Pour un homme de votre âge, reprit le fils de la Coscolina, vons êtes bien détaché du monde. A votre place, j'aurois un desir curieux. Quel desir? interrompis-je. Ma foi , reprit-il , j'irois à Madrid montrer mon visage au jeune monarque, pour voir s'il me remettroit; c'est un plaisir que je me donnerois. Je t'entends, lui dis-je; tu voudrois que je retournasse à la cour pour y tenter de nouveau la fortune, ou plutôt pour y redevenir un avare et un ambitieux. Pourquoi vos mœurs s'y corromproient-elles encore? me repartit Scipion. Avez plus de confiance que vous n'en avez en votre vertu. Je vous réponds de vous-même. Les saines réflexions que votre disgrace vous a fait faire sur la cour ne vous permettent point d'en redouter les dangers. Rembarquez-vous hardiment sur une mer dont vous connoissez tous les écueils. Tais-toi, flatteur, m'écriai-je en souriant; es-tu las de me voir mener une vie tranquille? Je crovois que mon repos t'étoit plus cher.

Dans cet endroit de notre conversation, don César et son fils arrivèrent. Ils me confirmèrent la nouvelle de la mort du roi, ainsi que le malheur du due de Lerme. Ils m'apprirent de plus que ce ministre, ayant fait demander la permission de se retirer à Rome, n'avoit pu l'obtenir, et qu'il lui étoit ordonné de se rendre à son marquisat de Dénia. Ensuite, comme s'ils eussent agil de coucert avee mon secrétaire, ils me conseillèrent d'aller à Madrid me présenter aux yeux du nouveau roi, puisque j'en clois comu, et que je lui avois même rendu des services que

les grands récompensent assez volontiers. Pour moi, dit don Alphouse, je ne doute pas qu'il ne les recounoisse; Philippe IV doit payer les dettes du prince d'Espagne. J'ai le même pressentiment, dit don César, et je regarde le voyage de Santillane A la cour comme une occasion pour lui de parvenir aux grands emplois.

Én vérité, messeigneurs, m'écriai-je, vous ne pensez pas bien à ce que vous dites ! Il semble, à vous entendre l'un et l'autre, que je n'aie qu'à me rendre à Madrid pour avoir la cléf d'or, ou quelque gouvernement; vous étes dans l'erreur. Je suis au contraire bien persnadé que le roi ne feroit queune attention à ma figure, si je m'offrois à ses regards. J'en ferai, si vous le souhaitez, l'épreuve pour vous désabuser. Les seigneurs de Leyva me prient au mot, et je ne pus me défendre de leur promettre que je partirois incessamment pour Madrid. Sitôt que mon secrétaire me vit déterminé à faire ce voyage, il en resseutit une joie immodérée; il s'imaginoit que je ne parottrois pas plustôt devant le nouveau monarque, que ce prince me démeleroit dans la foule et m'accableroit d'honneurs et de biens. Là-dessus, se herçant des plus brillantes chimères, il m'elevoit aux premières charges de l'état, et se poussoit à la faveur de mon élévation.

Je me disposai donc à retourner à la cour, non dans la vue d'y searifier eucore à la fortune, mais pour contenter don César et son fils, qui avoient dans l'esprit que je posséderois bientôt les bonnes graces du souverain. Il est vrai que je me sentois au fond de l'ame quelque envie d'éprouver si ce jeune prince me reconnottroit. Entralué par ce mouvement curieux, saus espérance et sans dessein de tirer quelque avautage du nouveau règne, je pris le chemin de Madrid avec Scipion, abandonnant le soin de mon château à Béatrix, qui étoit une très boume métagère. CIAP. II. — Gil Blas se rend à Madriàt ; la parolt à la cour , le roi le reconnact et le recommande à soa premier ministre. Suite de cette recommandation.

Nous nous rendImes à Madrid en moins de huit jours, don Alphonse nous ayant donné deux de ses meilleurs chevaux pour faire plus de diligence. Nous allames desceudre à un hôtel garni où j'avois déja logé, chez Vincent Forrero, mon aucien hôte, qui fut bien aise de me revoir.

Comme c'étoit un homme qui se piquoit de savoir tout ce qui se passoit tant à la cour que dans la ville, je lui demandai ce qu'il y avoit de nouveau. Bieu des chosés, me répondit-il. Depuis la mort de Philippe III, les amis et les partisaus du cardinal duc de Lerme se sont bien remnés pour maintenir son éminence dans le munistre, mais leurs efforts out été vains : le comte d'O-livarès l'a emporté sur eux. On prétend que l'Espagne ne perd point an change, et que ce nouveau premier ministre a le génie d'une si vaste étendue, qu'il seroit capable de gouverner, le moude entier: Dien le veuille! Ce qu'il y a de certain, continuit-il, c'est que le peuple a coueu la plus haute opinion de sa capacité; nous verrons dans la suite si le due de Lerme est bien on mal remplacé. Forrero, s'étant mis en train de parler, me fit un détail de tous les changements qui s'étoient faits à la cour depuis que le comte d'Olivarès tenoit le gouvernail du vaisseau de la monarchie.

Denx jours après mon arrivée à Madrid j'allai chez le roi l'après-dinée, et je me mis sur son passage comme il entroit dans son eabinet : il ne me regarda point. Je retournai le lendemain annième endroit, et je ne fus pas plus henreux. Le surlendemain il jeta sur moi les yeux en passant, mais il ne parut pas faire la moindre attention à ma personne. Là-dessus je pris mon parti : Tu vois, dis-je à Scipion qui m'accompagnoit, que le roi ne me reconnoît point, ou que , s'il me remet, il ne sc soucie guère de renonveler connoissance avec moi. Je crois que nous ne ferons point mal de reprendre le chemin de Valence, N'allons pas si vite, monsieur, me répondit mon secrétaire ; vous savez mieux que moi qu'on ne rénssit à la cour que par la patience. Ne vous lassez pas de vous montrer au prince ; à force de vous offrir à ses regards, vous l'obligerez à vous considérer plus attentivement, et à se rappeler les traits de son agent auprès de la belle Catalina.

Afin que Scipion n'eût rien à me reprocher, j'eus la complaisance de continuèr le même manége pendant trois semaines; et un jour eufin il arriva que le monavque, frappe de ma vue, me fit appeler. J'eutrai dans son cabinet, non saus être trouble è me trouver tête à tête avec mon roi. Qui étes-vous? me dit-il; vos traits ne me sont pas inconnus. Où vous ai-je vu? Sire, lui répondis-je en tremblant, j'ai eu l'honneur de conduire une nuit votre majesté avec le conte de Lemos chez... Ah! je m'en souviens, interrompit le prince, vous étiez secretaire du duc de Lerme; et, si je ne ne trompe, Santillane est votre nom. Je n'ai pas oublié que dans cette occasion vois me servites avec beancoup de zéle, et que vous fûtes assez ma payé de vos peines. N'avez-vous pas été en prison pour cette aventure? Oui, sire, lui repartis-je, j'ai été six mois à la tour de Ségovic; mais vous

avez eu la bonté de m'en faire sortir. Cela, reprit-il, ne m'acquitte point euvers Santillane : il ne suffit pas de l'avoir fait remettre en liberté, je dois lui tenir compte des maux qu'il a sonfferts pour l'amour de moi.

Comme le prince achevoit ces paroles, le comte d'Olivarès enria daus le cabinet. Tout fait ombrage aux favoris : il fut étonmé de voir là un inconun, et le roi redoubla sa surprise en lui disant: Contte, je mets ce jeune homme entre vos mains; occupezle, je vous charge du soin de l'avancer. Le ministre affecta de recevoir cet ordre d'un air gracieux, en me considérant depuis les pieds jusqu'à la tête, et fort en peine de savoir qui j'étois. Allez, mon ami, ajonta le monarque en m'adressant la parole et en me faisant signe de me retirer, le comte ne manquera pas de vous employer utilement pour mon service et pour vos uitéréts,

Je sortis aussitôt du cabinet, et rejoignis le fils de la Coscolina, qui, très impatient d'apprendre ce que le roi m'avoit dit, étoit dans une agitation inconcevable. Mais remarquant sur mon visage un air de satisfaction? Si j'en crois mes yeux, me dit-il, au lieu de retourner à Valence, nous avous bien la mine de demenrer à la cour. Cela pourroit bien être, lui répondis-je; en même temps je le ravis en lui racontant mot pour mot le petit entretien que je venois d'avoir avec le monarque. Mon cher maître, me dit alors Scipion dans l'excès de sa joie, prendrez-vous une autre fois de mes almanachs? Avouez que vons ne me savez pas à présent mauvais gre de vous avoir exhorté à faire le voyage de Madrid. Je vous vois déja dans un poste éminent; vous deviendrez le Calderone du comte d'Olivarès. C'est ce que je ne souhaite point du tont, interrompis-je; cette place est environnée de trop de précipices pour exciter mon envie. Je voudrois un bon emploi où je n'ensse aucune occasion de faire des injustices ni un houteux trafic des bienfaits du prince. Après l'usage que j'ai fait de ma faveur passée, je ne puis être assez en garde contre l'avarice et contre l'ambition. Allez, monsieur, reprit mon secrétaire, le ministre vous donnera quelque bon poste que vous pourrez remplir sans cesser d'être honnête homme,

Plus pressé par Scipion que par ma curiosité, je me rendis le jour suivant cluez le comte d'Olivarés avant le lever de l'aurore, ayant appris que tous les matins, soit en été, soit en hiver, il écontoit à la clarté des bougies tous ceux qui avoient à lui par ler. Je me mis modestement dans un coin de la salle, et de la j'observai bien le conte quand il parnt; car j'avois fait peu d'artention à lui daus le cabinet du roi. Je vis unhomme d'une taille au-dessus de la médiocre, et qui pouvoit passer pour gros dans unpays où il est rare de voir des personues qui ne soient pas maigres. Il avoit les épaules si élevées, que je le crus bossu, quoiqu'il ne le fût pas; sa tête, qui étoit d'une grosseur exessive, lui tomboit sur la poitrine; ses cheveux étoient voirs et plats, son visage long, son teint olivaire, sa bouche enfoncée, et son menton point et fort relevé.

Tout cela cusemble ne faisoit pas un bean sefgmeur; néanmoins, comme je le eroyois dans une disposition obligeante pour moi, je le regardois avec indulgence, je le trouvois agréable. Il est vrai qu'il recevoit tout le monde d'un air affable et débonnaire, et qu'il prenoit gracieusemeut les placets qu'on hi présentoit: ce qui sembloit lui tenir lieu de bonne mine. Cependant, lorsqu'à mon tour je m'avangai pour le saluer et me faire connoitre, il me lança un regard rude et menaçant; puis, me tournant le dos sans daigner m'entendre, il rentra dans son eabinet. Je trouvai alors ce seigneur encore plus laid qu'il n'étoit naturellement; je sortis de la salle fort étourdi d'un accueil si farouche, et ne sachante eque j'eu devois peuser.

Ayant rejoint Scipion qui m'attendoit à la porte: Sais-tu bien, bid dis-je, la réception qu'on m'a faite? Non, me répondit-ll, mais elle n'est pas difficile à deviner; le ministre, prompt à se conformer aux volontés du prince, vous aura proposé sans doute un emploi considérable. Ceste qui te trompe, lui rejhquai-je: en méue temps je lui appris de quelle façon j'avois été reçu. Il m'écouta fort attentivement, et me dit: Vous m'étonnez! Il faut que le comte ne vous ait pas remis, ou qu'il vous ait pris pour un autre. Je vous couseille de le revoir; je ne doute pas qu'il ne vous fasse meilleure minc. Je suivis-le conseil de mon secrétaire; je me montrai pour la seconde fois devant le ministre, qui, me traitant eucore plus mal que la première, fronça le sour-eil en m'envisageant, comme sim vue lui etif âti de la peine; puis il détourna de moi sees regards, et serctira sans me dire mot.

Je hu piqué de ce procédé jusqu'au vif, et tenté de partir surle-champ pour retourner à Valence; mais c'est à quoi Scipion ue manqua pas de s'opposer, ne pouvant se résoudre à renoncer aux esperances qu'il avoit conçues. Ne vois-tu pas, lui-dis-je, que le comte veut m'écarter de la cour? Le monarque hi a témoigné de la bonne volonté pour moi, cela ne sufficil pas pour m'attirer l'aversion de son d'avoi? L'édous, non enfant, cédons de bonne grace au pouvoir d'un ennemi si redoutable. Monsieur, répondici-il en colère coutre le comt d'Olivarés, je n'abandonnerois pas si facilement le terrain. Je voudrois même avoir raison d'un accueil si offensant. J'irois me plaindre au 10 du peu de eas que le ministre fait de sa recommandation. Mauvais conseil, lui dis-je, mon ami : si je faisois cette démarche imprudente, je ne tarderois guere à m'en repentir. Je ne sais même si je ne courspas quelque péril à m'arrêter dans ectte ville.

Mon secrétaire, à ce discours, reutra en lui-même, et, considérant qu'en effet nous avions affaire à un homme qui pouvoit nous faire revoir la tour de Ségovie, il partagea ma crainte. Il ne combatitt plus l'envie que j'avois de quitter Madrid, d'où je résolus de mé leioigner des le lendemain.

CHAP. III. — De ce qui empêcha Gil Blas d'exécuter la résolution où il étoit d'abandonner la cour, et du service important que Joseph Navarro lui modit.

En m'en retournant à mon hôtel garni, je rencontrai Joseph Navarro, chef d'office de don Balthazar de Zuniga, et mon ancien ami. Je doutai quelques moments si je ne ferois pas semblant de ne le pas voir, ou si je l'aborderois pour lui demander pardon d'en avoir si mal agi avec lui. Je m'arrêtaj à ee dernier parti. Je saluai Navarro, et l'abordant fort poliment : Me reconnoissez-vous? lui dis-je; et serez-vous eneore assez bon pour vouloir parler à un misérable qui a payé d'ingratitude l'amitié que vous aviez pour lui? Vous avouez donc, me répondit-il, que vous n'en avez pas trop bien usé avec moi? Oui, lui repartis-je, et vous êtes en droit de m'aceabler de reproches; je le mérite, si toutefois je n'ai pas expié mon crime par les remords qui l'ont suivi. Puisque vous vous êtes repenti de votre faute, reprit Navarro en m'embrassant, je ne dois plus m'en ressouvenir. De mon côté, je pressai Joseph entre mes bras; et tous deux nous reprimes I'un pour l'autre nos premiers sentiments.

Il avoit appris mon emprisonnement et la déroute de mes afieires; mais il ignoroit tout le reste. Je l'en informai; je lui ra-contai jusqu'à la conversation que j'avois cue avec le roi, et je ne lui cachai point la mauvaise réception que le ministre venoit de me faire, nonplus que le dessein où j'émis de me retirer dans ma solitude. Gardez-vous bien de vous en aller! me dit-il; point que le monarque a témoigné de l'amitié pour vous, il faut bien que cela vous serve à quelque chose. Entre nous, le comte d'Ui-varès a l'esprit un peu fantasque et singulier; c'est un seigneur plein de caprices : quelquefois, comme dans cette occasion, il agit d'une manière qui révolte; et lui seul a la clef de ses actions

338

hétéroclites. Au reste, quelques raisous qu'il ait de vous avoir mal reçu, teuez ici pied à boule; il u'empéchera pas que vous ne profitiez des boutes du prince, c'est de quoi je puis vous assurer. J'en dirái deux mots ce soir au seigneur don Baltazar de Zuniga mon mattre, qui est oncle du comte d'Olivarets, et qui partage avec lui les soius du gouvernement. Navarro, m'ayant ainsi parlé, me demanda où je demeurois, et là-dessus nous nous séparâmes.

Je ne fus pas long-temps sans le revoir ; il vint le jour suivant me retrouver. Seigneur de Santillane, me dit-il, vous avez un protecteur; mou maître veut vous prêter sou appui; sur le bien que je lui ai dit de votre seiguenrie, il m'a promis de parler pour vous au cointe d'Olivarès son neven; je ne doute pas qu'il ne le prévienne en votre faveur, et j'ose vous dire que vous pouvez compter sur cela. Mon ami Navarro, ne voulant pas me servir à demi, me présenta deux jours après à don Baltazar, qui me dit d'un air gracieux : Seigneur de Santillane, votre ami Joseph m'a fait votre éloge dans des termes qui m'out mis dans vos intérêts. Je fis une profonde révérence au seigneur de Zuniga , et lui répondis que je sentirois vivement toute ma vie l'obligation que l'avois à Navarro de m'avoir procuré la protection d'un miuistre qu'on appeloit, à juste titre, le Flambeau du conseil. Dou Baltazar, à cette réponse flattense, me frappa sur l'épaule en riant, et reprit de cette sorte : Vous pouvez des demain retourner chez le comte d'Olivarès, vous serez plus content de lui.

Je reparus done pour la troisième fois devant le premier ministre, qui, m'avant démélé dans la fonle, jeta sur moi un regard accompagné d'un souris dont je tirai bon augure. Cela va bieu, dis-je en moi-même; l'onele a fait entendre raison au neveu. Je ne m'attendis plus qu'à un acqueil favorable, et mon attente fut remplie. Le comte, après avoir donné audience à tout le monde, me fit passer dans sou cabinet, où il me dit d'un air familier : Ami Sautillane, pardonue-moi l'embarras où je t'ai mis pour me divertir; je me suis fait un plaisir de t'inquieter pour éprouver ta prudence, et voir ce que tu ferois dans ta mauvaise humeur. Je ne doute pas que tu ne te sois imaginé que tu me déplaisois; mais au contraire, mon enfant, je t'avonerai que ta personne me revient on ne peut pas davantage. Oui, Santillaue, tu me plais; quaud le roi mon maître ne m'auroit pas ordonné de preudre soin de ta fortune, je le ferois par ma propre inclination. D'ailleurs, don Baltazar de Zuniga mon onele, à qui je ne puis rien refuser, m'a prié de te regarder comme un homme pour lequel il s'intéresse; il n'en faut pas davantage pour me déterminer à t'attacher à moi.

Ce debut fit une si vive impression sur mes sens, qu'ils en firent troublés. Je me proste: nai aux pieds du ministre, qui, m'ayant dit de me relever, poursaivit de cette manière: Reviens ici cette après-dinée, et demande mon intendant; il t'apprendra les ordres dont je l'aurai clargé. A ces mats, son excellence sortit de son cabinet pour aller entendre la messe; ce qu'elle ayoit coutume de faire tous les jours après avoir donné audience, ensuite elle se rendoit au lever du roi.

## CHAP. IV. - Gil Blas se fait aimer du comte d'Olivarès.

Je ne manquai pas de retourner l'après-dinée chez le premier ministre, et de demander son intendant, qui s'appeloit don Raimond Caporis. Je ne lui eus pas si tôt décliné mon nom, que, me saluant avec des marques de considération. Seigneur, me dit-il, suivez-moi, s'il vous platt; je vais vous conduire à l'appartement qui vous est destiné dans cet hôtel. Après avoir dit ces paroles, il me mena, par un petit escalier, à une enfilade de cinq à six pièces de plain-pied qui composoient le second étage d'une aile du logis, et qui étoient assez modestement meublées. Vous voyez, reprit-il, le logement que monseigneur vous donne, et vous v aurez une table de six couverts entretenue à ses dépens. Vous serez servi par ses propres domestiques; il y aura toujours un carrosse à vos ordres. Ce n'est pas tout, ajoutat-il, son excellence in'a fortement recommandé d'avoir pour vous les mêmes attentions que si vous étiez de la maison de Guzman.

Que diable signifie tout cecî? dis-je en moi-même. Comment dois-je prendre ces distinctions? N'y arroit-il point de la malice la-dedans, et ne seroit-ee pas encore pour sc divertir que le mi-nistre me feroit un traitement si honorable? C'est ce que je suis teuté de croire; car enfin convient-il au ministre de la monarchie d'Espagne d'en user de cette sorte avec moi? Pendant que j'étois dans cette incertitude, flottant entre la craînte et l'espérance, un page vint m'avertir que le comte me demandoit. Je me reudis dans le moment auprès de monseigneur, qui étoit tout seul dans son cabinet. Eh bien l'Santillanc, me dit-il, es-ta satisfait de ton appartement et des ordres que j'ai donnés à dou Raimond? Les bontés de votre excellence, lui répondis-je, me paroissent excessives, et je ne my prête qu'en tremblaut. Pour-quoi donc? répliqua-t-il; puis-je faire trop d'honneur à un lors-

me que le rui m'a confié, et dont il vent que je premue soin? Non, saus doute; je ne fais que mon devoir en te traitant honorablement. Ne t'étonne donc plus de ee que je fais pour toi; et compte qu'une fortune brillante et solide ne sauroit t'éclapper, si tu m'es aussi attaché que tu l'étois au lue de Lerme.

Maisà propos de ce seigueur, poursuivii-il, on dit que tu viosi familièrement avec lui. Je suis eurieux de savoir comment vous fites tous deux counoissance, et quel emploi ce ministre te fit exercer. Ne me déguise rien; j'exige de toi un récit sincère. Je me souvinis alors de l'embarras où je métois trouve avec le duc de Lerme en pareil cas, et de quelle façon je m'eu étois triet; ce que je pratiquai encor fort heureusenent, c'est-à-dire que, dans ma narration, j'adourcis les éndroits rudes, et passai dégèrement sur les choses qui me faisoient peu d'honneur. Je ménageai aussi le duc de Lerme, quoiqu'en ne l'épargnant point du tout j'eusse fait peut-être plus de plaisir à mon auditeur. Pour don Rodrigue de Calderone, je ne lui fis grace de rien. Je détaillai tous les beaux coups que je savois qu'il avoit faits dans le trafic des commandéries, des bénéfices et des gouvernements.

Ce que tu m'apprends de Calderone, interrompit le ministre, est conforme à certains mémoires qui m'ont été présentés contre lui, et qui contiennent des chefs d'accusation encore plus importants. On va bientôt lui faire son procès; et, si tu souhaites qu'il succombe dans cette affaire, je erois que tes vœux seront satisfaits. Je ne desire point sa mort, lui dis-je, quoiqu'il n'ait point tenu à lui que je n'aje trouvé la mienne dans la tour de Ségovie, où il a été eause que j'ai fait un assez long séjour. Comment, reprit son excellence avec étonnement, c'est don Rodrigue qui a causé ta prison? Voilà ce que j'ignorois. Don Baltazar, à qui Navarro a raconté ton histoire, m'a bien dit que le feu roi te fit emprisonner pour te punir d'avoir mené la nuit le prince d'Espagne dans un lieu suspect; mais je n'en sais pas davantage, et je ne puis deviner quel rôle Calderone a joué dans cette pièce. Le rôle d'un amant qui se venge d'un outrage reçu, lui répondis-je. En même temps je lui fis un détail de l'aventure, qu'il trouva si divertissante, que, tout grave qu'il étoit, il ne put s'empêcher d'en rire, ou plutôt d'en pleurer de plaisir. Catalina, tantôt nièce et tantôt petite-fille, le réjouit infiniment, aussi bien que la part qu'avoit eue à tout cela le duc de Lerme.

Lorsque j'eus achevé mon récit, le comte me renvoya-, en me disant que le lendemain il ne manqueroit pas de m'occuper. Je



courus aussitot à l'hôtel de Zuniga pour remercier don Baltazar de ses bons offices, et pour rendre compte à mon ami Joseph de l'entretien que je venois d'avoir avee le premier ministre, et de la disposition favorable où son excellence étoit pour moi.

CHAP. V.—De l'entretien secret que Gil Blas eut avec Navarro, et de la première occupation que le comte d'Olivarès lui donna.

D'abord que je vis Joseph, je lui dis avec agitation que j'avois bien des choses à lui apprendre. Il une mena dans un endroit particulier, où, l'ayant mis un fâti, je lui denandaic eq u'il pensoit de ce que je venois de lui dire. Je peuse, me repondi-i-il, que vous êtes en train de laire une grosse fortune. Tout vous rit: vous plaisez au premier ministre; et, ce qui ne doit pas être compté pour rien, c'est que je puis vous rendre le meine service que vous reudit mon oncle Melchior de la Ronda, quand vous entrâtes à l'archevéché de, Grenade. Il vous épargna la peine d'étudier le prelat et ses principaux officiers, en vous decouvraut leurs différents caractères; je veux, à son exemple, vous faire connoitre le comte, la comfesse son épouse, et dona Maria de Guzman leur fille unique.

Commençons par le ministre ; il a l'esprit vif , pénétrant , et propre à former de grands projets. Il se donne pour un homme universel, parcequ'il a une légère teinture de toutes les sciences : il se croit capable de décider de tout. Il s'imagine être un profoud jurisconsulte, un grand capitaine, et un politique des plus raffinés. Avec cela, il est si entété de ses opinions, qu'il les vent toujours suivre préférablement à celles des autres, de peur de paroître déférer aux lumières de quelqu'un. Entre nous, ce défaut peut avoir d'étranges suites, dont le Ciel veuille préserver la monarchie! J'ajoute à cela qu'il brille dans le conseil par une éloqueuce naturelle, et qu'il écriroit aussi bien qu'il parle, s'il n'affectoit pas, pour donner plus de dignité à son style, de le rendre obscur et trop recherché. Il peuse singulièrement; et, comme ie crois vous l'avoir déjà dit, il est capricieux et chimérique. Tel est le portrait de son csprit; faisons celui de son cœur. Il est généreux et bon ami. On le dit vindicatif, mais quel Espagnol ne l'est pas? De plus, on l'accuse d'ingratitude, pour avoir fait exiler le duc d'Uzède et le frère Louis Aliaga, auxquels il avoit, dit-on, de grandes obligations; c'est ce qu'il faut encore lui pardonner: l'envie d'être premier ministre dispense d'être reconnoissant.

Dona Agnès de Zuniga è Velasco, comtesse d'Olivarès, pour-

snivit Joseph, est une dame à qui je ne connois que le défaut de veudre au poids de l'or les graces qu'elle fait obtenir. Pour dons Maria de Guzman, qui sans contredit est anjourd'hui le premier parti d'Espagne, c'est mue personne accomplie, et l'i-dole de son père. Réglez-vous là-dessus; faites bien votre cour à ces deux dames, et paroissez encore plus dévoué au comt d'Olivarès que vous ne l'étiez au due de Lerme avant votre voyage de Ségovie; vous deviendrez par ce moyen un homme comblé d'Buneurs et de richesses.

Je vons conseille encore, ajonta-t-il, de voir de temps en temps don Baltazar mon maître : quoique vous n'ayez plus besoin de lui pour vous avaneer, ne laissez pas de le ménager, Vous êtes bien dans son esprit; conservez son estime et son amitie; il peut dans l'occasion vous servir. Comme l'oncle et le neven, dis-je à Navarro, gouvernent ensemble l'état, n'y auroitil point un peu de jalousie entre ces deux eollègues? Non, me répondit-il; ils sont, au contraire, dans la plus parfaite union. Sans don Baltazar, le comte d'Olivarès ne seroit pent-être pas premier ministre; car enfin, après la mort de Philippe III, tons les amis et les partisans de la maison de Sandoval se donnérent de grands mouvements, les uns en favenr du eardinal, et les antres pour son fils; mais mon maître, le plus délié des courtisans, et le cointe, qui n'est guère moins fin que lui, rompirent leurs mesures, et en prirent de si justes pour s'assurer cette place, qu'ils l'emportérent sur leurs concurrents. Le comte d'Olivares, étant devenu premier ministre, a fait part de son administration à don Baltazar son oucle; il lui a laissé le soin des affaires du dehors, et s'est réservé celles du dedans; de sorte que, resserrant par-là les nœuds de l'amitié qui doit naturellement lier les personnes d'un même sang, ces deux seigneurs, indépendants l'un de l'autre, vivent dans une intelligence qui me paroit inaltérable.

Telle fut la conversation que j'ens avec Joseph, et dont je me promis bien de proflue; a prés cela j'alla i remercier le seigmeur de Zuniga de ce qu'il avoit en la bonté de faire pour moi. Il me dit fort poliment qu'il saisirioit toujours les oceasions où il s'agiroit de me faire plaisir, et qu'il étoit bien aise que je fusse satisfait de son neveu, auquel il m'assura qu'il parleroit encore en faveur, voulant du moins, disoit-il, me faire voir par-là que mes interets in étoient ehers, et qu'au lieu d'un protecteur j'eu avois deux. C'est ainsi que dor Bartazar, par amitié pour Navois deux. C'est ainsi que dor Bartazar, par amitié pour Navois deux.

varro; prenoit ma fortune à cœur.



Dès ce soir-là même j'abandonnai mon hôtel garni pour allerloger chez le premier ministre, où je soupai avec Scipion dans mon appartement. C'étoit une chose à voir que notre contenance! Nous y fûmes servis tous deux par des domestiques du logis, qui pendant le repas, tandis que nons affections une gravité imposante, rioient peut-être en enx-mêmes du respect de commande qu'ils avoient pour nous. Lorsqu'ils se furent retirés après avoir desservi, mon secrétaire, cessant de se contraindre, me dit mille folies que son humeur gaie et ses espérances lui inspirèrent. Pour moi, quoigne ravi de la brillante situation où je commençois à me voir, je ne me sentois encore aucune disposition à m'en laisser éblouir. Aussi, m'étant couché, je m'endormis tranquillement, sans livrer mon esprit aux idées agréables dont je pouvois l'occuper; au lieu que l'ambitieux Scipion prit peu de repos. Il passa plus de la moitié de la nuit à thésauriser pour marier sa fille Séraphine.

Détois à peine habillé le lendemain matin, qu'on me vint chercher de la part de monseigneur. Je fus bientôt auprès de son excellence, qui me dit: Oh ça, Santillaue, voyons un pen ce que tu sais faire. Tu m'as dit que le duc de Lerme te dounoit des mémoires à rédiger; Jen aj un que je te destine pour ton coup d'essai. Je vais t'en dire la matière; éconte-moi attentivement : il est question de composer un ouvrage qui prévienne le public en faveur de mon ministère. J'ai déja fait convir le bruit secrétement que j'ai trouvé les affaires fort dérangées; il s'agit présentement d'exposer aux yeux de la cour et de la ville le misérable état où la monarchic est réduite. Il faut faire là-dessus un tableau qui frappe le penple, et l'empéche de regretter mon prédécesseur. Après cela, tu vanteras les mesures que j'ai prises pour rendre le régne du roi glorieux, ses états florissauts, et ses sujets parâtitement heureux.

Après que monseigneur m'ent parlé de cette sorte, il me uit cutre les mains un papier qui contenoit les justes sujets qu'on avoit de se plaindre de l'administration précédeute; et je me souviens qu'il y avoit dix articles, dont le moins important étoit capable d'alarmer les bous Espagnols; puis, m'ayant fait passer dans un petit cabinet voisin du sieu, il m'y laissa travailler en iliberté. Je commençai done à composer my laissa travailler qu'il me fut possible. J'exposai d'abord le manvais état on se trouvoit le royanne: les finances dissipées, les revenus royanx engagés à des partisans, et la marine ruinée. Je rapportai ensitte les fautes commises par cenx qui avoient gouverné l'état

sous le dernier règne, et les suites facheuses qu'elles pouvoient avoir. Enfin, je peignis la monarchie en péril, et censurai si vivement le précedent ministère, que la perte du duc de Lerme étoit, suivant mon mémoire, un grand bonheur pour l'Espagne. Pour dire la vérité, quoique je n'euses aucmu ressentiment contre ce seigneur, je ne fus pas faché de lui rendre ce bon office. Voila l'homme!

Enfin, après une peinture effrayante des maux qui menaçoient l'Espagne, je rassurois les esprits en faisant avec art concevoir aux peuples de belles espérances pour l'avenir. Pour cet effet, ie faisois parler le comte d'Olivarès comme un restaurateur envoyé du Ciel pour le salut de la nation; je promettois monts et merveilles. En un mot, j'entrai si bien dans les vues du nouveau ministre, qu'il parut surpris de mon ouvrage lorsqu'il l'eut lu tout entier. Santillane, me dit-il, je ne t'aurois pas cru capable de composer un pareil mémoire. Sais-tu bien que tu viens de faire un morceau digne d'un secrétaire d'état? Je ne m'étonne plus si le duc de Lerme exerçoit ta plume. Ton style est concis et même élégant ; mais je le trouve un peu trop naturel. En même temps, m'ayant fait remarquer les endroits qui n'étoient pas de son gout, il les changea; et je jugeai par ses corrections qu'il aimoit, comme Navarro me l'avoit dit, les expressions recherchées et l'obscurité. Néanmoins, quoiqu'il voulut de la noblesse. ou, pour mieux dire, du précieux dans la diction, il ne laissa pas de conserver les deux tiers de mon mémoire; et, pour me témoigner jusqu'à quel point il en étoit satisfoit, il m'envova par don Raimond trois cents pistoles à l'issue de mon diner.

CHAP. VI. — De l'usage que Gil Blas fit de ces trois cents pistoles, et des soins dont il chargea Scipion. Succès du mémoire dont on vient de parler.

Ce bienfait du ministre fournit à Scipion un nouveau sujet de me feliciter d'être venu à la cour : ce qu'il ne manqua pas de faire. Vous voyez, me dit-il, que la fortune a de grands desseins sur votre seigneurie. Etes-vous faché présentement d'avoir quité votre soltiude? Vite le conte d'Olivarés! c'est bien un autre patron que son prédécesseur. Le duc de Lerme, quoique vois lui fussiez fort attaché, vous laissa languir plusieurs mois sans vous faire présent d'une pistole; et le comte vous a déja fait une gratification que vous n'auriez osé espérer qu'après de longs services.

Je voudrois hien, ajouta-t-il, que les seigneurs de Leyva fussent témoins du bonheur dont vous jouissez, ou du moins qu'ils le sussent. Il est temps de les en informer, lui répondis-je, et c'est de quoi j'allois te parler. Je ne donte pas qu'ils n'aient une extreme impatience d'apprendre de mes nouvelles; mais j'attendois, pour leur en donner, que je me visse dans un état fixe, et que je pusse leur mander positivement si je demeurois ou non à la cour. A présent que je sais bien à quoi m'en tenir, tu peux partir pour Valence quand il te plaira, pour aller instrnire ces seigneurs de ma situation présente, que le regarde comme leur ouvrage, puisqu'il est certain que sans eux je ne me serois jamais déterminé à faire le voyage de Madrid. Cela étant, s'écria le fils de la Coseolina, don César et don Alphonse seront bientôt informés de l'état présent de vos affaires. Que je vais leur eauser de joje en leur racontant ce qui vous est arrivé! Que ne suis-je déja aux portes de Valence ! mais j'y serai en peu de jours. Les deux chevaux de don Alphonse sont tout prêts. Je vais me mettre en chemin avec un laquais de monseigneur. Outre que je serai bien aise d'avoir un compagnon sur la route, vous savez que la livrée d'un premier ministre jette de la poudre aux

Je ne pus m'empécher de rire de la sotte vanité de mon secrétaire; et cependant, plus vain peut-être encore que lui, je le laissai faire ee qu'il voulut. Pars, lui dis-je, et reviens promptement : car i'ai une autre commission à te donner. Je veux t'envoyer aux Asturies porter de l'argent à ma mère. J'ai par négligenee laissé passer le temps auguel j'ai promis de lui faire tenir cent pistoles, que tu t'es obligé de lui remettre toi-même en main propre. Ces sortes de paroles doivent être si sacrées pour un fils. que je me reproche mon peu d'exactitude à les garder. Vous avez raison, monsieur, me répondit Scipion, et je me sais mauvais gré de ne vous en avoir pas fait souvenir; mais patience, dans six semaines au plus tard je vous rendrai compte de ces deux commissions; j'aurai parlé aux seigneurs de Leyva, fait un tour à votre château, et revu la ville d'Oviedo, dont je ne puis me rappeler le souvenir sans donner au diable les trois quarts et demi de ses habitants. Je comptai done au fils de la Coseolina cent pistoles pour la pension de ma mère, avec cent autres pour lui, voulant qu'il fit graeieusement le long voyage qu'il alloit entreprendre.

Quelques jours après son départ, monseigneur fit imprimer notre mémoire, qui ne fut pas plus tôt rendu public, qu'il devint le sujet de toutes les conversations de Madrid. Le peuple, ami de la nouveauté, fut charmé de cet écrit; l'épuisement des finances, qui étôit peint avec de vives couleurs, le révolta contre le due de Lerme; et si les coups de griffe qu'y recevôit ce ministre ne furrent pas applaudis de tout le monde, du moins ils trouvérent des approbateurs. Quant aux magnifiques promesses que le conte d'Olivares y faisoit, et entre autres celle de fournir par une sage économie aux depenses de l'état, sans incommoder les sujets, elles éblouirent les citoyens en général, et les confirmérent dans la grande opinion qu'ils avoient déja de ses lumières: si bien que toute la ville reteutit de ses lonanges.

Ce ministre, ravi de se voir parvenu à son but, qui n'avoit été, dans cet ouvrage, que de s'attirer l'affection publique, voulut la mériter véritablement par une action louable, et qui fut ntile au roi. Pour cet effet, il ent recours à l'invention de l'empercur Galba, e'est-à-dire qu'il fit rendre gorge aux particuliers qui s'étoient enrichis, Dien sait comment, dans les régies royales. Quand il eut tiré de ces sangenes le sang qu'elles avoient suce, et qu'il en eut rempli les coffres du roi, il entreprit de l'y conserver, en faisant supprimer toutes les pensions, sans en exeepter la sieune, aussi bien que les gratifications qui se faisoient des deniers du prince. Pour réussir dans ce dessein, qu'il ne pouvoit exécuter sans changer la face du gouvernement, il . me chargea de composer un nonveau mémoire dont il me dit la substance et la forme. Ensuite il me recommanda de m'élever autant qu'il me seroit possible au-dessus de la simplicité ordinaire de mon style, pour donner plus de noblesse à mes phrases. Cela suffit, mouseigneur, lui dis-je; votre exeellenee veut du sublime et du lumineux, elle en aura. Je m'enfermai dans le meme cabinet où j'avois déja travaillé; et là je me mis à l'ouvrage après avoir invoqué le génie éloquent de l'archevêque de Grenade.

Je debutai par représenter qu'il falloit garder avec soin tout l'argent qui doit daus le trésor royal, et qu'il ne devoit être employé qu'aux seuls besoins de la monarelhie, comme étant un fonds sacré qu'il étoit à propos de réserver pour tenir en respect les cumemis de l'Espagne. Ensuite je faisois voir au monarque, car c'étoit à hui que s'adressoit le mémoire, qu'en ôtant tontes les pensions et les grafifeations qui se prenoient sur ses revenus ordinaires, il ne se priveroit point pour cela du plaisir de récompenser ceux de ses sujets qu'is rendroient dignes de

ses graces, puisque, saus toucher à son trésor, il étoit en éta de leur donner de graudes técompenses ; qu'il avoit pour les uns des rice-royautés, des gouvernements, des ordres de chevalerie, des emplois militaires; pour les autres, des commanderies on des pensions dessus, des titres avec des magistratures; et enfin toutes sortes de bénefices pour les personnes consacrées au culte des autels.

Ce mémoire, qui étoit beaucoup plus long que le premier, m'occupa près de trois jours; mais heurensement je le fis à la fantaisie de mon maître, qui, le trouvant écrit avec emphase et farci de métaphores, m'accabla de lonanges. Je suis bien coutent de cela, me dit-il en me montrant les endroits les plus enflés; voilà des expressions marquées au bon coin. Courage, mon ami, je prévois que tu me seras d'une grande utilité. Cependant, malgré les applaudissements qu'il me prodigua, il ne laissa pas de retoucher le mémoire. Il y mit beaucoup du sien, et fit une pièce d'éloquence qui charma le roi et toute la cour. La ville v joignit son approbation, augura bien pour l'avenir, et se flatta que la monarchie reprendroit son ancien lustre sous le ministère d'un si grand personnage. Son excellence, voyant que cet écrit lui faisoit beaucoup d'honneur, voulut, pour la part que j'y avois, que j'en recueillisse quelque fruit; elle me fit donner une pension de cinq cents écus sur la commanderie de Castille : ce qui me parut une récompense honnète de mon travail, et me fut d'autant plus agréable, que ce n'étoit pas un bien mal acquis. quoique je l'ensse gagné bien aisement.

CHAP. VII. — Par quel hasard, dans quel endroit, et dans quel état Gil Blas retrouva son ami Fabrice, et de l'entretien qu'ils eurent ensemble.

Rien ne faisoit plus de plaisir à monseigneur que d'apprendre ce qu'on pensoit à Madrid de la conduite qu'it tenoit dans son ministère. Il me demandoit tous les jours ce qu'on disoit de lui dans le monde. Il avoit même des espions qui, pour son argent, lui rendoient un compte exact de tout ce qui se passoit dans la ville. Ils lui rapportoient jusqu'aux moindres discours qu'ils avoient enteudus; et, comme il leur ordonnoit d'être sincères, son amour-propre en souffroit quelquefois; car le peuple a une intempérance de langue qu'in re respecte rien.

Quand je m'apercus que le comte aimoit qu'on lui fit des rapports, je me mis sur le pied d'aller l'après-dinée dans des lieux publies, et de me mèler à la conversation des honnètes gens, quand il s'y en trouvoit. Lorsqu'ils parloient du gouvernement, je les écoutois avec attention; et s'ils dissoient quelque chose qui méritat d'être redit à son excellence, je ne manquois pas de lui en faire part. Mais il faut observer que je ne hu rapportois rien qui ne fot à son avautage. Il me sembloit que j'en devois user aiusi avec un homme du earactère de ce ministre.

Un jour, en revenant de l'un de ces endroits, je passai devant la porte d'un hôpital. Il me prit envie d'y entrer. Je pareourus deux ou trois salles remplies de malades alités, en promenant ma vue de toutes parts. Parmi ces malheureux, que je ne regardois pas sans compassion, j'en remarquai un qui me frappa; je crus reconnoître en lui Fabrice mon ancien camarade et mon compatriote. Pour le voir de plus près, je m'approchai de son lit . et, né pouvant douter que ee ne fut le poête Nunez, je demeurai quelques moments à le considérer sans rien dire. De son côté, il me remit aussi, et m'envisagea de la même façon. Enfin, rompant le silence : Mes yeux , lui dis-je ; ne me trompent-ils point ? est-ce en effet Fabrice que je rencontre iei? C'est luimême, répondit-il froidement, et tu ne dois pas t'en étonner, Depuis que je t'ai quitté, j'ai toujours fait le métier d'auteur; j'ai composé des romans, des comédies, toutes sortes d'ouvrages d'esprit. J'ai fait mon chemin; je suis à l'hôpital.

Je ne pus m'empécher de rire de ces paroles, et encore plus de l'air sérieux dont il les avoit accompagnées. En quoi ! m'écriaije, ta muse t'a conduit dans ee lieu! elle t'a joué ee vilain tourlà! Tu le vois, répondit-il, cette maison sert souvent de retraite aux beaux esprits. Tu as bien fait, mon enfant, poursuivit-il, de prendre une autre route que moi. Mais tu n'es plus, ee me semble, à la cour, et tes affaires ont changé de face : je me souviens meme d'avoir oui dire que tu étois en prison par ordre du roi. On t'a dit la vérité, lui répliquai-je ; la situation charmante où tu me laissas quand nous nous separames fut peu de temps après suivie d'un revers de fortune qui m'enleva mes biens et ma liberté. Cependant, mon ami, post nubila Phæbus; tu me revois dans un état plus brillant encore que celui où tu m'as vu. Cela n'est pas possible, dit Nunez; ton maintien est sage et modeste; tu n'as pas l'air vain et fusolent que donne ordinairement la prospérité. Les disgraces, repris-je, ont purifié ma vertu; et j'ai appris à l'école de l'adversité à jouir des richesses sans m'en laisser posséder.

Dis-moi donc, interrompit Fabrice en se mettant avec transport à son scant, quel pent être ton emploi. Que fais-tu presentement? Serois-tu intendant d'un grand seigneur ruiné, ou de quelque veuve opulente 2 l'ai un meilleur poste, lui repartis-je; mais dispense-moi, je te prie, de t'en dire davantage à présent; je satisferai une autre fois ta curiosité. Je me contenté en ce moment de t'apprendre que je suis en état de taire plaisir, ou plutot de te mettre à ton aise pour le reste de tes jours, pourvu que tu me promettes de ne plus composer d'ouvrages d'esprit, soit en vers, soit en prose. Te sens-tu capable de me faire un si grand serifice? Je l'ai déjà fait au Gél, me dit-il, dans une maladie mortelle dont tu me vois échappé. Un pére de saint Dominique m'a fait abjurer la poése, comme un amusement qui, s'il n'est pas criminel, détourne du moins du but de la sagesse.

Je t'en félicite, lui repartis-je, mon cher Nunez; tu as fort bien fait, mon ami, mais gare la rechute! Oh! me repartit-il d'un air résolu, c'est ce que je n'appréhende point du tout. J'ai pris une ferme résolution d'abandonner les muse : quand tu es entré dans cette salle, je composois des vers pour leur dire un éternel adieu. Monsieur Fabrice, lui dis-je en branlant la tête, je ne sais si nous devons, le père de saint Dominique et moi, nous fier à votre abjuration : vous me paroissez furieusement épris de ces doctes pucelles. Non, non, me répondit-il, j'ai rompu tous les nœuds qui m'attachoient à elles. J'ai plus fait j'ai pris le public en aversion, et ma haine est juste. Il ne mérite pas qu'il y ait des auteurs qui veuillent lui consacrer leurs travaux; je serois faché de faire quelque production qui lui plut. Ne crois pas, continua-t-il, que le chagrin me dicte ce langage; je te parle de sang-froid. Je méprise autant les applaudissements du public que ses sifflets. On ne sait qui gagne ou qui perd avec lui : c'est un capricieux qui pense aujourd'hui d'une façon, et qui demain pensera d'une autre. Que les poêtes dramatiques sont fous de tirer vanité de leurs pièces quand elles réussissent! Ouclque bruit qu'elles fassent dans leur nouveauté sur la scène, elles se soufiennent rarement après l'impression; et si on les remet au théatre vingt ans après, elles sont pour la plupart assez mal reçues. La génération présente accuse de mauvais goût celle qui l'a précédée, et ses jugements sont contredits à leur tour par ceux de la génération suivante. C'est ce que j'ai tonjours remarqué, et de là je conclus que les auteurs qui sont applaudis présentement doivent s'attendre à être sifflés dans la suite. Il en est de même des romans et des autres livres amusants qu'on met an jour; quoiqu'ils aient d'abord une approbation générale, ils

tombent insensiblement dans le mépris. L'honneur qui nous revient de l'heureux succès d'un onvrage n'est donc qu'une pure chinnère, qu'une illusion de l'esprit, qu'um feu de paille dont la fumée se dissine bientôt dans les airs.

Quoique je jugeasse bien que le poëte des Asturies ne parloit ainsi que par manvaise humeur, je ne fis pas semblant de n'en apercevoir. Je suis ravi, lui dis-je, que tu sois dégoûté du bel esprit, et radicalement guéri de la rage d'écrire. Tu peux comptet que je te ferai douner incessamment un emploi, on tu pourras l'enrichir sans être obligé de faire une graude dépense de génie. Tant mieux, s'écria-t-il; l'esprit me pue, et je le regarde à l'heure qu'il est comme le présent le plus funeste que le Ciel puisse faire à l'hounne. Je souhaite, repris-je, mon cher Fabrice, que tu conserves tonjours les sentiments ou tu es. Sit u persistes à vouloir quitter la poésie, je te le répète, je te ferai obtenir bientôt un poste honnête et lucratif. Mais en attendant que je te rende ce service, ajoutai-je en lui présentant une bourse où il y avoit une soixantaine de pistoles, je te prie de recevoir cetto petite marque d'amitié.

O genéreux ami i s'écria le fils du barbier Nunez, transporté de joie et de reconnoissance, quelles graces n'ai-je pas à rendre au Ciel de l'avoir fait entrer dans cet hôpital, d'où je vais dès ce jour sortir par ton sasistance! comme effectivement il se sî ît transporter dans une chambre garnie. Mais, avant que de nous séparer, je lui enseignai ma demeure, et l'invitai à me venir voir aussitot que as santé seroir tetablie. Il fit parotire une extréme surprise, lorsque je lui dis que j'étois logé chez le comte d'Olj-avres. O trop heureux Gil Blas 7 me dit-il, dont le sort est de plaire aux ministrés, je ne réjouis de ton bonheur, puisque tu en fais un si bon usage.

CHAP. VIII — Gil Blas se rend de jour en jour plus cher à son maltre. Du retour de Scipion à Madrid, et de la relation qu'il fit de son voyage à Santillane.

Le comte d'Olivarès, que j'appellerai désormais le comte-duc, parce qu'il plut au roi dans ce temps-là de l'honorer de ce titre, avoit un foible que je ne découvris pas infructueusement; c'étoit de vouloir être aimé. Dés qu'il s'apercevoit que quelqu'un s'atachoit à lui par inclination, il le prenoit en amitié. Je n'eus garde de négliger cette observation. Je ne me contentois pas de bien faire ce qu'il me commandoit, j'exécutois ses ordres avec des démonstrations de zelle qui le ravissiont. J'étudiois son goût

Contract Cont

en toutes choses pour m'y conformer, et prévenois ses desirs autant qu'il m'étoit possible.

Par cette conduité, qui mêne presque toujours au but, je devins insensiblement le favori de mon maltre, qui, de son côté, comme j'avois le mêne foible que lui, me gagna l'ame par les marques d'affection qu'il me douna. Je m'insimus si avant dans ses bonnes graces, que je parvins à partager sa confiance avec le seigneur. Carnero ', son premier secrétaire.

Carnero s'étoit servi du même moyen que moi pour plaire à son excellence; et il y avoit si bien réussi, qu'elle lui faisoit part des mysteres du cabinet. Nous étions donc, ce secretaire et moi, les deux confidents du premier ministre et les dépositaires de ses secrets: avec cette différence qu'il ne parloit à Carnero que d'affaires d'état, et qu'il ne m'entrenoit que de ses intéréts particuliers; ce qui faisoit, pour ainsi dire, deux départements séparés dont nous étious également satisfaits l'un et l'autre. Nous vivions ensemble sans jalousie comme sans amitié. J'avois sujet d'ètre content de ma place, qui, me donnaut sans cesses occasion d'être avec le comte-duc, me mettoit à portée de voir le fond de son ame, que, tout dissimulé qu'il étoit naturellement, il cessa de me cacher, lorsqu'il ne douta plus de la sincérité de mon attachement pour lui.

Santillane, me dit-il un jour, tu as vu le duc de Lerme jouir d'une autorite qui ressembloit moins à celle d'un ministre favori qu'à la puissance d'un monarque absolu : cependaut je suis encore plus heureux qu'il n'éoir tu plus haut point de sa fortune. Il avoit deux ennemis redoutables dans le duc d'Uzède, son propre fils, et dans le confesseur de l'hilippe III; au lieu que je ne vois personne auprés du roi qui ait assez de crédit pour me nuire, ni même que je soupçoune de mauvaise volonté pour moi.

Il est vrai, poursuivit-il, qu'à mon avènement au ministère, j'ai eu grand soin de ne souffrir auprès du prince que des sujets à qui le sang ou l'amitié me lient. Je me suis défait, par des vice-royautés ou par des ambassades, de tous les seigneurs qui, par leur mérite personnel, auroient pu m'enlever quelque portion des bonnes graces du souverain, que je veux possèder entèrement; de sorte que je puis dire, à l'heure qu'il est, qu'aucun grand ne fait ombre à mon crédit. Tu vois, Gil Blas, ajouta-t-il, que je te découvre mon cœur. Comme j'ai lieu de penser que tu m'es tout dévoué, je t'ai choisi pour mon confident. Tu as de

<sup>\*</sup> Carnero . moulon.

l'esprit; je te crois sage, prudent, discret: en un mot, tu me parois propre à te bieu acquitter de vingt sortes de commissions qui demandent un garcon plein d'intelligence.

Je ne fus point à l'épreuve des images llatteuses que ces paroles offrirent à mon esprit. Quelques vapeurs d'avarice et d'ambition me montèrent subitement à la tête, et réveillèrent en moi des sentiments dont je croyois avoir triomphe. Je protestai au ministre que je répondrois de tout mon pouvoir à ses intentious, et je me tius prêt à exécuter sans scrupule tous-les ordres dont il jugeroit à propos de me charger.

Pendant que j'étois ainsi disposé à dresser de nouveaux autels à de trottue, Scipion revint de son voyage. Je n'ai pas, dii-il, lu long récit à vous faire. J'ai charmé les seigneurs de Leyva, en leur apprenant l'accueil que le roi vous a fait lorsqu'il vous a reconnu, et la manière dont le comte d'Ulivarès en use avec vous.

J'interrompis Scipion : Mon ami, lui dis-je, tu leur aurois fait encore plus de plaisir, si tu leur avois pu dire sur quel pied je suis aujourd'hui auprès de monseigneur. C'est une chose prodigieuse que la rapidité des progrès que j'ai faits depuis ton depart dans le cour de son excellence. Dieu en soit loué, mon cher mattre, me répondit-il: je pressens que nous aurons de belles destinées à rempiir.

Changeons de matière, lui dis-je; parlons d'Oviedo. Tu as été aux Asturies. Dans quel état y as tu laissé ma mère 2 Ahl monsieur, me repartit-il en prenant tout-à-coup un air triste, je l'ai que des nouvelles affligeantes à vous annoncer de ce côte-la. O ciel m'écriai-je, ma mère est morte assurément Il y a six mois, dit mon secrétaire, que la bonne dame a payé le tribut à la nature, aussi bien que le seigneur Gil Perez, votre oncle.

La mort de ma mère me causa une vive affliction, quoique dans mon enfance je n'eusse poiut reçu d'elle ces caresses dont les eufauts ont graud besoin pour devenir reconnoissants dans la suite. Je domnai aussi au bon chanoine les larmes que je lui devois, pour le soin qu'il avoit eu de mon éducation. Ma douleur, à la vérité, ne fut pas longue, et dégénéra bientôt en un souvenir tendre que j'ai toujours conservé de mes parents.

CHAP. 1X. -- Comment et à qui le comte-duc maria sa tille unique; et des fruits amers que ce mariage produisit.

Peu de temps après le retour du fils de la Coscolina, le comtedue tomba dans une réverie où il demeura plongé pendant huit jours. Je m'imaginois qu'il méditoit quelque grand coup d'etais, mais ce qui le faisoit rèvre ne regardoit que sa famille. Gil Blas, me dit il une après-dinée, tu dois t'être aperçu que j'ai l'esprit embarrassé. Out, mon enfant, je suis oecupé d'une affaire d'où dépend le repos de ma vie. Je veux bien t'en faire confidence.

Doua Maria, ma fille, continua-t-il, est nubile, et il se présente un grand nombre de seigneurs qui se la disputent. Le comte de Niéblès, fils aîné du duc de Médina Sidonia, chef de la maison de Guzman, et don Louis de Haro, fils ainé du marquis de Carp'o et de ma sœur ainée, sont les deux coneurrents qui paroissent le plus en droit d'obtenir la préférence. Le dernier sur-tout a un mérite si supérieur à celui de ses rivaux, que toute la cour ne doute pas que je ne fasse choix de lui pour mon gendre. Néaumoins, sans entrer dans les raisons que j'ai de lui donner l'exclusion, de même qu'au comte de Niebles, je te dirai que j'ai jeté les yeux sur don Ramire Nunez de Guzman, marquis de Toral, chef de la maison des Guzman d'Abrados. C'est à ce jeune seigneur et aux enfants qu'il aura de ma fille que je prétends laisser tous mes biens, et les annexer au titre de comte d'Olivarès, auquel je joindrai la grandesse; de manière que mes petitsfils et leurs descendants sortis de la branche d'Abrados et de celle d'Olivarès passeront pour les ainés de la maison de Guz-

Eh bien I Santillane, ajouta-t-il, n'approuves-tu pas mon desein? Pardonnez-moi, monseigneur, lui répondis-je, ce projet est digne du génie qui l'a formé; mais qu'il me soit permis de représenter une chose à voire excellence sur cette disposition. Je erains que le duc de Médina Sidonia n'en murmure. Qu'il en murmure s'il yeut, reprit le ministre, je m'en mets fort peu en peine. Je n'aime point sa branche, qui a usurpé sur celle d'A-brados, le droit d'ainesse et les titres qui y sont attachés. Je serai moins sensible à ses plaintes qu'au chagrin qu'aura la marquise de Carpio, ma sœur, de voir échapper ma fille à son fils. Mais, après tout, je veux me satisfaire, et don Ramire l'emportera sur ses rivaux; c'est une chose décidée,

Le conte-due, m'ayant appris cette résolution, ne l'exécuta pas sans donner une nouvelle harque de sa politique singulère. Il présenta un mémoire au roi, pour le prier, aussi bien que la reine, de vouloir bien marier eux-memes sa file, en leur exposant les qualités des seigneurs qui la recherchoient, et s'en remettant entièrement au choix que feroient leurs majestés: mais ine laissoit pas, en parlant du marquis de Toral, de faire con-

noître que c'étoit celui de tous qui lui étoit le plus agréable. Aussi le roi, qui avoit une complaisance aveugle pour son ministre, lui fit cette réponse: « Je crois don Ramire de Nunez » digne de dona Maria : cependant choisissez vous-même. Le » parti qui vous conviendra le mieux sera eelui qui me plaira LE ROL. » » davantage.

Le ministre affecta de montrer cette réponse ; et, feignant de la regarder comme un ordre du prince, il se hâta de marier sa fille au marquis de Toral. Ce mariage précipité piqua vivement la marquise de Carpio, de même que tous les Guzmans qui s'étoient flattés de l'espérance d'épouser dona Maria. Néanmoins les uns et les autres, ne ponvant empécher cette union, affectèrent de la célébrer avec les plus grandes démonstrations de joie. On eût dit que toute la famille en étoit charmée; mais les mécontents furent bientôt vengés d'une manière très eruelle pour le comte-duc. Dona Maria accoucha au bout de dix mois d'une fille qui monrut en naissant, et peu de jours après elle fut ellemême la victime de sa couche.

Quelle perte pour un père qui n'avoit, pour ainsi dire, des veux que pour sa fille, et qui voyoit avorter par-là le dessein d'éter le droit d'ainesse à la branche de Médina Sidonia! Il en fut si pénétré qu'il s'enferma pendant quelques jours, et ne voulut voir personne que moi, qui, me conformant à sa vive douleur, parus aussi touché que lui. Il faut dire la vérité, je me servis de cette occasion pour donner de nouvelles larmes à la mémoire d'Antonia. Le rapport que sa mort avoit avec eelle de la marquise de Toral rouvrit une plaie mal fermée, et me mit si bien en train de m'affliger, que le ministre, tout accablé qu'il étoit de sa propre douleur, fut frappé de la mienne. Il étoit étonné de me voir entrer, comme je faisois, dans ses chagrins. Gil Blas, me dit-il un jour que je lui parus plongé dans une tristesse mortelle, e'est une assez douce consolation pour moi d'avoir un confident si sensible à mes peines. Ah! monseigneur, lui répondis-je en lui faisant tout l'honneur de mon affliction . il faudroit que je fusse bien ingrat et d'un naturel bien dur, si je ne les sentois pas vivement. Puis-je penser que vous pleurez une fille d'un mérite accompli, et que vous aimiez si tendrement, sans méler mes pleurs aux vôtres? Non, monseigneur, je suis trop plein de vos bontés, pour ne partager pas toute ma vie vos plaisirs et vos ennuis.

CHAP. X. — Gil Blas rencontre par hasard le poète Nunez, qui lui apprend qu'il a fait une tragédie qui doit être incessamment représentée sur le théâtre du prince. Du malheureux succès de cette pièce, et du bonheur étonnant dont il fut suivi.

Le ministre commençoit à se consoler, et moi, par conséquent, à reprendre ma honne humeur, lorsqu'un soir je soriis tout seul en carrosse pour aller à la promenade. Je rencontrai en chemin le poête des Asturies, que je n'avois pas revu depuis sa sortie de l'hôpital. Il étoit fort proprement vétu. Je l'appelai, je le fis monter dans mon carrosse, et nous nous promenames ensemble dans le rot Saint-Jérôme.

Monséur Yunez, lui dis-je, il est heureux pour moi de vous avoir rencontré par hasard; saus cela je n'aurois pas le plaisir que j'ai de.... Point de reproches, Sautillane, interrompit-il avee précipitation, je t'avouerai de bonne foi que je n'ai pas voulu t'aller voir ; le vais t'en dire la raison. Tu m'as promis un bon poste, ponrvin que j'abjurtasse la poésie; et j'en ai trouvé un très solide, à condition que je ferai des vers. J'ai accepté ce dernier, comune le plus couvenable à mon humeur. Un de mes amis m'a placé auprès de don Bertrand Gomez del Ribero, trésorier des galères du roi. Ce don Bertrand, qui vonloit avoir un bel esprit à ses gages, avant trouvé ma versification très brillante, m'a choisi preférablement à cinq ou six auteurs qui se présentoient pour remplir l'emploi de secretaire de ses commandements.

J'en suis ravi, mon eher Fabrice, lui dis-je; ear ce don Bertrand est apparemment fort riche. Comment, riche! une répondit-il; on dit qu'il ignore lui-même jusqu'à quel point il l'est. Quoi qu'il en soit, voici en quoi consiste l'emploi que j'oceupe letz lui. Comme il se pique d'être galant, et qu'il vent passer pour homme d'esprit, il est en commerce de lettres avec plusieurs dames fort spirituelles, et je lui prête ma plume pour composer des billets remplis de sel et d'agrément. J'éeris à l'une en vers, à l'autre en prose, et je porte quelquefois les lettres moimème, pour faire voir la multiplieit de mes talents.

• Mais tu ne m'apprends pas, lui dis-je, ee que je souhaite le plus de savoir. Es-tu bien payé de tes épigrammes épistolaires? Très grassement, répondit-il. Les gens riches ne sont pas tous généreux, et j'en counois qui sont de francs vilains: mais don Bertrand en use avec moi fort noblement. Outre deux cents pistoles de gages fixes, je reçois de lui de temps en temps de petites gratifications; ce qui me met en état de faire le seigueur, et de bien passer mon temps avec quelques anteurs entemis comme

moi du chagrin. Au reste, repris-je, tou tresorier-at-il assez de goût pour sentir les beautés d'un ouvrage d'esprit, et pour en apercevoir les défauts? Oh que nou! me répondit Nunez; quoi-qu'il ait un babil imposant, ce n'est point un connoisseur. Il ne laisse pas de se donuer pour nu Tarpa . Il décide hardiment, et soutient son opinion d'un ton si haut et avec tant d'opinià-treté, que le plus souvent, lorsqu'il dispute, on est obligé de lui céder, pour éviter une grele de traits désobligeants dont il a couturne d'acabler ses contradicteurs.

Tu peux croire, poursuivit-il, que j'ai grand soiu de ne le contredire jamais, quelque sujet qu'il m'en donne; car, outre les ejultètes désagréables que je ne manquerois pas de m'attirer, je pourrois fort bien me faire mettre à la porte. J'approuve don prudemment ce qu'il loue, et je désapprouve de méme tout ce qu'il trouve mauvais. Par cette complaisance, qui ne me coûte guère, possédant, comme je fais, l'art de m'accommoder au caractère des personnes qui me sont utiles, j'ai aggué l'estime et l'amitié de mon patron. Il m'a engagé à composer une tragédie, dont il m'a donnel fidée. Je l'ai faite sous ses yeux; et, si elle réussit, je devrais à ses bons avis une partie de ma gloire.

Je demandai à notre poête le titre de sa tragédie. C'est, répondit-il, le Comte de Saldagne. Cette pièce sera représentée dans trois jours sur le théâtre du prince. Je souhaite, lui répliquai-je, qu'elle ait une grande réussite, ci J'ai assez bonne opinion de ton génie pour l'espérer. Je l'espère bien aussi, me ditil; mais il n'y a point d'espérance plus trompeuse que celle-là, tant les auteurs sont incertains de l'évênement d'un ouvrage dramatique; tous les jours ils y sont trompés.

Enfin le jour de la première représentation je ne pus aller à la comédie, monseigneur m'ayant chargé d'une commission qui m'en empécha. Tout ce que je pus faire fut d'y envoyer Scipion, pour savoir du moins dès le soir même. le succès d'une pièce à laguelle je m'intéressois. Après l'avoir impatiemment attendu, je le vis revenir d'un air qui me fit concevoir un mauvais présage. Eb bien! lui dis-je, comment le Comte de Suddague aibe tér crou du public? Fort brutalement, répondit-il; jamais pièce n'a été plus cruellement traitée: je suis sorti indigné de l'inscence du parterre. Et moi je le suis, lui répliquai-je, de la fureur que Nunez a decomposer des poèmes dramatiques. Quel euras ét ne faut-il pas qu'il ait perdu le jugement, pour préfèrer les huées jagonatineuses des spectateurs à l'heureux sort que je puis

<sup>\*</sup> Sp. Melius Tarpa fut un savant critique sous le règne d'Auguste.

lui faire? C'est ainsi que par amitié je pestois contre le poète des Asturies, et que je m'affligeois du malheur de sa pièce pendant qu'il s'en applaudissoit.

En effet, je le vis deux jours après entrer chez moi, tout transporté de joie. Santillane, s'écria-t-il, je viens te faire part du ravissement où je suis. J'ai fait ma fortune, mon ami, en faisant une mauvaise pièce. Tu sais l'étrange accueil qu'on a fait au Comte de Saldagne. Tous les spectateurs àl'envi se sont déchainés contre lui; et c'est à ce déchaînement général que je dois le bonheur de ma vie.

Je fus assez etonné d'entendre parler de cette manière le poëte Nunez. Comment donc, Fabrice, lui dis-je, seroit-il possible que la chute de ta tragedhe eût de quoi justifier ta joie immodérée? Oui, saus doute, répondit-il: je l'ai dejà dit que don Bertrand avoit mis du sien dans ma piéce; par conséquent il la trouvoit excellente. Il a été outré de voir les spectateurs d'un sentiment contraire au sien. Nunez, m'a-t-il dit ce maint: Yfe-triz causa Diis placuit, sed victa Catoni \*. Si ta pièce a déphi au public, en récompense elle me plait, à moi, et cela doit te suffire. Pour te consoler du mauvais goût du siècle, je te donne deux mille écus de rente à prendre sur tous mes biens : allons de ce pas chez mon notaire en passer le contrat : nous y avons été sur-le-champ : le trésorier a signé l'acte de la donation, et m'a payé la première année d'avance...

Je félicitai Fabrice sur la malheureuse destinée du Comte de Saldagne, puisqu'elle avoit tourné au profit de l'auteur. Tu as bien raison, continua-t-il, de me faire compliment la-dessus. Sais-tu bien qu'il ne pouvoit m'arriver un plus grand bonheur que d'avoir de deplu au parterre? Que je suis heureux d'avoir été sifflé à double carillon! Si le public, plus bénévole, m'eût honoré de ses applandissements, à quoi cela m'auroit-il mené? à rien. Je n'aurois tiré de mon travail qu'une somme assez médiocre, au lieu que les sifflets m'ont mis tout d'un coup à mon aise pour le reste de mes jours.

CHAP. XI. — Santillane fait donner un emploi à Scipion, qui part pour la Nouvelle-Espagne.

Mon secrétaire ne regarda pas sans envie le bonheur inopiné du poëte Nunez : il ne cessa de m'en parler pendant huit jours. J'admire, disoit-il, le caprice de la fortune, qui se platt quel-

\* C'est un vers fameux de Lucain, que Brébeuf a rendu ainsi :

Les dieux servent César, mais Caton suit Pompée.

quedis à comider de biens un détestable auteur, tandis qu'elle en laisse de bons daus la misère. Je voudrois bien qu'elle s'avisait de m'enrichir aussi du soir au lendemain. Cela pourra bien arriver, lui disois-je, et plus tôt que tu ne penses. Tu esici dans son temple; car il me scuble qu'on peut appeler le temple de la fortune la maison d'un premier ministre, où l'on accorde souvent des graces qui engraissent tout-à-coupeux qui les obtiennet. Cela est véritable, moniseur, me répondii-il, mais il faut avoir la patience de les attendre. Encore une fois, Scipion, ui répliquai-je, sois tranquille; pout-étre es-tu sur le point d'avoir quelque boune commission. Effectivement il s'offrit peu de jours après une occasion de l'employer utilement au service du conte-duc, et je ne la laissai point échapper.

Je m'entretenois un matiu avec don Raimoud Caporis, intendant de ce premier ministre, et notre conversation rouloit sur les revenus de son excellence. Monseigneur jouit, disoit-il, des commanderies de tous les ordres militaires, ce qui lui vaut par an quarante mille écus; et il n'est obligé que de porter la croix d'Alcantara. De plus, ses trois charges de grand-chambellan, de grand-éeuver, et de grand-chancelier des Indes, lui rapportent deux cent mille écus; et tout cela n'est rien encore en comparaison des sommes immeuses qu'il tire des Judes : savez-vous bien de quelle manière? Lorsque les vaisseaux du roi partent de Séville ou de Lisbonne pour ce pays-là, il y fait embarquer du vin, de l'huile, et des grains, que lui fournit sa comté d'Olivarès ; il ne paie point de port. Avec cela il vend dans les Indes ces marchandises quatre fois plus qu'elles ne valent en Espague ; ensuite il en emploie l'argent à acheter des épiceries, des couleurs, et d'autres choses qu'on a presque pour rien dans le Nouveau-Monde, et qui se vendeut fort cher en Europe. Il a déjà, par ce trafic, gagné plusieurs millions saus faire le moindre tort au roi.

Ce qui ne doit pas vous paroltre étonuant, continua-t-il, c'est que les personnes employées à faire ce commerce reviennent toutes chargées de richesses, monseigneur trouvant bon qu'elles fassent leurs affaires avec les siennes.

Le fils de la Cosolina, qui écoutoit notre entretien, ne put entendre parler ainsi don Raimond saus l'interrompre. Parbleu! seigneur Caporis, s'écria-t-il, je serois ravi d'être une de ces personnes-la; aussi bien il y a long-temps que je souhaite de voir le Mexique. Yotre curiosité sera bientôt satisfaite, lui dit l'intendant, si le seigneur de Santillane ne s'oppose point à vore cuvie, Quelque délicat que je 30is guile choix des gens que

1 (300)

J'envoie aux Indes faire ce trafte ( car c'est moi qui les closisis ), je vous mettrai aveuglement sur mon registre, si votre mattre le veut. Yons me ferez plaisir, dis-je à don Raimond ; donnez-moi cette marque d'amité. Scipion est un garçon que j'aime, d'aileur très intelligent, et qui se gouvernera de façon qu'on n'aura pas le moindre reproche à lui faire. En un mot , j'en réponds comme de moi-méme.

Cela suffit, reprit Caporis, il n'a qu'à se rendre incessamment à poir les Indes. Je le chargerai, à son d'apart, d'une lettre pour un homme qui lui donnera toutes les instructions nécessaires pour s'enrichir, sans porter aucun préjudice aux intérêts de son excellence, qui doivent étre sarrés pour lui.

Scipion, charme d'avoir cet emploi, se hata de partir pour Sciulle avec mille écus que je lui comptai, pour achterer dans l'Andalousie du vin et de l'huile, et le mettre en état de trafiquer pour son compte dans les ludes. Cependant, tout ravi qu'il étoit de faire un voyage dont il espéroit tirer tant de profit, il ne put me quitter sans répandre des plcurs; et je ne vis pas de sangfroid son dénart.

CHAP. XII. — Don Alphonso de Leyva vient à Madrid; motif de son son voyage. De l'affliction qu'eut GilBlas, et de la joie qui la suivit.

A peine eus-je perdu Scipion , qu'un page du ministre m'apporta un billet qui contenoit ces paroles : « Si se signeur de San-5 tillane veut se douner la peine de se rendre à l'image Saint-8 Gabriel, dans la rue de Tolède, il y verra un de ses meilleurs » amis ."

Quel peut être cet ami qui ne se nomme point? dis-je en moimême. Pourquoi me cache-t-il son nom? Il veut apparemment me causer le plaisir de la suprise. Je sortis sur-le-champ, je pris le chemin de la rue de Tolede; et, en arrivant au lieu marqué, je ne fus pas peu étonné d'y trouver don Alphonse de Leyva. Que vois-je! m'écria-je. Vous ici seigneur! Oui, mon chet Gil Blas, répondit-il en me serrant étroitement entre ses bras, c'est don Alphonse lui-même qui s'offre à fotre vue. Eh! qui vous amène à Madrid? ui dis-jé. Je vais vous surprender, me repartit-il, et vous affliger, en vous apprenant le sujet de mon vojage. On m'a ôté le gouvernement de Valence, et le premier ministre me mande à la cour pour rendre compte de ma conduie. Jedemeurai un quart-d'heure dans un stupide silence; puis, repranant la parole: De quoi, lui dis-je, vous accesse-t-ou? Il faut hien que vous ayez fait quelque chose imprudemment. J'impute, répondit-il, ma disgrace à la visite que j'ai faite, il y a trois semaines, au cardinal duc de Lerme, qui depuis un mois est relégué dans son château de Denia.

Oh vraiment, interrompis-je, vous avez raison-d'attribuer votre malheur à cette visite indiscrète! n'en cherchez point la eause ailleurs; et permettez-moi de vous dire que vous n'avez pas consulté votre prudence ordinaire, lorsque vous avez été voir ce ministre disgracié. La faute en est faite, me dit-il, et i'ai pris de bonne grace mon parti: je vais me retirer avec ma famille au château de Leyva, où je passerai dans un profond repos le reste de mes jours. Tout ce qui me fait de la peine, ajouta-t-il, c'est d'être obligé de parottre devant un superbe ministre qui pourra me recevoir peu gracieusement. Quelle mortification pour un Espagnol! Cependant c'est une nécessité; mais avant que de m'y soumettre, j'ai voulu vous parler. Seigneur, lui dis-je, laissezmoi faire; ne vous présentez pas devant le ministre que je n'aie su auparavant de quoi l'on vous aceuse; le mal n'est peut-être pas sans remède. Quoi qu'il en soit, vous trouverez bon, s'il vous plait, que je me donne pour vous tous les mouvements qu'exigent de moi la reconnoissance et l'amitié. A ces mots, je le laissai dans son hôtellerie, en l'assurant qu'il auroit incessamment de mes nouvelles.

Comme je ne me métois pas d'affaires d'état depuis les deux mémoires dont ila été fait une si éloquente mention, j'allai trouver Carnero, pour lui demander s'il étoit vrai qu'on eût ôté à don Alphouse de Leyva le gouvernement de la ville de Valence. Il me répondit que oui, mais qu'il en ignoroit la raison. La-dessus, je pris sans balancer la résolution de m'adresser à monseigneur même, pour apprendre de sa propre bonche les sujets qu'il ponvoit avoir de se plaindre du fits de don César.

J'étois si pénétré de ce facheux événement, que je n'eus pas besoin d'alfecter un air de tristesse pour parotire affligé aux yeux du conte-duc. Qu'as-tu done, Sautillane? medit-il aussitot qu'il me vit. J'aperçois sur tou visage une impression de chagin; je vois même des larmes prétes à couler de tes yeux. Qu'est-ce que cela signifie? ne me déguise rien. Quelqu'un t'auroit-il fait quelque offiense? Parle, tu seras bientôt vengé. Monseigneur, lui répondis-je en pleurant, quand je voudrois vous eacher ma doueur, je ne le pourrois pas ; je suis au désespoir. On vient de me dire que don Alphonse de Leyva n'est plus gouverneur de Valence; on ne pouvoit m'aumoner une nouvelle plus eapable de

me causer une mortelle affliction. Que dis-tu, Gil Blas? reprit le ministre étomé; quel intérêt peux-tu prendre à ce don Alphonse et à son gouvernement? Alors je lui fis un détail des obligations que j'avois au seigneur de Leyva; ensuite je lui racontai de quelle façon j'avois obtenu du duc de Lerme, pour le fils de don César, le gouvernement dont il s'agissoit.

Quand son excelleuce m'eut éconté jusqu'au bout avec une attention pleine de bonté pour moi, il me dit: Essuic tes pleurs, mon ami. Outre que j'ignorois ce que tu viens de m'apprendre, je t'avouerai que je regardois don Alphonse-comme une créature du cardinal de Lerme. Je te mets à ma place: la visite qu'il a faite à cette éminence ne te l'auroit-il pas rendu suspect? Je veux bien croire pourtant qu'ayant été pourvu de son emploi par e ministre, il peut avoir fait cette démarche par un pur mouvement de reconnoissance, et je la lui pardoune. Je suis fâché d'avoir déplacé un homme qui te devoit son poste; mais si j'ai détruit ton ouvrage, je puis le réparer. Je veux même encore plus faire pour toi que le duc de Lerme. Don Alphonse, ton ami, n'étoit que gouverneur de la ville de Valence, je le fais vice-roi du royaume d'Aragon: c'est ce que je te permets de lui faire savoir, et lu peux hui mander de venir prêter sermeut.

Lorsque j'eus entendu ces paroles, je passai d'une extrème douleur à un excès de joie qui me troubla l'esprit à un point, qu'il y parut au remerciement que je fis à monseigneur : mais le désordre de mon discours ne lui déplut point; et, comme je lui appris que don Alphonse étoit à Madrid, il me dit que je pouvois le lui présenter dès ce jour-là même. Je courus aussitôt à l'image Saint-Gabriel, où je ravis le fils de don Cesar en lui annonçant son nouvel emploi. Il ne pouvoit croire ce que je lui disois, tant il avoit de peine à se persuader que le premier ministre, quelque amitié qu'il eût pour moi, fût capable de donner des vice-royautés à ma considération. Je le menai au comte-duc, qui le reçut très-poliment, et qui lui dit : Don Alphouse, vous vous êtes si bien conduit dans votre gouvernement de laville de Valence, que le roi, vous jugeant propre à remplir une plus grande place, vous a nommé à la vice-royauté d'Aragon. Cette dignite, ajouta-t-il, n'est point au-dessus de votre naissance, et la noblesse aragonaise ne sauroit murmurer contre le choix de la cour.

Son excellence ne fit aucune mention de moi, et le public ignora la part que j'avois à cette affaire; ce qui sauva don Alphonse et le ministre des mauvais discours qu'on auroit pu tenir dans le monde sur un vice-roi de ma facon.

Sitôt que le fils de don César fut sûr de son fait, il dépêcha un exprès à Valence pour en informer son père et Séraphine, qui se rendirent bientôt à Madrid. Leur premier soin fut de me venir trouver pour m'accabler de remerciements. Quel spectacle touchant et glorieux pour moi, de voir les trois personnes du monde qui m'étoient les plus chères m'embrasser à l'envi! Aussi sensible à mon zèle et à mon affection qu'à l'honneur que le poste de vice-roi alloit faire rejaillir sur leur maison, ils ne pouvoient se lasser de me teuir des discours reconnoissants. Ils me parloient même comme s'ils eussent parlé à un homme d'une condition égale à la leur; il sembloit qu'ils eussent oublié qu'ils avoient été mes maîtres ; ils crovoient ne pouvoir me témoigner assez d'amitié. Pour supprimer les circonstances inutiles, don Alphonse, après avoir reçu ses patentes, remercié le roi et son ministre, et prété le serment ordinaire, partit de Madrid avec sa famille, pour aller établir son séjour à Saragosse. Il y fit son entrée avec toute la magnificence imaginable; et les Aragonois firent connoître, par leurs acclamations, que je leur avois donné un vice-roi qui leur étoit fort agréable.

CHAP. XIII.—Gil B'as réncoutre chez le roi don Gaston de Cogolos et don André de Tordésillas ; où ils allèrent tous trois. Fin de l'histoire de don Gaston et de dona Helena de Galisteo. Quel service Santillane rendit à Tordésillas.

Je nageois dans la joie d'avoir si heureusement changé en vier-oi un gouverneur déplacé; les seigneurs de Leya même en étoient moins ravis que moi. J'eus bientôt encore une autre occasiond'employer uno crédit pour un ami; ce que je crois devoir ropporter, pour faire counoitre à mes lectuers que je n'étois plus ce même Gil Blas qui, sous le ministère précédent, vendoit les graces de la cour.

J'étois un jour dans l'antichambre du roi, où je m'entretenois avec des seigueurs qui, me connoissant pour un homme chéri du premier ministre, ne dédaignoient pas ma conversation. J'aperçus dans la foule don Gaston de Cogollos, ce prisonnier d'état que j'avois laisse dans la tour de Ségovie. Il étoit avec le chatelain don André de Tordésillas. Je quittai volontiers ma compaguie pour aller embrasser ces deux amis. S'ils furent étonnies de me revoir là, je le. fus bien davantage de les y renconter, Après de vives accolades de part et d'autre, don Gaston me dific Seigneur de Santillane, nous avons bien des questions à nous faire mutuellement, et nous ne sommes pasici dans un lieu com-

mode pour cela: permettez que je vous emmêne dans un endroit oi, le seigneur de Tordésillas et moi, nous serons bien aises d'avoir avec vous un long entretien. J'y consentis; nous fendimes la presse, et nous sortimes du palais. Nous trouvâmes le earrosse de don Gaston qui l'attendoit dans la rue; nous ymontâmes tous trois, et nous nous rendimes à la grande place du marché où se font les courses de taureaux. Là demeuroit Cogollos, dans un fort bel hôtel.

Seigneur Gil Blas, me dit don André lorsque nous fûmes dans une salle magnifiquement meublée, il me semble qu'à votre départ de Ségovie vous haïssiez la cour, et que vous étiez dans la résolution de vous en éloigner pour jamais. C'étoit en effet mon dessein, lui répondis-je; et tant qu'a vécu le fen roi, je n'ai pas changé de sentiment; mais quand j'ai su que le prince son fils étoit sur le trône, j'ai voulu voir si le nouveau monarque me reconnoîtroit. Il m'a reconnu, et j'ai eu le bouheur d'en être reçu favorablement; il m'a recommandé lui-même au premier ministre, qui m'a pris en amitié, et avec qui je suis beaucoup mieux que je ne l'ai jamais été avec le due de Lerme. Voilà, seigneur don André, ce que j'avois à vous apprendre. Et vous, dites-moi si vous êtes toujours ehatelain de la tour de Ségovie? Non , vraiment, me répondit-il; le comte-duc en a mis un autre à ma place. Il m'a cru apparemment tout dévoué à son prédécesseur. Et moi, dit alors don Gaston, j'ai été mis en liberté par une raison contraire: le premier ministre n'a pas si tôt su que j'étois dans les prisons de Ségovie par ordre du due de Lerme, qu'il m'en a fait sortir. Il s'agit à présent, seigneur Gil Blas, de vous conter ce qui m'est arrivé depuis que je suis libre.

La première ehose que je fis, poursuivil-il, après avoir remescié don André des attentions qui la voit eues pour moi pendan ma prison, fut de me rendre à Madrid. 2 me présentai devant le comte-duc d'Olivarès, qui me dit: Ne eraignez pas que le malheur qui vous est survenu fasse le moiudre tort à votre réputation; vous étes pleinement justifié ; je suis d'autant plus assuré de votre innocence, que le marquis de Villaréal, dont on vous a soupçonné d'être complice, n'étoit pas coupable. Quoique Portugais, et parent même du due de Bragauee, il est moins dans ses intérets que dans ceux du roi mon maitre. On n'a done point du vous faire un erime de votre liaison avec ee marquis; et, pour réparer l'injustice qu' on vous a faite en vous accusant de trahison, le roi vous donne une lieutenance dans sa garde espagnole. J'acceptai eet emploi, en suppliant son excellence de me permettre, avant que d'entrer en exercice, d'aller à Coria pour y voir dona Éléonor de Laxarilla, ma taute. Le ministre m'accorda un mois pour faire ce voyage, et je partis aecompagné d'un seul laquais.

Nons avions déja passé Colménar, et nous étions engagés dans un chemin creux entre deux montagnes, quand nous aperçumes un cavalier qui se défendoit vaillamment contre trois hommes qui l'attaquoient tous ensemble. Je ne balançai point à le secourir; je me hatai de le joindre, et je me mis à son eôte. Je remarquai, en me battant, que nos ennemis étoient masqués, et que nons avions affaire à de vigoureux spadassins. Cependant, malgré leur force et leur adresse, nous demeurames vainqueurs : je perçai un des trois; il tomba de cheval, et les deux autres prirent la fuite à l'instant. Il est vrai que la victoire ne nous fut guère moins funeste qu'au malheureux que j'avois tué, puisque après l'action nons nons tronvâmes, mon compagnon et moi, dangereusement blessés. Mais représentez-vous quelle fut ma surprise, lorsque dans ce cavalier je reconnus Combados, le mari de dona Héléna. Il ne fut pas moius étonné de voir que l'étois son défenseur. Ah! don Gaston, s'écria-t-il, quoi! c'est vous qui venez me secourir? Quand yous avez si genereusement pris mon parti, vous ignoriez que c'étoit celui d'un homme qui vous a enlevé votre mattresse. Je l'ignorois en effet, lui répondis-je; mais quand je l'aurois su, pensez-vous que j'ensse balancé à faire ce que i'ai fait? Jugeriez-vous assez mal de moi pour me croire une ame si basse? Non, non, reprit-il, j'ai meilleure opinion de vous ; et, si je meurs des blessures que je viens de recevoir, je souhaite que les vôtres ne vous empéchent point de profiter de ma mort. Combados, lui dis-je, quoique je n'aie pas encore oublié dona Héléna, sachez que je ne desire point sa possession aux dépens de votre vie; je m'applaudis même d'avoir contribué à vous sauver des eoups de trois assassins, puisqu'en cela j'ai fait une action agréable à votre épouse.

Pendant que nous nous parlions de cette sorte, mon laquais deseendit de cheval; et, s'étant approché du cavalier qui étoit étendu sur la poussière, il lui ôta son masque, et nois fit voir des traits que Combados reconnut d'abord. C'est Caprara, s'é-cia-t-il, ee perfide consin qui, de dépit d'avoir manque une ri-che succession qu'il m'avoit injustement disputée, nourrissort depuis long-temps le desir de m'assassiner, et avoit enflu choisi ee jour pour le satisfaire; mais le Ciel a permis qu'il ait été la

victime de son attentat.

Cependant notre sang couloit à bou compte, et nous nous affoiblissions à vue d'œil. Néaumoius, tout blessés que nous étions, nous êdmes la force de gagner le bourg de Villarejo, qui n'est qu'à deux portées de fusil du champ de bataille. En arrivant à la première hotellerie, nous demandames des chirurgiens. Il en vint un qu'on nous dit être fort habile. Il visita nos plaies, qu'il trouva très dangerenses. Il nous pansa, et le leudemain il nous dit, après avoir levé l'appareil, que les blessures de don Blas étoient mortelles. Il jugea des miennes plus favorablement, et ses pronosites ne furent point faux.

Combados, se voyant condamné à la mort, ne songea plus qu'à s'y préparer. Il dépêcha un exprès à sa femme, pour l'informer de qui s'étoit passé, et du triste état où il se trouvoit. Dona lléléna fut bientôt à Villaréjo. Elle y arriva, l'esprit travaillé d'une inquiétude qui avoit deux causes différentes : le péril que conroit la vie de son époux, et la crainte de sentir, en me revoyant, rallumer un feu mal éteint. Cela lui causoit une agitation terrible. Madame, lui dit don Blas lorsqu'elle fut en sa présence. vous arrivez assez à temps pour recevoir mes adieux. Je vais mourir, et je regarde ma mort comme une punition du Ciel, de vous avoir, par une tromperie, arrachée à don Gaston : bieu loin d'en murmurer, je vous exhorte moi-même à lui rendre un cœur que je lui ai ravi. Dona Héléna ne lui répondit que par des pleurs; et véritablement e'étoit la meilleure réponse qu'elle lui pût faire, n'étant pas encore assez détachée de moi pour avoir oublié l'artifice dont il s'étoit servi pour la déterminer à me manquer de foi.

Il arriva, comme le chirurgien l'avoit pronostiqué, qu'en moins de trois jours Combados mourut de ses blessures, au lieu que les miennes annonçoient une prochaine guérison. La jeune veuve, uniquement occupée du soin de faire transporter à Coria le corps de son époux, pour lui rendre tous les honnours qu'elle devoit à sa cendre, partit de Villaréjo pour s'en retourner, après étre informée, comme par pure politesse, de l'état où je me trouvois. Dès que je pus la suivre, je pris le chemin de Coria, où j'achevai de me rétablir. Alors dona Élégoner, ma tante, et don Georges de Galisteo, résolurent de nous marier promptement, Héléna et moi, de peur que la fortune ne nous séparát eucore par quelque nouvelle traverse. Ce mariage se fit saus éelat, à cause de la mort trop réceute de don Blas; et peu de jours après je revius à Madrid avec dona Héléna. Comme j'avois passé le temps preserit par le contre-due pour mon voyage, je crai-

gnois que ee ministre n'eût donné à un autre la lientenance qu'il m'avoit promise; mais il n'en avoit point disposé, et il eut la bonté de recevoir les exeuses que je lui fis de mon retardement.

Je suis donc, poursuivit Cogollos, lieutenant de la garde espagnole, et j'ai de l'agrément dans mou poste. J'ai fait des amis d'un commerce agréable, et je vis content avec eux. Je voudrois pouvoir en dire autant, s'écria don André; mais je suis bien éloigué d'être satisfait de mon sort : j'ai perdu mon emploi, qui ne laissoit pas de m'être fort utile, et je n'ai point d'amis qui aient assez de erédit pour m'en proeurer un solide. Pardonnezmoi, seigneur don André, interrompis-je en souriant, vous avez en moi un ami qui peut vous être bon à quelque eliose. Je vous ai déjà dit que je suis eneore plus aimé du comte-due que je ne l'étois du due de Lerme, et vous osez me dire en face que vous n'avez personne qui puisse vons faire obtenir un solide emploi! Ne vous ai-je pas déjà rendu un pareil service? Souvenezyous que, par le crédit de l'archeveque de Grenade, je vous fis nommer pour aller remplir an Mexique un poste où vous auriez fait votre fortune, si l'amour ne vous eût point arrêté dans la ville d'Alieante. Je suis bien plus en état de vous servir présentement, que j'ai l'oreille du premier ministre. Je m'abandonne done à vous, répliqua Tordésillas; mais, ajouta-t-il en souriant à son tour, ne m'envoyez pas, de grace, à la Nouvelle-Espagne; je n'y voudrois point aller, quand on m'y voudroit faire président de l'audience même du Mexique.

Nous finnes interrompus dans eet eudroit de notre entretien par dona-liéléna qui arriva dans la salle, et dont la personne toute gracieuse rempit l'idée charmante que je m'en étois formée. Madame, lui dit Cogollos, je vous présente le seigneur de Santillane, dont je vous ai parlé quelquefois, et dont l'aimable compagnie a souvent dans ma prison suspendu mes ennuis. Oui, madame, dis-je à dona lleléna, don Gaston vous dit la vérité. Ma couversation lui plaisoit, pareeque vous en faisiez toujours la matière. La fille de Georges répondit modestement à ma politesse; après quoi je pris congé de ces deux époux, en leur protestant que j'étois ravi que l'hymen eût enfin suecédé à leurs longues amours. Ensuite, m'adressant à Tordésillas, je le priai de m'apprendre sa demeure; et lorsqu'il me l'eut euseignée : Sans adieu, lui dis-je, don André; j'espère qu'avant huit jours vous verez que je joins le pouvoir à la honne volonté.

Je n'en eus pas le démenti. Dès le lendemain même, le comteduc me fournit une occasion d'obliger ce châtelain. Santillaue, me dit son excellence, la place de gouverneur de la prison royale de Valladolid est vacante : elle rapporte plus de-trois cents pistoles par an; il me prend eqvie de te la donner. Je n'en veux point, monscigneur, lui répondis-je, valût-elle d'x mille ducats de reute; je reuonce à tous les postes que je ne puis occiper sans m'éloigner de vous. Mais, reprit le ministre, tu peux fort bien remplir celui-là sans être obligé de quitter Madrid, que pour aller de temps en temps à Valladolid visiter la prison; cela, comme tu vois, n'est pas incompatible. Vous direz, lui repartis-je, tout ce qu'il vous plaira; je ne veux de cet emploi, qu'à condition qu'il me sera permis de m'en démetre en faveur d'un brave gentillnomme appelé don André de Tordésillas, ci-devant châtelain de la tour de Ségovie : j'aimerois à lui faire ce présent, pour reconnoître les bons traitements qu'il ma faits pendant ma prison a faits pendant ma prison a

Ce discours fit rire le ministre, qui me dit : C'est-à-dire Gil Blas, que tu reux faire un gouverneur de prison royale comme tu as fait un vice-roi. Eh bien ! soit, mon ami, je l'accorde la place vacaute pour Tordesillas; mais dis-moi tout naturellement quel profit il doit l'en reveuir : car je ne te crois pas assez sot pour vouloir employer ton eredit pour rien. Monseigneur, lui répondis-je, ne faut-il pas payer ses dettes ? Don Auntre m'a fait sans interet tous les plaisirs qu'il a put, ne dois-je pas lui rendre la pareille ? Vous étes devenu bien désintéresse, monsieur de Santillane, me répliqua son excellence eu riaut; il me semble que vous l'étez beaucoup moins sous le dernier ministre. J'eu conviens, lui repartis-je : le mauvais exemple corrompit mes meurs : comme tout se veuloti alors, je me contormai à l'in-sage; et, comme aujourd'hui tout se donne, j'ai repris mon integrité.

Je fis donc ponrvoir don André de Tordésillas du gouvernement de la prison royale de Valladolid, et je l'envoyai bientôtdans cette ville, aussi satisfait de son nouvel établissement que je l'étois de m'être acquitté envers lui des obligations que je lui avois.

CHAP. XIV. — Santillane va chez le poète Nunez. Quelles personnes il y trouva, ét quels discours y furent tenus.

Il me pritenvie, une après-dinée, d'aller voir le poête des Asturies, me sentant fort curieux de savoir de quelle façon il étoit logé. Je me rendis à l'hôtel du seigneur don Bertrand Gomez del Ribero, et J'y demandai Kunez. Il ne demeure plus iet, me dit un laquais qui étoit à la porte; c'est là qu'il loge à présent, ajoula-t-il en me montrant une maison voisine; il occupe un corps de logis sur le dernère. J'y allai; et, après avoir traversé une petite cour, j'entrai dans une salle toute nue où je troural mon ani Fabrice encore à table, avec cinq ou six de ses confrères mu'il rézaloit ce jour-là.

Ils étoient sur la fin du repas, et par conséquent en train de disputer; mais aussitot qu'ils m'aperçurent, ils firent succèdeu nu profond silence à leurs bruyants entretiens. Nunez se leva d'un air empressé pour me recevoir, en s'écriant: Messieurs, voilà le seigneur de Santillane qui vent m'honorer d'une de ses visites; reudez avec moi vos hommages au favori du premier ministre. A ces paroles, tons les convives se levèrent aussi pour me saluer; et, en faveur du titre qui m'avoit été donné, ils me firent des civilités très respectueuses. Quoique je n'eusse besoin id boire n' de manger, je ne pus me défendre de me mettre à table avec eux, et même de faire raison à une brinde qu'ils me portèrent.

Comme il me parut que ma présence les empéchoit de contimer à s'entreteuir librement, Messienrs, leur dis-je, que je ne vous gêue point, s'il vous platt; il me semble que j'ai interrompu votre eutretien; reprenez-le, de grace, on je m'en vais. Ces messieurs, dit alors l'abrice, parloient de l'Iphigenie d'Euripide. Le bachelier Melchior de Villégas, qui est un savant hypremier orbre, demandoit au seigneur don Jacinte de Romarate ce qui l'intéressoit dans cette tragedie. Oui, dit don Jacinte, et je lui ai répondu que c'éctoit le perit oi se trouvoit liphigenie. Et moi, dit le bachelier, je lui ai répliqué (ce que je suis prét à démontrer) que ce n'est point ce péril qui fait le véritable intérêt de la pièce. Qu'est-ce que c'est donc ? s'écria le vieux licencié Gabriel de Léon. C'est le veur, reparit le bachelier.

Toute la compagnie fit un éclat de rire à cette repartie, que je ne crus pas sérieuse; je m'imaginai que Melchior ne l'avoit faite que pour égayer la conversation. Je ne connoissois pas ce savant : c'étoit un homme qui n'entendoit nullement raillerie. Riez tant qu'il vous plaira, messieurs, reprit-il froidement; je vous soutiens que c'est le vent seul qui doit intéresser, frapper, émouvoir le spectateur, et non le périd (1)phigénie. Représentez-vous, poursuivit-il, une nombreuse armée qui s'est assemblée pour aller faire le siège de Troie; concevez toute l'impatience qu'ont les chefs et les soldats d'exetuer leur entreprise, pour s'en retourner: promptement dans la Gréce où ils ont laissé ce qu'ils ont de plus cher, leurs dieux domestiques,

leurs femmes, et leurs enfants : cependant un mandit veut contraire les retient en Aulide, semble les clouer au port; et, s'il ne change point, ils ne pourront aller assieger la ville de Prian. C'est douc le veut qui fait l'intérêt de cette tragédie. Je prends parti pour les fores, j'épouse leur dessein; je ne souhaite que le départ de leur flotte, et je vois d'un œil indifférent lphigénie dans le péril, puisque sa mort est un moyen d'obtenir des dieux un veut favorable.

Sitôt que Villégas eut achevé de parler, les ris se renouvelérent à ses dépens. Nunez eut la malice d'appuyer son sentiment, pour donner encore plus beau jen aux railleurs, qui se mireut à faire à l'envi de mauvaises plaisanteries sur les vents. Mais le bachelier, les regardant tous d'un air flegmatique et orgueil-leux, les traita d'ignorants et d'esprits vulgaires. Je m'attendois à tous moments à voir ces messieurs s'échauffer et se prendre aux crins, fin ordinaire de leurs dissertations : cependant, je fus trompé dans mon attente; ils se contentérent de se dire des injures réciproquement, et se retirérent, quand ils eurent bu et mangé à diserction.

Après leur retraite, je demandai à Fabrice pourquoi il ne demeuroit plus chez son trésorier, et s'ils s'étoient brouillés tous deux. Brouillés! me répondit-il, le Ciel m'en préserve! je suis mieux que jamais avec le seigueur dou Bertraud, qui m'a permis de loger en mon particulier : aius j'al loué ce corps de logis pour y recevoir mes amis, et me réjonir avec eux en toute liberté; ce qu'in "arrivé fort souvent, car tu sais bien que je ne suis pas d'humeur à vouloir laisser de grandes richesses à mes héritiers; et, ce qu'il y a d'heureux pour moi, je suis présentement en état de faire tous les jours des parties de plaisir. J'en suis ravi, repris-je, mon cher Nunez; et je ne puis un'empécher de te féliciter encore sur le succès de ta derniere tragédie; les huit cents pièces dramatiques du grand Lope ne lui ont point rapport le quart de ce que t'à avlu to Comte de Saldagne.

## LIVRE XII.

CHAP. 1.— Gil Blas est envoyé par le ministre à Tolède. Du motif et du succès de son voyage.

Il y avoit déjà près d'un mois que monseigneur me disoit tons les jours : Santillane, le temps approche où je veux mettre ton adresse en œuvre, et ce temps ne venoit point. Il arriva pontant, et son excellence enfin me parla dans es termes; ûn dit qu'il y a dans la troupe des comediens de Tolède une jeune actrice qui fait du bruit par ses talents; on prétend qu'elle danse et chaute divinement, et qu'elle enlève le spectateur par sa déclamation: on assure même qu'elle a de la beaud. Un pareit sijet mérite bien de parotitre à la cour. Le roi aime la comédie, la musique et la danse; il ne faut pas qu'il soit privé du plaisir de voir et d'entendre une presonne d'un mérite si rare. J'ai donc résolu de t'euvoyer à Tolède, pour juger par toi-même si c'est en effet une actrice si merveilleuse; je m'en tiendraî à l'impression qu'elle aura faite sur toi; je m'en fie à ton discernement.

Je répoudis à monseigneur que je lui rendrois bon compte de cette affaire, et je me disposai à partir avec un seul laquais, à qui je fis quitter la livrée du ministre, pour faire les choses plus mystériensement; ce qui fut fort du goût de sou excellence. Je pris donc le chemin de Toléde, oû, étant arrick, J'allai descendre à une hôtellerie près du chateau. A peine eus-je mis pied à terre, que l'hôte, me prenant sans doute pour quelque gentilhomme du pays, me dit : Seigneur cavalier, vous venez apparemment dans cette ville pour voir l'auguste cérémonie de l'auto-da-fe qui doit se faire demain. Je lui répondis que oni, jugeant plus à propos de le lui laisser croire, que de lui donner occasion de me questionner sur ee qui m'amenoit à Tolède. Vous verrez, reprii-il, mue des plus belles processions qui aient jamais été faites; il y a, dit-on, plus de cent prisonniers, parni lesmels on en compte plus de dix qui doivent être brûtés.

Véritablement le lendemain, avant le lever du soleil, j'entendis sonner toutes les cloches de la ville; et l'on faisoit ce caribino pour avertir le peuple qu'on alloit commencer l'auto-da-fe. Curieux de voir cette effrayante fête, que je n'avois point eucore ue, je m'habillai à la hate et un rendis à l'imquisition. Il y avoit tout auprès, et le long des rues par où la procession devoit passer, des échafauds, sur l'un desquels je me plaçai pour mor argent. J'aperçus bientôt les dominicains qui marchoient les premiers, précédés de la bamière de l'inquisition. Ces bons pères étoient immédiatement suivis des tristes veitemes que le saint-office vouloit immoler ce jour-là. Ces malheureux alloient l'un après l'autre, la tête et les pieds-nus, ayant claeun un eiera à la main, et sou partain 'à son côté. Les uns avoient un grand seapulaire de toile jaune, parsemé de croix de saint André peintes en rouge, et appelé sambenito; les autres portoient des carochas, qui sont des bonnets de carton élevés en forme de pain de sucre, et couverts de flammes et de figures diaboliques.

Comme je regardois de tous mes yeux ces infortunés avec une compassion que je me gardois bien de laisser paroître, de peur qu'on ne m'en fit un crime, je erus reconnoître, parmi ceux qui avoient la tête ornée de carochas, le révérend père llilaire et son compagnon le frère Ambroise. Ils passèrent si près de moi, que ne pouvant m'y tromper : Que vois-je? dis-je en moi-même. Le. Ciel, las des désordres de la vie de ces deux scélérats, les a donc livrés à la justice de l'inquisition! En parlant de cette sorte, je me sentis saisir d'effroi ; il me prit un tremblement universel, et mes esprits se troublèrent au point que je pensai m'évanouir. La liaision que j'avois ene avec ees fripons, l'aventure de Xelva, enfin tout ce que nous avions fait ensemble, vint dans ce moment s'offrir à ma pensée, et je m'imaginai ne pouvoir assez remercier Dieu de m'avoir préservé du scapulaire et des carochas.

Lorsque la cérémonie fut achevée, je m'en retournai à mon hôtellerie, tout tremblant du spectacle affreux que je venois do voir; mais les images affligeantes dont j'avois l'esprit rempli se dissipèrent insensiblement, et je ne pensai plus qu'à me bien aequitter de la eommission dont mon mattre m'avoit chargé. J'attendis avec impatience l'heure de la comédie pour y aller, jugeant que c'étoit par là que je devois commencer; et sitôt qu'elle fut venue, je me rendis au théâtre, où je m'assis auprès d'un chevalier d'Alcantara. J'eus bientôt lié conversation avec lui. Seigneur, lui dis-je, est-il permis à un étranger d'oser yous faire une question? Seigneur cavalier, me répondit-il fort poliment. c'est de quoi je me ticudrai fort honoré. On m'a vanté, reprisie, les comédieus de Tolède ; aurait-on eu tort de m'en dire du bien? Nou, repartit le chevalier; leur troupe n'est pas mauvaise; il y a même parmi eux de grands sujets : vous verrez entre autres la belle Lucrèce, une actrice de quatorze ans, qui vous étonnera. Vous n'aurez pas besoin, lorsqu'elle se montrera sur la seène, que je vous la fasse remarquer; vous la démèlerez aisément. Je demandai au chevalier si elle joueroit ce jour-là. Il me répondit que oui, et même qu'elle avoit un rôle très brillant dans la pièce qu'on alloit représenter.

La comédie commença. Il parut deux actrices qui n'avoient pour accompagner les prisonniers dans l'auto-da-fé, et qui sont obligées d'en répondre. (Note de Le Sage.) 51

rien négligé de tout ce qui pouvoit contribuer à les rendre charmantes; mais, malgré l'éclat de leurs diamants, je ne pris ni l'une ni l'autre pour celle que j'attendois. Le chevalier d'Alcautara m'avoit si fort prevenu en faveur de Lucrèce, que ie ne pouvois la deviner qu'en la voyant elle-même. Enfin eette belle Lucrèce sortit du fond du théâtre, et son arrivée sur la scène fut annoncée par un battement de mains long et général. Ali! la voici, dis-ie en moi-même : quel air de noblesse ! que de graces! les beaux yeux! la piquante créature! Effectivement j'en fus fort satisfait, on plutôt sa personne me frappa vivement. Dès la première tirade de vers qu'elle récita, je lui trouvai du naturel, du feu, une intelligence au-dessus de son âge, et je joignis voloutiers mes applaudissements à ceux qu'elle reçut de toute l'assemblée pendant la pièce. Eh bien | me dit le chevalier, vous vovez comme Lucrèce est avec le public? Je n'en suis pas surpris, lui répondis-je. Vous le seriez encore moins, me répliquat-il, si vous l'entendiez chanter; c'est une sirène : malheur à ceux qui l'écoutent sans avoir pris la précaution d'Ulysse! Sa danse, poursuivit-il, n'est pas moins redoutable; ses pås, aussi dangereux que sa voix, charment les veux, et forcent les cœurs à se rendre. Sur ce pied-là, m'écriai-je, il faut donc avouer que c'est un prodige. Onel heurenx mortel a le plaisir de se ruiner pour une si aimable fille? Elle n'a point d'amant déclaré, me dit-il, et la médisance même ne lui donne aucune intrigue secrète : cependant, ajonta-t-il, elle pomroit en avoir; car Lucrèce est sous la conduite de sa tante Estelle, qui sans contredit est la plus adroite de toutes les comédiennes.

Au non d'Estelle, j'interrompis avec précipitation le chevalier, pour lui demander si cette Estelle étoit une actrice de la troupe de Tolede. C'est une des meilleures, me dit-il. Elle u'a pas joué aujourd'hui, et nous n'y avons pas gagué; elle fait ordinairement la suivante, et c'est un emploi qu'elle remplit admirablement bien. Qu'elle fait voir d'espirit dans son jeut peut-eire même en met-elle trop; mais c'est un beau défaut qui doit trouver grace. Le chevalier me dit donc des merveilles de cette Estelle; et, surle portrait qu'il me fit de sa personue, je ne doutai point que ce ne fût Laure, cette même Laure dont j'ai taut parlé daus mon histoire, et que j'avoi slassée à Grenalde.

Pour en être plus sûr, je passai.derrière le théâtre après la cumédie. Je demandai Estelle; et, la cherchant des yeux partout, je la trouvai dans les foyers, où elle s'entretenoit avec quelques seigneurs, qui ne regardoient peut-être en elle que la tante de Lucréce. Je m'avançai pour saluer Laure; mais, soit pour me puir de mon départ précipité de la ville de Grenade, elle ne fit pas semblant de me counoître, et reçut mes eivilités d'un air si sec, que j'en fus un peu déconcerte. An lien de lui reprocher en riant son áceueil glacé, je fus assez soi pour m'en fâcher; je me retirai mente brusquement, et je résoius dans ma colère de m'en retourner à Madrid dés le lendemain. Pour me venger de Laure, disois-je, je ne veux pas que sa nièce ait l'honneur de parotire devaut le roi; je n'ai pour cela qu'à faire au ministre le portrait qu'il me plaira de Lucréce ; je n'ai qu'à lui dire qu'elle danse de mauvaise grace, qu'il y a de l'aigreur dans sa voix, et qu'enfin ses charmes ne consistent que dans sa jeunesse, je suis assuré que son excellence perdra l'envié de l'aigreur datirer à la cour

Telle étoit la vengeauce que je mé prometois de tirer du procédé de Laure à mon égard; mais mon ressentiment ne fut pas de lougue durée. Le jour suivaut, comme je me préparois à partir, un petit laquais entra daus ma chambre, et me dit: Voicé un billet que j'ai à remetre au seigueur de Sautillaue. C'est moi, mon enfant, lui répondis-je en prenant la lettre que j'ouvris, et qui conteniot ces paroles : « Obbliez la manière dont » vous fûtes reçu hier au soir dans les foyers comiques, et lais-» sez-vous conduire où le porteur vous mênera. » Je suivis aussitôt le petit laquais, qui, quand uous fûmes auprès de la comédie, m'introduisit dans une fort helle maison, où, dans un appartement des plus propress, je trouvait Jaure à sa toilette.

Elle se leva pour m'embrasser, en me disaut : Seigneur Gil Blas, je sais bien que vous n'avez pas sujet d'être content de la réception que je vous ai faite quand vous m'êtes venu saluer dans nos fovers : un ancien ami comme vous étoit en droit d'attendre de moi un accueil plus gracieux; mais je vous dirai, pour m'excuser, que i'étois de la plus mauvaise humeur du monde, Lorsque vous vous êtes montré à mes yeux, j'étois occupée de certains discours médisants qu'un de nos messieurs a tenus sur le compte de ma nièce, dont l'honneur m'intéresse plus que le mien. Votre brusque retraite, ajouta-t-elle, me fit tout-à-coup apercevoir de ma distraction, et dans le moment je chargeai mon petit laquais de vous suivre pour savoir votre demeure, dans le dessein de réparer aujourd'hui ma faute. Elle est toute réparée, lui dis-je, ma chère Laure; n'en parlons plus: apprenons-nous plutôt mutuellement ce qui nous est arrivé depuis le jour malheureux où la crainte d'un inste châtiment me fit sortir de Grenade avec précipitation. Je vous laissai, s'il vous eu souvient, dans un assez grand embarras: comment vous en tirâtes-vous Malgré tout l'esprit que vous avez, avouez que ce ne fut pas sans peine. N'est-il pas vrai que vous eûtes besoin de toute votre a-fresse pour apaiser votre anant portugais? Point du tout, répondit Laure; ne savez-vous pas bien qu'en pareil cas les hommes sont si foibles, qu'ils épargnent quelquefois aux femmes jusqu'à la peine de se justifier?

Je soutius, continua-t-elle, au marquis de Marialya que tu étois mon frère. Pardonnez-moi, monsieur de Santillane, si je vous parle aussi familièrement qu'autrefois; mais je ne puis me défendre de mes vieilles habitudes. Je te dirai donc que je payai d'andace. Ne vovez-vous pas, dis-je au seigneur portugais, que tout ceci est l'ouvrage de la jalousie et de la fureur? Narcissa, ma camarade et ma rivale, enragée de me voir posséder trauquillement un cœur qu'elle a manqué, m'a joué ce tour-là, que ie lui pardonne : car enfin il est naturel à une femme jalouse de se venger. Elle a corrompu le sous-moucheur de chandelles, qui, pour servir son ressentiment, a l'effronterie de dire qu'il m'a vue à Madrid femme de chambre d'Arsénie. Rien n'est plus faux : la veuve de don Autonio Coello a toujours eu des sentiments trop relevés, pour vouloir se mettre au service d'une fille de théâtre. D'ailleurs, ce qui prouve la fausseté de cette accusation et le complot de mes accusateurs, c'est la retraite précipitée de mon frère; s'il étoit présent, il pourroit confondre la calomnie; mais Narcissa sans doute aura employé quelque nouvel artifice pour le faire disparoftre.

Quoique ces raisons, poursuivit Laure, ne fissent pas trop bien mon apologie, le marquis eut la bonté de s'en contenuter; et ce débonnaire seigneur continua de m'aimer jusqu'au jour qu'il partit de Grenade pour retourner en Portigal. Véritablement son départ suivit de fort près le tien, et la femme de Zapata eut le plaisir de me voir perdre l'amant que je lui avois enlevé. Après cela, je demeurai encore quelques années à Grenade; cnsuite, la division s'étant mise dans notre troupe (ce qui arrive quelquefois parmi nous), tous les comédiens se séparèrent : les uns s'en allèrent à Séville, les autres à Cordoue, et moi je vins à Tolède, où je suis depuis dix ans avec ma nièce Lucrèce, que tu as vue jouer hier au soir, puisque tu étois à la comédie.

Je ne pus m'empécher de rire dans cet endroit. Laura m'en demanda la cause. Ne la devinez-vous pas bien? lui dis-je. Vous u'avez ni frère ni sœur, par consequent vous ne pouvez être taute de Lucrèce. Outre cela, quand je eakule eu moi-même le temps qui s'est écoulé depuis notre dernière séparation, et que je confronte ce temps avec le visage de votre nièce, il me semble que vous pourriez être toutes deux encore plus proches parentes.

Je vous entends, monsieur Gil Blas, reprit en rougissant unpen la veuve de don Antonio; eomme vous saisissez les époquesIl n'y a pas moyen de vous en faire aceroire. Eh bien oui, mon
ami, Lucrèce est fille du marquis de Marialva et la mienne: clle
est le fruit de notre union; je ne saurois te le celer plus longtemps. Le grand effort que vous faites, lui dis-je, ua princesse,
en me révelant ee secret, sprés m'avoir fait confideuce de vos
èquipées avec l'économe de l'hôpital de Zamora! Je vous dirai
de plus que Lucrèce est un sujet de mérite si singulier, que le
public ne peut assez vous remercier de lui avoir fait e présent.
Il seroit à souhaiter que toutes vos camarades ne lui en dissent
pas de plus mauvais.

Si quelque lecteur malin, rappelant iei les eutretiens partieuliers que j'eus à Grenade avec Laure lorsque j'étois secrétaire du marquis de Marialva, me soupçonne de pouvoir disputer à ceseigneur l'honneur d'être père de Lucrèee, c'est un soupçon dout

je veux bien, à ma houte, lui avouer l'injustice.

Je rendis compte à mon tour à Laure de mes principales aventures, et de l'état présent de mes affaires. Elle écouta mon récit avec une attention qui me fit connoître qu'il ne lui étoit pas indifférent. Ami Santillane, me dit-elle quand je l'eus achevé, vous jouez, à ce que je vois, un assez beau rôle sur le théatre du monde : vous ne sauriez croire jusqu'à quel point j'en suis ravie... Lorsque je mènerai Lucrèee à Madrid pour la faire entrer dans la troupe du prince, j'ose me flatter qu'elle trouvera dans le seigneur de Santillane un puissant protecteur. N'en doutez nullement, lui répondis-je, vous pouvez compter sur moi : je ferai recevoir votre fille et vous dans la troupe du prince quand il vous plaira; c'est ce que je puis vous promettre sans trop présumer de mon pouvoir. Je vous prendrois au mot, reprit Laure, et je partirois des demain pour Madrid, si je n'étois pas liée iei par des engagements avec ma troupe. Un ordre de la cour peut rompre vos liens, lui repartis-je, et c'est de quoi je me charge; vous le recevrez avant huit jours. Je me fais un plaisir d'enlever Lucrèce aux Tolédans : une aetrice si jolie est faite pour les gens de cour; elle nous appartient de droit.

Lucrèce entra dans la chambre au moment que j'achevois ces

paroles. Je crus voir la déesse liébé, tant elle étoit mignonne et gracieuse. Elle venoit de se lever; et sa beauté naturelle, brillant sans le secours de l'art, présentoit à la vue un objet ravissant. Venez, ma nièce, lui dit sa mère, venez remercier monsieur de la bonne volonté qu'il a pour nous : c'est un de mes anciens amis qui a beaucoup de crédit à la cour, et qui se fait fort de nous mettre toutes deux dans la troupe du prince. Ce discours parut faire plaisir à la petite fille, qui me fit une profonde révérence, et me dit avec un souris enchanteur: Je vous rends de très humbles actions de graces de votre obligeante intention; mais. seigneur, je ne sais si elle ne tournera pas contre moi. En vonlant m'ôter à un public qui m'aime, êtes-vous sûr que je ne déplairai point à celui de Madrid ? Je perdrai peut-être au change. Je me souviens d'avoir out dire à ma tante qu'elle a vu des acteurs briller dans une ville, et révolter dans une autre; cela me fait peur : craignez de m'exposer au mépris de la cour, et vous à ses reproches. Belle Lucrèce, lui répondis-je, c'est ce que nous ne devous appréhender ni l'un ni l'autre : je crains plutôt qu'enflammant tous les cœurs, vous ne causiez de la division parmi nos grands. La frayeur de ma nièce, me dit Laure, est mieux fondée que la vôtre ; mais j'espère qu'elles seront vaines toutes deux : si Lucrèce ne peut faire de bruit par ses charmes , en récompense elle n'est pas assez mauvaise actrice pour devoir être méprisée.

Nous continuames encore quelque temps cette conversation, et j'eus lieu de juger, par tout ce que Lucrèce y mit du sien, que c'étoit une fille d'un esprit supérieur; ensuite je pris congé de ces deux dames, en leur protestant qu'elles auroient incessamment un ordre de la cour pour se rendre à Madrie.

CHAP. II. — Santillane rend compte de sa commission au ministre, qui le charge du soin de faire venir Lucrèce à Madrid. De l'arrivée de cette comédienne, et de son début à la cour.

A mon retour à Madrid, je trouvai le comte-duc fort impatient d'apprendre le succès de mon voyage. Gil Blas, me dit-il, as-tu vu la comédienne en question ? vaut-elle la peine qu'on la fasse venir à la cour? Monseigneur, lui répondis-je, la renommée, qui loue ordinairement plus qu'il ne la telle les belles personnes, ne dit pas assez de bien de la jeune Lucrèce; c'est un sujet admirable, tant pour sa beauté que pour ses talents.

Est-il possible, s'écria le ministre avec une satisfaction intérieure que je lus dans ses yeux, et qui me fit penser que c'étoit pour son propre compte qu'il m'avoit envoyé à Tolède, est-il possible qu'elle soit aussi aimable que tu le dis? Quand vous la verrez, lui repartis-je, vous avouerez qu'on ne peut faire son éloge qu'au rabais de ses charmes. Santillane, reprit son excellence, fais-moi une fidèle relation de ton voyage; je serai bien aise de l'entendre. Alors, prenant la parole pour contenter mon maître, je lui contai jusqu'à l'histoire de Laure inclusivement. Je lui appris que cette actrice avoit cu Lucrèce du marquis de Marialva, seigneur portugais, qui, s'étant arrêté à Grenade en voyageant, étoit devenu amoureux d'elle. Enfin, quand j'cus fait à monseigneur un détail de ce qui s'étoit passé entre ces comédiennes et moi, il me dit : Je suis ravi que Lucrèce soit fille d'un homme de qualité; cela m'intéresse pour elle encore davantage : il faut l'attirer ici. Mais, mon ami, je te recommande une chose : continue, ajouta-t-il, comme tu as commencé; ne me mèle point là-dedans : que tout roule sur Gil Blas de Santillane.

J'allai trouver Carnero, à qui je dis que son excellence vouloit qu'il expédiat un ordre par lequel le roi recevoit dans sa troupe Estelle et Lucrèce, actrices de la comédie de Tolède. Oui-dà, seigneur de Santillane, répondit Carnéro avec un souris malin, vous serez bientôt servi , puisque , selon toutes les apparences, vous vous intéressez pour ces deux dames. Au reste, j'espère qu'en faisant ce que vous souhaitez, le public y trouvera aussi son compte. En même temps, ce secrétaire dressa l'ordre lui-meme et m'en délivra l'expédition, que j'envoyai sur le champ à Estelle par le même laquais qui m'avoit accompagné à Tolède. Huit jours après, la mère et la fille arrivèrent à Madrid. Elles allèrent loger dans un hôtel garni, à deux pas de la troupe du prince, et leur premier soin fut de m'en donner avis par un billet. Je me rendis dans le moment à cet hôtel, où, après mille offres de service de ma part et autant de remerciments de la leur, je les laissai se préparer à leur début, que je leur souhaitai heureux et brillant.

Elles se firent annoncer au public comme deux actrices nouvelles que la troupe du prince venoit de recevoir par ordre de la cour. Elles débutèrent dans une comédie qu'elles avoient coutume de jouer à Toléde avec applaudissement.

Dans quel endroit du monde n'aime-t-on pas la nouveauté en fait de spectacles? Il se trouva ce jour-la, dans la salle des comédieus, un concours extraordinaire de spectateurs. On juge bien que je ne manquai pas cette représentation. Je soulfris un

peu avant que la piète commençat. Tout prévenu que j'étois en laveur des latents de la mère et de la fille, je tremblai pour elles, tant j'étois dans leurs intérêts. Mais à peine eurent-elles ouvert la bouche, qu'elles m'ôtérent toute ma crainte par les applacies dissements qu'elles reçurent. On regarda Estelle comme une actrice consommée dans le comique, et Lucrèce comme un prodige pour les rolles d'amoureness. Cette dernière enleva tous les cœuss. Les uns admirérent la beauté de ses yeux, les autres furent touchés de la douceur de sa voix jet tous, frappés de ses gràces et du vil éclat de sa jeunesse, sortirent enchantés de sa personne.

Le comte-duc, qui prenoît encore plus de part que je ne croyois au début de cette actrice, étoit à la comedite ce jour-la. Je le vis sortir sur la fin de la pièce, fort satisfait, à ce qu'il me parut, de nos deux comédiennes. Curieux de savoir s'il en étoit véritablement bien affecté, je le suivis chez lui; et, m'introdnisant dans son cabinet où il venoit d'entrer : Eh bien? monseigneur lui dis-je, votre excellence est-elle, contente de la petite Marialva? Mon excellence, répondit-il en souriant, seroit bien difficile, si elle réfusoit de jointre son suffrage à celui du public. Oui, mon enfant, ton voyage de Tolède a été heureux. Je suis charmé de ta Lucrèce, et je ne doute pas que le roi ne preme plaisir à la voir.

CHAP. III. — Lucrèce fait grand bruit à la cour, et joue devant le roi, qui en devient amoureux. Suite de cet amour.

Le début des deux actrices nonvelles fit bientot du bruit à la cour; des le lendemain il en fut parlé au lever du roi. Quelques seigneurs vantèrent surtout la jeune Lucrèce : ils en firent un si beau portrait, que le monarque en fut frappé; mais, dissimulant l'impression que leurs discours faisoient sur lui, il gardoit le silence et sembloit n'y préter aucune attention.

Cependant, d'abord qu'il se trouva seul avec le comte-duc, il ui demanda ce que c'étoit que certaine actirce qu'on louoit tant. Le miuistre lui répondit que c'étoit une jeune comédieune de Tolède, qui avoit débuté le soir précédent avec beaucoup de succès. Cette actrice, ajouta-t-il, se nomme Lucrèce, non fort convenable aux personnes de sa profession : elle est de la comoissance de Santillane, qui m'a dit d'elle tant de bien, que j'ai jugé à propos de la recevoir dans la troupe de votre majeste. Le roi sourit en entendant prononcer mon mon; peut-dret qu'il se ressouvint dans ce moment que c'étoit moi qui lui avois fait connotire Catalina, et qu'il ent un pressentiment que je lui ren-



drois le même service dans cette occasion. Comte, dit-il au ministre, je veux voir jouer dés demain cette Lucrèce; je vous

charge du soin de le lui faire savoir.

Le comte-duc m'ayant rapporté cet entretien et appris l'intention du roi, m'envoya chez nos deux comédiennes pour les en avertir. Je m'y rendis en diligence. Je viens, dis-je à Laure que je rencontrai la première, vous aunoncer une grande nouvelle : vous aurez demain parmi vos spectateurs le souverain de la monarchie ; c'est de quoi le ministre m'a ordonné de vous informer. Je ne doute pas que vous uc fassiez tous vos efforts. votre fille et vous, pour répondre à l'honneur que ce monarque veut vous faire; mais je vous conseille de choisir une pièce où il y ait de la danse et de la musique, pour lui faire admirer tous les talents que Lucrèce possède. Nous suivrons votre conseil, me répondit Laure; nous n'avons garde d'y manquer, et il ne tiendra pas à hous que le prince ne soit satisfait. Il ne sauroit manquer de l'être, lui dis-je en voyant arriver Lucrèce dans un déshabillé qui lui prétoit plus de charmes que ses habits de théâtre les plus superbes : il sera d'autant plus content de votre aimable nièce, qu'il aime plus que toute autre chose la dansc et le chant; il pourroit bien même être tenté de lui jeter le mouchoir. Je ne souhaite point du tout, reprit Laure, qu'il ait cette tentation; tout puissant monarque qu'il est, il pourroit trouver des obstacles à l'accomplissement de ses desirs. Lucrèce, quoique élevée dans les coulisses d'un théatre, a de la vertu; et, quelque plaisir qu'elle prenne à se voir applaudir sur la scène, elle aime encore mieux passer pour hounete fille que pour bonne actrice.

Ma tante, dit alors la petite Marialva en se melant à la couversation, pourquoi se faire des monstres pour les combattre?

Je ne serai jamais à la peine de repousser les soupirs du roi; la
délicatesse de son goût le sauvera des reproches qu'il mériteroit
s'il abaissoit jusqu'à moi ses regards. Mais, charmaute Lucrèce,
lui dis-je, s'il arrivoit que ce prince voulût s'attacher à vous et
vous choisir pour sa mattresse, seriez-vous assez cruelle pour le
laisser languir dans vos fers commte un amant ordinaire? Pourquoi non? répondit-elle. Oui, saus doute; et, vertu à part, je
sens que ma vanité seroit plus flattée d'avoir résisté à sa passion
que si je m'y étois rendue. Je ne fus pas peu etonné d'entendre
parler de cette sorte une élève de Laure; et je quittat ces dames,
en louant la dernière d'avoir donné à l'autre une si belle éducation.

Le jour suivant, le roi, impatient de voir lucrèce, se rendit à la comédic. On joua une pièce entremelée de chants et de danse, et dans laquelle notre jeune actrice brilla beaucoup. Depuis le commencement jusqu'à la fin, j'eus les yeux attachés sur le monarque, et je m'appliquai à démèler dans les siens ce qu'il pensoit; mais il mit en défaut ma pénétration, par un air de gravité qu'il affeeta de conserver toujours. Je ne sus que le lendemain ee que j'étois en peine de savoir. Sautillane, me dit le ministre. ie vicus de quitter le roi, qui m'a parle de Lucrèce avec tant de vivaeité que je ne doute pas qu'il ne soit épris de cette jeune comédienne; et, comme je lui ai dit que c'est toi qui l'as fait veuir de Tolede, il m'a témoigné qu'il seroit bien aise de t'entretenir là-dessus eu particulier : va de ce pas te présenter à la porte de sa chambre, où l'ordre de te faire eutrer est déià donné: cours, et reviens promptement me rendre compte de cette conversation.

Je volai d'abord chez le roi, que je trouvai seul. Il se promenoit à grands pas eu m'attendant, et paroissoit avoir la tête embarrassée. Il me fit phisieurs questions sur Lucrèce, dont il m'obligea de lui conter l'histoire; ensuite il me demanda si la petite personne n'avoit pas déjà eu quelque galauterie. J'assurai hardiment que non, malgré la témerité de ces sortes d'assurrances; ce qui me parut faire au prince un fort grand plaisir. Cela étant, reprit-il, je te choisis pour mon agent auprès de Lucrèce; je veux que ce soit de ta bonche qu'elle apprenne sa viccine. Vala lui annoncer de ma part, ajoutat-il en me mettant entre les maius un écrin où il y avoit pour plus de cinquante mille écus de pierreries, et dis-lui que je la prie d'accepter ce présent, en attendant de plus solides marques de ma passion.

Avant que de m'acquitter de cette commission, j'allai rejoindre le comte-duc, à qui je fau fidéle rapport de ce que le roi m'avoit dit. Je m'imaginois que ce ministre en seroit plutot affligé que réjoni, car je croyois qu'il avoit des vues amoureuses sur Luerèce, et qu'il apprendroit avec chagrin que son mattre étoit devenu son rival; mais je me troupois. Bien loin d'en paroltre mortife, il en cut une si grande joic, que, ne pouvant la contenir, il laissa échapper quelques paroles qui ne tomberent point à terre. « Oh! parbleu, Philippe, s'écria-t-li, je vous » tiens; c'est pour le coup que les affaires vout vous faire peur lo cette apostrophe nuc découvrit tonte la maneuvre du comte-due : je vis par là que ce seigneur, eraignant que le prince ne vould's occupre de choses sérieuses, cherchoit à l'amuser na les plaisirs les plus convenables à son lunteur. Santillane, me dit il ensuite, ne perds point de temps; laté-toi, mon ami, d'aller exécuter l'ordre important qu' on l'a douné, et dont il y a bien des seigneurs à la cour qui feroient gloire d'être chargés. Songe, poursuiviei-I, que tu n'as point fei de comte de Lemos qui l'enleve la meilleure partie de l'houneur du service rendu; tu l'auras tout entier, et de plus font le profit.

C'est ainsi que sou 'excellence me dora la pilule, que j'avalai tont doucement, non sans en sentir l'amertume; car depuis ma prison je m'étois accoutumé à regarder les choses dans mu point de vue moral, et je ne trouvois pas l'emploi de Mereurie en chef añsis honorable qu'on ne le disoit. Cependant, si je n'étois point assez vicieux pour m'en acquitter sans remords, je n'avois pas non plus assez de vertu pour refuser de le remplir. J'obéis donc d'autaut plus volontiers au roi, que je voyois en même temps que mon obeissauce servit agréable au ministre, à qui le ne songeois qu'à plaire.

Je jugeai à propos de m'adresser d'abord à Laure, et de l'entretenir en particulier. Je lui exposai ma mission en termes mesurés, et sur la fin de mon discours je lui présentai l'écrin en forme de péroraison. A la vue des pierreries , la dame , ne pouvant cacher sa joie, la fit éclater en liberté. Seigneur Gil Blas, s'écria-t-elle, ce n'est pas devant le meilleur et le plus ancien de mes amis que je dois me contraindre ; j'aurois tort de me parer d'une fausse sévérité de mœurs, et de faire des grimaces avec vous. Oui, n'en dontez pas, continua-t-elle, je suis ravie que ma fille ait fait une conquête si précieuse; j'en conçois tous les avantages. Mais, entre nous, je crains que Lucrèce ne les regarde d'un autre œil que moi : quoique fille de théâtre, je yous l'ai dit, elle a la sagesse si fort en recommandation, qu'elle a déjàrejeté les vœux de deux jeunes seigneurs aimables et riches. Vous me direz, poursuivit-elle, que ces deux seigneurs ne sont pas des rois : j'en conviens, et vraisemblablement l'amour d'un amant couronné doit étourdir la vertu de Lucrèce : néanmoins je ne puis m'empécher de vous dire que la chose est incertaine. et je vous déclare que je ne contraindrai pas ma fille. Si, bien loin de se croire honorée de la tendresse passagère du roi, elle envisage cet honneur comme une infamie; que ce grand prince ne lui sache pas mauvais gré de s'y dérober, Revenez demain, ajonta-t-elle, je vous dirai s'il faut lui rendre une réponse favorable ou ses pierreries.

Je ne doutois point du tout que Laure n'exhortat plutôt Lu-

crèce à s'écarter de son devoir qu'à s'y maintenir, et je comptois fort sur cette exhortation. Néanmoins j'appris avec surprise le jour suivant que Laure avoit en autant de peine à porter sa fille an mal, one les autres mères en ont à porter les leurs au hien; et ee qu'il y a de plus étonnant encore, c'est que Lucrèce, après avoir eu quelques entretiens secrets avec le monarque, eut tant de regrets de s'être livrée à ses desirs, qu'elle quitta toutà-eoup le monde, et s'enferma dans le monastère de l'Incarnation, où bientôt elle tomba malade et mourut de chagrin. Laure, de son côté, ne pouvant se consoler de la perte de sa fille, et d'avoir sa mort à se reprocher, se retira dans le convent des Filles pénitentes, pour y pleurer les plaisirs de ses beaux jours. Le roi fut touché de la retraite inopinée de Lucrèce : mais ce jenne prince, n'étant pas d'humeur à s'affliger longtemps, s'en eonsola peu à peu. Pour le comte-duc, quoiqu'il ne parut guère sensible à cet incident, il ne laissa pas d'en être mortifié : ce que le lecteur n'aura pas de peine à croire.

#### CHAP. IV. - Du nouvel emploi que donna le ministre à Santillane.

Je seutis aussi très vivement le mallieur de Lucrèce; et j'eus tant de remords d'y avoir contribué, que, me regardant comme un infame, malgré la qualité de l'amant dont j'avois servi les amours, je résolus d'abandonner pour jamais le caducée; je témoignai même au ministre la répugnance que j'avois à le porter, et le priai de m'employer à toute autre chose. Il parut étonnéde ma vertu. Santillane, me dit-il, ta déleatesse me charme; et, puisque tu es un si hounéte garçon, je veux te donner une occupation plus convenable à ta sagesse. Voic i ce que c'est : écoute attentivement la confidence que je vais te faire.

Quelques années avant que je fusse en faveur, continua-t-il, le lasard offit un jour à ma vue une dame qui me parut si bien faite et si belle, que je la fis suivre. J'appris que c'etoit une Genoise, nommée dona Margarita Spinola, qui vivoit à Madrid du revenu de sa beaute : on me dit méme que don Francisco de Valéasar \*, aleade de cour, homme riche, vieux et marié, faisoit pour cette coquette une dépense considérable. Ce rapport, qui n'auroit d'h m'inspirer que du mépris pour elle, me fit concevoir un desir violent de partager ses bonnes graces avec Valéasar. J'eus cette fantaisie ; et, pour la satisfaire, j'eus recours à une médiatrice d'amour, qui eut l'adresse de me ménager en peu de temps une sercrite entrevue avec la Génoise, et cette entrevue

<sup>\*</sup> Valcazar, valeur du hasard.

fut suivie de plusieurs autres; si bieu que mon rival et moi nons étions également bieu traités pour uos présents. Peut - être même avoit-elle encore quelque autre galant aussi heureux que nous.

Quoi qu'il en soit, Marguerite, en recevant tant d'hommages confus, devint insensiblement mère, et mit au monde un garçon, dont elle vouluit faire houneur à clacun de ses amants en particulier; mais aucun, ue pouvant en conscience se vanter d'être père de cet enfant, ne vouluit le reconnoître; de sorte que la Génoise fut obligée de le nourrir du fruit de ses galanteries : ce qu'elle a fait pendant dits-huit années, au bout desquelles étant morte, elle a laissé son fils sans bien, et, qui pis est, sans éducation.

Voila, poursuivit monseigneur, la confidence que j'avois à te faire, et je vais présentement t'instruire du grand dessein que j'ai forme. Je veux tirer du néant cet enfant malheureux, et, le faisant passer d'une extrénité à l'autre, le reconnottre pour mon fils, et l'elever anx honneurs.

A ce projet extravagant, il me fut impossible de mc taire. Comment, seigneur, m'ecriai je, votre excellence peut-elle avoir pris une resolution si etrange? Pardonnez-moi ce terme; il échappe à mon zèle. Tu la trouveras raisonnable, reprit-il avec précipitation, quaud je l'aurai dit les raisons qui m'ont déternainé à la prendre. Je ne veux point que mes collatéraux soient mes héritiers. Tu me diras que je ne suis point encore dans un âge assez avancé pour désespèrer d'avoir des enfauts de madame d'Olivarès; mais chacun se counoft; qu'il te suffise d'apprendre que la chimie n'a pas de secrets que je n'aie inutilement mis en usage pour redevenir père. Aiust, puisque la forture, suppleant au défaut de la nature, me présente un enfant dont peut-etre dans le fond je suis le véritable père, je l'adopte; c'est une chose résolue.

Quand je vis que le ministre avoit en tête cette adoption, je cessai de le coutredire, -le connoissant pour un homme capable de faire une sottise plutôt que de démordre de son sentiment. Il ne s'agit plus, ajouta-t-il, que de donner de l'éducation à don lenri-Philippe de Guzman (car c'est le nom que je pretands qu'il porte dans le monde, jusqu'à ce qu'il soit en état de posséder les dignités qu'i attendend). C'est toi, mon cher Santillane, que je choisis pour le conduire : je me repose sur ton esprit et sur ton attachement pour unoi du soin de faire sa maison, de lui donner toutes sortes de maîtres, en un mot de le rendre un ca-

valier accompli. Je voulus me défeudre d'accepter cet emploi, en représentant au comte-duc qu'il ne me convenoit guère d'élever de jeunes seigneurs, n'ayant jamais fait ce mêtier, qui demandoit plus de lumière et de mérite que je u'en avois; mais il m'interrompit, et me ferma la bouche en une disant qu'il prétendoit absolument que je fusse le gouverneur de ce fils adopte, qu'il destinoit aux premières charges de la monarchie. Je me préparai donc à remplirectle place pour conteuter monseigneur, qui, pour prix de ma complaisance, grossit mon petit revenu d'une pension de millé écus qu'il me fit obtenir, ou plutôt qu'il me donna sur la commanderie de Mambre.

CHAP. V. — Le fils de la Génoise est reconnu par acte authentique, et nommé don Henri-Philippe de Guzman. Santillane fait la maison de ce jeune seigneur, et lui donne toutes sortes de maltre.

Effectivement le comte-due ne tarda guére à reconnoître-fe fis de dona Margaria Spinola, et l'acte de reconnoissance-s'en fit avec l'agrèment et sous le bon plaisir du rol. Don Henri-Philippe de Guzman (c'est le nom qu'on donna à cet enfant de plusieurs peires) y fut déclaré unique heritier de la comté d'Olivarès et du duche de Sau-Lucar. Le ministre, afin que personne n'en ignorat, fit savoir pur Carnero cette declaration aux ambassadeurs et aux grands d'Espagne, qui n'en furent pas peu surpris. Les rieurs de Madrid en curent pour longtemps à s'égayer, et les poêtes satyriques ne perdirent pas une si belle occasion de faire couler le fiel de l'eur plume.

Je demandai au comte-duc où étoit le suiet qu'il vouloit confier à mes soins. Il est dans cette ville, me répondit-il, sous la conduite d'une tante à qui je l'ôterai d'abord que tu auras fait préparer une maison pour lui; ce qui fut bientôt exécuté. Je louai un hôtel, que je fis meubler magnifiquement. J'arrêtai des pages, un portier, des estafiers; et, à l'aide de Caporis, je remplis les places d'officiers. Quand j'eus tout mon monde, j'allai en avertir son excelleuce, qui sur-le-champ envoya chercher l'équivoque et nouveau rejeton de la tige des Guzmans. Je vis un grand garcon, d'une figure assez agréable. Don Henri, lui dit monseigneur en me montrant au doigt, ce cavalier que vous vovez est le guide que j'ai choisi pour vous conduire dans la carrière du monde; j'ai une entière confiance en lui, et je lui donne un pouvoir absolu sur vous. Oui , Santillane, ajouta-t-il en m'adressant la parole, je vous l'abandonne, et je ne doute pas que vous ne m'en rendiez bon compte. A ce discours, le missistre en joignit encore d'autres pour exhorter le jeune hourme à se conformer à mes voloutés; après quoi l'emmenai don Henri avec moi à son hôtel.

Aussitôt que nous y fûmes arrivés, je fis passer en revne devant lui tous ses domestiques, en lui disant l'emploi que chaeuu avoit dans sa maison. Il ne parut point étourdi du changement de sa condition; et, se prétant volontiers au respect et aux déférences attentives qu'on avoit pour lui, il sembloit avoir toujours été ce qu'il étoit devenu par hasard. Il ne manquoit pas d'esprit, mais il étoit d'une ignorance crasse; à peine savoitil lire et éerire. Je mis auprès de lui un précepteur pour lui enseigner les éléments de la langue latine, et l'arrêtai un maître de géographie, un maître d'histoire, avec un maître d'escrime. On juge bien que je n'eus garde d'oublier un maître à danser ; je ne fus embarrassé que sur le choix; il v en avoit dans ee temps-là un grand nombre de fameux à Madrid, et je ne savois auquel je devois donner la préférence.

Tandis que l'étois dans cet embarras, je vis entrer dans la cour de notre hôtel un homme richement vetu. On me dit qu'il demandoit à me parler. J'allai au-devant de lui, m'imaginaut que c'étoit au moins un chevalier de Saint-Jacques on d'Alcantara. Je lui demandai ce qu'il y avoit pour son service. Seigneur de Santillane, me répondit-il après m'avoir fait plusieurs révérences qui sentoient bien son métier, comme on m'a dit que c'est votre seigneuric qui choisit les maîtres du seigneur don Henri, je vieus vous offrir mes services : je m'appelle Martin Ligero \*, et , j'ai, graces au Ciel , quelque réputation. Je n'ai pas coutume d'aller meudier des écoliers; cela ne convient qu'à de petits maitres à danser. J'attends ordinairement qu'on me vienne chereher; mais, montrant au duc de Medina Sidonia, à don Louis de Haro et à quelques autres seigneurs de la maison de Guzman, dont je suis en quelque façon le serviteur-ne, je me fais un devoir de vous prévenir. Je vois par ce discours, lui répondis-je, que vons étes l'homme qu'il nous faut. Combien prenez-vous par mois? Quatre doubles pistoles, reprit-il; c'est le prix eourant, et je ue donne que deux lecons par semaine. Quatre doublons par mois! m'écriai-je; e'est beaucoup. Comment beaucoup! répliqua-t-il d'un air étouné, vous donneriez bien une pistole par mois à un maître de philosophie!

Il n'y eut pas moyen de tenir contre une si plaisante réplique ; j'en ris de bon eœur, et je demandai au seigneur Ligero s'il . Ligero, léger, agile, prompt.

crovoit véritablement qu'un homme de son metier fut preferrable à un matire de philosophie. Je le crois saus doute, me ditil; nous sommes dans le monde d'une plus grande utilité que ces messieurs. Que sont les hommes avant qu'ils passent par no mains? Pes corpt sout d'une pièce, des ours mal léchés; mais nos leçons les developpent peu-à-pen, et leur font prendre insensiblement une forme; en un mot, nous leur enseignons à se mouvoir avec grace, nous feur donnons des attitudes avec des airs de noblesse et de gravité.

Je me rendis aux raisons de ce mattre à dauser, et je le retins pour montrer à don Heuri sur le pied de quatre doubles pistoles par mois, puisque e'étoit un prix fait par les grands maîtres de l'art.

CHAP. VI. — Scipion revient de la Nouvelle-Espagne. Gil Blas le place auprès de don Henri. Des études de ce jeune seigneur. Des honneurs qu'on lui fit, et à quelle dame le comte-duc le maria. Comment Gil B'as fut fait noble malgré lui.

Je n'avois point encore fait la moitié de la maison de don lenri, lorsque Scipion revint du Mexique. Je lui demandai s'il étoit satisfait de son voyage. Je dois l'être, me répondit-il, puisque avec trois mille ducats en espèces j'ai apporté pour deux fois autant en marchandises de défaite en ce pays-ei. Je t'en félicite, r:pris-je, mon enfant: voilà ta fortune commencée; if ne tiendra qu'à toi de l'achever, en retournant aux Indes l'année prochaine: ou bien, si tu préferes à la peine d'aller si loin amasser du bien un poste agréable à Madrid, tu n'as qu'à parler; j'en ai un'à te donner. Oh! parblen, dit e fils de la Coscolina, il n'y'a point à balancer; j'aime mieux remplir un bon emploi auprès de votre seigneurie, que de m'exposer de nouveau aux périls d'une lougue navigation, quelques avantages qu'il m'en pût revenir. Expliquez-vous, mon maître; quelle occupation destinez-vous à votre seriteure.

Pour mieux le mettre au fait, je lui contai l'histoire du petit seigneur que le counte-duc venoit d'introduire dans la maison de Guzman. Après lui avoir fait ce détail curieux, et lui avoir apris que ce ministre m'avoit nomme gouverneur de don llenri, je lui dis que je voulois le faire valet de chambre de ce fils adopté. Seipion, qui ne demandoit pas mieux, accepta volontiers ce poste, et le remplit si bien, qu'en moins de trois our quatre jours il s'attira la confiance et l'amitié de son nouveau mattre.

Je m'étois imaginé que les pédagogues dont j'avois fait choix



pour endoctriuer le fils de la Génoie « perdroient leur latin, le croyant à son áge un sujet peu disciplinable; néanmoins je me trompai. Il comprenoit et retenoit aisément tout ce qu'on lui enseignoit; ses maîtres en étoient très contents. J'allai avec empressement annoncer cette nouvelle au comte-due, qui la reçuit avec une joie excessive. Santillane, s'écria-t-il avec transport, tu me ravis en un'apprenant que don lleuri a beaucoup de mémoire et de pénétration : je reconnois en lui mon sang; et, ce qui achève de me persander qu'il est mon fils, c'est que je me sens antant de tendresse pour lui que si je l'eusse en de madame d'Olivarès. Tu vois par-là, mon ami, que la nature se déclare. Je n'eus garde de dire à monseigneur ce que je pensois là-dessus; et, respectant sa faiblesse, je le laissai jouir du plaisir de se corire père de don lleur.

Quoique tous les Guzmans ensseut une haine mortelle pource jeune seigneur de frache date, ilsa dissimulerent par politique; il y en eut même qui affectévent de rechercher son amitie; les ambassaleurs et les grands qui écioent alors à Madrid le visitérent, et lui firent tous les houneurs qu'ils auroient rendus à un enfant légitime du conte-duc. Ce ministre, ravi de voir encenserson idole, ne tarda guére à la parer de dignités. Il commença par demander au roi, pour don leuri, la croix d'Aleantara, avec une commanderie de dix mille écus. Peu de temps après, il le fit recevoir gentilhomme de la chambre; ensuite, ayant pris la résolution de le marier, et voulant lui donner une dame de la plus noble maison d'Espagne, il jeta les yeux sur dona Juanua de Velasco, fille du duc de Castille, et il eut assez d'autorité pour la lui faire éponser en dépit de ce duc et de ses narons.

Quelques jours avant ce mariage, monseigneur m'ayant envoyé chercherme dit, en me mettaut des papiers entre les mains. Tiens, (dil Blas, j'ai un nouveau présent à te faire. Je crois qu'il ne te sera pas désagréable; voici des lettres de noblesse que j'ai fait expédier pour toi. Monseigneur, lui répondis-je assez surpris de ces paroles, votre excellence sait que je suis fils, d'une duegne et d'un écuyer; ce seroit, ce me semble, profaner la noblesse que de m'y agreger; et c'est de toutes les graces que se majesté me peut faire, celle que je meirit et que je désire le moins. Ta naissance, reprit le ministre, est un obstacle facile à lever. Tu as été occupé des affaires de l'etat sous le ministère du duc de Lerme et sous le mieu; d'ailleurs, ajonta-i-il ayee un souris, n'as-tu pas rendu au monarque des services qui méritent une récompense? San un mot, Santillane, tu n'es pas indigue de l'houneur que j'ai voulu te faire: de plus (et cette raison est sans réplique), le rang que tu tiens amprés de mon fils deuande que in sois noble; je t'avouerai même que e'est à cause de ecla que je t'ai donné des lettres de noblesse. Je me rends, monseigneur, lui répliquai-je, puisque votre excellence le vent absolument. En achevant ces mots, je sortis avec mes patentes, que je serrai d'ans ma poèce.

Je suis done présentement gentilhomme! dis-je en moi-même lorsque je fus dans la rue; me voilà noble saus que j'en aie l'obligation à mes parents : je pourrai, quand il me plaira, me faire appeler don Gil Blas; et, si quelqu'un de ma connoissance s'avise de me rire an nez en me nommant ainsi, je lui ferai signifier mes lettres. Mais lisons-les, continuai-je en les tirant de ma poche; voyous un pen de quelle facon on v déerasse le vilain. Je lus donc mes patentes, qui portoient en substance que le roi, pour reconnoître le zèle que i'avois fait paroître en plus d'une occasion pour son service et pour le bien de l'état, avoit jugé à propos de me gratifier de lettres de noblesse. J'ose dire, à ma louange, qu'elles ne m'inspirérent aucun orgneil. Avant toniours devant les veux la bassesse de mon origine, cet honneur m'humilioit au lieu de me donner de la vanité : anssi je me promis bien de renfermer mes patentes dans un tiroir, sans me vanter d'en être pourvu.

CHAP, VII. — Gil Blas rencontre encore Fabrice par hasard. De la dernière conversation qu'ils eurent ensemble, et de l'avis important que Nunez donna à Santillane.

Le poëte des Asturies, comme on a dh le renârquer, me negligeoit assez volontiers. De mon côté, mes occupations ne me permettoient guiere de l'aller voir; de sorte que je ne l'avois point revu depuis le Jour de la dissertation sur l'Iphigénie d'Euripide. Le lasard me le fit encore rencontrer près de la porte du Soleil. Il sortoit d'une imprimerie. Je l'abordai en lui disant : lle) ho! monsieur Ninez, vons venez de chez un imprimeur : cela semble menacer le public d'un nouvel ouvrage de votrecomposition.

C'est à quoi il doit en effet s'attendre, me répondit-il; je te dirai que je me suis avisé de composer une brochure qui est sous la presse actuellement, et qui doit faire grand bruit dans la république des lettres. Je ne doute pas du mérite de ta production, lui répliquai-je; mais je m'étonne que uu t'aunuses à composer des brochures : il me semble que ce sont des colifichets.

The stry Greek

qui ne fout pas grand houneur à l'esprit. Il y en a quelquefois de bonnes, repartit Fabrice. La mienne, par exemple, est de e nombre, quoiqu'elle ait été faite à la hate; car je t'avouerai que c'est un enfant de la nécessité. La faim, comme tu sais, fait sortir le loup hors du bois.

Comment! m'écria-je, la faim! Est-ce l'auteur du Comte de Saldagne qui me tient ce discours ? un homme qui a deux mille écus de rente peut-il parler ainsi? Doucement, mon ami, interrompit Nunez, je ne suis plus ce poête fortune qui jouissoit d'une pension bien payée. Le désordre s'est mis subitement dans les affaires du trésorier dou Bertrand: il a manié, dissipé les deniers du roi; tous ses biens sont asisis, et ma pension est al-lée à tous les diables. Cela est triste, lui dis-je; mais ne te reste-t-il pas encore quelque espérance de ce côté-la? Pas la moindre, me répondit-il: le seigneur Gomez del Ribero, aussi gueux que son bel esprit, est abymé: il ne reviendra, dit-on, jamais sur l'eau.

Sur ce pied-là, lui répliquai-je, mon ami, il faut que je te fasse donner quelque poste qui te console de la perte de ta pension. Je te dispense de ce soin-là, me dit-lì; quand tu m'offrirois dans les bureaux du ministère un emploi de trois mille ecus d'appointements, je le refuserois : des occupations de commis ne convienuent pas au génie d'un nourrisson des muses; il me faut des amusements littéraires, Que te dirai-je cenfui? je suis né pour vivre et mourir en poête, et je veux remplir mon sort.

Au reste, continuat-il, ne t'imagine pas que nous soyons fort malheureux; outre que nous vivons dans une parfaite indépendance, nous sommes des gaillards sans souci. On croit que nous faisons souvent des repas de Démocrite, et l'on est là-dessus dans l'erreur. Il n'y a pas un de mes confrères, sans en excepter-les faiseurs d'almanachs, qui ne soit commensal dans quelques bonnes maisons; pour moi, j'en ai deux où l'on me reçoit avec plaisir. J'ai deux couverts assurés: l'un chez un gros directeur des fermes, à qui j'ai dédié un roman; et l'autre chez un riche bourgeois de Madrid, qui a la rage de vouloir toujours à sa table de beaux esprits: leureusement il n'est pas fort délicat sur le choix, et la ville lui en fournit autant qu'il en vent.

Je cesse donc de te plaindre, dis-je au poëte des Asturies, puisque tu es content de ta condition. Quoi qu'il en soit, je te proteste de nouveau que tu as toujours dans Gil Blas un ani à l'épreuve de ta négligence à le cultiver: si tu as besoin de ma bourse, viens bardiment à moi : qu'une mauvaise honte ne te prive point d'un secours infaillible, et ne me ravisse point le plaisir de t'obliger.

A ee seutiment généreux, s'écria Nunez, je te reconnois Santillane, et je te rends mille graces de la disposition favorable où je te vois pour moi; il faut, par reconnoissance, que je te donne un avis salutaire. Pendant que le comte-duc peut tout encore. et que tu possèdes ses bonnes graces, profite du temps, hate-toi de t'enrichir; ear ce ministre, à ce qu'on m'a dit, branle dans le manche. Je demandai à Fabrice s'il savoit cela de bonne part. et il me répondit : Je tiens cette nouvelle d'un vieux chevalier de Calatrava, qui a un talent tout particulier pour découvrir les choses les plus secrètes : on éconte cet homme comme un oracle. et voici ce que je lui entendis dire hier : Le comte-due a un grand nombre d'ennemis qui se réunissent tons pour le perdre ; il compte trop sur l'ascendant qu'il a sur l'esprit du roi ; ce monarque, à ee qu'on préteud, commence à préter l'oreille aux plaintes qui déla vont insqu'à lui. Je remereiai Nunez de son avertissement; mais j'v fis peu d'attention, et je m'en retournai au logis, persuadé que l'autorité de mon maître étoit inébraulable, le regardant comme un de ces vieux chênes qui ont pris racine dans une foret, et que les orages ne sauroient abattre.

CHAP. VIII. — Comment Gil Blas apprit que l'avis de Fabrice n'étoit point faux. Du voyage que le roi lit à Saragosse.

Cependant ce que le poête des Asturies m'avoit dit n'étoit pas sans fondement. Il y avoit au palais une confédération furtive contre le comte-duc, de laquelle on prétendoit que la reine étoit le chef; et toutefois il ne transpiroit rien dans le public des mesures que les confédérés prenoient pour déplacer ce ministre. Il s'écoula même depuis ce temps-la plus d'une année, sans que je m'aperçusse que sa faveur eut reçu la moindre atteinte.

Mais la révolte des Catalans soutenus par la France, et les murmares du peuple, qui se plaignit du gouvernement. Ces plaintes donnérent lieu à la tenue d'un conseil en présence du roi, qui voulut que le marquis de Grana, ambassadeur de l'empereur à la cour d'Espagne, s'y trouvât. Il y fut mis en délibération s'il étoit plus à propos que le roi demeurat en Castille, ou nu'il bassèt en Aragon neur se faire voir à ses froupes. Le

comite-duc, qui avoit envie que ce prince ne partit point pour Parmée, parta le premier. Il représenta qu'il etôt i plus convenable à la majesté royale de ne pas sortit du ceutre de ses états, et il appuys son sentiment de tontes les raisons que son disque son avis fut généralement suivi de toutes les personnes du conseil, à la reserve du marquis de Grana, qui n'écoutant que son zele pour la maison d'Antriche, et se laissant aller à la franchise de sa nation, combatit le sentiment du premier ministre, et sontint l'avis contraire avec tant de force, que le roi, frappé de la solidité de ses raisonnements, embrassa son opinion, quoiqu'elle fut opposée à toutes les voix du conseil, et marqua le jour de son départ pour l'armée.

C'étoit pour la première fois de sa vie que ce monarque avoit osé penser autrement que son favori, qui, regardant cette nouveauté comme un sanglant affront, en fut très mortifié. Dans le temps que ce ministre alloit se retirer dans son eabinet pour y ronger en liberté son frein, il m'aperçut, m'appela, et, m'ayant fait entrer avec lui, il me racouta d'un air agité ce qui s'étoit passé au conseil; ensuite, comme un homme qui ne pouvoit revenir de sa surprise: Oui, Santillane, continuat-li, le roi, qui depuis plus de vingt aus ne parle que par ma bouche et ne voit que par mes yeux, a prefére l'avis de Grana au mien: et de quelle manière encore? en combant d'éloges eet ambassadeur, et sur-tont en louant son zéle pour la maison d'Autriche, comme si et Allemand en avoit plus que moi!

Il est aisé de juger par-là, poursuivit le ministre, qu'il y a un parti forme contre moi, et j'ai tout lieu de penser que la reine est à la tête. Eh! monseigneur, lui dis-je, de quoi vous inquiétez-vous? Pouvez-vous craindre la reine? Cette princesse, depuis plus de douze ans, n'est-elle pas accontumée à vous voir maître des affaires, et n'avez-vous pas mis le roi dans l'habitude de ne la pas eonsulter? A l'égard du marquis de Grana, le monarque peut s'être rangé de son sentiment par l'envie qu'il a de voir son armée, et de faire une campagne. Tu n'y es pas, interrompit le comte-duc; dis-moi plutôt que mes ennemis esperent que le roi, étant parmi ses troupes, sera toujours environné des grands qui l'auront suivi, et qu'il s'en tronvera plus d'un assez mécontent de moi pour oser lui tenir des discours injurieux à mon ministère. Mais ils se trompent, ajouta-t-il; je saurai bien, pendant le voyage, rendre ce prince inaccessible à tous les grands; ce qu'il fit en effet d'une manière qui mérite bien d'être détaillée.

Le jour du départ du roi étant venu, ce monarque, après avoir chargé la reine du soin du gouvernement en son absence, se mit en chemin pour Saragosse; mais avant que d'y arriver, il passa par Aranjuez, dont il trouva le séjour si délicieux, qu'il s'y arrêta près de trois semaines. D'Aranjuez, le ministre le fit aller à Cuenca, où il l'amusa encore plus long-temps par les divertissements qu'il lui donna. Ensuite les plaisirs de la chasse occupèrent ce prince à Molina d'Aragon, après quoi il fut conduit a Saragosse. Son armée n'étoit pas loin de là, et il se préparoit à s'y rendre; mais le comte-duc lui en ôta l'envie, en lui faisant accroire qu'il se mettroit en danger d'être pris par les François, qui étoient mattres de la plaine de Moncon; de sorte que le roi, épouvanté d'un péril qu'il n'avoit nullement à craindre, prit le parti de demeurer enfermé chez lui comme dans une prison. Le ministre, profitant de sa terreur, et sous prétexte de veiller à sa sûreté, le garda, pour ainsi dire, à vue ; si bien que les grands, qui avoient fait une excessive dépense pour se mettre en état de suivre leur souverain, n'eurent pas même la satisfaction d'obtenir de lui une audience particulière. Philippe enfin, s'ennuvant d'être mal logé à Saragosse, d'y passer encore plus mal son temps, ou, si vous voulez, d'être prisonnier, s'en retourna bientôt à Madrid. Ce monarque finit ainsi sa campague, laissant au marquis de los Velez, général de ses troupes, le soin de soutenir l'honneur des armes d'Espagne.

CHAP. IX. — De la révolution du Portugal, et de la disgrace du comte-duc.

Peu de jours après le retour du roi, il se répandit à Madrid une facheuse nouvelle : on apprit que les Portugais, regardant la révolte des Catalans comme une belle occasion que la fortune leur offiroit de secoure le joug espagnol, s'on étoient saiss; qu'ils avoient pris les armes, et choisi pour leur roi le duc de Bragance; qu'ils étoient dans la résolution de le maintenir sur le trone, et qu'ils comptoient bien de n'en pas avoir le démenti, l'Espagne ayant alors sur les bras des ennemis en Allemagne, en faile, en Flandre, et en Catalogne. Ils ne pouvoient effectivement trouver une conjoncture plus favorable pour s'affranchir d'une domination qu'ils détestoient.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que le comte-duc, dans le temps que la cour et la ville paroissoient consteruées de cette nouvelle, en voulut plaisanter avec le roi aux dépens du duc de Bragance; mais les traits railleurs déplacés tourneut ordinairement contre cenx qui les ont lancés. Philippe, bien loin de se prêter à ses mauvaises plaisanteries, prit un áir sérieux qui le déconcerta et lui fit pressentir sa disgrace. Ce ministre ne douta plus de sa cettre, quand il apprit que la reine s'écit ouvertement d'éclarée contre lui, et qu'elle l'accusoit hautement d'avoir, par sa mauvaise admigistration, causé la révolte du Porugal. La plupart de grands, et sur-bont ceux qui avoient été à Saragosse, ne s'aper-gureut pas plus tôt qu'il se formoit un orage sur la tête du conte-due, qu'ils se joignirent à la reine; et ce qui porta le dernier coup à sa faveur, c'est que la duchesse douairière de Mantoue, c'el-devant gouvernaute de Portugal, revint de Lisbonne à Madrid, et fit voir clairement au roi que la révolution de ce royaume n'étoit arrivée uu en ar la faute de son recomer ministre.

Les discours de cette princesse firent toute l'impression qu'ils pouvoient faire sur l'esprit du monarque, qui, revenant enfin de son entétement pour son favori, se dépouilla de toute l'affection qu'il avoit pour lui. Lorsque ce ministre fut informé que le roi écoutoit ses ennemis, il s'avisa de lui écrire un billet pour lui demander la permission de se démettre de son emploi, et de s'eloigner de la cour, puisqu'on lui faisoit l'injustice de lui imputer tous les malheurs arrivés à la monarchie pendant le cours de son ministère. Il s'imaginoit que cette lettre feroit un grand effet, croyant que le prince conservoit encore pour lui assez d'amitié pour ne vouloir pas consentir à son éloignement; mais toute la réponse que lui fit as majacté fut qu'elle lui accordoit la permission qu'il demandoit, et qu'il pouvoit se retirer où bon hui sembleroit.

Ces paroles, écrites de la main du roi, furent un coup de tonnerre pour monseigneur , qui ne s'y étoit nullement attendu. Néanmoins, quoiqu'il en fut étourdi, il affecta un air de constance, et me demanda ce que je ferois à sa place. Je prendrois, hi dis-je, aisément mon parti; j'abandonnerois la cour, et j'irois à quelqu'une de mes terres passer tranquillement le reste de mes jours. Tu penses sainement, répliqua mon maltre; et je prétends bien aller finir ma carrière à Locches, après que j'aurai seulement une fois entreteuu le monarque ; je suis bien aise de lui remontrer que j'ai fait humainement tout ce que j'ai pu pour bien soutenir le pesant fardeau dont j'étois chargé, mais qu'il'n'a pas dépendu de moi de prévenir les tristes événements dont on me fait un crime, n'étant point en cela plus coupable qu'un habile pilote qui, malgré tout ce qu'il peut faire, voit sa flattoit encore qu'eu parlant au prince il pourroit rajuster les choses, et regagner le terrain qu'il avoit perdu; mais il ne put en avoir audience, et de plus on lui euroya demander la clef dont il se servoit pour entrer, quand il lui plaisoit, dans l'appartement de sa malesté.

Jugeant alors qu'il n'y avoit plus d'espérance pour lni, il se détermina tont de bon à la retraite. Il visita ses papiers, dont il brûla prudemment une grande quantité; ensuite il nomma les officiers de sa maison et les valets dont il vouloit être suivi, donna les ordres pour son départ, et en fita le jour au lendemain. Comme il craignoit d'être insulté par la populace en sortant du palais, il s'échappa de grand matin par la porte des cuisines, monta dans un méchant carroses aves son confesseur et moi, et prit impunément la route de Locehes, village dout il étoit sei-pieur, et où la contesse son épouse a fait bâtir un magnifique couvent de religieuses de l'ordre de Saint-Dominique. Nous nous y rendimes en moins de quatre heures, et toutes les personnes de sa suite, y arrivèreut peu de temps aprés.

CHAP, X.— De l'inquiétude et des soins qui troublèrent le repos du comte-duc, et de l'heureuse tranquillité qui leur succèda. Des occupations de ce ministre dans sa retraite.

Madame d'Olivarès laissa partir son mari pour Locches, et demeura quelques jours après lui à la cour, dans le dessein d'essayer si, par ses prières et par ses larmes, elle ne pourroit pas le faire rappeler; mais elle ent bean se prosterner devant leurs majetés, le roi n'ent aucun eigard à ses remontrances, quoique préparées avec art; et la reine, qui la haïssoit mortellement, vit avec plaisir couler ses pleurs. L'épouse du ministren es rebuta point; elle s'humilià jusqu'à implorer les bons offices des dames le la reine; mais le fruit qu'elle recueilit de ses bassesses fut de s'apercevoir qu'elles excitoient le mépris plutôt que la pitié. Désolée d'avoir fait en vain tant de deimarches humiliantes, elle alla rejoindre son époux, pour s'affliger avec lui de la perte d'une place qui, sous un règne tel que celui de Philippe IV, étoit peut-étre la première de la mouarchie.

Le rapport que cette dame fit de l'état où elle avoit laissé Madrid redoubla le chagrin du comte-duc. Vos ennemis, lui ditelle en pleurant, le duc de Medina-Céti et les autres grands qui vous haïssent, ne cessent de louer le roi de vous avoir ôté du ministère; et le peuple célèbre votre disgrace avéc une joie insulente, comme si la fin des malheurs de l'état étoit attachée à celle de votre administration. Madame, lui dit mon maitre, suivez mon exemple, dévôrez vos chagrins; il faut céder à l'orage qu'on ne peut détourner. J'avois eru, il est vrai, que je pourrois perpéturer ma faveur jusqu'à la fin de ma vie: illusion ordinaire de ministres et des favoris, qui oublient que leur sort dépend de leur souverain. Le due de Lerme n'y a-t-il pas été trompé aussi bien que moi, quoiqu'il s'imaginàt que la pourpre dont il étoit revéth fût un sair garant de l'éternelle durée de son autorité?

C'est de cette facon que le comte-duc exhortoit son épouse à s'armer de patience, pendant qu'il étoit lui-même dans une agitation qui se renouveloit tous les jours par les dépêches qu'il recevoit de don Henri , lequel , étant demeuré à la cour pour observer ee qui s'y passeroit, avoit soin de l'en informer exactement. C'étoit Scipion qui apportoit les lettres de ce jenne seigneur, auprès de qui il étoit encore, et avec qui je ne demeurois plus depuis son mariage avee doua Juanna. Les dépêches de ce fils adopté étoient toujours remplies de fâcheuses nouvelles, et malheureusement on n'en attendoit pas d'autres de lui. Tantôt il mandoit que les grands ne se contentoient pas de se réjonir publiquement de la retraite du coınte-duc, qu'ils s'étoient tous réunis pour faire chasser ses créatures des charges et des emplois qu'elles possédoient, et les faire remplacer par ses ennemis. Une autrefois il écrivoit que don Louis de Haro commençoit d'entrer en faveur, et que, suivant toutes les apparences, il alloit devenir premier ministre. De toutes les choses chagrinantes que mon mattre apprit, celle qui parut l'affliger davantage fut le changement qui se fit dans la vice-royauté de Naples, que la cour, pour le mortifier seulement, ôta au duc de Medina de las Torrès, qu'il aimoit, pour la donner à l'amirante de Castille, qu'il avoit toujours haï.

On peut dire que pendant trois mois monseigneur ne sentit, dans la solitude, que trouble et que chagrin; mais son confesseur, qui étoit un religieux de l'ordre de Saint-Bominique, et qui joignoit à une solide piété une male cloquence, eut le pouvoir de le consoler. A force de lui représenter avec énergie qu'il ne devoit plus penser qu'à son salut, il eut, avec le secours de la grace, le bouheur de détacher son esprit de la cour. Son excellence ne voulut plus savoir de nouvelles de Madrid, et n'ent plus d'antre soin que de se disposer à bien mourir. Madamed Olivarès, de son côté, faisant un assez bou usage de sa retraite, trouva dans le couvent dont elle etoit fondatrice une consolation préparée, par la Providence ; il y ent, parmi les religieuses, de

saintes files dont les discours pleins d'onction tournérent insensiblement en douceur l'amertune de sa vie. A mesure que mon mattre détournoit sa pensée des affaires du monde, il devenoit plus tranquille. Voici de quelle manière il régloit sa journée: il passoit presque toute la matinée à enfendre des messes dans l'église des religieuses, ensuite il revenoit d'iner; après quoi il s'amusoit, pendant deux heures, à jouer à toutes sortes de jeux avec moi et quelques-uns de ses plus affectionnés domestiques; puis il se retiroit ordinairement tout seul dans son cabinet, où il demeuroit jusqu'an coucher du soleil; alors il faisoit, le tour de son jardin, ou bien il alloit en carrosse se promeuer aux environs de son château, accompagne tantôt de son confesseur, et tautôt de moi.

Un jour que j'étois seul avec lui, et que j'admirois la sérénité qui brilloit sur son visage, je pris la liberté de lui dire. Monsei-gneur, permettez-moi de laisser éclater ma joie; à l'air de satis-faction que je vous vois, je juge que voire accelleuce commende à s'accoutumer à la retraite. J's suis déjà tout accoutumé; me répondit-il; et, quoique je sois depuis long-temps dans l'habitude de m'occuper d'alfaires, je te proteste, mon enfant, que je prends de jour en jour plus de goût à la vie douce et paissible que je mèue ici.

CHAP. XI. — Le comte - duc devient tout a coup triste et réveur. Du sujet étonnant de sa tristesse, et de la suite fâcheuse qu'elle eut.

Monseigneur, pour varier ses occupations, s'amusoit aussi quelquefois à cultiver sou jardin. Un jour que jel ergardois travailler, il me dit en plaisautant. Tu vois, Santillane, un ministre bami de la cour, devenu jardinier à Loeches. Monseigneur, lui répondis-je sur le même ton, je m'imagine voir Denys de Syracuse maître d'école à Corinthe. Mon maître sourit de ma réponse, et ne me sut pas mauvais gré de la comparaison.

Nous étions tous ravis au château de voir le patron, supérieur à sa disgrace, trouver des charmes dans une vie si différente de celle qu'il avoit tonjours menée, Jorsque nous nous aperçames avec douleur qu'il changeoit à vue d'œil. Il devint sombre, reveur, et tomba dans une mélancolie profonde. Il cess de jouer avec nous, et ne parut plus sensible à tout ce que nous pouvions inventer pour le divertir. Il s'enfermoit après son diner dans son cabinet, où il demeuroit tout seul jusqu'au soir. Nous nous imaginions que sa tristesse étoit causée par des retours de sa grandeur passée; et, dans cette opiuion, nous lâchions après lui

le père dominicain, dont pourtant l'éloquence ne pouvoit triompher de la mélancolie de monseigneur, laquelle, au lieu de diminuer, sembloit aller en augmenter.

Il me vint dans l'esprit que la tristesse de ce ministre pouvoit avoir une eause particulière qu'il ne vouloit pas dire ; ce qui me fit former le dessein de lui arracher son seeret. Pour y parvenir. j'épiai le moment de lui parler sans témoin ; et, l'ayant trouvé : Monseigneur, lui dis-je d'un air mélé de respect et d'affection. est-il permis à Gil Blas d'oser faire une question à son maître? Tu peux parler, me répondit-il; je te le permets. Qu'est devenu, repris-je, cet air content qui paroissoit sur le visage de votre excellence? N'auriez-vous plus l'ascendant que vous aviez pris sur la fortune? Votre faveur perdue exciteroit-elle en vous de nouveaux regrets? Seriez-vous replongé dans eet abyme d'ennuis d'où votre vertu vous avoit tiré? Non, grace au Ciel, repartit le ministre, ma mémoire n'est plus occupée du personnage que j'ai fait à la cour, et j'ai pour jamais oublié les honneurs qu'on m'y a rendus. Eh! pourquoi donc, lui répliquai-je, si vous avez la force de n'en plus rappeler le souvenir, avez-vous la foiblesse de vous abandonner à une mélancolie qui nous alarme tous? Qu'avez-vous, mon cher maître? poursuivis-je en me jetant à ses genoux; vous avez sans doute un secret chagrin qui vous dévore : pouvez-vous en faire un mystère à Santillane, dont vous connoissez la discrétion, le zéle et la fidélité? Par quel malheur ai-je perdu votre eonfiance!

Tu la possèdes toujours, me dit monseigneur; mais je t'avouerai que j'ai de la répugnance à te révéler ce qui fait le sujet de la tristesse où tu me vois enseveli; eependant je ne puis tenir contre les instances d'un serviteur et d'un ami tel que toi. Apprends done ee qui fait ma peine; ee n'est qu'au seul Santillane que je puis me résoudre à faire une pareille confidence. Oui, continua-t-il, je suis la proje d'une noire melancolie qui consume peu à peu mes jours : je vois presque à tout moment un spectre qui se présente devant moi sous une forme effrovable. J'ai beau me dire à moi-même que ee n'est qu'une illusion, qu'un fantôme qui n'a rien de réel, ses apparitions continuelles me blessent la vue et m'inquiétent. Si j'ai la tête assez forte pour être persuadé qu'en voyant ce spectre je ne vois rien, je suis assez foible pour m'affliger de cette vision. Voilà ce que tu m'as forcé de te dire, ajouta-t-il ; juge à présent si j'ai tort de vouloir. cacher à tout le monde la cause de ma mélaneolie.

J'appris avec autant de douleur que d'étounement une chose si

extraordinaire, et qui supposoit un dérangement dans la machine. Monseigneur, dis-je au ministre, cela ne viendroit-il point du peu de nourriture que vous prenez? car voire sobriété est excessive. C'est ce que j'ai peusé d'abord, répondit-il; et, pont éprouves si c'étoit à d'ûtée que je m'en devois prendre, je mange depuis quelques jours plus qu'à l'ordinaire; et tout cela est inutile, le fantôme ne disparott point. Il disparottra, repris-je pour le consoler; et si votre excelleuce vouloit un peu se dissiper en jonaut encore avec ses fidèles serviteurs, je crois qu'êlle ne tarteroit guére à se voir delivrée de ses noires vapeurs.

Peu de temps après cet entretieu, monseigneur tomba malade; et, sentant que l'affaire deviendroit sérieuse, il envoya chercher deux notaires à Madrid, pour leur faire faire sou testament. Il fit venir aussi trois famenx médecins qui avoient la réputation de guerir quelquefois leurs malades. Aussitôt que le bruit de l'arrivée de ces derniers se répandit dans le château, on n'y entendit que des plaintes et des gémissements; on y regarda la mort du maître comme prochaine, taut on v étoit prévenu contre ees messienrs! Ils avoient amené avec eux un apothicaire et un chirurgien, ordinaires exécuteurs de leurs ordonnances. Ils laissèrent d'abord les notaires faire leur métier, après quoi ils se disposèrent à faire le lenr. Comme ils étoient dans les principes du docteur Sangrado, dès la première consultation ils ordonuèrent saignées sur saignées, en sorte qu'au bont de six jonrs ils rédnisirent le comte-duc à l'extrémité, et le septième ils le délivrèrent de sa vision.

Après la mort de ce ministre, il régna dans le château de Loches une vive et sincère douleur. Tous ses domestiques le pleurèrent amèrement. Bien loin de se consoler de sa perte par la certitude d'être compris dans son testament, il n'y en avois pas un qui n'eût volonitiers renonce à son legs pour le rappéler à la vie. Pour moi, qu'il avoit le plus chéri, et qui m'étois attaché à lui par pure inclination pour sa personne, j'en fus encore plus touché que les autres. Je doute qu'Antonia m'ait coûté plus de larmes que le comte-duc.

CHAP. XII. — De ce qui se passa au château de Loeches après la mort du conte duc; et du parti que prit Santillane.

Le ministre, ainsi qu'il l'avoit ordonné, fut inhumé sans pompe et sans éclat dans le monastère des religieuses, au bruit de nos lamentations. Après les funérailles, madame d'Olivarès nons fit lire le testament, dont tous les domestiques eurent sujet d'être

Time General

satisfaits. Chacun avoit un legs proportionné à la place qu'il occupoit, et le moindre legs étoit de deux mille écus: le nien tétoit le plus considérable de tous; monseigneur me laisoit dix mille pistoles, pour marquer l'affection singulière qu'il avoit ene pour moi. Il n'oublia pas les hôpitaux, et fonda des services annuels dans plusieurs couvent.

Madame d'Olivarès renvoya tons les domestiques à Madrid toucher leurs legs chez l'intendant don Raimond Caporis, qui avoit ordre de les leur délivrer; mais je ne pus partir avec eux : une grosse fièvre, fruit de mon affliction, me retint au château sept à huit jours. Pendant ee temps-là, le père de Saint-Dominique ne m'abandonna point. Ce bon religieux m'avoit pris en amitié; et, s'intéressant à mon salut, il me demanda, quand il me vit eonvalescent, ce que je voulois devenir. Je n'en sais rien, lui répondis-je, mon révérend père; je ne suis point encore d'aceord avec moi-même là-dessus : il y a des moments où je suis tenté de m'enfermer dans une cellule pour y faire pénitenee. Moments précieux! s'écria le dominicain; seigneur de Sautillane, vous feriez bien d'en profiter. Je vous conseille en ami, sans que vous cessiez pour cela d'être séculier, de vous retirer dans notre eouvent de Madrid, par exemple; de vous en rendre bienfaiteur par une donation de tous vos biens, et d'y monrir sous l'habit de Saint-Dominique. Il y a bien des personnes qui expient une vie mondaine par une pareille fin.

Dans la disposition où étoit mon ésprit, le conseil du religieux ue me révolta point, et je répondis à a révérence que je ferois sur cela mes réflexions. Mais ayant consulté là-dessus Scipion, que je vis un moment après le moine, il s'éleva contre cette pensée, qui l'ui parut une idée de malade. Fi done, signeur de Santillane, me dit-il, une semblable retraite peut-elle vous flatter? Votre château de Lirias ne vous en offret-til pas mue plus agréable? Si vous en étiez autrefois charmé, vous en goûterez encore mienx les douceurs présentement que vous étes dans un âge plus propre à vous laisser toucher des beautés de la nature.

Le fils de la Coscolina n'ent pas de peine à me faire changer de sentiment. Mon ami, Ind dis-je, ul Temportes sur le père de Saint-Dominique. Je vois bien en effet que je ferai mieux de retourner à mon château; je m'arrête à ce parti. Nous regagnerors. Lirias aussitôt que je serai en ettat d'en reprendre le chemin: ce qui arriva bientôt; car n'ayant plus de fièvre, je me sentis en peu de temps assez fort pour exécuter cette résolution. Nous

nous rendimes à Madrid, Scipion et moi. La vue de cette ville me fit plus autant de plaisir qu'elle m'en avoit fait auparavan!. Comme je savois que presque tous ses habitants avoient en horreur la memoire d'un ministre dont je conservois le plaite teudre souvenir, je ne pouvois la regarder de bon ceil : aussi je n'y demeurai que cinq on six jours, que Scipion employa aux préparatifs de notre départ pour Lirias. Pendant qu'il songeoit à notre équipage, j'allai trouver Caporis, qui me douna mon legs en doublous. Je vis aussi les receveurs des commanderies sur lesquelles J'avois des pensions; je pris des arrangements avoc eux pour le paiement: en un mot, je mis ordre à toutes mes affaires.

La veille de notre départ, je demandai au fils de la Coscolina s'il avoit pris congé de don lleuri. Oui, me réponditeil, nous nous solumes séparés ce matin tous deux à l'amiable: il m'a pourtant temoigné qu'il étoit faché que je le quitasse; mais s'il teoit content de moi, je ne l'étois guère de lui. Ce n'ést point assez que le valet plaise au mattre, il faut en même temps que le maître plaise au valet; autrement il sont l'un et l'autre fort mal ensemble. D'ailleurs, ajouta-t-il, don lleuri ne fait plus à la cour qu'une pitoyable figure; il y est tombé dans le dernier mépris : on le montre au doigt dans les rues, et on ne l'appelle plus que le fils de la Génoise. Jugez s'il est gracieux pour un garçon d'homeur de servir un homme déshonort.

Nous partimes enfin de Madrid un beau jour au lever de l'aurore, et nous primes la route de Cuença. Voici dans quel ordre et dans quel équipage : nous étions, mon confident et moi, dans une chaise tirée par deux mules conduites par un postillon; trois mulets chargés de nos hardes et de notre argent, et menés par deux palefreniers, nous suivoient immédiatement; et deux grands laquais, choisis par Scipion, venoient ensuite, montés sur deux mules et armés jusqu'aux dents : les palefreniers, de leur côté, portoient des sabres, et le postillon avoit deux bons pistolets à l'arcon de sa selle. Comme nous étions sept hommes, dont il v en avoit six fort résolus, je me mis gaiement en chemin, sans appréhender pour mon legs. Dans les villages par où nous passions, nos mulets faisoient orgueilleusement entendre leurs sonnettes; les paysans accouroient à leurs portes pour voir défiler notre equipage, qui leur paroissoit tout au moins celui d'un grand qui alloit prendre possession d'une vice-royauté.

CHAP. XIII. — Du retour de Gil Blas dans son château. De la joie qu'il et de trouver Séraphiae, sa filleu e, nubile; et de que le dame il devint amoureux.

J'employai quinze jours à me rendre à Lirias, rien ne m'obligeant d'y aller à grandes journées; tout ce que je souhaitois, c'étoit d'y arriver heureusement, et mon souhait fut exaucé. La vue de mon château m'inspira d'abord quelques pensées tristes, en me rappelant le souvenir d'Antonia: mais je sus bientot m'eu distraire, ne voulant m'occuper que de ce qui pouvoit me faire plaisir, outre que vingt-deux ans, qui s'étoient écoules depuis sa mort, en avoient fort affoibil je sentiment.

Sitót que je fus entré dans le château, Béatrix et sa fille vinrent me salure d'un air empressé; ensuite le père, la mère et la
fille s'aceablèrent d'accolades avec des transports de joie qui me
charmérent. Après tant d'embrassements, je dis, en regardant
avec attention ma filleule, que je trouvai fort aimable: Est-il
possible que ce soit la cette Séraphine que je laissai au berceau
quand je partis de Lirias' je suis ravi de la revoir si grande et
si joile; il faut que nous songions à l'établir. Comment done,
mon cher parrain, s'écria ma filleule en rougissant un peu de
mes dernières paroles, il n'y a qu'un instant que vous me voyez,
et vous songez déja à vous défaire de moi! Non, ma fille, lui
répliquai-je, nous ne prétendons point vous perdre en vous
mariant; nous voulons un mari qui vous posséde sans qu'il vous
mariant; nous voulons un mari qui vous posséde sans qu'il vous
enlève à vos parents, et qu'iv jee, pour ainsi dire, avec nous.

Il s'en présente un de cette espèce, dit alors Béatrix. Un gentilhomme de ee pays-ci a vu Séraphine un jour à la messe dans la chapelle de ce hameau, et en est devenu amoureux. Il m'est venu voir, m'a déelaré sa passion, et demandé mon aveu; vous jugez bien quelle réponse je lui ai faite, Juand vous auriez mon agrement, lui ai-je dit, vous n'en seriez pas plus avaneé; Séraphine dépend de son père et de son parrain, qui seuls peuvent disposer d'elle : tout ce que je puis pour vous, e'est de leur écrire pour les informer de votre recherche, qui fait honneir ma fille. Effectivement, messienrs, poursuivit-elle, c'est ce que j'allois incessamment vous mander; mais vous voilà revenus, vous ferez ce que vous iugerez à propos.

Au reste, dil Scipion, de quel earactère est est hidalgo? Ne ressemble-t-il pas à la plupart de ses pareils? n'est-il pas fier de sa noblessé, et insolent avec les rouriers? Oh! pour cela non, répondit Béatrix; e 'est un garçon d'une douceur et d'une politeses achevée, de bonne mine d'ailleurs, et qui n'a pas encore

trente ans accomplis. Vons nous faites, dis-je à Béatrix, un assez beau portrait de ce cavalier; comment s'appelle-t-il? Don Juan de Jatella, repartit la femme de Scipion: il n'y a pas long-temps qu'il a recucili la succession de son père, et il vit dans son chà-teau, éloigné d'eis d'une liene, avec une sœur cadette qu'il a sons sa conduite. J'ai autrefois, repris-je, entendu parler de la famille de ce gentilhonme; c'est uue des plus nobles du royaume de Valence. J'estime moins la noblesse, s'erria Scipion, que les qualités du cœur et de l'esprit; et ce dou Juan nous conviendra, si c'est un homette homme. Il en a la réputation, dit Séraphine en se melant à l'entretien; les habitants de Lirias qui le comnoissent en disent tous les biens du monde. A ces paroles de una filleule, je regardai avec un souris son père, qui, les ayant saisies aussi bien que moi, jugea que le galant ne déplaisoti point à sa fille.

Ce eavalier apprit bientôt notre arrivée à Lirias, puisque deux jours après nous le vimes paroître au château ; il nous aborda de bonne grace; et, bien loin de démentir par sa présence ce que Béatrix nous avoit dit de lui, il nous fit concevoir une haute opinion de son mérite. Il nous dit qu'en qualité de voisin, il venoit nous féliciter sur notre heureux retour. Nous le recûmes le plus gracicusement qu'il nous fut possible : mais cette visite ne fut que de pure civilité; elle se passa tout en compliments de part et d'autre : et don Juan, sans nous dire un mot de son amour pour Séraphine, se retira en nous priant seulement de lui permettre de nous revenir voir, et de profitér d'un voisinage qu'il prévoyait lui devoir être d'un grand agrément. Lorsqu'il nous eut quittés, Béatrix nous demanda ce que nous pensions de ee gentilhomme. Nous lui répondimes qu'il nons avoit prévenus en sa faveur, et qu'il nous sembloit que la fortune ne pouvoit offrir à Séraphine un meilleur parti.

Dès le jour suivant, je sortis après le diner avec le fils de la Coscoliua, pour aller reuthe la visite que nous devions à don Juan. Nous primes la route de son château, conduits par un guide, qui nous dit, après trois quarts d'heure de chemin: Voiei le château du seigneur don Juan de Jutella. Nous câmes beau regarder de tous nos yeux dans la campagne, nous fiumes longemps sans l'apereceoir; nous ne le decouvrimes qu'en y arrivant, attendu qu'il étôt situé au pied d'une montagne, au milieut d'un bois dont les arbres elevés le dérobeient à notre vue. Il avoit un air antique et délabré, qui prouvoit moins l'opulence de son maître que sa noblesse. Néanmoins, quand nous y fimes son maître que sa noblesse. Néanmoins, quand nous y fimes

entrés, nous y trouvaines la caducité du bâtiment compensee par la propreté des meubles.

Don Juan nous recut dans une salle bien ornée, où il nous présenta une dame qu'il appela devant nous sa sœur Dorothée, et qui pouvoit avoir dix-neuf à vingt ans. Elle étoit fort parée, comme une personne qui, s'étant attendue à notre visite, avoit envie de nous paroître aimable; et, s'offrant à ma vue avec tous ses eharmes, elle fit sur moi la même impression qu'Antonia, e'està-dire que je fus troublé; mais je eachai si bien mon trouble, que Seipiou même ne le remarqua pas. Notre eonversation roula, comme celle du jour précédent, sur le plaisir mutuel que nous nous faisions de nous voir quelques fois, et de vivre ensemble en bons voisins. Il ne nous parla point eneore de Séraphine, et nous ne lui dimes rien qui pût l'eugager à nous déclarer son amour; nons étions bien aises de le voir venir là-dessus. Pendant notre entretien je jetois souvent la vue sur Dorothée, quoique j'affectasse de l'envisager le moins qu'il m'étoit possible ; et, toutes les fois que mes regards rencontroient les siens, c'étoient autant de traits nouveaux qu'elle me laucoit dans le eœur. Je dirai pourtant, pour rendre une exacte justice à l'objet aimé, que ce n'étoit point une beauté parfaite : si elle avoit la peau d'une blancheur éblouissante et la bouche plus vermeille que la rose, son nez étoit un peu trop long et ses yeux trop petits : eependant le tout ensemble m'enchantoit.

Enfin je ne sortis point du château de Jutella comme j'y étois entré; et, m'en retournant à Lirias l'esprit rempli de Dorothée, je ne voyois qu'elle, je ne parlois que d'elle. Comment donc, mon maître, me dit Seipion en me eonsidérant d'un air étouné. vous êtes bien occupé de la sœur de don Juan! vous auroit-elle inspiré de l'amour? Oui, mon ami, lui répondis-je, et j'en rougis de honte. O Ciel! moi qui depuis la mort d'Antonia ai regardé mille jolies personnes avec indifférence, faut-il que j'en rencontre une qui m'enflamme à mon âge, sans que je puisse m'en défendre? Eh bien! monsieur, reprit le fils de la Coseolina, vous devez vous applaudir de l'aventure, au lieu de vous en plaindre; vous étes encore dans un âge où il n'y a point de ridieule à brûler d'une amoureuse ardenr, et le temps n'a point assez flétri votre front pour vous ôter l'espérance de plaire. Croyez-moi, quand yous reverrez don Juan, demandez-lui hardiment sa sœur : il ne peut la refuser à un homme comme vous ; et d'ailleurs, s'il faut absolument être gentilhomme pour éponser Dorothée, ne l'étes-vous pas ? Vous avez des lettres de noblesse, cela suffit pour votre posterité: lorsque le temps aura mis sur ces lettres le voile épais dont il couvre l'origine de toutes les maisons, après quatre ou cinq générations, la race des Santillane sera des plus illustres.

CHAP. XIV.—Du double mariage qui fut fait à Lirias, et qui finit enfin l'histoire de Gil Blas de Santillane.

Scipion m'encouragea par ĉe discours à me declarer amant de Drotthée, sans songer qu'il m'exposoit à essuyer un refus. Je ne m'y determinaintéanmoins qu'en tremblant. Quoique je ne parusse pas avoir mon âge, et que je pusse me donner dix bonnes amées moins que je n'en avois, je ne laissois pas de me croire bien fondé à douter que je plusse à une jeune beauté. Je pris pourtant la résolution d'en risquer la demande sitôt que je verrois son frère, qui, de son côté n'étant pas sûr d'obtenir ma filleule, n'étoit pas sans inquiétude.

Il revint à mon château le lendemain matin, dans le temps que j'achevois de mbabiller. Seigneur de Santillane, me dit-il, je viens aujourd'hui à Lirias pour vous parler d'une affaire sèrieuse. Je le fis passer dans mon cabinet, où d'abord entrant en matière : Je crois, continua-t-il, que vous n'ignorez pas le sujet qui m'amène : j'aime Séraphine; vous pouvez tout aur son pére; le vous prie de me le rendre favorable; faites-moi obtenir l'objet de mon amour : que je vous doive le bonheur de ma vie. Seigneur don Juan, lui répondis-je, comme vous allez d'abord au fait, vous ne trouverez pas mauvais que je suive votre exemple, et qu'après vous avoir promis mes bons offices auprès du père de ma filleule, je vous demande les vôtres auprès de votre seur.

A ces derniers mots, don Juan laissa éclater une agréable surprise, dont je tirai un augure favorable. Seroit-il possible, s'écria-t-il ensuite, que borothée eût fait hier la conquête de votre œur? Elle m'a charmé, lui dis-je, et je me croirai le plus heureux de tous les hommes, si ma recherche vous platt à l'un et à l'autre. C'est de quoi vous devez être assuré, me répliqua-t-il; tout nobles que nous sommes, nous ne dédaignerons parotre alliance. Je suis bien aise, lui repartis-je, que vous ne fassicz pas difficulté de recevoir pour beau-frère un roturier, je vous en estime davantage; vous montrez en cela votre bon esprit : mais quand vous seriez assez vain pour ne vouloir accorder la main de votre sœur qu'à un noble, sachez que j'ai de quoi contenter votre vanité. J'ai travaillé vingt ans dans les

bureaux du ministère; et le roi, pour récompenser les services que j'ai rendus à l'état, m'a gratifié de lettres de noblesse que je vais vous faire voir. En achevant ces paroles, je tirai mes patentes d'un tiroir où je les tenois humblement cachées, et je les présentai au gentilhomme, qui les lut d'un bout à l'autre attentivement avec une extrême satisfaction. Voilà qui est bon, repui-il en me les rendant; Dorothée est à vous. Et vous, m'écritai-ie. comptex sur Sérarbine.

Ces deux mariages furent done ainsi résolus entre nous. Il ne tut plus question que de savoir si les futures y consentiroient de bonne rrace; car don Juan et moi, également delicats, nous ne prétendions point les obtenir majeré elles. Ce gentilhomme retourna au châtean de Jutella pour me proposer à as aœur; et moi l'assemblai Scipion, Béatrix, et ma filleule, pour leur faire part de Pentretien que je venois d'avoir avec ce cavalier. Béatrix fut d'avis qu'on l'acceptat pour époux sans hésiter; et Séraphine fit comoftre, par son silence, qu'elle étoit du sentiment de sa mère. Pour le père, il ne fut pas, à la vérité, d'une autre opinion; mais il témoigna quelque inquiétude sur la dot qu'il faudroit, disoit-il, donner à un gentilhomme dont le château avoit un si pressant besoin de réparations. Je fermai la bouche à Scipion, en lui disant que cela me regardoit, et que je faisois présent à ma filleule de quatre mille pistoles pour payer sa dot.

Je revis don Juan des le soir meme. Vos affaires, lui dis-je, ont à merveille; je souhait cup els miennes ne soient pas dans un plus mauvais état. Elles vont aussi le mieux du monde, me répondit-il; je n'ai pas été à la peine d'employer l'autorite pour avoir le consentement de Dorothée » votre, personne lui revient, et vos manières lui plaisent. Vous appréhendiez de n'être pas de son goût, et elle craint, avec plus de raison, que n'ayant à vous offrir que son cœur et sa main... Que voudrois-je de plus? interrompis-je tout transporté de joie. Puisque la charmante Dorothée n'a point de répugnance à lier sou sort au mien, c'est tout ce que je demande : je suis assez riche pour l'épouser sans dot, et as seule possession comblera tous mes veux.

Don duan et moi, fort satisfaits d'avoir heureusement amené les choses jusque-là, nous résolûmes, pour hater nos noces, d'en supprimer les cérémonies superflues. J'abouchai ce gentil-homme avec les parents de Séraphine; et, après qu'ils furent convenus des conditions du mariage, il prit congé de nous, en nous promettant de revenir le lendemain, avec loughtée. L'eurie que j'avois de paroftre agréable à cette dagme que-fit emplover

trois bonnes heures pour le moins à m'ajuster, à m'adoniser ; eneore ne pus-je parvenir à me rendre content de ma personne. Pour un adolescent qui se prépare à voir sa maltresse, ce n'est qu'un plaisir; mais pour un homme qui commence à vieillière éest une occupation. Cependant je fus plus heureux que je ne le méritois : je revis la sœur de don Juan, et j'en fus regardé d'un œil si favorable, que je m'iunginia valoir encore quelque chose. J'eus avec elle un long entretien. Je fus charmé du caractère de son esprit, et je jugeai qu'avec de bounes façons et beaucoup de complaisance, je deviendrois un époux chéri. Plein d'une si douce espérance, j'envoyai chercher deux notairnes recours au curé de Paterna, qui vinit à Lirias, et nous marria, don Juan et moi à hos maltresses.

Je fis donc allumer pour la seconde fois le flambeau de l'hyménée, et je n'ens pas sujet de m'en repentir. Dorothée, en femme vertueuse, se fit un plaisir de son devoir; et, sensible au soin que je prenois d'aller au-devant de ses desirs, elle s'attacha bientôt à moi comme si j'eusse été jeune. D'une autre part, don Juan et ma filleule s'enflammèrent d'une ardeur mutuelle ; et ce qu'il y a de singulier, les deux belles-sœurs concurent l'une pour l'autre la plus vive et la plus sincère amitié. De mon côté, je trouvai dans mon bean-frère tant de bonnes qualités, que je me sentis naltre pour lui une véritable affection, qu'il ne paya point d'ingratitude. Enfin l'union qui régnoit entre nous tous étoit telle, que le soir, lorsqu'il falloit nous quitter pour nous rassembler le lendemain, cette séparation ne se faisoit pas sans peine; ce qui fut cause que des deux familles nous résolûmes de n'en faire qu'une, qui demeureroit tantôt au château de Lirias, et tantôt à celui de Jutella, auquel, pour cet effet, on fit de grandes réparations des pistoles de son excellence.

Il y a déja trois aux, ami lecteur, que je mêne une vie déjicieuse avec des personnes si chères. Pour comble de satisfaction, le Ciel a daigné m'accorder deux enfants, dont l'éducation va deveiur l'amusement de mes vieux jours, et dont je crois pieusement être le pére.

FIŅ.

4. G. 234476



## TABLE.

| DÉCLARATION DE L'AUTEUR.<br>GIL BLAS AU LECTEUR.                                                                                                                        | Page f                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| LIVRE PREMIER.                                                                                                                                                          |                                    |
| CHAPITRE I De la naissance de Gil Blas, et de so                                                                                                                        | n éducation. 5                     |
| CHAP. II Des alarmes qu'il eut en allant à Peg                                                                                                                          |                                    |
| qu'il fit en arrivant dans cette ville, et avec quel ho<br>Chap. III. — De la tentation qu'eut le muletier sur la<br>en fut la suite, et comment Gil Blas tomba dans Ca | route; quelle                      |
| lant éviter Scylla.                                                                                                                                                     | 10                                 |
| Chap. IV. — Description du souterrain, et quelle<br>Gil Blas.                                                                                                           |                                    |
| Chap. V. — De l'arrivée de plusieurs autres voleur                                                                                                                      | s dans le sou-                     |
| terrain, et de L'agréable conversation qu'ils eurent<br>Chap. VI. — De la tentative que fit Gil Blas pour                                                               | tous ensemble. 15                  |
| quel en fut le succès.                                                                                                                                                  | 21                                 |
| CHAP. VII. — De ce que fit Gil Blas, ne pouvant fair<br>CHAP. VIII. — Gil Blas accompagne les voleurs. Que                                                              |                                    |
| sur les grands chemins.                                                                                                                                                 | 25                                 |
| Chap. IX. — De l'événement sérieux qui suivit cette<br>Chap. X. — De quelle manière les voleurs en usèren<br>Du grand dessein que forma Gil Blas, et quel               | t avec la dame.<br>en fut l'événe- |
| ment.                                                                                                                                                                   | 29                                 |
| Chap. XI. — Histoire de dona Mencia de Mosquera.<br>Chap. XII. — De quelle manière désagréable Gil B                                                                    | llas et la dame                    |
| furent interrompus.                                                                                                                                                     | 40                                 |
| Chap. XIII. — Par quel hasard Gil Blas sortit enfir<br>où il alls.                                                                                                      | n de prison, et                    |
| CHAP. XIV De la réception que dona Mencia la                                                                                                                            |                                    |
| CHAP. XV. — De quelle façon s'habilla Gil Blas, d<br>sent qu'il reçut de la dame, et dans quel équip                                                                    | u nouveau pré-<br>age il partit de |
| Burgos.                                                                                                                                                                 | 49                                 |
| CHAP. XVI. — Qui fait voir qu'on ne doit pas tro<br>la prospérité.                                                                                                      | op compter sur                     |
| CHAP. XVII Quel parti prit Gil Blas après l'aver                                                                                                                        | nture de l'hôtel                   |
| garni.                                                                                                                                                                  | 57                                 |
| LIVRE DEUXIEME.                                                                                                                                                         |                                    |
|                                                                                                                                                                         |                                    |

| 638         | TABLE.                                                                |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| cencié Sé   | dillo. Dans quel état étoit ce chanoine. Portrait de sa               |      |
| gouvernar   | nte. Page                                                             | 6    |
|             | - De quelle manière le chanoine, étant tombé malade.                  |      |
|             | ce qu'il en arriva, et ce qu'il laissa par testament à                |      |
| Gil Blas.   |                                                                       | 69   |
|             | - Gil Blas s'engage au service du docteur Sangrado.                   | -    |
|             | un célèbre médecin.                                                   | 73   |
|             | - Gil Blas continue d'exercer la médecine avec autant                 |      |
| de succès   | que de capacité Aventure de la bague retrouvée.                       | 78   |
| CHAP. V     | - Suite de l'aventure de la bague retrouvée. Gil Blas                 |      |
| abandonn    | e la médecine et le séjour de Valladolid.                             | 86   |
|             | - Quelle route il prit eu sortant de Valladolid, et quel              | -    |
|             | joignit en chemin.                                                    | 91   |
|             | - Histoire du garçon barbier.                                         | 93   |
| CHAP. VIII. | - De la rencontre que Gil Blas et son compagnon                       |      |
| firent d'or | homme qui trempoit des croûtes de pain dans une                       |      |
| fontaine, e | et de l'entretien qu'ils eurent avec lui.                             | 114  |
| CHAP. IX    | - Dans quel état Diego retrouva sa famille, et après                  |      |
| quelles ré  | jouissances Gil Blas et lui se séparèrent.                            | 117  |
| •           | TATION MOOTOTHER                                                      |      |
|             | LIVRE TROISIEME.                                                      |      |
| CHAP. II    | de l'étonnement où fut Gil Blas de rencontrer à Ma-                   |      |
| Снар. 11    | de l'étonnement où fut Gil Blas de rencontrer à Ma-                   |      |
|             | pitaine Rolando, et des choses curicuses que ce voleur                |      |
| lui racont  | a.                                                                    | 128  |
|             | - Il sort de chez don Bernard de Castille Blazo, es va                | 170  |
| servir un   | petit-maltre.  — De quelle manière Gil Blas fit connoissance avec les | 132  |
| CHAP. IV    | petits-maltres; du secret admirable qu'ils lui enseignè-              |      |
|             | avoir, à peu de frais, la réputation d'homme d'esprit, et             |      |
|             | it singulier qu'ils lui firent faire.                                 | 140  |
|             | - Gil Blas devient homme a bonnes fortunes. Il fait con-              | 140  |
|             | avec une jolie personne.                                              | 144  |
| Coup VI     | - De l'entretien de quelques seigneurs sur les comédiens              | 1.40 |
|             | ipe du prince.                                                        | 149  |
| Court WII   | -Histoire de don Pompeyo de Castro.                                   | 159  |
| CHAP. VIII  | - Quel accident obligea Gil Blas à chercher une nou-                  | 132  |
| velle con   | Etion                                                                 | 158  |
| C IV        | -Quelle personne il alla servir après la mort de don                  | 100  |
| Mathias d   |                                                                       | 169  |
| Mathias u   | Qui n'est pas plus long que le précédent.                             | 163  |
| CHAP. A     | - Comment les comédiens vivoient ensemble, et de                      | 100  |
| CHAP. Al. " | nière ils traitoient les aûteurs.                                     | 168  |
|             | - Gil Blas se met dans le goût du théâtre ; il s'aban-                | 100  |
|             | délices de la vie comique, et s'en dégoûte peu de                     |      |
| dome au     | r dentes de sa vie consique, et s'en degoute peu de                   |      |

Fage 175

179

207

215

921

# LIVRE QUATRIEME. Chapitre I. — Gil Blas, ne pouvant s'accoutumer aux mœurs des comédiens, quitte le service d'Arsénie et trouve une plus honnéte

CBAP. III. — Du grand changement qui arriva chez don Vincent; et de l'étrange résolution que l'amour fit prendre à la belle Aurore. 182

CHAP. VI. - Quelles ruses Aurore mit en usage pour se faire aimer

CHAP. VII. - Gil Blas change de condition, et il passe au service

CHAP. II. - Comment Aurore regut Gil Blas,

Chap. IV. — Le mariage de vengeance, nouvelle.

Chap. V. — De ce que fit Aurore de Guzman lorsqu'elle fut à Sala-

maison.

manque.

eurent ensemble.

de don Luis Pacheco.

de don Gonzale Pacheco.

| CHAP. VIII De quel caractère était la marquise de Chaves, et        |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| quelles personnes alloient ordinairement chez elle.                 | 230   |
| CHAP. IX Par quel incident Gil Blas sortit de chez la marquise      |       |
| de Chaves, et ce qu'il devint.                                      | 233   |
| Chap. X Histoire de don Alphonse et de la belle Séraphine.          | 237   |
| CHAP. XI Quel homme c'étoit que le vieil ermite, et comment         |       |
| Gil Blas s'aperçut qu'il étoit en pays de connoissance.             | 248   |
| LIVRE CINQUIEME.                                                    |       |
| CHAPITRE I Histoire de don Raphaël.                                 | 251   |
| CHAP. II Du conseil que don Raphaël et ses auditeurs tinrent ensem- |       |
| ble et de l'aventure qui leur arriva lorsqu'ils voulurent sortir du |       |
| hois.                                                               | 301   |
| LIVRE SIXIEME. *                                                    |       |
|                                                                     |       |
| CHAPITRE I De ce que Gil Blas et ses compagnons firent après        |       |
| avoir quitté le comte de Polan ; du projet important qu'Ambroise-   |       |
| forma et de quelle manière il fut exécuté.                          | 307   |
| Chap. II De la résolution que don Alphonse et Gil Blas prirent      |       |
| après cette aventure.                                               | 315   |
| CHAP. III Après quel désagréable incident don Alphonse se           |       |
| trouva au comble de la joie et par quelle aventure Gil Blas se vit  |       |
| tont-à-coup dans une heureuse situation.                            | 318   |
|                                                                     |       |
| LIVRE SEPTIEME.                                                     |       |
| Chapitre IDes amours de Gil Blas et de la dame Lorença Sé-          |       |
| phora.                                                              | 320   |
| CHAP. II Ce que devint Gil Blas après sa sortie du château de       |       |
| Leyva, et des heureuses suites qu'eut le mauvais succès de ses      |       |
| amours.                                                             | 326   |
| CHAP. III Gil Blas devient le favori de l'archevêque de Grenade,    |       |
| et le canal de ses grâces.                                          | 350   |
| The same as one process.                                            | MATE. |
|                                                                     |       |
| *                                                                   |       |

| Chap. IV. — L'archevêque tombe en apoplexie. De l'embarras où se trouve Gil Blas, et de quelle façon il en sort. Page | <b>1</b> 18 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CHAP. V. — Du parti que prit Gil Blas après que l'archevêque lui                                                      | 334         |
| eut donné son congé. Par quel hasard il rencontra le licencié qui                                                     |             |
| lui avoit tant d'obligation, et quelles marques de reconnoissance il                                                  |             |
|                                                                                                                       | 337         |
| CHAP. VI.—Gil Blas va voir jouer les comédiens de Grenade. De l'é-                                                    | 301         |
| tonnement où le jeta la vue d'une actrice, et de ce qu'il en ar-                                                      |             |
| riva.                                                                                                                 | 340         |
| CHAP. VII Histoire de Laure.                                                                                          | 344         |
| CHAP. VIII De l'accueil que les comédiens de Grenade firent à                                                         |             |
| Gil Blas et d'une nouvelle reconnoissance qui se fit dans les foyers                                                  |             |
| de la comédie.                                                                                                        | 355         |
| Chap. IX - Avec quel homme extraordinaire il soupa ce soir-là, et                                                     |             |
| de ce qui se passa entre eux.                                                                                         | 337         |
| CHAP. X De la commission que le marquis de Marialva donna à                                                           |             |
| Gil Blas, et comment ce fidèle secrétaire s'en acquitta.                                                              | 360         |
| CHAP. XI De la nouvelle que Gil Blas apprit, et qui fut un coup                                                       |             |
| de foudre pour lui.                                                                                                   | 363         |
| CHAP. XII Gii Blas va loger dans un hôtel garni. Il y fait con-                                                       |             |
| naissance avec le capitaine Chinchilla. Quel homme c'étoit que cet                                                    |             |
| officier, et quelle affaire l'avoit amené à Madrid.                                                                   | 36          |
| CHAP. XIII Gil Blas rencontre à la cour son ami Fabrice.                                                              |             |
| Grande joie de part et d'autre. Où ils allèrent tous deux, et de la                                                   |             |
| curieuse conversation qu'ils eurent ensemble.                                                                         | 37          |
| CHAP. XIV Fabrice place Gil Blas auprès du comte Galiano,                                                             |             |
| seigneur sicilien.                                                                                                    | 378         |
| CHAP. XV Des emplois que le comte Galiano donna dans sa                                                               |             |
| maison à Gil Blas.                                                                                                    | 38          |
| CHAP. XVIDe l'accident qui arriva au singe du comte de Galiano,                                                       |             |
| du chagrin qu'en eut ce seigneur. Comment Gil Blas tomba ma-                                                          |             |
| lade e tquelle fut la suite de sa maladie.                                                                            | 38          |
| LIVRE HUITIEME.                                                                                                       |             |
| CHAPITRE I Gil Blas fait une bonne connaissance, et trouve un poste                                                   |             |
| qui le console de l'ingratitude du comte de Galiano. Histoire de                                                      |             |
| don Valério de Luna.                                                                                                  | 39          |
| don three of Danie                                                                                                    | .,,,        |

| Chapter I Gil Blas fait une bonne connaissance, et trouve un poste    |    |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| qui le console de l'ingratitude du comte de Galiano. Histoire de      |    |  |  |  |  |  |  |
| don Valério de Luna.                                                  | 39 |  |  |  |  |  |  |
| Chap. II Gil Blas est présenté au duc de Lerme, qui le re-            |    |  |  |  |  |  |  |
| çoit au nombre de ses secrétaires ; ce ministre le fait travailler et |    |  |  |  |  |  |  |
| est content de son travail.                                           | 39 |  |  |  |  |  |  |
| Chap. III Il apprend que son poste n'est pas sans désagrément.        |    |  |  |  |  |  |  |
| De l'inquiétude que lui canse cette nouvelle, et de la conduite       |    |  |  |  |  |  |  |

qu'elle l'oblige à tenir. 399
Cuap. IV.— Gil Blas gagne la faveur du duc de Lerme, qui le rend
dépositaire d'un secret important.
402
Cuap. V. Oblige serve (Cil Blas comblé de leie all beneue et de

CHAP. V. — Où l'on verra Gil Blas comblé de joie, d'honueur et de misère.

401

| TABLE.                                                             | 641 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Cnap, VI Comment Gil Blas fit connaître sa misère au duc de        |     |
| Lerme, et de quelle façon en usa ce ministre avec lui. Page        | 407 |
| CHAP. VII Du bon usage qu'il fit de ses quinze cents ducats;       |     |
| de la première affaire dont il se mêla, et quel profit il lui en   |     |
| revint.                                                            | 411 |
| CHAP. VIII Histoire de don Roger de Rada.                          | 415 |
| CHAP IX Par quels moyens Gil Blas fit en peu de temps une          |     |
| fortune considérable, et des grands airs qu'il se donna.           | 420 |
| Chap. X Les mœurs de Gil Blas se corrompent entièrement à          |     |
| la cour. De la commission dont le chargea le comte de Lemos,       |     |
| et de l'intrigue dans laquelle ce seigneur et lui s'engagèrent.    | 426 |
| CHAP. XI De la visite secrète et des présents que le prince d'Es-  |     |
| pagne fit à Catalina.                                              | 432 |
| CHAP. XII Qui étoit Catalina. Embarras de Gil Blas, son inquié-    |     |
| tude, et quelle précaution il fut obligé de prendre pour se mettre |     |
| l'esprit en repos.                                                 | 435 |
| CHAP. XIII Gil Blas continue de faire le seigneur. Il apprend      |     |

### des nouvelles de sa famille : quelle impression elles font sur lui. LIVRE NEUVIEME

Il se brouille avec Fabrice.

| 2120 12012                                                        |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| CHAPITRE I Scipion veut marier Gil Blas, et lui propose la fi le  |     |
| d'un riche et fameux orfèvre. Des démarches qui se firent en con- |     |
| séquence.                                                         | 441 |
| CHAP, II Par quel basard Gil Blas se ressouvint de don Al-        |     |

phonse de Leyva, et du service qu'il lui rendit par vanité. CHAP, III. - Des préparatifs qui se firent pour le mariage de Gil

Blas, et du grand événement qui les rendit inutiles. CHAP. IV. - Comment Gil Blas fut traité dans la tour de Ségovie,

et de quelle manière il apprit la cause de sa prison. CHAP. V. - Des réflexions qu'il fit cette nuit avant que de s'en-

dormir, et du bruit qui le réveilla, 451 CHAP. VI. - Histoire de don Gaston de Cogollos et de dona Helena

de Galisteo. CHAP. VII. - Scipion vient trouver Gil Blas à la tour de Ségovie. et lui apprend bien des nouvelles. 467

CHAP. VIII. - Du premier voyage que Scipion fit à Madrid : quels en furent le motif et le succès. Gil Blas tombe malade. Suite de

sa maladie. 470 CHAP. IX. - Scipion retourne à Madrid. Comment et à quelles conditions il fit mettre Gil Blas en liberté. Où ils allèrent tous

deux en sortant de la tour de Ségovie, et quelle conversation ils eurent ensemble. Chap. X. - Ce qu'ils firent en arrivant à Madrid. Quel homme Gil

Blas rencontra dans la rue, et de quel événement cette rencontre fut suivie.

### LIVRE DIXIEME.

| CHAPITRE I Gil Blas part pour les Asturies; il passe par V |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| il va voir le docteur Sangrado son ancien maltre. Il       | rencontre    |
| par hasard le seigneur Manuel Ordonez, administ            | rateur de    |
| l'hôpital.                                                 | Page 480     |
| CHAP. I Gil Blas continue son voyage, et arrive heur       | eusement     |
| à Oviedo. Dans quel état il retrouva ses parents. Mo       | rt de son    |
| père ; suite de cette mort.                                | 486          |
| CHAP. III Gil Blas prend, la route du royaume de V         | alence, et   |
| arrive cufin à Lirias ; description de ce château, commo   | ent il v fut |
| recu, et quelles gens il y trouva.                         | 492          |
| CHAP. IV Il part pour Valence, ct va voir les seis         |              |
| Leyva; de l'entretien qu'il eut avec eux, et du bon ac     |              |
| lui fit Séraphine.                                         | 497          |
| CHAP. V.— Gil Blas va à la comédie, où il voit jouer un    |              |
| nouvelle, Succès de la pièce. Génic du public de Vale      | nce. 500     |
| Chap. VI. — Gil Blas, en se promenant dans les rues de     | nce, 500     |
|                                                            |              |
| rencontre un religieux qu'il croit reconnaltre ; quel hom  |              |
| que ce religieux.                                          | 503          |
| CHAP. VII Gil Blas retourne à son château de Lirias;       | de la nou-   |
| velle agréable que Scipion lui apprit, et de la réforme q  |              |
| dans leur domestique.                                      | 508          |
| CHAP. VIII Des amours de Gil Blas et de la belle Ant       |              |
| CHAP. IX Noces de Gil Blas et de la belle Antonia;         |              |
| façon elles se firent; quelles personnes y assistèrent, et | de quelles   |
| réjouissances elles furent suivies,                        | 515          |
| CHAP. X Suite du mariage de Gil Blas et de la belle        |              |
| Commencement de l'histoire de Scipion.                     | 519          |
| CHAP. XI Suite de l'histoire de Scipion.                   | 537          |
| CHAP. XII Fin de l'histoire de Scipion.                    | 546          |
| LIVRE ONZIEME.                                             |              |
|                                                            |              |
| CHAPITRE I De la plus grande joie que Gil Blas ait jam     | ais sentie,  |
| et du triste accident qui la troubla. Des changements e    | qui arrivé-  |
| rent à la cour , et qui furent cause que Santillane y re   | etourna. 560 |
| CHAP. II Gil Blas se rend à Madrid; il paroît à la cou     | ır ; le roi  |
| le reconnoît et le recommande à son premier ministre       | . Suite de   |
| cette recommandation.                                      | 563          |
| Chap. III De ce qui empêcha Gil Blas d'exécuter la         | résolution * |
| où il étoit d'abandonner la cour, et du service importa    | int que Jo-  |
| seph Navarro lul rendit.                                   | 567          |
| CHAP. IV Gil Blas se fait aimer du comte d'Olivarès.       | 569          |
| CHAP, V De l'entretien secret que Gil Blas eut avec N      |              |
| de la première occupation que le comte d'Olivarès lui      |              |
| Cnap. VI. — De l'usage que Gil Blas fit de ces trois cente |              |
| et des soins dont il chargea Scipion. Succès du mémoir     |              |
| vient de parler.                                           | 574          |
| vient de parter.                                           | 014          |

| CHAP. VII Par quel ha ard, dans quel endroit, et dans quel état                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| Gil Blas retrouva son ami Fabrice, et de l'entretien qu'ils eurent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| ensemble. Page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57                                       |
| CHAP. VIII - Gil Blas se rend de jour en jour plus cher à son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| à son maître. Du retour de Scipion à Madrid, et de la relation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| qu'il fit de son voyage à Santillane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58                                       |
| Cnap. IX Comment et à qui le comte-duc maria sa fille unique;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| et des fruits amers que ce mariage produisit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58                                       |
| CHAP. X Gil Blas rencontre par hasard le poète Nunez, qui lui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| apprend qu'il a fait une tragédie qui doit être incessamment repré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| sentée sur le théâtre du prince. Du malheureux succès de cette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| pièce, et du bonheur étounant dont il fut suivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58                                       |
| CHAP. XI Santillane fait donner un emploi à Scipion, qui part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| pour la Nouvelle-Espagne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58                                       |
| CHAP. XII Don Alphonse de Leyva vient à Madrid; motif de son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| voyage. De l'affliction qu'eut Gil Blas et de la joie qui la suivit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58                                       |
| Chap. XIII Gil Blas rencontre chez le roi don Gaston de Cogollos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| et don André de Tordésillas; où ils allèrent tous troi s. Fin de l'his                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| toire de don Gaston et de dona Helena de Galisteo. Quel service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| Santillane rendit à Tordésillas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59                                       |
| CHAP. XIV Santillane va chez le poète Nunez. Quelles person-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| nes il y trouva, et quels discours y furent tenus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59                                       |
| LIVRE DOUZIEME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| CHAPITRE I Gil Blas est envoyé par le ministre à Tolède, Du motif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
| CHAPITRE I. —Gil Blas est envoyé par le ministre à Tolède, Du motif<br>et du succès de son voyage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .59                                      |
| et du succès de son voyage.  Char. II. — Santillane rend compte de sa commission au ministre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .59                                      |
| et du succès de son voyage.  Char. II. — Santillane rend compte de sa commission au ministre, qui le charge du soin de faire venir Lucrèce à Madrid. De l'arrivée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .59                                      |
| et du succès de son voyage.  Carr. II. — Santillane rend compte de sa commission au ministre, qui le charge du soin de faire venir Lucrèce à Madrid. De l'arrivée de cette comédienne, et de son début à la cour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .59                                      |
| et du succès de son voyage.  Cart. II. — Santillane rend compte de sa commission au ministre, qui lo charge du soin de faire venir Lucrèce à Madrid. De l'arrivée de cette comédienne, et de son debut à la cour. Cart. III. — Lucrèce îni grand bruit à la cour et jous devant le roi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59                                       |
| et du succès de son voyage.  Cans. II. — Santillaor rend compte de sa commission au ministre, qui le charge du soin de faire veuir Lucrèce à Madrid. De l'arrivée de cette comédienne, et de son début à la cour.  Cans. III. — Lucrèce fait grand bruit à la cour et joue devant le roi, qui en deviett amoureux. Suite de cet amourt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60                                       |
| et du succès de son voyage.  Care, II. — Santillance rend compte de sa commission au ministre, qui lo charge du soin de faire veuir Lucrèce à Madrid. De l'arrivée de cette comédience, et de son début à la cour.  Caus, III. — Lucrèce fair grand bruit à la cour et jone devant le roi, qui en devient amoureux. Suite de cet amour.  Case, IV. — Du ouvel emploi que donna le ministre à Santillanc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60                                       |
| et du succès de son voyage.  Cars. II. — Santillaor rend compte de sa commission au ministre, qui le charge du soin de faire veuir Lucrèce à Madrid. De l'arrivée de cette comédienne, et de soin édeux à la cour.  Cars. III. — Lucrèce fait grand bruit à la cour et joue devant le roi, qui en devient amoureux. Suite de cet amour.  Cars. IV. — Du nouvel emploi que donna le ministre à Santillane.  Cars. V. — Le fils de la Génoise est reconnu par acte aubentique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60                                       |
| et du succès de son voyage.  Caux, II. — Santillance read compte de sa commission au ministre, qui lo charge du soin de faire veuir Lucrèce à Madrid. De l'arrivée de cette camédienne, et de son début à la cour.  Caux, III.— Lucrèce fait grand bruit à la cour et Jone devant le roi, qui en devient amoureux. Suite de cet amour.  Caux, IV.— De nouvel emploi que donna le ministre à Santillance.  Caux, V.— Le fils de la Génoise est reconnu par acte authentique, et nommé don l'ent-Philippe de Guzman. Suntillanc fait la maison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60                                       |
| et du succès de son voyage.  Cars. II. — Santillaor rend compte de sa commission au ministre, qui le charge du soin de faire veuir Lucrèce à Madrid. De l'arrivée de cette comédienne, et de soin début à la cour.  Cars. III. — Lucrèce fait grand bruit à la cour et joue devant le roi, qui en devient amoureux. Suite de cet amour.  Cars. IV. — Du nouvel emploi que donna le ministre à Santillanc.  Cars. V. — Le fils de la Génoise est reconnu par acte authentique, et nommé don Henri-Philippe de Gurman. Santillanc fait la maison de ce jeune seigneur, et lui donne toutes sortes de matires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 60 61                                 |
| et du succès de son voyage.  Case, II. — Santillanc rend compte de sa commission au ministre, qui le charge du soin de faire veuir Lucrèce à Madrid. De l'arrivée de cette camédienne, et de son début à la cour.  Case, III. — Lucrèce fait grand bruit à la cour et joue devant le roi, qui en devieut amoureux. Suite de cet amour.  Case, IV. — De fils de la Génoise est reconnu par acte authentique, et nommé dou fleuri-Philippe de Guzman. Sontillanc fait la misson de ce jeune seigneur, et lui donne toutes sortes de maltres.  Case, VI. — Scipion revieut de la Nouvelle-Spagne. Git il Blas le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 60                                    |
| et du succès de son voyage.  Cars. II. — Santillaor rend compte de sa commission au ministre, qui le charge du soin de faire veuir Lucrèce à Madrid. De l'arrivée de cette comédienne, et de soin début à la cour.  Cars. III. — Lucrèce fait grand bruit à la cour et joue devant le roi, qui en devient amoureux. Suite de cet amour.  Cars. IV. — Du nouvel emploi que donna le ministre à Santillanc.  Cars. V. — Le fils de la Génoise est reconnu par acte aubentique, et nommé don Henri-Philippe de Gurman. Santillanc fait la maison de ce jeune seigneur, et tui donne toutes sortes de maltres.  Cars. V. I. — Scipion revient de la Nouvelle-Espagne. Git Blas le place auprès de don Henri-Des études de ce jeune seigneur. Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60                                       |
| et du succès de son voyage.  Cas., II. — Santillanc rend compte de sa commission au ministre, qui le charge du soia de faire veuir Lucrèce à Madrid. De l'arrivée de cette camédienne, et de son début à la cour.  Cal.P. III. — Lucrèce fait grand bruit à la cour et joue devant le roi, qui en dévieut amoureux. Suite de cet amour.  Cal.P. V. — De no unvel emploi que donna le ministre à Santillanc.  Cal.P. V. — Le fils de la Génoise est reconnu par acte authentique, et nommé don Henri-Philippe de Guzman. Santillanc fait la maison de ce jeune seigneur, et lui donne toutes sortes de maitres.  Cal.P. VI. — Scipion revieut de la Nouvellé-Spagne. Gil Blas le place auprès de don Henri. Des études de ce jeure seigneur. Des honneurs qu'on lui fit, et à quelle dame le contte-duc le maria,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60                                       |
| et du succès de son voyage.  Cars. II. — Santillaor erad compte de sa commission au ministre, qui le charge du soin de fufre veuir Lucrèce à Madrid. De l'arrivée de cette comédienne, et de son début à la cour.  Cars. III. — Lucrèce fait grand bruit à la cour et joue devant le roi, qui en devient amoureux. Suite de cet amour.  Cars. IV. — Du nouvel emploi que donna le ministre à Santillance.  Cars. V. — Le fils de la Génoise ext reconnu par acte authentique, et nommé don Henri-Philippe de Gurman. Santillanc fait la maison de ce jeune seigneur, et lui donne toutes sortes de maltres.  Cars. VI. — Scipion revient de la Nouvelle-Espagne. Git Blas le place auprès de don Henri-Des études de ce jeune seigneur, et ui nes études de ce jeune seigneur, et ui nos études de ce jeune seigneur, et ui nos études de ce jeune seigneur, et ui noble matgré lui.  Cars. VII. — Scipion revient de la Nouvelle-Espagne. Git Blas le place auprès de don Henri-Des études de ce jeune seigneur, et ui noble matgré lui.  Comment Gil Blas fut fait noble matgré lui.                 | 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6 |
| et du succès de son voyage.  Cas., II. — Santillanc rend compte de sa commission au ministre, qui le charge du soia de faire veuir Lucrèce à Madrid. De l'arrivée de cette camédienne, et de son début à la cour.  Cal.P., III. — Lucrèce fait grand bruit à la cour et joue devant le roi, qui en devieut amoureux. Suite de cet amour.  Cal.P. V. — De fils de la Génoise est reconnu par acte authentique, et nommé don Henri-Philippe de Gurman. Santillanc fait la maison de ce jeune seigneur, et lui donne toottes sortes de maltres.  Cal.P. VI. — Scipion revieut de la Nouvellé-Spagne. Gil Blas le place auprès de don Henri. Des études de ce jeure seigneur. Des honneurs qu'on lui fit, et à quelle dame le contie-duc le maria. Comment Gil Blas fat fait noble malgré lui.  Cal.P. VII. — Gil Blas renouvel encore l'abrice par hasard, De la der                                                                                                                                                                                                                                      | 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6 |
| et du succès de son voyage.  Cars. II. — Santillaor erad compte de sa commission au ministre, qui le charge du soin de fufre veuir Lucrèce à Madrid. De l'arrivée de cette comédienne, et de son début à la cour .  Cars. III. — Lucrèce fait grand bruit à la cour et joue devant le roi, qui en devient amoureux. Suite de cet amour.  Cars. IV. — Du nouvel emploi que donna le ministre à Santillance.  Cars. V. — Le fils de la Génoise est reconnu par acte authentique, et nommé don Henri-Philippe de Gurman. Santillance fait la maison de ce jeune seigneur, et lui donne toutes sortes de maltres.  Cars. V. I. — Scipion revient de la Nouvelle-Espagne. Git Blas le place auprès de don Henri-Des études de ce jeune seigneur.  Cars. VII. — Gil Blas fut fait noble malgré lui.  Cars. VII. — Gil Blas fut fait noble malgré lui.  Cars. VII. — Gil Blas fut fait noble malgré lui.  Cars. VII. — Gil Blas fut fait noble malgré lui.  Cars. VII. — Gil Blas fut fait noble malgré lui.                                                                                                  | 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6 |
| et du succès de son voyage.  Cas., II. — Santillanc rend compte de sa commission au ministre, qui le charge du soin de faire veuir Lucrèce à Macil. De l'arrivée de cette camétienne, et de son début à la cour.  Cas., III. — Lucrèce fait grand bruit à la cour et jone devant le roi, qui en devient anourens. Suite de cet amoure.  Cas., IV. — Du nouvel emploi que donna le ministre à Santillance.  Cas., V. — Le fils de la Génoise est reconnu par acte authentique, et nomme don Henri-Philippe de Guzman. Santillance fui la maison de ce jeune seigneur, et lui donne toutes sortes de malres.  Cas., V. — Serjoin revient de la Nouvellé-Bayagne. Gil Blas le place auprès de don Henri. Des études de ce jeure seigneur. Des honneurs qu'on lui fit, et à quelle dame le comte-due le maria. Comment Gil Blas tel fait la quelle dame le comte-due le maria. Comment Gil Blas rencontre encore l'arbrice par hasard. De la denirée conversation qu'ils eurent ensemble, et de l'avis important que Nonez donna à Santillane.                                                             | 666666666666666666666666666666666666666  |
| et du succès de son voyage.  Cars. II. — Santillaor erad compte de sa commission au ministre, qui le charge du soin de fufre veuir Lucrèce à Madrid. De l'arrivée de cette comédienne, et de son début à la cour .  Cars. III. — Lucrèce fait grand bruit à la cour et joue devant le roi, qui en devient amoureux. Suite de cet amour.  Cars. IV. — Du nouvel emploi que donna le ministre à Santillance.  Cars. V. — Le fils de la Génoise est reconnu par acte authentique, et nommé don Henri-Philippe de Gurman. Santillance fait la maison de ce jeune seigneur, et lui donne toutes sortes de mattres.  Cars. VI. — Scipion revient de la Nouvelle-Espagne. Git Blas le place auprès de don Henri-Des études de ce jeune seigneur.  Cars. VII. — Gil Blas fut fait noble malgré lui.  Cars. VII. — Gil Blas fut fait noble malgré lui.  Cars. VII. — Gil Blas fut fait noble malgré lui.  Cars. VII. — Gil Blas fut fait noble malgré lui.  Cars. VII. — Gil Blas fut fait noble malgré lui.  Cars. VII. — Comment Gil Blas apprit que l'avis de l'avis important que Nunez donna à Santillane. | 60 60 61 61                              |
| et du succès de son voyage.  Cas., II. — Santillanc rend compte de sa commission au ministre, qui le charge du soin de faire veuir Lucrèce à Macil. De l'arrivée de cette camétienne, et de son début à la cour.  Cas., III. — Lucrèce fait grand bruit à la cour et jone devant le roi, qui en devient anourens. Suite de cet amoure.  Cas., IV. — Du nouvel emploi que donna le ministre à Santillance.  Cas., V. — Le fils de la Génoise est reconnu par acte authentique, et nomme don Henri-Philippe de Guzman. Santillance fui la maison de ce jeune seigneur, et lui donne toutes sortes de malres.  Cas., V. — Serjoin revient de la Nouvellé-Bayagne. Gil Blas le place auprès de don Henri. Des études de ce jeure seigneur. Des honneurs qu'on lui fit, et à quelle dame le comte-due le maria. Comment Gil Blas tel fait la quelle dame le comte-due le maria. Comment Gil Blas rencontre encore l'arbrice par hasard. De la denirée conversation qu'ils eurent ensemble, et de l'avis important que Nonez donna à Santillane.                                                             | 666666666666666666666666666666666666666  |

BAP. X. - De l'inquiétude et des soins qui troublèrent le repos

comte-duc.

|   |     |    |      |     |     |    |        |       |     |     |         |     | leur   | suc | ceda.  | Des  |     |
|---|-----|----|------|-----|-----|----|--------|-------|-----|-----|---------|-----|--------|-----|--------|------|-----|
|   | occ | uŗ | atio | on8 | de  | ce | minis  | tre d | ans | sa  | retrai  | te. |        |     |        | 4    | 624 |
| ì | AP. | X  | П    | -1  | e c | om | te-duc | devi  | ent | tou | t-à-coi | up  | triste | et  | rêveur | . Du |     |

sujet étonnant de sa tristesse, et de la suite fâcheuse qu'elle eut. 620 CHAP. XII. - De ce qui se passa au château de Loeches après la

mort du comte-duc ; et du parti que prit Santillane. 628

Chap, XIII. — Du retour de Gil Blas dans son chateau. De la joie qu'il eut de trouver Séraphine, sa filleule, nubile; et de quelle dame il devint amoureux.

CHAP. XIV .- Du double mariage qui fut fait à Lirias, et qui finit enfin l'histoire de Gil Blas de Santillane.

FIN DE LA TABLE.





